



## HISTOIRE

DE

JACQUE-AUGUSTE

## DE THOU

TOME SIXIEME.

# HISTOIR E

DE

# DE THOU,

Depuis 1543. jusqu'en 1607.

TRADUITE SUR L'EDITION LATINE DE LONDRES.

TOME SIXIEME.

1570. \_\_\_\_ 1573.



A LONDRES.

M. DCC. XXXIV.

Go gle

940.22 MAR 19 1913

80011



## SOMMAIRES

### DES LIVRES

CONTENUS DANS CE SIXIÉME VOLUME.

#### SOMMAIRE DU LIVRE XLVIL

E duc d'Albe attend l'événement de la conjuration d'Angleterre. Prodiges extraordinaires. Grands tremblemens de terre à Ferrare, à Modene, à Reggio, à Correggio, à Florence & à Final. Formule proposée par Jacque André pour accorder les Protestans. La même chose tentée en Lithuanie, en Samogitie, e) à Sandomire. Jean Casimir sils du duc de Baviere épouse Elisabeth princesse de Saxe fille de l'électeur Anguste. Diéte de Spire. On y examine le différend entre la ville de Hambourg &) le comte de Holftein. Anne fille de l'Empereur épouse Philippe II. elle s'embarque en Zélande pour passer en Espagne. Elisabeth séconde fille de l'Empereur épouse Charle IX. & vient en France. Réglemens faits à la Ambassadeurs enten-Plaintes qu'on y porta. dus. Magnus duc d'Holstein trouble la Livonie, va à Moscou, y est déclaré roi de Livonie. On négocie à Tome VI.

IX.

Stetin sous l'autorité de l'Empereur pour rétablir la paix CHARLE dans le Nord. Le baron de la Garde bloque la Rochelle. Jean Sore surprend quelques vaisseaux de la ville de Vanne. Combat précipité des gens de la Noue contre la Garde. La Noue prend par composition Noaillé & Magans. Prise des Sables d'Olonne. Puigaillard envoyé par le Roi contre la Nouë prend le château de la Greve, Talmond, & Chizai. Les Protestans accusés d'avoir violé le traité de paix publient une apologie pour s'en justifier. Biron & Malassis viennent trouver les Princes en Languedoc de la part du Roi, de la Reine & du duc d'Anjou avec des lettres pleines de témoignages d'amitié adressées à Coligny : on y parle de paix; mais sans succès. Marche & exploits des Princes tant en Languedoc qu'en Dauphiné. Maladie dangereuse de Coligny à Pont-Saint-Rambert en Forez. Les Princes descendent en Bourgogne, ou commandoit Briquemant; de-là ils vont à Arnai-le-Duc, combattent le maréchal de Cossé avec un avantage égal, viennent à la Charité-sur-Loire , envoyent des députés au Roi pour la paix. Differens exploits en Dauphiné & en Poitou. Bataille de Sainte-Gemme gagnée par la Nouë: sa modestie l'a empêché d'en parler dans ses mémoires. Prise de Luçon e) de Fontenai. La Noue y est blessé au bras : on est obligé de le lui couper. Les Protestans s'emparent de Brouage & de la tour de Moric. Soubize prend Saintes d'affaut, s'empare de Boutteville & de Pons. Monluc fait la guerre en Bearn ; il est blessé au visage à Rabasteins, il en a été incommodé tant qu'il a vêcu. Jean Sore s'empare d'un vaisseau Portugais. La paix se conslut à Saint-Germain malgré les remontrances de l'ambassadeur d'Espagne. On renvoye les

troupes Allemandes. Le Roi va à Meziere au-devant de la Princesse Elisabeth d'Autriche sa femme. Ambas. CHARLE sades des princes Protestans d'Allemagne au Roi pour le féliciter sur son mariage, & pour l'exhorter à maintenir la paix qu'il vient de donner à ses sujets. de Jean Bernard de Sanserino duc de Somme. tion de la maison des comtes de Bitsch en Allemagne. Morts de Jean Brentius, des deux du Tillet freres de Jacque Grevin , de Jean Mercier . A) de Pierre de Mondoré.

#### SOMMAIRE DU LIVRE XLVIII.

Elation de la guerre de Grenade. Les Morisques implorent le secours du roi de Fez, & des Turcs. Its nomment pour leur roi Fernand de Valor sous le nom de Mahamet Aben-Humeia. Ils vont droit à Grenade, attaquent Alhambra sans succès. Ils font des courses dans toute l'Andalousie, & exercent des cruautés terribles, afin de ne laisser aucune espérance de réconciliation. Ils sont défaits auprès de Tablate par Inego Lopez de Mendoze marquis de Mondejar. Usage du poison parmi eux. Gasca est tué en trabison par les habitans de Turon. Nouveaux mouvemens à Guajaras. Témérité malheureuse de Jean de Villaroel. P. Fajardo marquis de Velez est chargé en partie de cette guerre. Jalousie de Mondejar contre lui. Jeunes filles sacrifiées cruellement par les Morisques. Jean de Mendoze & Antoine de Luna envoyés par le Roi à Grenade, ce qui diminue l'autorité de Mondejar, e) du comte de Tendille son fils. Les Morisques recommencent la guerre

IX.

1570.

Leur Roi Aben-Humeia, qui s'étoit caché, paroît avec CHHRLE un cortége Royal. Jean d'Autriche est déclaré Généralissime contre les Morisques. Description de la ville d'Almeria. Son origine. Vase d'Emeraude des Ge-Prise d'Alcudia. Abenxauhar, le bontefeu de cette guerre, meurt de chagrin. Le gouvernement de Grenade ôté à Mondejar à l'arrivée de Jean d'Autriche. Spectacle affreux des Morisques chasses de Grenade; traitemens injurieux que la garnison leur fait. Défaite de Gonçalez à Guadix. Edit du roi Morisque pour montrer sa clémence. Frexiliane est assiégée & prise par les troupes du Roi. Les galéres d'Italie viennent en Espagne, battues de la tempête sur la route. Grandes divisions entre les généraux Espagnols. Inimitiés entre Louis Quexada , homme d'une grande sevérité, le marquis de Velez, le duc de Sessa, Mondeja, de Deça e) de Velez, Etats généraux tenus à Cordone. Roi y vient en personne. Avantage remporté par Velez. auprès de Berja, & par les Morisques auprès d'Albanuelas, échec qu'ils reçoivent à Berja. Révolte des troupes de Velez. Débauches d'Aben-Humeia, son faste, sa sécurité. On conjure contre lui. Il est etranglé par Aquazil. Alcala est élu Roi, il s'excuse d'accepter. Orgiva est assiégée & prise par les Morisques. Confusion dans le camp du Roi. Le duc de Sesa marche au secours d'Orgiva , échec qu'il reçoit. Galera क) les villages d'alentour Frexiliane & Filabres, स्) tout le territoire de Baça se déclarent pour Abdalla. Velez vient camper auprès de Galera. Quejar, forteresse principale des Morisques, est attaquée par Jean d'Autriche, & prise par la retraite des Morisques. Toutes les forces des Espagnols marchent contre Galera. Déroute du marquis de Favara auprès de Calaborra.

Prise de ses bagages. Antoine de Luna reçoit ordre de Charle
transporter les Morisques en des Provinces plus éloignées. Il s'éleve une sédition qui l'en empêche. Licence des soldats. Splendeur des maisons des Gusmans, es des Ponces de Leon en Andalousse. On traite
avec les Mores par l'entremise des Chess de ces deux
maisons. Un scélérat nommé Melique assassince ceux
qui négocioient pour la paix, es trouble le traité. Combat donné auprès d'Arbota, lieu fortissé par les Morisques. Désaite du duc d'Arcos auprès de Monda: cette
guerre, qui avoit duré deux ans , sinit par la mort du
come de Molique.

#### SOMMAIRE DU LIVRE XLIX.

Elim weut se rendre maître de l'isse de Chypre; Les Crispes dépouillés de l'isse de Nixia. Les Turcs déclarent la guerre aux Vénitiens. L'arsenal de Venisse brûlé. Preparatifs contre les Turcs. Le Pape & Philippe II. promettent de grands sécours. L'Empereur enresses à cause de la trêve avec le Turc. Ligue contre le Turc conclue à Rome. Marc-Antoine Colonne reçoit la banniere du saint Siége le jour Saint-Barnabé. La flote Venitienne, attaquée de la peste à Zara & à Corsou, sait voile en candie. Tentative sur le château de Margariti sans succès. Sopoto en Albanie pris par Sebassien Venier Général de la stote Venitienne. Piali met à la voile de l'isse de Negrepont, y) va en Chypre, où il débarque sans obstacle. La stote du Pape reste à Otrante en attendant celle du roi d'Espagne.

IX. 1 570.

Description de l'isle de Chypre. Son ancien gouverne-CHARLE ment. Comment elle est venuë aux Vénitiens. Mustapha somme Nicosie de se rendre, comme étant du domaine des Mammelus, aux droits desquels les Othomans ont succédé par la conquête de l'Egypte. Nicosie prise par la faute de Matthieu Dandolo, après un siège de quarantebuit jours. Dandolo y est tué. Sa tête mise au bout d'une pique montrée aux habitans de Famagouste par Piali. Lenteur de la flote Chrétienne pour secourir Chypre, Division entre les Généraux. Doria retarde tout : enfin il se sépare des autres, & chacun prend son parti. Piali parti de Chypre pour aller prendre des troupes nouvelles à Constantinople, combat contre les Vénitiens dans l'Archipel. Vincent Mario Priouli est tué dans ce combat. Siège de Famagouste.

Quirini y fait entrer du secours. La lique sacrée, projettée dès l'année précédente, est enfin concluë après bien des débats & beaucoup d'allées & venues en Espagne, La fin fut que les Vénitiens songérent des lors à s'accommoder avec les Turcs à quelque prix que ce fût. Le Pape envoye le cardinal Commendon en Allemagne, pour engager l'Empereur &) le roi de Pologne à entrer dans la lique sainte; mais inutilement. Le cardinal Alexandrin son neveu vient en France pour le même sujet ; de-là il passe en Portugal auprès du roi Sébastien. Situation de Famagouste. Siège de cette place. Elle est enfin rendue par M. Antoine Bragadin après une defense très-vigoureuse. Inhumanité barbare de Mustapha à l'égard des troupes qui s'étoient rendues, & surtout à l'égard de Bragadin contre la foi donnée. Sort malheureux de Jerôme Maggi. Sa mort. Malheurs do Chypre. Succès de la flote Turque en d'autres endroits,

Lique secrete des Albanois contre les Turcs, pour se mettre en liberté. Les Turcs s'emparent de diverses CHARLE places en Esclavonie, de Scutari, de Dulcigno & de Sopoto, que tenoit Sarra Martinengo. Antivari rendu aux Turcs par la lâcheté d'Alexandre Donato. Ils font des tentatives sur Curzola &) Castelnovo : ces deux places sauvées par le courage des femmes. Tremblemens de terre en Italie surtout à Ferrare. Débordemens prodigieux des fleuves en Allemagne &) du Rhône en France.

IX. 1571.

#### SOMMAIRE DU LIVRE L.

Inal dans le Milanez surpris par les Espagnols: Toubles de la Mirandole par les dissensions de la bourgeoisse. Jean d'Autriche arrive en Italie, & va joindre la flote à Messine. La flote Othomane se retire dans le golfe de Larta après avoir ravagé Cephalonie. La flote Chrétienne met à la voile. Description des isles de Curzolari, qu'on appelloit anciennement Echinades. Description du golfe de Lepante, appellé anciennement golfe de Corinthe. Bataille fameuse auprès de Sainte-Maure entre les deux flotes. Hali est tué. Pertau s'enfuit. Ulucciali s'ouvre un passage au travers de nos vaisseaux, &) gagne la pleine mer. La victoire demeure aux Chrétiens, & surtout à la flote Vénitienne commandée par Veniero. La Mort d'Augustin Barbarigo diminue la joie de cette grande victoire. Ambassade du Pape vers le roi d'Espagne au sujet de la ligue. Dispute entre ces deux Puissances sur la jurisdiction de Sicile &) sur son origine. Le Ministre du saint Siége

passe de-là en Portugal , & propose au roi Sébastien CHARLE d'épouser Marguerite sour de Charle IX. fiancée au roi de Navarre. Le Pape sollicite les Perses & les Arabes 1571. à déclarer la guerre au Turc, &) il écrit pour le même sujet à Menna roi d'Ethiopie. Il sit même en secret solliciter Ulucciali. M. Antoine Colonne entre à Rome en triomphe. M. Antoine Muret prononce son éloge. Le roi d'Espagne envoye au Pape les fils d'Halitué à la bataille de Lepante. Origine de l'ordre des Humiliés dans le Milanez. Ses richesses ruinérent la discipline Monastique. Le cardinal Charle Borromée entreprend de la rétablir. On lui tire un coup d'arquebuse. Cela fut cause de la destruction entiére de cet ordre; malgré les oppositions de Zuñiga ambassadeur d'Espagne, Négociation entamée en France entre les Comissaires du Roi &) les Rochelois au commencement de l'année. Sédition à Rouen. François de Monmorency maréchal de France y va avec des Commissaires du Parlement pour en arrêter les suites. Troubles excités à Orange. Synode de la Rochelle. On y traite de la contribution nécessaire pour payer la solde dûë aux Alle-mans. Entrées du Roi & de la Reine à Paris. Six jours après, le Roi va au Parlement. Son discours. Réponse modérée de Christophle de Thou premier Président. La Jeune reine Elisabeth est couronnée à Saint-Denis. Edit qui défend de porter des armes : il est suivi d'un tumulte à Paris ; mais pour une autre cause. François de Monmorency gouverneur de Paris le dissipe par sa prudence. Le duc de Savoye veut empécher Jacqueline d'Entremont d'épouser Coligny. Mort du cardinal de Châtillon en Angleterre. Le Roi va à Blois pour y recepoir la reine de Navarre, les Princes de Navarre

IX.

1171.

Navarre & de Condé, & Coligny. Pendant qu'il est à Bourgueil en Touraine Ligneroles y est assassiné. Différentes raisons de ce meurtre Arrivée de Coligny à la Cour. Complimens qu'il y reçoit. Joachim électeur de Brandebourg, & sean son frere sont empoisonnés es meurent. La maison de Plessen en Saxe est éteinte. Mort de sean Sigismond prince de Transsisteme. George de Tuvry tué par les Turcs dans une embuscade. Morts de Cl. d'Espense, de Henri Seringer, de Louis Castelvetro, de George Fabricio, es de Joachim Morlin. Conférence avec les Anabatistes ordonnée par l'életteur Palatin à Frankendal avec Sauf-

ordonnée par l'életteur Palatin à Frankendal avec Saufconduit. Prodiges. Spettre de Prague. Troubles entre les Moscovites en Livonie. Peu s'en faut que Derbe ne soit surpris. Moscou pris es brûlé entièrement par les Tartares. Troubles dans les Pais-bas à

cause de l'exaction du dixiéme, ordonnée par le duc d'Albe. Herman Ruiter surprend Lovensten à la sollicitation du prince d'Orange. Repris par les Espagnols. Jean de la Cerda duc de Medina-Celi est nommé pour successeur au duc d'Albe. Emotion générale à l'oc-

casson de la dureté du duc d'Albe. Guillaume de la March comte de Lumey vient d'Angleteerre en Hollande, Prend la Brille e.) la fortisse. Les députés du nouveau viceroi d'Ecosse viennent à Londre: ils tâchent de montrer par de nouvelles preuves que Marie reine d'E-

cosse est coupable d'un parricide 3 demandent qu'elle leur soit livrée, & que son procès lui soit fait. Situation du fort de Dunbritton. Il est pris par un coup hardi. L'Archevêque de Saint-André y est pris : le Viceroi par

un jugement précipité le fait pendre, sous prétexte qu'il avoit eu part au meurtre du dernier Viceroi. Factions Tome VI. qui divisent le Royaume. Le Viceroi & ses partisans
CHARLE tiennent les Etats à Sterlin, et les Hamiltons à Edim1X. bourg. Sterlin surpris par ruse. Le Viceroi y est surpris
1571. et tué. Areskinest mis en sa place : il meurt un an après
de mort subite. Robert Ridolfi, & l'évêque de Rosse
négocient le mariage de la reine d'Ecosse avec le duc de
Norfolck, pendant que d'un autre côté nos Ambassadeurs négocioient par ordre de la Reine mere celui du
duc d'Anjou avec la reine Elisabeth.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LI.

Ffaires d'Angleterre. Loix de la Majesté renouvellées. Supplice de Jean Storie. Troubles d Irlande appaisés. Mort de Jean Ywel. Le duc de Norfolck est mis une seconde fois à la Tour, & avec lui Jean Lesley évêque de Rosse: on trouva dans ses papiers un mémoire qui découvroit la conjuration, le mariage de la reine d'Ecosse & de Norfolck, un projet pour rétablir la religion Catholique, & pour envoyer en Espagne le jeune roi d'Ecosse, des que sa mere l'auroit entre ses mains. Plusieurs Seigneurs arrêtés pour la même affaire. On agita vivement la cause de l'évêque de Rosse. Horrible tremblement de terre à Kinnaston dans le comté d'Erford. On dit qu'il en arriva depuis un tout semblable à Tworne dans le canton de Berne. Norfolck est déclaré coupable de haute trahison par les Pairs, & condamné à mort : le supplice ordinaire est adouci : on lui tranche la tête. Barney et) Mather convaincus par la déposition d'un de leurs complices d'avoir voulu tuer quelques personnes du conseil

1572.

es tirer Norfolck de la Tour, sont punis de mort. Ou = publie des édits très-sévéres contre les coupables de CHARLE haute trabison. On y met la clause: Qu'ils n'auront lieu que pendant la vie d'Elisabeth. Députés envoyés à la reine d'Ecosse par Elisabeth, pour lui déclarer plusieurs chefs de plaintes qu'elle avoit à faire contre elle. La reine d'Ecosse nie une partie, en adoucit une autre, #) rend raison sur le reste. Union des villes Anseatiques renouvellée: son origine, ses loix, nombres des willes qui en étoient. Charlotte de Bourbon fille de Louis duc de Monpensier quitte son couvent, sort de France, & se réfugie auprès de l'électeur Palatin. Elle y est reque avec de grands honneurs, & elle y demeura malgré son pere jusqu'au tems où elle épousa le prince d'Orange. Le cardinal Alexandrin vient en France. Sa négociation. Mort de Pie V. Gregoire XIII. lui succéde. Les cardinaux de Lorraine & de Pellevé vont à Rome. Fiançailles du prince de Navarre avec Marguerite de Valois sœur du Roi. Alliance renouwellee avec la reine Elisabeth. G. Schomberg envoyé en Allemagne pour traiter avec les princes de l'Empire sur le même pied. Synode des Protestans à Nîme. Beze s'y trouva. La reine de Navarre vint à la Cour avec son fils, le prince de Condé, Coligny, & d'autres seigneurs Protestans. Elle meurt peut de tems après : on dit alors qu'elle avoit été empoisonnée. On met sur le tapis la guerre de Flandre. Coligny donne au Roi un mémoire sur cette guerre. Morvilliers répond à l'écrit de Coligny, &) le refute. Jean d'Hangest de Genlis mene en Flandre un corps de troupes. Il est défait par le duc d'Albe,

IX. 1572.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LII.

CHARLE IX:

Oligny étant à Châtillon-fur-Loin reçoit plusieurs avis de ne pas retourner à la Cour. Le Roi l'ayant invité d'y venir à l'occasion du mariage du roi de Navarre, il y vient. Edit sur la paix. Célébration du mariage. Fétes. Tournois. Le régiment des Gardes entre à Paris par ordre du Roi avec l'approbation de Coligny. On délibére d'assassiner Coligny. Comme il sortoit du Louvre Maurevel lui tire un coup d'Arquebuse. On nomme des Commissaires du Parlement pour informer du fait. On agite si on massacrera les Protestans : la résolution en est prise. Meurtres de Coligny, de la Rochefoucaud, de Teligny, du marquis de Renel, de Guerchi, de Baudiné, de Puviau, le baron du Pons seigneur Breton, de Lavardin, de Forces, de Loviers, de Montamar, de Montaubers, de Cognée, de Francourt, de Groslot, de Pardaillan, de Jean de la Place, de Villemor, de Saint-Martin, de Beauvoir, de P. de Salcede & d'autres. P. Ramus ou la Ramée est massacré d'une manière barbare. L'effroi qu'en eut D. Lambin lui causa la mort. Origine du nom de Politique. Lettres du Roi pour excuser cette action. Une épine blanche sleurit pour la seconde fois à Paris. Le Peuple en tire un heureux présage, & s'en sert pour justissier sa fureur. Le Roi après avoir délibéré quelque tems, vient au Parlement, &) se charge de toute la baine de ces meurtres. Meaux suit l'exemple de Paris. Orleans, Angers, Troie, Bourges, Lyon; & quelque tems après Toulouse & Rouen en font autant. On

fouille les papiers de Coligny , & l'on y trouva un mémoire très-sense, dont la Reine mere voulut se servir CHARLE pour le rendre odieux, mais ce fut à sa honte.

IX. ¥ 572.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LIII.

N raisonne différemment sur le massacre de Paris. Montauban , Nîme , quelques Châteaux des Cevennes, la Rochelle &) Sancerre donnent asyle aux Protestans persécutés. Le roi de Navarre & le prince de Condé abjurent le Calvinisme, 4) prétent serment à ce sujet. Hugue Sureau du Rosser abjure folemnellement l'erreur, & y retourne. Grande joie à Rome, où étoit le cardinal de Lorraine, à la nouvelle du massacre. Jubilé donné à cette occasion. Ecrit de Camille Capilupi sur cette matiére. du roi de Navarre pour le rétablissement de la religion Catholique dans ses Etats particuliers. Catherine de Medicis travaille à faire tomber le royaume de Pologne à son fils le duc d'Anjou, le roi Sigismond Auguste étant mort sans enfans. Jean de Monluc évêque de Valence est nommé pour aller en Pologne négocier cette affaire : il part avant la Saint-Barthelemi. Lorsqu'il fut à Connin sur la frontière de Pologne, il écrivit à tous les Archevêques, Evêques, Palatins & grands du Royaume , pour affoiblir l'impression facheuse que le massacre avoit faite. Cette action avoit rendu les François odieux. Jacque Cujas écrivit pour le même sujet. Hugue Donneau lui répondit sous le nom de Zacharie Furnester. Pompone de Bellievre fut envoyé en Suisse pour justifier cet événement auprès des

Cantons. Il se sert pour cela de Pierre Charpentier. CHARLE Il écrit une lettre à François Porte contre les Protestans. IX. On y répondit auffi bien qu'à l'élégante lettre du célébre 1572. Pybrac écrite sur la même matière, & adressée à Stanistas Elvidius. Arrêt rendu contre Coligny mort. Briquemaut & Cavagne sont traînés au supplice avec l'effigie de Coligny, On attaque les Rochelois , #) on négocie en même tems avec eux. Strozzi & le baron de la Garde étoient depuis long-tems à l'ancre auprès de la ville, sous prétexte qu'ils alloient faire un voyage aux Indes. Biron, qui étoit à Saint-Jean d'Angeli, ne perdoit aucune occasion de négocier amiablement avec la Rochelle. Tout cela donne de la défiance aux Rochelois. Elle fut augmentée considérablement par ce qui arriva dans la fuite à Bourdeaux. Edit qui affure les Protestans de la bonté du Roi pour eux, & qui pourwoit à leur sureté. Commencement du siège de la Rochelle. La Nouë revient de Flandre ; le Roi le reçoit en grace, A) l'envoye à la Rochelle. Premières escarmouches. Les restes des Protestans de la Guienne s'assemblent dans le Quercy, & délibérent sur leurs intérêts. Reniers sauvé du massacre de Paris par une grace singulière de Dieu, comme on la vû au Livre précédent, se saissit de Villemur sur le Tarn. Autres postes pris par les Protestans dans le Rouergue, le Lauragais, e) le comté de Foix, & de Buzet dans le voisinage de Toulouse. Commencement du siège mémorable de Sancerre formé par la Châtre gouverneur de Berry. Tentative faite sur Nîme par les troupes du Roi; elles y sont vigoureusement repoussées. Les Procestans s'emparent du Pousin & de Chelar dans le

Vivarez, & de Sommieres qui n'en est pas éloignée,

mais qui est du Languedoc. Damville vient bientôt après camper devant cette place.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LIV.

Umulte en Flandre au sujet du dixiéme du prix des meubles avant le massacre de Paris. Marck chasse d' Angleterre s'empare de la Brille & d'Enchuse, les Espagnols de Flessinque. Middelbourg eft en vain assiégé par les confédérés. Rotterdam pris par les Royalistes. Mons surpris par les Protestans. Goude , Dort , Gorcum , Leyden , Louwvestein & Schonboven se joignent aux confedérés, ensuite Alcmar, Horn, Edam & Medembliich prêtent serment au prince d'Orange. Exploits du comte de Berg dans le Comté de Zutphen & dans l'Overissel. Forces du duc d'Albe, & du prince d'Orange. Valencienne reprise par la garnison du Château. Le duc de Medina-Celi arrive en Flandre pour succéder au duc d'Albe. Ce dernier va camper devant Mons après le massacre de Paris. Genlis trabi par les Courtisans est surpris par les troupes. L'Abbaye d'Epinleu forcée. Louvain, Malines, Ruremonde se joignent au prince d'Orange. Reddition de Mons après plusieurs petits combats. Malines reprise. Vaine tentative des confédérés sur Tergoes en Zélande. Exploits du comte de Berg dans la Gueldre. Après la retraite de Ferdinand de Tolede le comte de la March s'approche d'Amsterdam avec sa stote. Révoltes fréquentes dans l'Overissel & dans la Frise. Succès du Général Nederovormter. Arrivée du duc d'Albe à Mastricht. Pillage cruel de Narden en Frise. Cruauté

CHARL IX.

borrible. Secours inopiné. Siége de Harlem. Le car. CHARLE dinal Fabiano des Ursins envoyé en France par le Pape trouve la situation du Royaume bien différente de ce 1572. qu'il pensoit. Ses entretiens avec le Roi. Il presse la publication du concile de Trente. Le Roi et la Reine s'excusent là-dessus. Rambouillet va à Rome de la part du Roi. Duras y est envoyé par le roi de Navarre. Nouvelle étoile très-surprenante, qui paroît sous la constellation de Cassiope. Jugemens des Astronomes sur ce Phénomene. Nouvelle maladie nommée la Colique de Poitou. Tentative d'un nouveau tumulte à Paris rendue inutile par les soins du duc de Nevers. Colonne joint la flote de la République à Corfou. Charle de Lorraine marquis de Mayenne accompagné d'une Noblesse choisse se rend à Corfou. François de Noailles évêque d'Acqs, ambassadeur du Roi à la Porte, reçoit ordre d'agir au nom de S. M. pour procurer aux Vénitiens une paix avantageuse. La flote des Chrétiens & celle des Turcs se battent de loin à coups de canon. L'arrivée de Dom Juan d'Autriche fait naître de nouvelles contestations. Descente des Vénitiens à Coron près de Modon, dans la Morée. Quelques légéres escarmouches. La flote se retire au port de Junco. Les Vénitiens assiégent inutilement Navarin. Troubles dans la Romagne à cause des nouveaux droits imposés par le duc d'Urbin. Le nouveau Pape les appaise. Contestation sur le titre de Grand duc de Toscane, Mort du cardinal Hippolyte d'Est. Mort de quelques sçavans; Gille Schud de Glaris; Fean VV olfius; Donat Giannoti; Hippolyte Salviani; Antoine Rodolphe ; le Chevalier ; Etienne Zeghedin ; Jean Gines de Sepulveda.

SOMMAIRE

1573.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LV.

Es Vénitiens s'accommodent avec les Turcs par l'entremise de l'Ambassadeur de France. Ils envoyent des Ambassadeurs au Pape & au roi d'Espagne pour se justifier sur ce point. La Lique Sainte étant ainsi rompue ; Philippe II. transporte la guerre en Afrique pour s'emparer de la ville de Tunis. d'Autriche s'en rend maître sans combat : il en donne le pillage à ses troupes. Il marque un lieu pour bâ. tir une citadelle entre la-ville & le marais, à l'embouchure duquel est située la Goulette. Il en donne le gouvernement à Gabriel Serbellon. Prise de Biserte. Amidas emmené à Naples avec ses fils. Continuation du siège de Harlem. Le duc d'Albe met à prix la tête d'Antoine Pineyro, qui fit prendre Mons. ayant été jettée dans Harlem par les Espagnols, ceux d'Harlem en jettérent onze pardessus leurs murailles, pour payer, disoient-ils, le dixieme impose par le duc d'Albe, & la onziéme étoit pour le dédommager du retardement. Débordement effroyable à Louvain. Autres en Frise & en Misnie par un vent de Nord-Ouest. Monstre à deux corps à Amsterdam. Grande éclypse Pigeons qui portent des lettres, chose usitée dans l'antiquité. Après buit mois de siège & deux grands affauts, Harlem est aux abois. La ville se rend à discrétion. Le duc d'Albe fait mourir deux mille bommes par la main du bourreau ou autrement. Evénemens différens en Zélande. Middelbourg et) Arnemuyden dans l'isle de VValkeren sont réduits à Tome VI.

l'extrémité. Le comte de Bossu va au secours avec sa CHARLE flote. Il est défait & pris par la March comte de Lubey. Après la prise de Harlem l'armée Espagnole marche à Alemar. Les affiégés se défendent avec courage. Les Espagnols levent le siège. Julien Romero investit Leyden après s'être emparé des postes des environs. Le château de Ramekens en Zelande se rend au prince d'Orange. Le duc d'Albe quitte les Pais-bas sur la fin de l'année. Le duc de Medina-Celi est aussi rappellé. Louis de Requesens est nommé pour leur succéder. Il vient à Bruxelle. Le duc d'Albe lui remet l'armée. Pendant que Monluc travaille en Pologne pour le duc d'Anjou, Charle IX. envoye Gaspard de Schomberg aux princes d'Allemagne, pour justifier auprès d'eux le massacre de Paris, ou du moins en adoucir I horreur. Il leur demande des lettres de recommandation en faveur du duc d'Anjou. Il fuit à Francfort un traité avec le prince d'Orange par l'entremise de Louis de Nassau. Damville vient camper devant Sommiere. Candule son beau-frere fut tué au siège. rend la place par composition. Pousin situé sur le Rhône surpris. Le Baron & la Pradel s'emparent de Villeneuve par stratageme. Saint-Vidal presse les Protestans en Velay. Monbrun soutient leur parti en Dauphiné. Le marquis de Villars les maltraitoit si fort, que toute leur ressource étoit réduite à Sancerre (+) à la Rochelle. Descripcion & origine de la ville de Sancerre. Siège de cette place. Continuation du siège de la Rochelle. Le comte de Rais est envoyé en Angleterre pour excuser le massacre de Paris. Il prie la Reine Elisabeth de tenir sur les fonds la fille de Charle IX. Elisabeth pense à épouser le duc d'Alençon. Motifs qui l'y portoient. Après le meurere du comte de Marre = la faction Angloise fait nommer Morton viceroi d'E- CHARLE coffe. L'éducation du jeune Roi est consiée à Alexandre Areskin. On accorde l'amnistie du passe. Kirkadey qui tenoit la citadelle d'Edimbourg, ne voulant écouter aucune proposition, on assiége cette forteresse. Elle se rend à la discrétion d'Elisabeth. Kirkadey & Jacque son frere sont pendus. L'évêque de Rosse se réfugie en France. Mort de Guillaume Houard baron d'Effingham, e) de Renaud Grey comte de Kent. Troubles d'Irlande arrêtés par Perott. Vautier d'Evreux comte d Fsex est envoyé en Irlande à des conditions fâcheuses par une intrigue de Cour. Incommodités qu'il souffre en cette expédition. Victoire mémorable qu'il remporte Sur les rebelles.

1573.

#### SOMMAIRE DU LIVRE LVI.

Ontinuation du siège de la Rochelle. Le duc d'Anjou arrive au camp. Justification des Rochelois. Raisons de leurs défiances. Aumale tué d'un coup de coulevrine. Inquiétudes de la Noue. Il étoit venu à la Rochelle avec la permission du Roi; il en sirt par ordre du duc d'Anjou. Excès des Ministres dans la ville. Antoine de Clermont - Talard est bleffé à mort. On voit en l'air un dragon volant. Mort de Coseins et de Scipion Vergano. Arrivée de la flote auxiliaire de Mongommery. On n'en tire pas un grand avantage. Divisions dans le camp du Roi. Le duc d'Alençon , le roi de Navarre , le prince de Condé & le jeune Turenne forment des desseins téméraires. Ils

prennent conseil de la Nouë, qui les en dissuade. Les CHARLE Protestans se saisissent de Royan. On tente une conférence par le moyen d'Ouarty. Grand affaut, où les I 573. troupes du Roi sont repoussées jusqu'à cinq fois avec perte. La nouvelle de l'élection du duc d'Anjou étant arrivée à la Cour, le Roi envoye Villeroi au camp. On se hâte de faire la paix avec les Rochelois. Nîme & Montauban sont compris dans la capitulation. Ceux de Sancerre en sont exclus. Pertes que l'armée du Roi sit à ce siège. Description du royaume de Pologne. Puissance du Roi tempérée par les lon de l'Etat. Succession & élection des Rois. Troubles au sujet de la religion. Débats de Monluc pour faciliter l'élection. Sa vigilance, son adresse à déconcerter les rivaux du duc d'Anjou, qui est élû le premier Mai. Ambassadeurs nommés au Roi élû. Leur venue en France. ception magnifique qu'on leur fait à Paris. Capitulation avec les babitans de Sancerre faite par Claude de la Châtre. Il sauve Jean de Levy. Avanture de Guillaume du Prat sieur de Viteaux, qui tua pour venger une injure particulière, Antoine d'Alegre Millaud. Morts de Jean Guillaume duc de Saxe, de Michel de l'Hôpital, d'André Maes, de Charle Langius, de François Fabrice de Duren , de Joachim de la Curée Silesien, & de Jean-Baptiste Cynthio Giraldi.

Fin des Sommaires de ce sixiéme Volume.

HISTOIRE



## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

### LIVRE QUARANTE-SEPTIEME.



E duc d'Albe attendoit tranquillement dans CHARLE les Païs-bas le train que prendroient les affaires d'Angleterre. Il amusa long-tems les Conjurez par la vaine espérance qu'il leur donnoit de les secourir, & les exposa ainsi à Affaires des

une ruine certaine & manifeste. Après avoir d'Allemagne. exécuté contre les Protestans les jugemens

les plus rigoureux, & fait des exactions criantes dans ces provinces, il chercha le moien de regagner l'affection des peuples, & de se faire regarder comme le protecteur de la justice. C'est dans cette vue qu'il fit exécuter à Bruxelles Jean Grovels surnommé Spéelle, premier officier de la chambre criminelle, convaincu de concussion. Conrad & Joachim principaux Conseillers & complices de Spéelle furent traitez de

Tome VI.

1 170.

IX.

même. Il fit arrêter le Grand-maître de la monnoie de CHARLE Dort avec un jeune homme qui l'avoit aidé à faire de la fausse monnoie : le premier eut la tête tranchée ; mais plusieurs personnes considérables l'aïant sollicité en faveur du second, il eut égard à sa jeunesse, & lui sit grace à certaines conditions: & pour prévenir à l'avenir les fraudes & la falcification des monnoies, il fit défendre par un Edit publié le quinzième de Mars, toutes les monnoies d'argent qui ne porteroient point le nom & l'empreinte de Philippe. Il voulut en cela faire valoir son zéle pour le bien public : mais le profit confidérable qui lui en revenoit y eut bien autant de part que ce zéle. Il fongea ensuite à mettre la Religion en fûreté, & la première précaution qu'il prit pour cela, fut d'interdire l'ulage des livres défendus & d'en faire dresser un catalogue: il chargea les Docteurs de Louvain de cet ouvrage. Pendant qu'ils travailloient aux extraits des livres dignes de censure, Benoît Arias Montanus etant venu d'Espagne en Flandre par ordre de Philippe II. pour présider à l'édition de la bible Royale, se joignit à ces Théologiens pour dresser ce qu'on appelle l'index expurgatoire, & l'année suivante il fut publié par l'autorité du Roi, avec défense expresse d'y ajouter, d'en retrancher, on d'en faire sur l'imprimé des copies manuscrites sans permission du Gouverneur des Païsbas, & du Confeil.

Il se tint au mois de Juin une assemblée Ecclésiastique à Malines, où l'on parla de la réception du Concile de Trente, & de l'execution de ses decrets. Le duc d'Albe fit publier dans le même tems des constitutions sur les jugemens criminels, qui paroiffoient pleines d'équité. Le seize de Juillet étant à Anvers, il fit lire tout haut sur un théâtre de bois, qu'il avoit fait élever depuis peu, une ordonnance du Roi donnée à Madrid le seize de Novembre 1569, par laquelle S. M. C. du consentement du Pape, & par le conseil du duc d'Albe, vouloit bien accorder une amnistie générale pour le passe; mais on en excepta tant de gens, & on y ajouta tant de restrictions, que la grace en fut considérablement diminuée. Peu de teins après, trois mille Allemands qui étoient à Valencienne, s'étant mutinez faute de paye, & ayant arrêté le comte Alberic de Lodron; le Duc chercha un prétexte pour les faire revenir à Anvers. Il fit d'abord mettre Lodron en liberté, & lorsque ces mutins furent près d'Anvers, il les fit tout d'un coup investir par les troupes Espagnolles: & ayant ensuite mis à part les principaux auteurs de la sédition, il les fit exécuter devant la citadelle,

Voilà ce qui se passa dans tout le mois de Septembre. Le mois suivant il y eut des débordemens si terribles & si extraordinaires dans tous les Pays-bas, que les digues furent rompuës en beaucoup d'endroits, ce qui causa des pertes infinies dans les provinces de Frise & de Hollande, dans les îles de Zelande, & sur-tout à Anvers; cet événement sut regardé comme un prodige, & il en arriva cette année grand nombre d'autres dans presque toutes les parties du monde. En effet il y eut plusieurs villages dans le Tirol aux environs des salines de la riviere d'Ins, qui furent frappez du tonnerre & brûlez entierement dans une saison, où il ne tonne gueres, c'étoit le huit de Janvier. On dit que le deuxième jour d'Août sur les cinq heures du soir, il plut du sang pendant un quart d'heure, auprès de la ville de Donavert en Baviere, & qu'il resta sur les feuilles des arbres & sur les habits de plusieurs personnes, de ces goutes de sang qui furent envoïces en différens endroits pour preuve d'un fait si extraordinaire. Le 27 du mois de Novembre suivant il y eut à Venise, & dans tous les environs un grand tremblement de terre qui ne fit aucun mal à cette ville, mais qui en fit beaucoup à Ferrare; car une partie des maisons en fut renversée, & les autres furent entr'ouvertes & si ébranlées, qu'on fut obligé de les étayer pour empêcher qu'elles ne tombassent. Le Duc, sa cour, & la plûpart de la Noblesse se tenoient éloignez des édifices & logeoient sous des tentes : une partie du peuple abandonna la ville, & tout le reste alloit suivre leur exemple, si le Prince par un édit aussi nécessaire en ce moment qu'il paroissoit rigoureux, n'avoit menacé de confiscation & même de plus grande peine, tous ceux qui fortiroient de la ville. Les mêmes tremblemens se firent sentir à Modene, à Reggio, à Correggio, à Florence, & jusqu'à Final sur la côte de Genes.

C'est dans ce tems-là que les peuples de Brabant païérent une grande somme pour se racheter de l'impôt du dixiéme

A

IX. 1570.

& du vingtième. Sur la fin de l'année, il arriva une chose bien CHARLE digne de rifée, & dont la fin repondit à merveille au commencement. Un mauvais déclamateur prononçant à Louvain un long & ennuyeux discours à la louange du duc d'Albe, qu'il faifoit triompher des François, des Italiens, des Allemands, des Maures, & des Flamands, fut fouvent interrompu par les huées de son auditoire, qui insulta assez ouvertement au heros de la piéce. Les chefs de cette université craignant qu'il ne s'en vengeât, députérent Elbert Léonin, & Jean Vames, membres de leurs corps, pour lui en faire des excuses. Ils y allerent avec une longue harangue d'appareil; & dans le temps qu'ils la débitoient, ils furent à leur tour interrompus par les huées de toute la cour du duc d'Albe. Surpris de ce traîtement : ils en demandérent la cause, on leur répondit plaisamment, que cette sorte d'applaudissement répondoit bien aux acclamations du premier difcours.

> Au commencement de l'année, c'est-à-dire le huirième de Janvier, on vit en Allemagne une chose dont il n'y avoit point encore eu d'exemple. JoachimFrederic de Brandebourg, fils de Jean-George & petit-fils de l'Electeur Joachim II. étoit administrateur de l'Archevêché de Magdebourg, dont le Cardinal Albert & Sigifmond qui étoient aussi de la famille de Brandebourg, avoient été en possession avant lui : ayant envie de se marier, sans quitter son bénéfice, il épousa à Kastrin du consentement de son chapitre, Catherine de Brandebourg fille de fon oncle paternel, & il en eut plusieurs enfans, qui vinrent fort à propos relever cette famille illustre, prête à s'éteindre. Cette nouveauté déplut extrêmement à Pie V. il n'y eut rien qu'il ne fit pour lui ôter son Archevêché. Il follicita vivement Maximilien de l'aider dans ce dessein : mais ce fut inutilement. L'Empereur jugeant qu'il étoit plus aifé de donner des decrets à Rome, que de les exécuter en Allemagne, tira les choses en longueur, & éluda par sa prudence les importunitez du Pape, qui pouvoient produire de mauvais effets. Maximilien étoit alors à Prague. Les Princes de l'Empire s'y étant rendus pour celebrer le jour do sa naissance, il indiqua une diete à Spire pour le mois de Juiller fuivant.

Le dixième de Mars Jacque de S. André proposa à Zerbst, (1) où l'on prétend que les Querusques habitoient ancienne- CHARLE ment, un moyen d'accommoder les Théologiens de Misnie, (2) avec ceux de Thuringe (3) à l'occasion des cinq articles. Après la rupture de la conférence d'Altembourg les disputes s'étoient renouvellées, & même aigries; mais elles furent en quelque forte accommodées pour lors par la médiation du duc de Brunswick, & de Guillaume prince de Hesse, qui engagerent les deux partis à se rapprocher, & à ne plus emploier ni dans leurs livres, ni dans leurs prédications les invectives & les injures.

Le duc de Brunfwick s'étant rendu à Prague au commencement de l'année avec l'auteur de l'accommodement, & ayant rendu compte à l'Empereur de ce qu'il avoit fait pour y reuffir, ce Prince fage, qui comprenoit combien il étoit important pour la tranquillité de l'empire, & pour le succès de la guerre qu'il méditoit contre le Turc, que les Princes Protestans fussent d'accord entre eux, loua non seulement le desfein de ceux qui avoient commencé à les reconcilier, mais il les exhorta fortement à travailler à les réunir parfaitement. Làdessus Jacque de S. André sit plusieurs voïages en différentes parties de l'Allemagne, pour ramasser grand nombre de souscriptions des théologiens, afin d'autoriser la formule de conciliation qu'il venoit de proposer à Zerbst : mais cela n'empêcha pas qu'elle ne trouvât des contradictions. Tillman de Heshaufen (4) & Mathias Flacius d'Illyrie, à qui Melanchton le plus pacifique des Protestans fut en bute tant qu'il vêcut, l'attaquerent hautement, le premier dans la chaire, & le second par ses écrits ; & ils furent cause que les théologiens de Virremberg changerent de sentiment, & révoquerent leur acceptation, comme on le voit dans les écrits qui furent publiés de part & d'autre en cette occasion. Il s'éleva aussi des disputes entre les Protestans de Samogitie & de Lithuanie, Comme les uns fuivoient la confession d'Ausbourg, les autres celle des

<sup>(1)</sup> Ville de la haute Saxe : c'est la primés à Jene célébre Université dans la trereste des princes d'Anhalt. Thuringe. Son vrai nom est Mathias forteresse des princes d'Anhalt. (2) Mifnie, province de Saxe.

<sup>(3)</sup> Province de la haute Saxe.

<sup>(4)</sup> Tilman de Heshausen a écrit con- rit pardeffus son maître. tre les Calvinifles. Ses livres ont été im-

Francowitz : il étoit natif d'Albonne en Illyrie, Luthérien rigide, & qui enché-

A iii

Suisses, ils pensoient & parloient fort différemment sur la mé. CHARLE diation de J. C. & fur l'Eucharistie. Le synode qui s'étoit as-IX. 1570.

semblé sur cela à Sandomir, se sépara le quatorze d'Avril. On y convint sur le premier article, Que la force & l'efficace des mérites de J. C. vient de Jesus-Christ Dieu & Homme, du Pere qui n'est point homme, & du Saint-Esprit qui n'est point homme. Sur l'autre point, voici ce qu'ils déciderent; Que fuivant le sentiment de faint Irenée, la cêne du Seigneur étoit composée de deux choses, l'une terrestre & l'autre céleste, que ces élémens ou ces fignes n'étoient point des fignes nuds & vuides, mais qu'ils donnoient & présentoient réellement par la foi ce qu'ils signifioient, à ceux qui avoient la foi. Leur décision fut signée huit jours après par ceux de Posnanie,

Au commencement de Juin, Jean Casimir duc de Baviere, fils de Frederic Electeur Palatin, épousa à Heydelberg Elisabeth fille d'Auguste Electeur de Saxe; ce mariage fe fit avec beaucoup de pompe, & avec un grand concours de Princes qui y avoient été invitez. Au milieu des rejoüisfances de cette fête, ils se souvinrent du malheureux état où la France étoit réduite, & se trouvant ainsi rassemblez, ils écrivirent au Roi. Après les complimens ordinaires exprimés avec beaucoup de politesse, ils disent qu'ils ont vû par la lettre que la Reine avoit écrite au Landgrave de Hesse, que tout tendoit à la paix. Ils marquent la joie qu'ils en ont, exhortent fortement S. M. à la donner à ses sujets, & pour l'amour d'eux, & pour l'amour de lui-même; & protestent qu'attendu l'union qui est entre la France & l'Empire, ils lui souhaitent sincerement toutes sortes de prospérités : que ces guerres de France font très préjudiciables aux Etâts de l'Empire, tant parce que l'entretien & le passage continuel des troupes qui vont en France, les épuise, que pour d'autres raisons très importantes; que d'ailleurs ces guerres de Religion donnoient de la défiance à la plûpart des Princes Allemands: & que si le Roi vouloit entretenir leur amitie, d'où dependoit la grandeur & le bonheur de la France, il étoit necessaire qu'il terminât cette guerre, afin que l'Empire n'en souffrit plus, & n'eut plus lieu de se plaindre : que cela ne pouvoit se faire qu'en permettant par tout le Royaume le libre exercice de la Religion réformée, & en remet-

tant tous ses sujets dans une egalité parfaite, sans distinction de Religion. Cette Lettre fut lignée de l'Electeur Palatin, de CHARLE l'Electeur de Saxe, de George Frederic de Brandebourg. de Louis de Virtemberg, des trois Princes de Hesse, Guillaume, Philippe, & George; d'Adolphe duc d'Holstein, & de Charle marquis de Bade.

IX. 1 170.

Enfin le treizième du même mois, l'Empereur suivi d'une Cour nombreuse, se rendit à la Diéte de Spire, avec l'Impératrice sa femme, & ses deux filles Anne & Elisabeth, la premiere promise au roi d'Espagne, & l'autre au roi de France. L'ouverture de la Diéte le fit le treizième de Juillet par la Messe qui fut célébrée par Maquard Evêque de Spire. Voici les matières dont on parla dans cette assemblée : de reprimer la liberté que les sujets de l'Empire se donnoient de s'engager au service des Princes étrangers ; de rétablir l'ancienne discipline militaire; d'affurer la paix par tout l'Empire : de règler les secours que chaque Cercle fourniroit, afin qu'au besoin on pût les avoir plus promtement; de fortifier les places de Hongrie contre les entreprises du Turc ; de rembourser l'Electeur de Saxe \* des frais de la \* Auguste. guerre de Gotha, dont on avoit déja parlé mais sans succès, à la Diéte de Francfort, de rendre également la justice à tout le monde dans la Chambre Imperiale, & pour cela de retrancher tous les détours de la chicane; de recouvrer les païs que l'Empire avoit perdus, ce qui avoit déja été propose à l'assemblée d'Augsbourg; de remplir la matricule de l'Empire, & d'en régler l'ordre ; de régler la monnoie, & de rémédier aux abus qui s'y commettoient; on y parla des communautés d'artifans, de la drapperie, de la librairie; de terminer entre quelques membres de l'Empire, les disputes qu'ils avoient pour la presséance. L'affaire qui étoit entre la ville de Hambourg & le duc de Holstein, y fut aussi debattuë avec beaucoup de vivacité, par les députés des deux parties. Voici quelle en fut l'origine : l'an 1344. l'Avocat du fise impérial ayant voulu contraindre la ville de Hambourg, à payer sa cotte-part des contributions & des charges de l'Empire, elle s'adressa au roi de Dannemarc\* & aux \* Christian. ducs de Holftein, & demanda leur conseil & leur protection dans cette affaire. Les ducs de Holstein avant résolu

d'envoyer à ce sujet une Ambassade célebre à Charle Quint. IX. 1570.

CHARLE & l'ayant depuis envoyée à Ferdinand son successeur, prirent la défense de cette ville à la Diéte de Ratisbonne, & obtinrent qu'avant toute chose, la chambre examineroit si la ville de Hambourg & le Diocése de Sleswick appartenoient à l'Empire, ou s'ils étoient foumis immédiatement aux ducs de Holstein; que s'il se trouvoit qu'ils sussent membres du Holstein, on les déclareroit exemts des charges de l'Empire, que si au contraire ils se trouvoient être membres de l'Empire, on les obligeroit à en porter les charges. En attendant la décision, la ville sur déchargée, & quatre ans après l'affaire fut renvoyée à la chambre. C'étoit une obligation que les habitans de Hambourg avoient aux ducs de Holstein, qu'ils reconnurent fort mal dans la suite. Aussi ces Princes firent-ils de grandes plaintes de leur ingratitude, & de leur révolte, & demanderent par leurs Députez que cette affaire fût remise au jugement de la Chambre, suivant que Charle-Quint & Ferdinand l'avoient ordonné. Les Députez de Hambourg nioient que leur ville eût jamais été dépendante des ducs de Holstein, que si quelques bourgeois s'étoient adressez à eux, ils l'avoient fait sans ordre. Les Députez du Holstein soutenoient le contraire, & pour le prouver, ils disoient qu'il étoit vrai qu'en l'année 1375 du tems de l'empereur Charle IV. la bourgeoisse de Hambourg éleva dans la place de la Ville, la statuë de Roland, pour marquer qu'elle étoit libre, & qu'elle se révolta à l'exemple de Lubec contre ses Princes légitimes : mais que l'affaire ayant été remise au jugement de Charle IV. qui étoit à Tangermond fur l'Elbe, ce Prince donna le gain de cause aux ducs de Holstein, & condamna la ville de Hambourg à abattre la statuë de Roland, & à reconnoître ces Princes. Qu'en conséquence de ce jugement, la ville avoit prêté serment à Christian I. & à ses freres, & depuis à Christian III. qui confirma leurs privileges; qu'elle avoit fait graver la feuille d'ortie, qui font les armes du Holstein, sur les bannieres, à ses portes, à l'Hôtel de ville, sur ses sceaux, & sur sa monnoie, & que lorsque l'Empereur avoit cité les habitans à la chambre Imperiale, ils avoient refuse d'y comparoître, sous prétexte qu'ils étoient foûmis à la jurisdiction du Holstein : qu'ils

1 570.

du Holstein, & qu'ils avoient à cet effet une maison particu. CHARLE liere à Segeberg. Que depuis feize ans même l'armée d'Henri de Brunswick étant entrée sur leurs terres, & y faisant le dé-

gast, ils avoient imploré le secours des ducs de Holstein, par l'entremise desquels les différens qu'ils avoient avec la maison de Brunswick avoient été accommodés à Bergerdorpt, & que depuis encore l'avocat du fisc Impérial les ayant fommé de payer leur cotte-part des charges de l'Empire ils en avoient appellé aux princes de Holstein. L'affaire ayant été ainsi debatuë par les deux parties, & n'ayant pas été dé-

cidée, fut renvoiée au Conseil Aulique pour être examinée plus à fond.

Pendant que la diéte délibéroit sur tous les chess que nous avons marqués, l'Empereur ayant embrassé sa fille Anne d'Autriche, & lui ayant dit les derniers adieux, la mit entre les mains de Jean de Hoyen Evêque de Munster, & du maître de l'Ordre Teutonique, pour la conduire dans les Païsbas. Ils s'embarquérent au commencement de Juillet sur le Rhin, descendirent à Nimégue, & ils la remirent avec les cérémonies ordinaires au duc d'Albe, qui s'y étoit rendu, fuivant qu'il étoit porté par le contrat. La Princesse accompagnée de ses deux freres Albert & Wenceslas, & conduite par le duc d'Albe, se rendit à Anvers, où on lui sit une entrée magnifique, & digne d'une si grande Reine. Elle passa de-là à Flessingue, & elle s'embarqua sur la flote commandée par le comte Maximilien de Bossu Amiral des païs-bas. Il étoit accompagné de Ferdinand de Tolede fils du duc d'Albe, de R. de Tolede, & de Christophle de Mondragon, qui s'y étoit rendu de Deventer avec son régiment. Elisabeth par politesse envoïa CharleHouard avec une escadre Angloise sur laquelle il y avoit quantité de noblesse, pour conduire la Reine dans toute l'étenduë de la mer Britannique. Comme sa haine contre le roi d'Espagne n'avoit pas encore éclaté, & que les devoirs de bienséance & d'amitié n'avoient pas encore cessé entre elle & la maison d'Autriche, elle crut en devoir user ainsi.

Le duc d'Albe avoit déja demandé à Philippe la permifsion de quitter les païs-bas, & un successeur au gouvernement, mais il ne l'avoit pas obtenu. Il demanda alors un congé pour Tome VI.

IX. ¥ 170.

mener la Reine en Espagne; ce qui lui fut encore refusé. CHARLE L'escadre aïant eu le vent favorable, arriva heureusement à Saint-André sur la fin de Septembre. La Reine se rendit de-là à Burgos, & ensuite à Valladolit, où Rodolfe & Ernest ses freres vinrent la joindre. Après qu'on lui eut fait une réception digne de fon rang, elle alla trouver Philippe à Segovie, où le mariage fut celebré avec toute la pompe & les réjouissances imaginables. Cependant bien des gens étoient surpris, & même indignés que Philippe épousat la fille de sa sœur, sans y être engagé par aucune nécessité; puisque ce mariage ne contribuoit en rien à la paix ; qu'il n'augmentoit point ses Etats; qu'il ne lui procuroit aucun avantage. & qu'il ne servoit qu'à le rendre odieux, par le mauvais exemple que donnoit une famille qui tenoit le premier rang dans le monde : exemple qui ne manqueroit pas de passer ensuite à la noblesse, & de la noblesse jusqu'au peuple. On croit que le passage de cette Princesse en Éspagne, hâta la mort de Floris de Monmorenci baron de Montigni, qui étoit en prison depuis très-long temps, & qui y avoit été traité d'une manière très indigne. La Reine en passant en Flandre, avoit promis au pere de ce Seigneur de prier le Roi de lui rendre la liberté. Philippe qui avoit réfolu sa mort, voyant que la Reine alloit arriver, se hâta de faire couper la tête à Montigni dans cette prison où il gemissoit depuis près de cinq ans, & où il avoit éprouvé tant de traitemens divers, comme on le peut voir dans le Miroir tragique de Diekenson. Philippe en usa ainsi, afin qu'à une premiere entrevuë, ordinairement accompagnée de joie, la Reine n'eût pas le chagrin d'effuïer un refus.

Aussitôt que la Princesse fut en Espagne, Jean de la Cerda, duc de Medina-Celi, fut nommé Gouverneur des Païsbas à la place du duc d'Albe. Le tems qu'il mit à équiper sa flote, & la tempête dont il fut battu, retardérent son passage & donnérent occasion aux nouveaux troubles de Flandre.

Ce fut vers ce tems-là, c'est-à-dire le vingt-troisième d'Octobre, que l'Empereur fit la cérémonie du mariage de sa fille Elisabeth avec Charle IX. Le Roi avoit nommé Ferdinand & Charle d'Autriche freres de l'Empereur pour le representer. Daniel Brendell Archevêque & Electeur de Mayence fit la cérémonie. La Princesse partit le quatre de Novembre pour venir en France, elle étoit accompagnée par l'Archevêque a Electeur de Treves, Chancelier des Gau- CHARLE les, par l'évêque de Strasbourg b, par le marquis de Bade c, par le duc d'Arscot d, par les comtes de Hohenloe & de Zolleren . & par Marguerite de la Marck comtesse d'Aremberg, . Jacque nommée Dame d'atour de la nouvelle Reine: elle étoit veuve b Jean. de Jean de Ligne Barbançon qui fut tué au combat donné con- d'Philippe. tre Nassau : ainsi l'Empereur maria dans le même mois ses deux filles aux deux plus puissans princes de l'Europe; ce qui peut être mis entre les exemples d'un bonheur extraordinaire.

I 170.

Enfin l'onziéme de Décembre la diete de Spire fut terminée. On y examina long-tems & avec toute la maturité possible tous les points proposés par l'Empereur. Celui qui regardoit les fortifications des places de Hongrie, les garnisons de ces places, & leur solde, passa comme l'Empereur le fouhaitoit; mais les articles concernant la défense de servir les Princes étrangers, & la construction des arsenaux, furent rejettes. Il y fut arrêté de plus que l'électeur de Saxe \* seroit \* Auguste. remboursé des frais de la guerre de Gotha par Jean Frederic de Saxe qui étoit prisonnier, & que les quatre bailliages que Jean Guillaume avoit donnés pour tenir lieu de garantie à l'Electeur, seroient mis entre ses mains, jusqu'à ce qu'il fût entiérement payé. Après quoi l'Empereur ayant accordé ses bonnes graces aux fils de Jean Frederic, il leur rendit une portion des états de leur pere, & leur donna des tuteurs. On réforma les procédures de la Chambre de Spire. On propofa pour la forme divers moyens de recouvrer les villes que l'Empire avoit perdues, & on en laissa le choix à l'Empereur, qui promit de faire là-dessus tout ce qu'il devoit. Pour ce qui regardoit le suplément de la matricule de l'Empire, & de la réformation des monnoies, on se contenta de renouveller & de confirmer les anciennes constitutions de l'Empire. On donna ensuite audience aux députés de Rostock qui se plaignirent des injures qui leur avoient été faites par les princes de Meckelbourg, & après eux on fit entrer les exilés des Païs-bas qui presentérent des requêtes pour être rétablis dans leur patrie, & qui par le récit affreux de leurs calamités pasfées faisoient connoître celles dont ils étoient menacés pour

lX. 1 170.

l'avenir. On y reçut aussi les Ambassadeurs des Princes étran-CHARLE gers, entre autres ceux de Sigifmond Auguste roi de Pologne. qui après s'être plaint du maître de l'ordre Teutonique, demandérent que la proscription d'Albert de Brandebourg duc de Prusse fût annullée. On y donna aussi audience à Jean d'Hangest Seigneur de Gentils, homme d'une prudence & d'une vertu finguliere ; il y étoit venu comme Envoyé de la reine de Navare, du prince de Bearn, du prince de Condé & de Coligny, pour remercier les Princes protestans des fecours confidérables qu'ils leur avoient donnés dans leurs besoins, & des lettres qu'ils avoient écrites au Roi depuis peu en leur faveur, dans le tems qu'ils étoient assemblés à Heidelberg, & pour les prier d'envoyer une ambassade au Roi pour eux : ils lui donnérent une audience très-favorable, & l'affurérent qu'aïant à envoïer au Roi une ambaffade folemnelle, pour le féliciter sur la cessation des troubles de son roïaume, & sur son mariage avec la fille de l'Empereur, ils en prendroient occasion de l'exhorter à maintenir la paix en France.

Affaires du Nord.

Après avoir parlé des affaires de l'Empire, je dirai un mot des Païs plus éloignés : ce fut dans ce tems-là que la forteresse de Revel, qui est en Livonie, fut perduë. Voici comment la chose arriva. Nicolas Kursel General de la cavalerie, de concert avec quelques autres gentils-hommes du Païs gagnés comme lui par Magnus (1) duc de Holstein, qui avoit pris le parti du Moscovite, excite une sédition dans la ville, déclare que le roi de Suede lui doit plusieurs mois de solde, & que jusqu'à ce qu'on eût payé ses troupes, il étoit résolu de garder la citadelle & le païs qui en dépend ; en un mot il force Guillaume de Morbuy qui en étoit Gouverneur, & qui n'avoit point d'argent comptant pour le satisfaire, à consentir que cette forteresse fût remise entre ses mains, & qu'elle y demeurât jusqu'à la Pentecôte, en attendant que le Roi lui s'it païer ce qui lui étoit dû. Tout cela se faisoit de concert avec Magnus: mais comme il ne fut pas affez prompt à affurer sa conquête, les Suedois reprirent la place de la même maniere qu'ils l'avoient perdue, c'est à dire en corrompant la garnison : car la nuit du jeudi-saint, deux hommes qu'ils avoient

(1) Il étoit frere de Frederic II.-roi de Dannemarck.

CHARLE IX.

gagnés, firent entrer avec des échelles de corde par un égoût qui avoit une faillie en dehors, environ trois cens Suedois, qui tuérent le peu de foldats qui fe presentérent devant eux, & firent prisonniers tout le reste qui étoit sans armes, & qui ne s'attendoit à rien. Les Gentilshommes Livoniens furent mis en prison, & les étrangers renvoyés sous caution mais la plûpart se mettant peu en peine de la parole qu'ils avoient donnée, prirent parti parmi les Moscovites. Nicolas Kursel qui étoit le chef de la révolte, Frambold Duker, Henri Hack, & quelques autres furent puins de mort. Quelques autres de leurs complices, qui avoient été envoies en Suede, obtinnent leur grace par l'entremise de Charle duc de

Sudermanie frere de Roi.

Magnus ayant ainsi perdu l'espérance de faire par surprise des progrès dans la Livonie, résolut de l'attaquer ouvertement. Dans ce dessein il laisse sur la frontiere les forces qu'il amenoit à Kursel; il part de Derpt, & s'en retourne à Moscou, où il obtient du Prince la liberte des prisonniers Allemands, & le titre de roi de Livonie, avec vingt cinq mille hommes. A la tête de cette armée il entre dans cette province au mois d'Août, & vient camper près de Revel. Il écrivit aufsi-tot aux habitans qu'il étoit venu pour tirer les Livoniens, qui étoient du corps Germanique, de la servitude des Polonnois, & pour réunir sous le gouvernement d'un seul prince Allemand toutes ces provinces qui étoient divisées & déchirées d'une maniere digne de compassion ; Que l'empereur des Russes, dont il commandoit l'armée, lui avoit accordé par des lettres autentiques confirmées par le baifer de la croix, la possession de la Livonie à titre de Rosaume, pour lui & ses heritiers, & qu'au cas qu'il n'eût point d'heritiers, ce roïaume passeroit au roi de Dannemarc, ou à quelqu'un des ducsde Holstein, Que le prince Moscovite lui avoit cédé généralement tous ses droits sur ces provinces, & ne s'étoit réservé que le titre de protecteur, & qu'il avoit promis d'emploïer toutes ses forces & sa vie même, s'il le falloit, pour le soutenir. Qu'ils devoient par consequent congédier les Suedois, & se soumettre à lui, qui étoit un prince Allemand ; qu'ils ne devoient pas douter qu'il ne leur accordat des privileges, & des immunités considérables. Mais que s'ils refusoient ses of-Bij

IX. 1570.

# Auguste.

fres, ils devoient s'attendre a une ruine inévitable. Il emploïa CHARLE avec cela les exhortations & les prieres de plusieurs gentilshommes Livoniens, qui étoient au fervice du Moscovite, & entre autres de Jean Dulby & d'Elard Cruci. Toutes ces promesses & ces menaces ne firent pas grande impression sur celui qui commandoit dans la place pour le roi de Suede, ni sur le Sénat de cette ville. Magnus les voyant réfolus à se défendre jusqu'à la derniere extremité investit la place, & la fatigua pendant trois mois par un fiege aussi opiniâtre qu'incommode, jusqu'à ce qu'enfin la paix ayant été faite entre les Princes voisins, les Moscovites mirent le feu à leur camp, & se retirerent sans avoir rien fait. Dès le mois de Juillet on avoit commencé à Stetin (1) les négociations de la paix du Nord. Les Commissaires de l'Empereur étoient Jean Frederic duc de Pomeranie, Joachim comte de Schlick, Christophle de Carlowitz, & Christophle Minquitz. Les Ambassadeurs de Dannemarc & de Suede s'y trouverent. Le roi de Pologne y envoïa Crommer écrivain illustre qui nous a donné l'histoire de sa patrie, & Démétrius Solikow. La République de Lubec alliée du Dannemarc y envoïa ses Députés, Charle de Sanzay y affifta au nom du roi de France, & Hubert Languet au nom de l'Electeur de Saxe. \* Comme on ne trouva pas les pouvoirs des Ambassadeurs de Suede suffisans, ils en demandérent de plus amples, qui n'arriverent que deux mois après; il survint ensuite de nouvelles difficultés: les Danois vouloient qu'on négociat fur le pied du traité de Roschild, mais comme il n'avoit pas été ratifié, on n'y eut aucun égard. Les esprits se trouvérent partagés par les différens interêts des Princes qui avoient seurs Ambassadeurs; les Polonois avoient grande envie d'avoir la Livonie, les Impériaux ne pouvoient souffrir que cette Province qu'ils regardoient comme un membre de l'Empire, en fût separce, ni que le duc de Holftein, qui en avoit été déclare roi par le Moscovite, prétendît faire valoir ce droit. Enfin après de grandes difputes de la part de toutes les parties interessées, la paix fut conclue, & l'on vit finir une guerre qui duroit depuis neuf ans, qui avoit bien causé des maux à la Suede & au Dannemarc, à la ville de Lubec, & à toute cette côte maritime,

(1) Ville de la Pomeranie Suedoife.

1 X. 1 170.

Eric dont la témérité y avoit donné lieu, s'en étant repenti = dans la suite l'avoit en quelque sorte assoupie; mais comme CHARLE ce Prince avoit été obligé de se soumettre aux conditions qu'on voulut lui imposer, Jean son successeur Prince opiniâtre ralluma la guerre, qui finit enfin le treize de Décembre de cette année par l'entremise de l'Empereur. Les principaux articles furent que la Suede céderoit à l'Empereur tour ce qu'elle avoit dans la Livonie : que l'Empereur mettroit sous la protection du roi de Dannemarc quelques parties de cette Province, comme le Diocese de Revel, celui d'Ozel, l'Abbaye de Padis, Sonnebourg & Hapfel; que Revel & Vittenstein demeureroient aux Suedois jusqu'à ce qu'ils eussent réglé avec l'Empereur le remboursement des frais qu'ils avoient faits pour la défense de cette place; que le roi de Dannemarc empêcheroit le duc d'Holstein son frere & les Moscovites de l'assieger, jusqu'à ce qu'on sût d'accord sur l'ambassade que l'Empereur & les Electeurs de l'Empire devoient envoïer au Czar au nom des rois de Dannemarc, de Pologne, & de Suede pour conclure la paix avec ce Prince, ou pour s'oppofer à ses desseins par une guerre vigoureuse, pour laquelle ils réuniroient toutes leurs forces : que les frontieres du Dannemarc & de la Suede demeureroient comme elles étoient du temps de Christiern & de Gustave; que tout ce qui avoit été pris pendant la guerre sur les sujets des deux couronnes, seroit rendu à ceux à qui il avoit appartenu; que tous les prifonniers de part & d'autre seroient rendus sans rançon; que le roi de Dannemarc remettroit de bonne foi aux Suedois la forteresse d'Elsebourg avec son territoire & tout le canon qui s'y trouva le septiéme de Juin qu'elle fut prise : qu'il renonceroit à tous les droits qu'il prétendoit sur la Suede. Que le roi de Suede de son côté céderoit au roi Dannemarc toutes ses prétentions sur la Norwege, la Gottlande, les païs de Halland, de Schonen, & de Blecking, & qu'il renonceroit pour toujours à mettre dans son écussion les armoiries de la Norwege & du Dannemarc ; qu'il rendroit le païs de Jempterland & Herdal qui sont du royaume de Norwege, avec toute la jurisdiction Écclésiastique : Que les deux Rois pourroient prendre les armes des trois couronnes, que chacun d'eux prétend lui appartenir, en attendant que le procès foit dé-

IX. 1570. A Auguste. b Jule

cidé par l'arbitrage, de l'électeur de Saxe, a du duc de Brunf. CHARLE wick, b de l'électeur de Brandebourg, & de George-Jean prince Palatin, au jugement desquels ils seront obligés de le soumettre par un compromis; que le roi de Suede rendroit au roi de Dannemarc huit vaisseaux pris par les Suedois avec toure l'artillerie; que le roi de Dannemarc garderoit les deux vaisseaux pris auprès d'Elsebourg, & deux autres mis en séquestre en Pomeranie, & que le roi de Suede lui païeroit outre cela deux cens mille écus d'or pour les frais de la guerre, en cetain nombre de païemens, dont on conviendroit : que les Sujets des deux princes aurojent la liberté de naviger à Narva, ainfi qu'ils l'avoient auparavant, avec les modifications cependant que l'Empereur prescriroit, en ce qui regardoit les sujets de l'Empire, qu'on supprimeroit de part & d'autre par des ordres très séveres tous les libelles diffamatoires publiés durant la guerre ; que Charle frere du roi de Suede figneroit le traité de paix ; dans lequel l'Empereur , les rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, de Pologne & d'Ecosse les électeurs de Saxe & de Brandebourg, Jule duc de Brunfwick, Guillaume duc de Lunebourg, tous les ducs de Pomeranie, Vlric de Meckelbourg, les ducs de Holstein, le duc de Curlande, \*& la Republique de Lubec étoient compris de la part du Dannemarc; l'Empereur, le roi de Pologne, l'électeur de Brandebourg, les ducs de Pomeranie, Christophle marquis de Bade, & Ezzard comte de Frise de la part de la Suede.

\* Gotard.

A l'égard de la ville de Lubec, il fut convenu que le roi de Suede & le Sénat du roïaume confirmeroient les privileges des habitans de cette ville dans les Etats de cette Couronne, suivant une formule qui seroit signée de leurs Députés, & qu'ils en jouiroient paisiblement à l'avenir. Que le roi pare. roit en sept ans, soixante & dix mille Joachims, pour aquitter les dettes de Gustave, d'Eric & de Jean, à cause des marchandises & des navires que les Suedois avoient pris aux négocians de Lubec pendant la guerre, que la ville de son côté rendroit au Roi toutes les obligations, les billets & les contrats qu'elle avoit fur la Suede, qui par ce moïen demeureroient éteints & annullés; que les particuliers cependant tant Suedois que de la ville de Lubec, auroient la liberté d'exiger le païement des billets faits à leur profit; que les vaiffeaux

feaux de Lubec auroient la liberté de commercer à Narva, à condition de se soumettre au réglement fait par l'Empereur CHARLE fur ce point, & en donnant caution de ne point porter de munitions aux Moscovites contre l'Empire & les Livoniens,& que l'acte de cette transaction signé du roi de Suede, du Sénat & du frere du Roi, seroit remis aux Magistrats de Lubec, au gué d'Olans, dans le seizième de Fevrier prochain,

IX. 1570.

En France, après la prise de Marans & des isles de Saintonge par les troupes du Roi, la Rochelle étant comme investie par terre se trouva dans une grande extrêmité. D'un autre côté le Baron de la Garde, à qui l'on avoit rendu depuis quatre ans la charge de Général des galeres après la mort du marquis d'Elbœuf\* qui l'en avoit dépouillé, arriva à Bor- Loraine, deaux avec huit galeres, qu'il amenoit de Marseille. Il y en laissa deux, & en perdit une autre, dont les forçats se saifirent, après avoir brisé leurs chaînes, & massacré les soldats qui étoient dessus. Avec les cinq qui lui restoient, il vint au chef de Baye, proche la Rochelle, à dessein de s'emparer de l'isle de Re, qui est vis-à-vis. Cette isle prise, la Rochelle étoit investie par mer & par terre. La Riviere Puytaillé qui commandoit à Marans, & qui avoit fortifié Noaillé, ayant rendu inutiles toutes les embuches que les Rochelois avoient fur la Rodresses pour surprendre cette place, songea lui-même à surprendre la Rochelle par le moien d'un Capitaine qu'il avoit fait prisonnier, & sur l'espérance que cet Officier sui donna de livrer cette place importante, non-seulement il le laissa aller sans rançon; mais il lui sit de grandes promesses, en cas de réuffite. Voici les mesures qu'ils prirent : il y avoit un bastion, appellé le bastion de l'Evangile, qui étoit séparé de la ville par un fosse, & qui y communiquoit par un pont levis: l'Officier devoit tuer la sentinelle (1), se rendre maître du bastion, & donner ensuite le signal aux troupes du Roi pour monter avec des échelles sur ce bastion. Ce signal étoit un manteau qu'il devoit descendre dans le fossé extérieur; & lorsque les troupes seroient montées, il devoit les conduire dans la ville par le pont levis, & les distribuer ensuite dans les postes les plus avantageux, d'où ils pourroient se rendre maî-

(1) Il y a dans le latin fpecula occlufa qui n'a point de fens, je lis fpecula occifa. Tome VI.

tres des places, faire main-basse sur les corps de garde, & CHARLE s'emparer de la ville sans beaucoup de peine. La Riviere se IX.

1570. vertit que les Rochelois en avoient été informés par le Capitaine même, qui avoit promis de livrer la place, & que tout étoit disposé à le bien recevoir, s'il avançoit plus loin. Sur

cet avis il retourna sur ses pas. Pendant ce tems-là les Huguenots, qui étoient en mer ne se tenoient pas à rien faire. Le Vice-Amiral Jean Sore se rendit maître de deux navires de Vannes, fortis des ports de Bretagne, il les fit suivre d'abord sous prétexte d'amitié, par quelques-uns de ses vaisseaux, puis partie par crainte, partie en leur proposant des conditions honnêtes, il les obligea de se rendre, le plus grand étoit un bâtiment de huit cens tonneaux, & de quarante-cinq pièces de canon : la condition fut que Sore auroit le canon, mais qu'il ne toucheroit point aux marchandises. Malgré cette convention, il se rendit maître & des bâtimens, & des marchandises qui furent estimées cent mille écus d'or. Les vaisseaux furent déclarés de bonne prise, & la reine de Navare ne s'y opposa pas beaucoup : c'étoit cependant une injustice grossiere ; le prétexte que firent valoir les Juges pour le décider ainfi, fut que les habitans de Vannes étoient ennemis déclarés des Huguenots, & qu'ils donnoient de l'argent pour faire la guerre contre eux

La Noise surprend le baron de la Garde.

Cependant la Noüe cherchoit à s'emparer des postes qui bloquoient la Rochelle, & s'étant rendu à Tonnay-Charente, pour aller ensuite à Broüage, où commandoit la Riviere le cadet, il rencontra la siore du baron de la Garde: elle étoit composée de sa galere Capitane du vaisseau de Scipion de Fiesque, des deux vaisseaux d'Albert de Gondi Maréchal de Retz, & de la galere de Beaulieu qui avoit pris les devants, tout cela étoit dans la Charente à dessein de s'emparer de Tonnay: t'est un poste dont la situation est très-avantageuse. La Noüe avoit eu grand soin de cacher son arrivée, afin de causser plus de surprise aux ennemis lorsqu'il viendroit fondre sur eux à l'improviste. Mais il ne put jamais arrêter l'ardeur de ses troupes, ce sur une grêle de coups d'arquebutes sur la premiere galere qui parut. Le lieutenant de Beaulieu, & quel-

ques autres Officiers ayant été tués, & la galere ne pouvant = se tourner dans le lit de la riviere, qui est très-étroit; d'ail- CHARLE leurs les forçats à qui on promit la liberté ne ramant pas avec ardeur, cette galere, & les Officiers d'infanterie, qui étoient dessus, furent pris. On tira ensuite du rivage sur le reste de la flore, mais ce fur trop-tôt. Il falloit attendre que la Garde eût mis ses troupes à terre ; si les soldats de la Notie avoient exécuté ses ordres, & ne s'étoient pas tant pressés, comme ils connoissoient le terrain, & qu'ils étoient les plus forts, il est certain qu'ils se seroient emparés de toute cette flote. Après quelque leger combat, les quatre autres galeres à force de rames, regagnerent peu à peu la mer.

IX. 1570.

La Noue voiant qu'après ce qui venoit d'arriver, il ne falloit plus songer à prendre Brouage, pensa à se rendre maître de Noaillé. Cet avis lui fut donné par Scipion Vergano habile ingénieur, qui avoit si bien travaillé à fortifier la Rochelle. La Noue ordonna à Puviaut, qui étoit dans Surgere d'aller avec son régiment joindre Vergano qui conduifoit cette entreprise. Des que les troupes qu'on y destinoit furent assemblées, Vergano attaqua ce poste des le grand matin; passa le fosse avec Puviaut sur une planche qu'on mit en travers, & jetta tellement l'allarme parmi la garnison, qu'après avoir tué quinze soldats, le reste se sauva dans le chateau. La Noue étant survenu dans le même moment, les Catholiques qui n'avoient aucune espérance de secours fe rendirent, à condition d'avoir la vie fauve, & fe retirerent à Marans, c'étoit sur la fin de Fevrier; le vieux la Riviere, Commandant de Noaillé, & qui y étoit malade mourut dans le même tems. C'étoit un très bon Officier, & qui avoit rendu de grands services au Roi. Chaperon qui étoit en Saintonge avec son régiment aïant été mis à sa place par le Maréchal de Cosse, partit aussi-tôt pour s'y rendre; Prise de Mamais dans sa route il sut rencontré à la Rocheynard : obli- rans par la ge de combattre, il perdit ses bagages, & quatre enseignes, Noise & arriva à Marans fort délabré. Les foldats de la Riviere ne s'accommodant pas de son commandement, le quitterent les uns après les autres, en sorte qu'il ne lui resta que ce qu'il avoit amené de Saintonge, & quelques Italiens commandés par le Capitaine Jean Albanois, qui gardoit le fort

IX. 1570.

de la bastille. (1) La Noue informé de l'état des choses pousse CHARLE sa pointe, détache Puviaut avec son régiment d'infanterie, & une compagnie de cavalerie pour attaquer la bastille. Pour lui, il prend Soubize, Payer, & quelques Gentilshommes de Poitou, qui connoissoient les lieux; marche toute la nuit, passe devant le château de Charon, traverse des marécages, où ses soldats avoient de l'eau jusqu'à la ceinture, & arrive au petit jour devant Marans; la garnison, & Chaperon surtout, qui ne s'étoit point préparé à soutenir un siège, furent si épouvantés, qu'ils s'enfuirent dans le château sans combattre; la Noue l'investit sur le champ, & réduisit Chaperon a se rendre, la vie sauve. Dans le même tems Puviaut attaque la bastille par devant, & Pondevic Lieutenant de Soubize, par derrière. Dans ces circonstances, le Capitaine la Garde que la Noue envoïa pour les renforcer, arriva fort à propos devant la place. Sur les assurances qu'il donna aux assieges que Marans étoit pris, ils se rendirent aux mêmes conditions que Chaperon, & se retirerent à Fontenay. La Garde y fit un butin confidérable, mais il y perdit grand nombre de ses gens. Le château de Charon suivit la fortune des autres postes, la garnison s'étant sauvée la nuit par le passage de Beraud. Puviaut fut mis à Marans avec sa compagnie de cavalerie & son régiment d'infanterie : tous les petits forts des environs, qui bloquoient comme de loin la Rochelle, furent pris par la Noue avec la même rapidité. Guimeniere prit la Greve, & y mit garnison, parce que ce poste étoit avantageux pour faire des courses. Le gué de Velvire, Langon, Luçon, & Maretiil furent pris tout de suite, les deux compagnies des capitaines Lir & Bonnaut qui les gardoient ayant été taillées en pieces. Puviaut avoit resolu d'attaquer Fontenay : mais ayant appris que la Freselière lieutenant du C. Dulade y avoit envoie de Niore cinq compagnies du régiment de Louis Berenger seigneur du Gast sous la conduite du Masumon, il tira vers les sables d'Olonnes, place ainsi nommee, parce qu'elle est au milieu des sables. Elle appartient à la maison de la Trimouille, c'est la plus riche ville de tous ces cantons, quoiqu'elle n'ait ni murs ni fosses; mais la mer l'entoure presque de tous côtes

Sables.

(1) C'étoit un des forts autour de Marans.

CHARLE

IX.

1570.

& y forme en tournoyant une baye, & une rade, où les vaisseaux sont en surete. C'étoit Charle Routiaud seigneur de Landereau qui y commandoit. Il étoit homme de condition, & entendoit le métier de la guerre, il avoit été quelque tems dans le parti des Huguenots, mais il les avoit abandonnés, & leur avoit fait bien du mal. Il leur étoit donc devenu très à charge par son voisinage, & très-odieux par le souvenir des maux qu'il leur avoit causés. Il montoit quatre vaisseaux très-bien équipés, avec lesquels il faisoit continuellement des courses sur les Rochelois. La Noue résolu d'employer toutes ses forces contre lui, rappella Sore pour investir la place du côté de la mer avec sa perite flote : cette tentative réuffit mal d'abord. La tempête obligea Sore à rembarquer promtement ses troupes, & à regagner la pleine mer : ainsi la premiere entreprise sur les Sables echoua : mais la seconde eut un meilleur succès. Quoique Landereau dans l'intervalle eût élevé un bon retranchement, & qu'il l'eût bien garni d'artillerie, il se vit attaque du côté de la terre par la cavalerie, & du côté de la mer par l'infanterie que commandoit Payet. Le quinze de Mars les affiegeans attaquerent le retranchement que Landereau avoit fait à la tête du port, où la mer est la plus haute, & qu'il n'avoit pas eu le tems de pousser plus loin ; lorsque la mer s'étoit retirée, cet endroit étoit tout découvert, & de peu de défense. Cependant il s'y donna un combat terrible, les assiegeans étoient animés d'un côté par l'espérance, & par la vûë d'un butin qu'on leur avoit fait beaucoup plus grand encore qu'il n'étoit, & les habitans des Sables faisoient les plus grands efforts pour défendre leurs biens & leur vie. Landereau qui sçavoit bien la guerre les animoit par sa présence & par son exemple, mais enfin les ennemis, fort superieurs en nombre, l'attaquant en même tems de deux côtes, & ses soldats commençant à plier, il monta sur un cheval très-vîte & s'enfuit, ayant à passer par des chemins impraticables & par des marais pleins de trous profonds, il y tomba plusieurs fois, & son cheval rendu ne pouvant plus l'en tirer, il tomba presque mort entre les mains des cavaliers qui le poursuivoient vivement. Comme il y en avoit entre eux plusieurs dont il s'étoit attiré la haine, sa vie fut en grand peril : ce-

IX. I \$70.

pendant on le fauva, & on le conduisit à la Rochelle, où CHARLE tant de gens demanderent qu'on le menât au supplice, que peu s'en falut qu'il ne fût condamné à une mortignominieuse. Ainsi fut prise & pillée la ville des Sables. Vis-à-vis de la baïe qui forme son port, il y avoit un bourg qu'on nomme la Chambre, dont les habitans aiderent de tout leur pouvoir à ruiner cette malheureuse ville, non plus comme autrefois par une jalousie secrette, mais par une haine déclarée, qui venoit de la difference de religion : car ils étoient aussi zelés pour la nouvelle, que les habitans des Sables l'étoient pour l'ancienne.

> Le baron de la Garde vengea, ou pour mieux dire, fit oublier bien-tôt après par une action d'éclat, la perte que l'on avoit faite aux Sables : car pendant que les Huguenors s'arrêtoient à piller la ville, il prit à leur vûë ce grand bâtiment de Vannes, dont ils s'étoient emparés quelques-temps auparavant par un infame brigandage. Ce vaisseau avoit été envoié de la Rochelle, pour y porter le butin fait aux Sables. Le baron de la Garde l'emmena à Brouage. La reine de Navare, princesse d'un grand courage, en aïant paru trèspiquée, quelques Normans prêts à tout entreprendre, résolurent de la delivrer de ce chagrin. Ils se rendirent donc à Brouage, & étant entrés comme amis dans le port, ils jetterent dans ce bâtiment des feux d'artifices, de la poix, & d'autres matieres combustibles qui y mirent le feu, & le vent l'augmenta à tel point, qu'en un moment cette masse de bois fut reduite en cendres à la vûe de la garnison & de l'équipage, sans qu'il fût possible de l'empêcher. Pendant qu'on étoit occupé à le secourir, les incendiaires remonterent sur trois petits bâtimens avec lesquels ils étoient venus, & s'en retournerent sans aucune perte, bien contens de ce succès; car s'ils n'avoient pû enlever à l'ennemi sa prise, ils lui avoient au moins ôté l'occasion de s'en glorisier.

A quelque temps de là un vaisseau Anglois qui croisoit au Chef de Baye, pour la sureté des convois qu'on amenoit à la Rochelle, où ses vivres commençoient à manquer, se vit tout d'un coup entouré par trois galeres du baron de la Garde, L'Anglois les combattit avec autant de bravoure que de péril, & il ne se sauva que par un accident qui pensa lui être

IX. 1 570.

funeste; car après un combat opiniâtre, ses vergues étant brifées, son mât abattu par le canon, & la plûpart de ses CHARLE gens, aussi-bien que ceux des ennemis, hors de combat par leurs blessures, ce qui lui restoit commençoit à perdre courage, lorsqu'un coup de vent le jetta tout d'un coup sur des basses, où sa poupe demeura attachée; les soldats n'aïant plus rien à craindre ni par derrière ni par les côtés, s'avancerent à la proue, & se regardant comme en terre ferme, ils recommencérent l'attaque avec tant de résolution, que les ennemis n'ofant plus approcher, perdirent l'espérance de se rendre maîtres du vaisseau.

Dans ce même temps Puygaillard eut ordre d'aller en Poitou avec deux compagnies de cavalerie Italienne, l'une commandée par Jule Centurione, l'autre par Charle de Birague. Il avoit outre cela une compagnie d'infanterie, & huit compagnies du regiment des Gardes françoises commandées par Cosseins. Fervaque fut envoye à Fontenay. A peine furent-ils arrivés, que Langon, le gué de Velvirc & Luçon, qui font dans le voisinage de la Rochelle, se rendirent. On mit quelque cavalerie d'elite dans la derniere de ces places; mais la Nouë, suivi de la Grange Messac, de Cressonniere, & de quelques autres Capitaines de réputation, s'y rendit la nuit, attaqua la place à l'improviste, tailla en pieces le corpsde-garde, & distipa tout le reste. Il eut peu de monde de tué, mais on fit beaucoup de prisonniers, & l'on y prit sur tout quantité de chevaux de grand prix. La Noue en faisant sa retraite rencontra les troupes Italiennes qui étoient en garnison à fainte Gemme. A l'approche de ces Italiens les troupes que la Notte avoit laissées sous le capitaine la Topane, pour garder le pont de la Charrie, par où il falloit qu'il repassat, abandonnerent lâchement leur poste. Il falut donc combattre, il le fit avec beaucoup de valeur; & voïant que les Italiens avoient des le commencement perdu un de leurs principaux Officiers, il les chargea avec encore plus de vigueur, vint à bout de s'ouvrir un passage, & se retira en lieu de sûreté. Jean de Chambes comte de Monsoreau, étoit venu dans ce même endroit avec deux cens arquebusiers, & après avoir fait une tentative inutile sur Talmont & sur la tour de Moric, où commandoit la Riviere saint Martin, il s'en étoit retour-

IX. \$ 570.

né au camp des Catholiques. Ce fut alors qu'on y forma le CHARLE dessein d'attaquer la Greve, place très-forte & par l'art & par la nature, mais comme il n'y avoit point d'eau bonne à boire, que celle d'un puits, Puygaillard aïant trouvé moïen de le tarir par des fosses qu'il fit faire, la garnison se rendit à condition d'avoir la vie sauve. & la liberté d'emporter ses effets. Malgre cette capitulation, le foldat qui ne gardoit aucune régle, en pilla la plus grande partie.

La Grêve ayant été prise par les Catholiques, Talmont fut abandonné par la garnison qui se retira à Marans, Puyseillard content de ses succès en Poitou, mit huit compagnies d'infanterie à Luçon, & s'en alla en Saintonge avec le reste de ses troupes: & aïant mande Goutiniere gouverneur de saint Jean d'Angely, & la Riviere Puytaille, qui com. mandoit à Brouage & dans les isles de la côte de Saintonge, il attaqua Chisay, où Tiffardiere étoit en garnison avec quelque noblese & un petit nombre de soldats. La place se rendit à des conditions honnêtes, mais mal observées; la garnison en aïant fait ses plaintes se retira à Angoulême,

Après la prise de Chisay, Goutiniere & la Riviere, qui retournoient à leurs postes, rencontrerent Chaumont & Goulene, qui étoient fortis d'Angoulême avec deux compagnies de cavalerie. On en vint aux mains, & le combat fut rude : Goutiniere y fut tué, les Catholiques mis en déroute, avec perte de deux étendarts que les vainqueurs emporterent à la Rochelle. Ils laisserent Blacons & saint Auban aux environs des isles de Saintonge, pour s'opposer aux entreprises de la Riviere, & pour profiter des occasions qui pourroient se présenter.

Dans ce même temps Puviaut étant sorti de Marans, fut informé que Dante, qui faisoit des courses en Poitou avec une compagnie de cavalerie, étoit venu à Tiré. Il l'y surprit avant le jour, tua le chef, dissipa toute sa troupe, & s'en retourna à Marans. Comme les vivres lui manquoient, il envoïa saint Etienne avec environ trois cens Allemans qui lui restoient, & quelque infanterie françoise, composée de soldats choisis, pour faire une course dans le pais ennemi; ce qui lui donna moïen de subsister quelque temps,

La garnison d'Angoulême ennuïée des courses du capital.

ne

ne l'Herbelette & de ses Italiens, détacha Joachim le Vasseur === seigneur de Cognée, avec une troupe choisse. L'Herbelette CHARLE l'aïant rencontré, trouva moien de l'attirer dans une embufcade. Cognée s'en étant apperçû, & se voïant entre l'Herbelette & les Italiens, se sauva par sa hardiesse du péril où il étoit tombé par son imprudence; car ayant chargé avec vigueur, il tua l'Herbelette, prit un étendart, & mit en déroute tout ce qui étoit avec lui. De là poussant sa victoire, il tomba avec impetuofité fur les Italiens qui venoient à lui : ils se défendirent d'abord avec beaucoup de courage, mais à la fin aïant commencé à plier, ils laisserent au chef des Huguenots le chemin libre pour le retirer.

IX.

1 570.

Cependant on remit sur le tapis au commencement de Janvier quelque négociation pour la paix. On en avoit déja par- fans effet. lé sur la fin de l'année précédente; & même dès le mois de Novembre le maréchal de Cossé avoit eu là-dessus quelques conferences avec les Députés de la reine de Navarre. Il étoit persuadé, à ce qu'ont crû les Huguenots, que la défaite de Moncontour avoit tellement ruine leurs forces, que quelque dures que fussent les conditions qu'on leur proposeroit, ils se trouveroient trop heureux d'avoir la paix à ce prix. Mais comme on ne leur donnoit aucune espérance d'avoir la liberté de faire des assemblées, & qu'on leur promettoit seulement la liberté de conscience, ils rompirent les conferences. Le Maréchal leur aïant ensuite proposé quelques articles, dont ils jugerent qu'il étoit plus à propos de traiter par Députés que par écrit; ils furent d'avis de consulter les Princes qui étoient passés en Guyenne, & les personnes de consideration qui étoient à leur suite, & d'envoier des Députés au Roi dès qu'on auroit leur réponse. Les Députés furent Jean Laffin seigneur de Beauvais, & Charle de Teligny : le Roi étoit alors à Angers, où ils se rendirent. Ils exposerent à S. M. les ordres dont ils étoient chargés. Ils demandoient qu'on leur accordât non-seulement la liberté de conscience, mais celle de tenir des assemblées publiques par tout le Roïaume, sans que cela pût porter préjudice ni à leurs dignités, ni à leur honneur, & qu'en consequence tous les Arrêts rendus contre eux tant au dedans qu'au dehors du Roïaume, seroient cassés & annullés : que tout ce qu'ils avoient fait seroit approuvé, Tome VI.

IX. 1570.

comme fait pour le falut du Roïaume; que leurs dignités & CHARLE leurs biens leur seroient rendus, & que S. M. leur donneroit les fûretes qu'elle jugeroit les meilleures & les plus justes pour l'exécution de ce qu'on leur promettroit.

Le Roi répondit qu'on leur donneroit des fûretés suffisantes pour la liberté de conscience, & qu'on leur assigneroit deux villes, qui seroient nommées dans la suite, où il leur feroit permis de tenir des assemblées publiques : qu'au reste il ne tiendroit qu'à eux de vivre dans leurs maisons paisiblement, & sans crainte d'y être inquietes pour la Religion, à condition pourtant qu'ils licentieroient toutes leurs troupes; qu'ils rendroient toutes les places dont ils s'étoient emparés; qu'ils renonceroient à tous les traités qu'ils pouvoient avoir faits avec les Princes étrangers, & qu'ils n'en pourroient faire à l'avenir, moïennant quoi ils seroient tous rétablis dans leurs. biens & dans leurs emplois, fans en excepter ceux, dont les places avoient été données à des gens qui avoient financé au Roi pour la guerre. Les Députés n'aïant pas le pouvoir d'accepter ces conditions, la negociation fut remile d'Angers à Châteaubriand,(1) où le Roi s'en alloit. Comme on chargeoit les Huguenots de toute la haine de cette guerre, parce qu'ils avoient refusé les conditions qu'on leur proposoit, ils publierent au mois de Mars suivant un écrit pour leur justification, & prétendirent que cette négociation de paix n'étoit qu'un piège pour les rendre odieux, puisque leurs ennemis étoient si éloignés de penser à la paix, qu'ils venoient tout nouvellement d'envoier leurs émissaires en Angleterre & en Allemagne, pour y répandre la nouvelle qu'elle étoit faite, & cela dans la vûë de ralentir les sécours que la justice de la cause des Protestans ne pouvoit manquer de leur attirer, pendant que ces ennemis jurés du nom françois, & de la tranquillité du Roïaume, faisoient de tous côtés des amas d'hommes, d'argent, & de tout ce qui est nécessaire pour continuer la guerre; que Raimond de Parie seigneur de Fourquevaux Ambassadeur de France à la cour d'Espagne, avoit été souvent emploie à de pareilles négociations; que les Guises negocioient la même chose auprès du Pape : qu'on avoit envoié exprès Nicolas de Neuville secretaire d'Etat, à l'Empereur (1) Ville de Bretagne entre Nantes & Rennes.

Maximilien, prince sage, & vraïement amateur de la paix, pour lui inspirer que tout étoit tranquille en France; que ce CHARLE Ministre avoit fait tout son possible pour persuader la même chose à l'électeur de Saxe.\* Mais que tout cela étoit assez refuté par les manœuvres de leurs ennemis, qui en haine de leur religion, soûtenoient ouvertement le parti du Pape en \* Auguste. Angleterre, entretenoient la revolte des comtes de Northumberland & de Westmorland, convaincus à la face de l'Univers, d'avoir conjuré contre la Reine; qu'il étoit constant par un grand nombre de témoignages joints aux lettres qu'on avoit interceptées, que ces boute-feux promettoient à ces rebelles de puissans secours, avec une flote de vingt vaisseaux, qui seroit bien-tôt suivie d'une plus grande que le duc d'Albe devoit envoyer; qu'on avoit intercepté des lettres que le Cardinal de Loraine écrivoit à Paris à ses amis & à ses partisans, où il mandoit que tout ce qui s'étoit fait par rapport à la paix, n'étoit que pour gagner du temps, & amuser les Huguenots, jusqu'à ce que le Roi eut reçû la réponse du Pape & du roi d'Espagne, c'est-à-dire, la résolution absolue sur les projets concertés avec eux contre les Protestans, & à la ruine du roïaume de France. Voilà, disent-ils, ce qui nous a empêchés d'accepter les conditions de paix qu'on nous offroit; mais des qu'il s'agira d'une paix sans fraude & sans embûches, nous l'accepterons de tout nôtre cœur, pourvû qu'elle soit faite d'une maniere assez solide, pour procurer pour le present, & pour l'avenir, une union stable entre tous les membres du Rojaume.

Pendant ce temps-là on envoïa Biron grand-maître de l'artillerie, & Henri de Mesmes Conseiller d'Etat, avec Teligny, vers les Princes. Ils avoient passé leur quartier d'hyver dans le Quercy & dans l'Agenois, & de là ils étoient entrés dans le Languedoc. Pendant qu'ils étoient aux environs de Toulouse, où Henri de Monmorency Damville Gouverneur de la Province, & Jean de Nogaret de la Valette s'étoient rendus de leur côté, avec quatre mille hommes de pied, & cinq cens chevaux, il se fit au commencement de l'année quantité de courses de part & d'autre, & il y eut des rencontres affez vives. Mongommery, la Louë & Rouvray brûlerent autour de la ville toutes les métairies des habitans

IX.

IX. 1 170.

CHARLE pour être fort ennemi de la tranquillité publique. Ils avoient encore devant les yeux la mort indigne de Rapin, qui aïant été envoié deux ans auparavant de la part du Roi & du prince de Condé, pour faire publier en cette ville l'édit de pacification, fut arrêté par ordre du Parlement, & condamné à un supplice ignominieux. Ils protestoient qu'ils vengeroient une si horrible injustice, par des ravages extraordinaires, & qui ne sont pas permis suivant les loix de la guerre. Cela rendit Damville suspect au peuple, qui n'approfondit rien : il s'imagina que parce qu'il étoit proche parent de Coligny, il ne s'opposoit pas autant qu'il pouvoit aux entreprises des Huguenots, & il se trouvoit assez de gens qui fortificient ces bruits, les uns par jalousie, les autres par une haine invéterée contre cette illustre famille, & parce qu'ils esperoient de se voir infailliblement les chefs du parti Catholique, s'ils venoient à bout de rendre les Monmorencis odieux : mais la Noue a bien refuté cette calomnie, puisqu'il assure que dans toute cette marche les Huguenots n'avoient point trouvé d'ennemi plus terrible que Damville.

Guerre du guedoc.

Sur la fin de Janvier l'armée des Princes s'approcha de côté du Lan- Castres, où ils avoient une garnison. Elle prit des quartiers aux environs de saint Jule, de saint Felix, d'Oriac & de Carmain; & aïant fait venir deux pieces de canon de Castres, elle s'empara de tous ces postes. A Carmain, qui fut pris le premier, la garnison sut taillée en pieces : celle d'Oriac & de Lesbons eut le même sort, Rouvrai se rendit en même-temps maître de Montastruc & de Cuc, après avoir taille en pieces les troupes qui les défendoient. Dans le Mirepoix la garnifon de Lafave se défendit d'abord avec beaucoup de courage; mais voiant que les Huguenots s'opiniâtroient à ce siège, elle se sauva la nuit avec ses meilleurs effets. On fit venir du canon pour forcer faint Felix : ce fut le vicomte de Monclair qui forma ce siège avec son regiment. Lorsqu'il eut fait brêche, il donna l'assaut; mais après avoir eu plus de cinquante hommes tués, il fut repoussé & blesse dangereusement, ce qui l'obligea d'abandonner cette entreprife, il mourut peu de temps après à Castres, ou de chagrin, ou de sa blessure.

L'armée des Princes fut fortifiée dans le même temps par

l'arrivée de Baudiné & de Renty. On les avoit laissés à la Rochelle avec le comte de la Rochefoucaud, mais ennuïés CHARLE de ne rien faire, ils se mirent en chemin, vinrent à Angoulême & dans le Limoufin, passerent la Dordogne à saint Ange, malgré Descars, la Vauguyon & Pompadour, qui les harceloient fans cesse, gagnerent la ville d'Acier, où ils passerent le Lot, vinrent à Montauban, & de là à Castres, fans avoir fait aucune perte. De Piles fut envoié avec un corps d'élite dans un canton des Pyrenées, où les habitans vivent de brigandage : il avoit ordre de faire des courses audessous de la forteresse de Salses, dans l'endroit où la montagne descend vers la mer en pente douce, & de ravager le Roussillon. C'est de là que vint, pendant la premiere guerre civile, ce Pierre de Loubiac, avec ses Petrinats : ( c'est ainsi qu'on appelle ces arquebusiers montagnards, à cause de l'espece d'arquebuse dont ils se servent.) Guillaume de Joyeuse étant alors occupé aux siéges de Monpelier & de Limous, Loubiac vint le joindre, comme je l'ai dit ci-devant, Entre ces habitans qui sont divisés en factions, & qui font publiquement le mêtier de brigands, il y en eut qui vinrent en bon équipage & bien armés, offrir leurs services aux deux Princes, quoiqu'ils ne fussent pas de leur religion : ils avoient à leur tête Claude de Levis seigneur d'Odoux, de l'illustre famille des comtes de Mirepoix, & le baron d'Ossun; mais on les remercia sur les remontrances de Coligni, qui representa que ces gens accoûtumés à combattre dans des montagnes, & dans des lieux impraticables, ne réuffiroient pas dans les plaines; une raison plus forte, c'est qu'il craignoit qu'à leur exemple l'amour des brigandages ne se communiquat aux troupes, qui n'y font déja que trop portées. On en choisit feulement quelques-uns des mieux fairs, & des plus agiles, que les Princes incorporerent dans leurs Gardes, de peur que si on les mettoit dans les regimens, ils ne débauchassent les autres foldats.

L'armée ayant marché à Montreal, éloigné seulement de trois lieues de Carcassonne, le trouva abandonné. Ce fut là que Biron & Teligny vinrent trouver les Princes, avec les propolitions ordres du Roi pour traiter la paix, & avec des lettres particu- de paix. lieres du Roi, de la Reine & du duc d'Anjou, remplies de

IX. 1570.

IX.

1 170.

témoignages d'amitié pour Coligny, à qui elles étoient adres-CHARLE sées, parce qu'on le regardoit comme le chef de tout le parti Huguenot, Après qu'ils eurent exposé leur commission, Pons de la Caze répondit au nom des conféderes, qu'ils rendoient graces au Dieu tout-puissant, qui avoit enfin incliné tous les cœurs à la paix; qu'après Dieu ils remercioient le Roi leur prince & leur légitime maître, des marques de bonté qu'il vouloit bien leur donner: qu'ils le supplioient très-humblement de trouver bon qu'ils jouissent de la liberté de conscience, qui ne seroit jamais entiere, si on ne leur accordoit l'exercice public de leur religion; qu'ils esperoient obtenir de S. M. une chose si conforme à la raison & à la pieté : que sans cela ils se rendroient coupables envers Dieu d'une apostasse affreuse, & seroient justement regardés de tout le monde comme des gens détestables ; que le Roi même ne pourroit jamais prendre de confiance en eux, s'ils venoient à manquer de fidélité à Dieu, & à préferer des commodités passageres à ce qu'ils devoient à leur religion. Qu'on ne devoit point leur imputer les suites funestes de cette guerre; que c'étoit malgre eux, qu'ils avoient pris les armes; qu'ils étoient tous prêts de les mettre bas, des qu'on leur offriroit la paix à des conditions qui mettroient en sûreté, & la gloire de Dieu, & la tranquillité publique. Qu'au reste ils étoient très-obligés à Biron, & qu'ils comptoient d'autant plus sur son zele pour le Roi & pour l'Etat, & sur sa bonne volonté pour eux, qu'ils connoissoient son courage, dont ils n'avoient que trop souvent fait l'expérience dans cette guerre : qu'ils le supplioient de leur continuer ces sentimens d'amitié, & de montrer autant d'équité & de modération en traitant la paix, qu'il avoit jusqu'alors montré de courage & de vivacite dans les combats. C'est ainsi qu'on répondit à Biron. Le prince de Navare & Coligny lui donnerent des lettres pour le Roi, pour la Reine & pour le duc d'Anjou, par lesquelles ils protestoient qu'ils fouhaitoient ardemment la paix; mais qu'ils ne pouvoient y entendre, à moins qu'on ne leur accordat l'exercice public de leur religion, parce qu'ils ne pouvoient & ne vouloient rien faire qui blessat leur conscience.

> Dès que Biron fut parti, on envoïa an Roi, comme on en ctoit convenu, Teligny, Beauvais, & Brodeau seigneur

de la Chassetiere, secretaire du prince de Navarre : ils partirent de Montreal le vingt-troisième de Mars pour se rendre à CHARLE Châreaubriand, où étoit la Cour.

1570.

Pendant ce temps-là l'armée des Huguenots aïant marché le long de l'Aude, s'arrêta près de Narbonne, & jetta la terreur dans le païs d'alentour. Ceux de Carcassonne craignant pour les fauxbourgs qui sont entre la haute & la basse ville, dont ils sont séparés par la riviere d'Aude, & que la prise des fauxbourgs ne fit naître aux ennemis l'envie de se saisir de l'une ou de l'autre de ces villes, par la facilité qu'ils y trouveroient, prirent le parti d'y mettre le feu, & de réduire en cendre de très-beaux Monastères de Mendians, pour ôter aux ennemis le moyen de s'en servir. L'armée conféderée prit Cafau près de Narbonne, & s'avança jusqu'à Monpellier. La Loue & la Goutiniere avoient leur quartier à Lucare, qui n'en est éloigné que d'une lieue. Les troupes avoient besoin de repos ; & la Loue lui-même très-fatigué des marches qu'on avoit faites les jours précedens, se mit au lit. Goutiniere faifoit le guet avec environ cinquante hommes, lorsque fon frere qui commandoit dans la ville avec deux compagnies de cavalerie, & deux cens arquebusiers, sit une sortie la nuit du trente-un de Mars, le chargea vigoureusement, dissipa ce qu'il avoit de gens, & tua la Loue & tout son monde avec lui, sans qu'il en échapât un seul. Ainsi finit ce Capitaine fameux qui avoit tant de fois surpris les ennemis, & qui par ses grands services avoit merité la charge de Maréchal de camp général dans l'armée conféderée.

Dans la crainte que les troupes du Roi ne fissent quelque indigne traitement à son corps, on le porta à Colombiere, qui est un château très-fort, & on l'y enterra. Antoine de Clermont marquis de Renel vengea en quelque forte sa mort; car il mit en fuite ceux qui l'avoient tué, & les obligea de se fauver dans la ville. L'armée des Princes marcha de la à Lunel, qu'elle attaqua avec beaucoup de vigueur & d'opiniâtreté, mais cependant sans le pouvoir prendre. Elle ne sut pas plus heureuse à Emargue, château appartenant à Dacier, défendu par deux compagnies d'infanterie; mais elle prit ou par force ou par composition la Marguerite, saint Ambrois, saint Just & saint Privat, petites places de peu d'importance :

elle passa ensuite près d'Uzès, & vint se rafraschir pendant CHARLE quelque-temps à Nîmes. Les curieux allerent visiter ce fa-IX. meux pont construit sur le Gardon, qui passe à saint Privat :

ce grand ouvrage qui coûta des fommes immenses, fut fair I \$70. par les Romains pour joindre deux montagnes, par trois rangs d'arcades bâties les unes fur les autres, afin de conduire

à Nîmes une fontaine qui étoit sur l'une de ces montagnes. Au sortir de Nîmes, les Huguenots prirent sainte Marie, & \* volrad. Mansfeld \* s'empara de la Vacaire auprès d'Alais; ils marcherent ensuite, le Rhône à leur droite, par Bagnols, le S. Esprit, saint Julien & saint Just; ils passerent le Choson, qui sépare le Languedoc du Vivarez, entrerent dans cette dernière province, passerent la riviere qui baigne les murs d'Aubenas, & laisserent Poyet Dauphinois, pour commander dans la place. Montault fut emporté d'emblée; mais pendant que leur avant-garde marchoit entre le Bourg faint Andiol & Viviers, une partie de la garnison d'Avignon tomba sur l'infanterie de Pujols & du vicomte Paulin, qui faifoient l'arriére. garde, & leur tua beaucoup de monde. Cet accident les engagea à changer leur manière de marcher, & de camper: car auparavant l'infanterie avoit ses postes d'un côté & la cavalerie de l'autre; mais leurs pertes leur apprirent à mêler ces deux corps, afin que dans les marches qu'ils faisoient par des lieux difficiles & presque impraticables, ils pussent s'entre-secourir. Ils resolurent en cet endroit d'envoyer leur artillerie de l'autre côté du Rhône, parce qu'il étoit très-difficile de la mener le long de la rive où ils étoient. Louis de Nassau qui avoit le plus d'autorité dans l'armée après Coligny, fut détaché avec une partie de la cavalerie, pour garder l'autre bord pendant qu'on feroit passer le canon. Lorsqu'il fut pas. sé, saint Andiol qui commandoit dans le bourg de ce nom, en étant forti avec un détachement de bonnes troupes, mit en déroute teux qui gardoient le canon, & emmena au bourg saint Andiol les chariots charges de poudre & de boulets : & voiant que les secours des Huguenots n'arrivoient point, parce que leurs quartiers étoient fort éloignés, à cause de l'incommodité des lieux, il voulut aussi emmener le canon : mais faint Jean frere du comte de Mongommery, y étant accouru, avec quelques gens ramassés à la hâte, & arant été fuivi

fuivi par ce Seigneur & par un troisieme frere qu'ils avoient, ! il se donna un rude combat où saint Andiol sur tué & les deux CHARLE freres de Mongommery blessés; le canon fut repris, mais la poudre & les boulets qui étoient déja dans le bourg furent perdus.

1 570.

Lorsque l'artillerie fut de l'autre côté, on investit Montelimar ville de Dauphiné située près des bords du Rhône: mais le soldat fatigué d'une si longue & si difficile marche montroit peu d'ardeur. Coligny résolut de quitter ce païs, & de s'avancer vers la Charité. Dans ce dessein il mit dans Granes. place très-forte, dont les Huguenots s'étoient rendus maîtres depuis peu de tems, (1) tout le canon qu'il avoit de l'autre côté du Rhône : il en laissa une autre partie au Poussin , (2) petite ville du Vivarez bâtie au pied d'une montagne dans un fieu très-avantageux, avec de bonnes murailles, & un bon château sur la montagne : elle est vis-à-vis de Loriol qui est de l'autre côté du Rhône dans le Dauphiné. Lorsque l'armée des Huguenots se fut retirée, Bertrand

de Simiane de Gordes Gouverneur du Dauphiné arma quatre barques couvertes, & les posta devant le Poussin, comme s'il eût eu dessein de l'assieger; mais il vouloit seulement empêcher que les troupes qui y étoient ne passassent le Rhône. & ne fissent des courses dans son gouvernement. Ces barques alloient & venoient sur la riviere, afin d'arrêter tout ce qui passeroit d'un bord à l'autre. Monbrun, qui étoit venu

au Poussin avec saint Romain, Mirabel & saint Ange, eut ordre de passer le Rhône pour aller faire des recruës de fantassins, dont l'armée des Huguenots avoit grand besoin. Car outre que les maladies en avoient fait périr beaucoup, la plûpart de ceux qu'ils avoient laisses en differens endroits dans ces marches difficiles qu'ils venoient de faire, s'étoient débandés, en sorte qu'il étoit d'une nécessité absolue de se hâserde faire des levées pour recruter les régimens. Dans ce besoin Monbrun résolut d'aller au de-là du Rhône : & asin passe le Rhône de pouvoir passer ce sieuve & de descendre à terre sans péril, ac, & désaie il construisit à la hâte un fort quarré, où il mit quarante simiane, foldats choisis avec de longues arquebuses pour faire un seu

<sup>(1)</sup> Ce bourg est fur la rive du Rhône (2) Cette ville est un peu au dessous entre Viviere & le Saint Esprit. (2) Cette ville est un peu au dessous de Viviere. entre Viviere & le Saint Efprit. Tome VI. E

IX. ¥ \$70.

continuel sur les bâtimens de Simiane, qui croisoient en cet en-CHARLE droit. & les empêcher d'attaquer ses troupes à mesure qu'elles passeroient. Saint Ange, qui entendoit les fortifications, eut ordre de passer des premiers avec la compagnie de cavalerie de Monbrun, & celle de Saint Romain commandée par Lussan gentilhomme de Languedoc son Lieutenant. Il eut soin de prendre avec lui des pionniers & des instrumens à remuer la terre, & dès qu'il fut sur l'autre rive, il commenca à bâtir un peu au dessous de Loriol, un nouveau fort visa-vis du premier . & construit de même. Ce fort étoit déja à la moitié de sa hauteur , lorsque Simiane qui jusquela n'avoit rien voulu croire du passage de Monbrun . & qui à force de temporiser lui avoit donné le tems de se fortifier fur cette rive, se mit enfin en mouvement avec sa compagnie de cinquante gendarmes, cent chevaux legers, & environ deux cens arquebusiers, & vint en diligence attaquer Monbrun. Saint Romain qui étoit resté au Poussin pour attendre l'événement, ayant vû arriver les troupes du Roi, mit au haut du château le signal convenu pour avertir Monbrun de leur marche. Dès que ce dernier vit le fignal, il fe prépara au combat, & pour le faire avec plus d'avantage, il envoia le capitaine Piegros se saisir d'une saussaye, & d'un bois touffu qui étoit sur la gauche, pour tirer en flanc sur les ennemis, dès qu'ils seroient à la portée de l'arquebuse, ce qui fit un grand effet : car du Rousser Lieutenant de Simiane marchant droit à Monbrun, qui l'attendoit de pied ferme devant son fort, tomba dans cette embuscade, & fut mis en désordre avec quelque perte. Gordes qui le suivoit ayant voulu rétablir le combat fut renversé lui-même par les premiers qui fuïoient sans ordre. Du Rousset y sut fait prisonnier, Giffrey de Boutieres fils de ce fameux Boutieres qui s'aquit tant de gloire au combat de Carignan y fut tué avec soixante soldats. Gordes eut assez de peine à se tirer du danger par la vitesse d'un cheval qu'un page lui donna fort à propos, car le sien étoit rendu, & il se sauva à Crest. Après cette déroute Loriol ouvrit les portes à Monbrun. On travailla aussi-tôt à le mettre en état de défense aussi bien que le fort Saint Ange, ainsi appellé du nom de l'Ingénieur qui venoit de le construire. Monbrun fut blessé dans ce choc. &

y perdit environ vingt hommes : sa blessure l'obligea de repasser au Poussin, pour s'y faire panser avec plus de tran- CHARLE quillité. Saint Romain alla prendre sa place de l'autre côté du Rhône pour faire des levées dans les évêchés de Gap-& de Die.

1570.

De Gordes voulant réparer sa faute, assembla douze compagnies d'infanterie, & un corps considérable de cavalerie pour empêcher les ennemis d'achever le fort Saint Ange qui n'étoit qu'à moitié construit. Coligny informé de leur deslein, & jugeant que non-seulement il lui seroit honteux d'abandonner ses gens, mais que s'il les abandonnois, il ne devoit plus compter sur les recrues qu'il espéroit de ce païslà détacha Louis de Nassau avec quatorze cornettes de cavalerie : & un bon corps d'infanterie pour obliger les troupes du Roi à se retirer. Nassau ayant pris une coulevrine à Aubenas, la fit passer à force de bras par des rochers impraticables, & arriva en diligence auprès du fort, où il n'y avoit que six-vingts hommes de garnison. Les troupes du Roi l'avoient déja investi de toutes parts, & fait des lignes tout au tour; & Saintange y avoit été tué. Outre une batterie de deux pieces de canon que les ennemis avoient placée sur une hauteur, & d'où ils faisoient un seu terrible sur le fort, ils avoient sur la riviere deux barques qui le battoient d'un autre côté, Dans cette extrêmité Nassau prit un parti qu'il crut absolument nécessaire; entre ses gendarmes il en choisit six-vingts des plus braves, & leur ordonna de passer sous le feu des barques, de marcher droit au retranchement des ennemis, & de les attaquer, pour tâcher de les mettre en désordre. Ils traînerent avec eux la coulevrine dont je viens de parler, avec d'autres petites pieces, & en ayant tiré quelques volées aux barques qui étoient sur le Rhône, il les obligerent à s'éloigner; en même tems ils s'avancereut vers les lignes. Les ennemis craignant qu'ils ne fussent suivis d'un corps considerable de troupes, prirent l'épouvante, & sans attendre que l'ennemi vînt à eux, ils enleverent toutes leurs provisions, & se retirerent. Après la levée du fiége les Huguenots mirent dans ce poste Pipet avec une bonne garnison & deux coulevrines, Ce Commandant rendit depuis de grands services, tant pour assurer ce passage,

IX. 1570.

que pour d'autres entreprises. Bolac, Brossay, & saint Ravy CHARLE étoient alles à Donzere pour faire rafraichir leurs troupes ; mais ils y furent surpris la nuit même, & taillés en pieces par la garnison de Pierrelate, petite place du voisinage : tous leurs drapeaux furent enlevés par les ennemis, & Brofsay qui quelque tems auparavant avoit défait un détachement d'Italiens sortis de Pierrelate, fut pris lui-même en cette

rencontre, & conduit à Avignon.

Il y avoit de l'autre côté du Rhône dans le Vivarez, une tour gardée par quelques foldats de la garnifon de Salevas: les Huguenots la prirent par ruse. Voici comment la chose se passa; ils firent habiller quatre jeunes garçons en femmes, & les envoïerent à la tour sous prétexte d'y faire moudre du blé : lorsqu'ils y furent entrés , ils se jetterent sur les soldats qui étoient au corps de garde, les tuerent & se rendirent maîtres de la tour. Les Princes avoient pénétré dans le Forez, & s'étoient rendus dès le vingt-sixième de Mai à St. Etienne, qui avoit été surpris par Colombieres. D'Urfé gouverneur de la province ayant été informé de leur arrivée prend avec lui les compagnies de cavalerie de Movron & de la Valette, avec six compagnies d'infanterie, & se jette dans Monbrison qui est aujourd'hui la capitale du Païs. Coligny de son côte ayant détaché saint Jean frere de Mongommery pour aller le saisir du pont de saint Rambert qui est sur la Loire dans un endroit, où elle ne porte pas encore bateau, tomba dans une maladie fâcheuse, & fut en grand danger : cependant après trois saignées que les médecins lui firent faire très-à-propos il recouvra la fanté. L'armée conféderée fut dans une terrible inquietude, tant que sa maladie dura : car la vie & la prudence de ce grand homme étoit presque son unique ressource, & l'on ne peut douter qu'elle n'eût été dans un grand péril si la mort l'eût enlevé. Le seul homme qui pût le remplacer dans le commandement général étoit Louis de Nassau, & l'on peut dire que du côté de la naissance & de la valeur, il n'y avoit personne qui en fût plus digne; mais il étoit fort inférieur à Coligny du côté de l'expérience, de la conduite & de la modération ; d'ailleurs il s'en falloit beauconp qu'il n'eût une aussi grande autorité que lui dans ce parti, & l'on peut dire que toutes ces

Coligny

qualités n'étoient pas moins nécessaires pour le soutenir que = les vertus militaires. A mesure que sa santé se rétablissoit, CHARLE fon parti sembloit reprendre des forces nouvelles. Pendant qu'il étoit en Forez, Biron & Henri de Mesmes y vinrent de la part du Roi pour faire quelques propositions d'accommodement : mais ils s'en retournerent sans avoir rien conclu : on ne voulut pas même leur accorder une tréve, en attendant la conclusion de la paix ; on leur donna seulement quelque espérance qu'on enverroit incessamment des députés à la Cour pour en traiter. Coligny au fond étoit persuadé que ja. mais ses Ministres & tous ceux qui approchoient du Roi n'y penseroient sérieusement, tant que la guerre se feroit dans les provinces éloignées de la Cour & de Paris; que c'étoit donc là qu'il falloit la porter, afin que le peuple fatigué des incommodités qu'elle entraîne, commençat à la détefter & à défirer la paix, & que ceux qui cherchoient à gagner fon amitié, pendant que la guerre le faisoit loin de lui, fussent obligés pour lui plaire d'entrer dans les mêmes vûës.

Il y avoit alors autour de Geneve un corps de quatre cens chevaux, & de huit cens arquebusiers tous françois fugitifs, ramassés de tous côtés. Il étoit important aux Huguenots que ces troupes joignissent leur armée : pour leur en faciliter le moïen ils descendirent en Bourgogne, & écrivirent à Briquemaut qui faisoit la guerre auprès de la Charité, de venir le plus promtement qu'il pourroit joindre les Princes avec les troupes qu'il commandoit. Il se met aussi-tôt en chemin avec sa compagnie de cavalerie, celles de Chaumont Guitry, de Clermont, de la Messonniere, du Tremblay, & des Essars, & huit compagnies d'arquebusiers. Il traversa le Nivernois, s'empara de saint Léonard, qui avoit été démantelé dans la premiere guerre civile, & après avoir donné une vingtaine de jours à ses troupes pour se refaire de leurs fatigues, il entra dans les montagnes du Morvant, força Tify en Charolois, fit planter des échelles à la ville de Layé en Beaujolois, & la prit par composition, delà il marcha vers Charlieu, où il y a une Abbaye fameuse, & tenta envain de s'en emparer. Les Princes pendant ce tems-là ayant laisse faint Etienne prirent leur marche par le Forez, par saint Symphorien & par Rouanne, & étant venus camper près de

I 570.

Clugny, ils fommerent la place: mais comme il lui vint du CHARLE (ecours de la ville de Mâcon elle refuía de leur ouvrir les IX.

1X. portes. Les Princes continuerent leur marche par faint Leonard, place voifine de Châlon-fur-Saône, & arriverent à Arnay-le-Duc, qu'ils prirent, parce qu'ils y arriverent avant

qu'on eût rien scû de leur marche.

Les Ministres du Roi voiant quel étoit le dessein des Huguenots, font mettre fur pied une grande armée pour en empêcher l'exécution. On en donna le commandement général au maréchal de Cossé, \* homme également prudent & brave. La Reine lui recommanda fur-tout d'empêcher que l'armée des Princes n'approchât de Paris, de s'opposer à tous les efforts qu'ils feroient pour cela, & de leur donner bataille, s'il trouvoit jour à le faire avec avantage. Cosse se rendit d'abord à Orleans, dont il étoit gouverneur, donna ordre aux garnisons des places, qui étoient sur sa route, de le joindre, entra dans le Berry & de-là dans le Nivernois, & le dix-sept de Juin il passa la Loire à Dezize, d'où il vint camper à Autun, puis à Solis, & de-là au Mont Saint-Jean; & enfin le 25 de Juin il parut à la vue des ennemis. En arrivant, il commença par se saisir d'une colline assez étenduë, & couverte de bois taillis entrecoupés de haies, d'où l'on descendoit par une pente douce dans une vallée, qui séparoit cette colline d'une autre qui étoit vis-à-vis, & sur laquelle l'armée des Huguenots étoit campée.

Bataille d'Arnai-le-Duc.

\* Arrus.

Il y avoit dans l'armée du Maréchal quatre mille Suisses, fix mille fantassins François, trois mille chevaux tant François qu'Allemans & Italiens, & douze pieces de canon. Voici quel étoit l'ordre de bataille. La premiere ligne étoit appuiée au Mont Saint-Jean & au château de Clomo, & couverte à sa gauche par les Gendarmes qui occupoient un long terrain. Il avoit placé plus loin un corps d'Arquebussers, couvert par les bois i derrière eux & sur leur droite étoit rangée la cavalerie. Sa bataille s'étendoit sur la droite du côté d'Araij; c'étoit l'endroit de la colline le plus roide & le plus difficile à descendre. Il y avoit posté ses Suisses & quelques Allemans, qui après la déroute de Moncontour, avoient rendu les armes, & pris parti dans les troupes du Roi. Il avoit fait placer deux batteries si avantageusement, qu'elles in-

commodoient extrêmement les conféderés. Leunarmée n'étoit composée que de deux mille cinq cens Arquebusiers; CHARLE c'étoit tout ce qui leur restoit d'infanterie, excepté quelques recruës peu nombreuses qui leur étoient venues depuis peu de Dauphine; le reste étoit péri par les maladies & par les au. tres accidens de la guerre, ou s'étoit débandé par l'ennui de la faire si loin de leur païs. Ces recrues nouvelles étoient commandées par Saint-Jean frere de Mongommery, par Briquemaut le jeune, par Rouvray & par Messonniere. Comme elles avoient eu à marcher par des chemins très-difficiles & environnés d'ennemis, on leur avoit permis, pour les soulager, d'avoir des chevaux, dans la pensée qu'elles en seroient plus en état de combattre, s'il étoit nécessaire de le faire : mais cet exemple fut pernicieux par la fuite, car dans le relâchement où tomba depuis la discipline militaire, l'infanterie se donna la liberté d'avoir des chévaux, non plus pour le besoin, mais pour faire des courses loin du camp, & piller le pais. Leur cavalerie n'étoit composée que de deux mille hommes, dont mille étoient des gentilshommes François très-bien équipés, & les mille autres étoient le reste de dix-huit compagnies Allemandes, fort mal armés; parce qu'en perdant leurs baga. ges, les uns avoient auffi perdu leurs armes, & que les autres fatigués de leurs poids dans une si longue marche, les avoient jettées. Ils avoient laissé leur artillerie en Dauphiné; ce qui donna la hardiesse aux païsans de les suivre, & de les harceser sans cesse dans leur marche : ils avoient fait depuis huit mois plus de quatre cens lieues. C'est avec ces troupes que les Princes fortirent d'Arnai, pour se poster sur la colline opposée à celle qu'occupoit l'armée du Roi. Leur champ de bataille étoit moins long que celui de Cossé, mais plus large & plus coupé de vallons, qui les mettoient à couvert du canon des ennemis. Il y avoit entre les deux armées une vallée coupée par deux étangs d'eau vive, qui se réunissoient en s'écoulant. Saint-Jean se posta au retranchement que les Huguenots avoient fait sur l'étang qui étoit le plus près d'eux, & Rouvrai avec quatre cens Arquebusiers, dans le moulin qui étoit en face de la ville. Nassau menoit la premiere ligne sous le prince de Navarre, & le marquis de Renel la seconde sous le prince de Condé. Les mille chevaux François se partage-

IX. 1570.

IX. 1 570.

rent en six troupes; on n'en sit pas davantage, parce que l'ex-CHARLE périence avoit appris qu'il y avoit moins de danger à combattre serré, qu'à occuper un grand terrain. Les Princes voulurent se trouver au combat, pour encourager les troupes par leur présence. Coligny commandoit la troisième ligne, & les trois qui restoient avoient pour commandans, Mongommeri,

d'Hangheft. b François.

Genlis 4 & Briquemaut b. Volrad de Mansfeld avoit partagé de même sa cavalerie Allemande. Il y avoit entre les deux collines une petite hauteur qui s'abaissoit insensiblement ; le haut étoit couvert de grands arbres fort élevés, & en bas c'étoit un bois taillis. Comme ni l'une ni l'autre armée ne s'étoit emparée de cette colline elle sembloit réservée pour être le prix du vainqueur.

Les troupes du Roi commencerent l'action par tenter le passage du ruisseau qui séparoit les deux camps; mais après un combat opiniâtre de sept heures, où leurs troupes fatiguées furent sans cesse relevées par des gens frais, ils furent obligés de se retirer avec perte. Ils envoïerent ensuite des troupes pour chasser Saint-Jean du retranchement qui étoit sur l'étang, & donnerent ordre à La Valette de les soutenir. Ce détachement aïant passé le ruisseau, & forcé la tête du retranchement, se trouva exposé au seu des Arquebusiers de Saint-Jean, qui le voioient en flanc ; & après une perte considérable, il commença à plier. La Valette étant accouru à leur secours, arrêta leur fuite. Mais de Piles envoie par Coligni, & suivi par Mongommery, eut bientôt rétabli le combat. Rouvrai qui gardoit le chemin qui conduisoit à la ville fut attaqué dans le même temps. Coligni appréhendant qu'il ne fût force, & que les ennemis maîtres de la place, où il n'étoit point resté de troupes, ne vinssent ensuite les prendre par derriere, & les enfermer comme dans des toiles, dont il auroit été presque impossible de se sauver, détacha Renel avec une bonne troupe, pour soutenir Rouvrai qui avoit grand besoin de ce secours. L'arrivée de Renel arrêta l'impétuosité des Catholiques, & rétablit le combat. Dans le même tempsMongommery & Briquemaut descendirent dans la vallée, où une partie de l'armée du Roi étoit déja : le combat y fut très-vif de part & d'autre. Strozzi & la Châtre s'y comporterent avec beaucoup de valeur : mais enfin aïant été repoulles,

## DE J. A. DE THOU, Liv. XLVII.

IX.

1570.

repoussés, & obligés de repasser le ruisseau, ils se retirerent à leur gros qui commençoit à s'ébranler. Les Suisses & la ca- CHARLE valerie Allemande, qui le couvroient, les uns d'un côté, les autres de l'autre, ne firent aucun mouvement pendant tout ce temps là, & furent simples spectateurs. Bellegarde capitaine de cavalerie fut tué dans l'action, & les Huguenots firent beaucoup de prisonniers. De leur côté ils perdirent Deschamps enseigne de la Colombiere. Clermont & les capitaines James & Brune furent bleffes; mais le premier le fut dangereusement. Moneins lieutenant de l'infanterie Françoise poursuivant avec trop d'ardeur les troupes du Roi, qui se retiroient, fut envelope & pris par un corps d'Italiens qui retournoient au combat. Les Huguenots qui étoient demeurés sur la colline avec la cavalerie Allemande, descendirent alors dans la plaine, & se mirent en devoir de passer le ruisseau : mais comme ils étoient en petit nombre, Coligni les arrêta, quoiqu'il connût leur valeur. Cossé donna ordre à son infanterie de faire un feu continuel sur eux, ce qui les incommoda beaucoup : car comme ils étoient fort serrés, presque tous les coups portoient. Pour y remedier, sans en venir à un combat général, que le Maréchal tâchoit d'engager, Coligni leur envoïa ordre de reculer peu à peu ; & pour leur en faciliter le moïen, il fit un détachement de foldats choisis du régiment de Saint-Jean, pour tenir les Catholiques en respect. La journée se passa ainsi. Le lendemain les deux armées reparurent au même endroit, & dans le même ordre de bataille : mais après quelques volces de canon, elles se retirérent sans combat, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Les deux Généraux instruits par l'essai qu'ils avoient fait la veille, jugerent que celui qui voudroit attaquer l'autre dans son poste, ne pourroit le faire sans s'exposer à être battu.

Les Princes aïant marché en diligence par Autun, Moulins-Engilbert (1), Dampierre, & Châteauneuf, vinrent en quatre jours de marche se poster entre la Charité, Sancerre, Antrain (2) & Vezelai, toutes places qui tenoient pour eux. La Valette les poursuivit : mais comme ils marchoient sans

<sup>(1)</sup> Cen'eft pas Moulins en Bourbon-nois, c'eft une petite ville du Nivernois qu'on appelle Moulins-Engilbert. Tome VI.

bagages, il lui fut impossible de les joindre. Lorsqu'ils furent CHARLE à la Charité, Coligni qui étoit las de la guerre, leur conseilla IX. d'envoïer au Roi des Députés : on choisit pour cela Teligni, Beauvais, Arnaud de Cavagnes Confeiller au Parlement de 1 170.

Toulouse. & la Chasseriere secretaire du prince de Navarre. Ils partirent le septieme de Juillet, & se rendirent à la Cour avec plein pouvoir pour traiter.

Trève de dix jours.

Cependant ils préparerent trois coulevrines & cinq mortiers, avec des pieces de campagne pour quelque entreprise; mais on n'en fit aucun usage, parce que l'on fit une treve, qui devoit commencer le quatorzieme de Juillet, & finir dix jours après; & l'on convint de ne faire aucune hostilité pendant tout ce temps-là. Les ôtages furent donnés de part & d'autre, Saint-Remi pour le Roi, & Saint-Simon pour les Princes.

Cependant la guerre se continua dans les pais éloignés. De Gordes investit Loriol, qui avoit ouvert ses portes à Monbrun après la déroute des troupes qui affiégeoient le fort S. Ange. Mirabel étoit dans la place avec deux cens hommes de garnison. De Gordes y fit venir du canon, & lorsqu'il eut renversé la muraille & fait une brêche confidérable, il y fit donner l'affaut : mais ses troupes furent repoussées, & la brêche fut réparée. De Gordes ne jugea pas à propos de les remener à l'affaut, persuade que la place, qui manquoit de beaucoup de choses, seroit bientôt forcée de se rendre : mais Monbrun qui étoit dans le château de Granes à deux lieues de là, trouva moïen, pendant que la garnison étoit aux mains avec les affiégeans, de faire entrer dans la place cinquante paisans charges de poudre, de meche & de farine. Autant que ce secours abattit le courage des troupes du Roi, autant il releva celui des assiégés; de sorte qu'ils garderent ce poste jusqu'à la paix. L'entreprise que les Catholiques firent en même temps sur Corp, dans le diocèse de Gap, n'eut pas un fuccès plus heureux.

Exploits en Sainronge & en Poiton.

La guerre se faisoit avec beaucoup plus de vivacité dans la Saintonge & dans le Poitou. Puytaille le jeune assiegea Rochefort, où Menil commandoit au nom de Soubize avec soixante hommes. Il l'avoit investi du côté de la terre, & le baron de la Garde, qui étoit à l'ancre à l'embouchure de la Charante, le bloquoit du côté de la mer. La Noue informé

IX. 1170.

de cette disposition, partit de la Rochelle avec Soubize, quarante cavaliers choisis, les compagnies des capitaines la Gar- CHARLE de Normant & Mondin, & se rendit, avant qu'on scût sa marche, sur le canal qui séparoit les galeres de la ville. Il le passa partie sur des poutres que l'on jetta en travers, partie à la faveur du reflux de la marce, ses soldats avant de l'eau jusqu'à la ceinture; & il jetta une telle épouvante dans le camp des affiégeans, que quelque effort que fit Puytaillé pour les retenir, ils abandonnerent leurs lignes & leurs équipages, & s'enfuirent. Il y en eut une partie, qui faute de connoître les lieux, alla se jetter dans les trous des marais salans, & qui y périt : les autres gagnerent avec beaucoup de peine le rivage de la mer, où le baron de la Garde les recut fur ses galeres. Le moulin qui étoit sur le canal, & qui étoit gardé par Goioniere, fut attaqué & pris après quelque combat, la garnison s'étant retirée pendant la nuit. Puytaillé également honteux & piqué, & voulant avoir sa revanche, s'en alla à S. Jean-d'Angely joindre Puygaillard, qui fongeoit à bloquer de tous côtes la Rochelle. La Noue informé de son dessein, se met en campagne avec des troupes pleines d'ardeur, & fait un détachement pour reconnoître les ennemis. Ses gens s'étant avancés sans précaution, & ayant vû que les Catholiques étoient beaucoup plus forts qu'ils ne s'étoient imaginé, prirent l'épouvante, & s'enfuirent en desordre vers le gros de leurs gens, à qui ils communiquérent leur fraïeur. La Noue emploïa inutilement les caresses & les discours pour les rassurer, tout cela fut inutile; sa troupe se dissipa de côté & d'autre, sans avoir presque vû l'ennemi, & se sauva jusqu'à la Rochelle, comme frapée d'une terreur panique. Ce fut la revanche de la déroute des Catholiques à Rochefort; & la Riviere aïant écrit à la Nouë qu'il étoit satisfait, se retira en Saintonge.

Puygaillard avoit fort envie d'attirer à un combat les Huguenots qui étoient dans les garnisons de son voisinage,& qui n'en sortoient que pour faire des courses. Il crut qu'il les y forceroit, s'il bouchoit toutes les avenues par où l'on arrivoit à la Rochelle. Dans cette vuë, il se met à construire des forts aux environs de Luçon, à Triaise, à Charrie & à Moureilles, où aboutissent les levées sur lesquelles il faut nécessairement

1 X. 1 570.

passer pour aller du Poitou à Marans & à la Rochelle. Ces le-CHARLE vées avoient été faites autrefois pour la commodité des voïageurs; & comme il étoit à craindre qu'elles ne fussent souvent inondées par les débordemens des marais voifins, on avoit fait des fossés au-dessous pour écouler les eaux. Il fit couper ces levées, & fit élever un fort de terre, capable de contenir quatre compagnies de gens de pied, que l'on y mit en effet sur le champ sous le commandement de Mascaron. En peu de temps son fort fut en état de fermer le chemin de la Rochelle aux Conféderes. Après quoi il ne douta plus que les Rochelois ne fissent les derniers efforts pour se délivrer d'un voisinage si incommode. Pour les y engager encore mieux, il fépara ses troupes, & les envoïa partie à Niort, partie à S. Maixent, & partie à Brefluire, & fit adroitement courir le bruit que les Catholiques avoient été taillés en pièces à Arnay-le-Duc, & qu'il avoit ordre d'envoier au Roi ce qu'il avoit de troupes. La Nouë, qui étoit l'homme du monde le moins crédule, n'ajoûta pas beaucoup de foi à ce bruit. Les bonnes nouvelles, dit-il, qui nous viennent par la voie des ennemis, doivent toujours nous être suspectes, & il est bon d'être en garde contre les piéges qu'ils pourroient nous tendre ; je souhaite pourtant que celle-là soit vraie , & si elle est abfolument fausse, je tire de ce qu'on en a publié, un bon augure pour l'avenir ; poussons nos avantages, & agissons de maniere, qu'on ne puisse nous reprocher d'avoir manqué l'occasion. En même temps, il se met en campagne, Puviaut aïant scû que Girard de Roussiere avoit fait une partie de chasse dans la forêt de Vouvant, & qu'il y avoit invité Puygail-\*Genouillac lard, l'Evêque de Tulle \* & la Freseliere, il voulut avoir sa part de la fête. Dans ce dessein il sortit de Marans avec deux compagnies de cavalerie, après avoir fait prendre les devants à Daviere avec une troupe de gens d'élite. Puygaillard qui craignoit quelque embuscade, avoit de son côté détaché Mascaron avec 30 chevaux armés à la legere: mais étant tombés dans la marche de Daviere, ils furent tous tués ou mis en fuite. Mascaron fut obligé pour sauver sa vie de se cacher dans les bleds, qui étoient déja grands. Daviere poursuivant les fuïards avec trop de chaleur fut tué, cette perte consola Puygaillard de la fienne. Puviaut étant venu au rendez-vous,

où Rouffiere devoit donner à dîner à Puygaillard, & ayant trouvé le lieu vuide, confomma les viandes qu'on avoit aprê. CHARTE tées pour d'autres, & ayant à quelque pas de là rencontré Roussiere auprès de son château de Cudebray, il le prit & le mena à sainte Gemme. Ayant sçû des prisonniers qu'il y avoit peu de vivres à Luçon, & que si on pressoit vivement cette place, elle seroit bientôt prise de force, ou obligée de se rendre faute de provisions, avant que Puygaillard eût le tems d'affembler ses troupes, il conseilla à la Noue de marcher de ce côté-là. Ce dernier y consentit volontiers, & avant pris trois pieces de canon, trois cens Allemans sous la conduite d'Hector Reynel, onze compagnies d'infanterie, & quatre cornettes de cavalerie, il marcha du côté de Lucon. Puygaillard qui ne souhaitoit rien tant que d'engager les Huguenots à un combat général, ayant été averti de la marche de la Noue par Mascaron rassemble toutes ses forces. Il avoit neuf compagnies tant de Gendarmes que de Chevaux legers, la sienne, celle de Jean de Sourche de Malicorne, celle de Bouillé gouverneur de Nante commandée par Gastemor, guidon de cette compagnie, les deux compagnies Italiennes de Jule Centurione, & de Charle de Birague, trois regimens d'infanterie qui faisoient dix-huit compagnies presque toutes composées de vieux soldats. Toutes ces troupes étant assemblées, il laisse ses bagages à Fontenay pour faire plus de diligence, marche deux jours & deux nuits de fuite sans prendre presque ni repos ni nouriture, & il vient camper le quatorze de Juin devant fainte Gemme. Il commença par s'emparer de l'avenuë du monastere de Moreilles qui mene à la Rochelle, afin d'ôter aux Huguenots toute espérance de pouvoir se sauver par ce côté-là. Cependant il fit courir le bruit à Fontenay, qu'il étoit malade d'une fievre ardente, & afin qu'on en doutât moins il envoïa chercher

des médecins, & tout le monde le vit dans son lit la veille de son départ. Il prit les devants suivi seulement de douze cavaliers, & étant arrivé avant ses troupes à sainte Gemme, (1) il envoïa un Trompette dans la ville sous prétexte de traiter de la rançon de Roussiere, mais en effet pour y confirmer le bruit de sa maladie, & pour reconnoître l'état de la

IX. 1 570.

(1) Petite ville à une lieue environ de Luçon.

Fiij

1570.

place & de la garnison. Sa finesse tourna contre lui : car Pu-CHARLE viaut interrogeant avec beaucoup de curiofité ce trompette, comme cela se fait d'ordinaire, le surprit en mensonge, & l'ayant menacé de le faire mourir s'il ne lui disoit la verité, le trompette effraïé lui découvrit le dessein de Puygaillard, & avoua qu'il étoit fort près de la ville avec toutes les forces, mais très-fatiguées de la marche forcée qu'il leur avoit fait faire. Sur cela Puviaut fait plier bagage & va joindre la Noüe à qui il découvre les desseins de Puygaillard.

Les troupes du Roi ne marcherent pas avec autant de silence qu'il auroit été nécessaire, & il leur arriva ce qui arrive presque toujours dans les marches de nuit, tout y étoit en confusion, une partie de l'arriere-garde avoit gagné la tête, ceux qui conduisoient le corps de bataille se trouvoient mêlés avec l'arriere-garde, quelques-uns furent engagés dans des marais impraticables par leurs guides qui ne connoiffoient plus les chemins, & appellant par des siflets ou par des cris effroïables leurs compagnons à leur secours, ils avoient fait connoître dans tous les environs la marche de cette armée.

Puviaut qui en fut averti par ses espions, & plus encore par le bruit que faisoient ces troupes en arrivant, sortit de bonne heure de fainte Gemme. Les foldats de Puygaillard étant entrés dans la place se mirent à piller, comme s'il n'y avoit plus eu d'ennemis à craindre, & leur chef eut beaucoup de peine à les faire revenir aux Drapeaux. Entre ceux qui arrivoient, les uns étoient si fatigués, qu'ils ne songeoient qu'a prendre du repos; d'autres couroient de côté & d'autre sans ordre & sans regle, comme s'ils avoient été hors de péril, & se moquoient des ordres de leur général. Dès que Puviaut eut atteint le camp, la Noue assemble les principaux officiers de ses troupes pour délibérer sur le parti qu'ils avoient à prendre, il leur fit comprendre, qu'il falloit combattre l'ennemi, ou se retirer sur le champ. Que dans l'incertitude de ce qui s'étoit passé entre l'armée du Roi & celle des Princes, c'étoit beaucoup que de hazarder un combat, Que si l'armée des Confederes étoit battue, la victoire fur Puygaillard, quand même ils la remporteroient, auroit toujours quelque chose de triste, puisqu'ils l'achetoient par

la perre de beancoup des leurs. Il paroît donc, ajouta-t-il, que nous devons penser à une prompte retraite ; mais ce der. CHARLE nier parti a encore ses difficultés & ses périls. Balancez donc tout, & avisez à ce que les conjonctures presentes demandent de nous.

IX. 1 570.

La Noue par son caractere & son inclination particuliere, étoit naturellement porté à combattre ; cependant , soit modestie, soir prudence, il paroissoit toujours douter du parti qu'il devoit prendre : & comme il étoit beaucoup plus senfible au peril d'autrui qu'au fien propre, il laissoit à chacun une entière liberté de dire ce qu'il pensoit. Enfin on se détermina pour le combat; les chefs étoient tous de cet avis, & Puviaut le fortifia beaucoup par ion autorité, en disant que si l'on attaquoit vigoureusement les ennemis fatigués de leur marche, couverts de poussiere, & accablés de sommeil, la victoire étoit indubitable; mais qu'en tout évenement, le Dieu tout puissant, sous les auspices duquel ils s'étoient raffemblés, auroit soin de ses serviteurs, & qu'il ne les abandonneroit pas, pourvû qu'ils ne l'abandonnassent point eux-mêmes. Tout le monde ayant applaudi à son avis, la Noue s'y fainte Gemrendit aussi : & ravi de voir cette unanimité parfaite, il dif me. Défaite pose tout pour l'action, il recommande aux généraux d'a- ques. vertir leurs soldats de combattre de près, de serrer les ennemis, de les charger fans relâche par tout où ils les verroient en pelotons, de peur qu'ils ne se ralliassent dans leur fuite, & qu'ils ne revinssent les charger, lorsqu'ils auroient rompu leurs rangs. Les Ministres de leur côté n'oublioient rien pour animer les foldats, & les engager à combattre courageusement. Ce fut dans cette disposition qu'ils se mirent en bataille. Le chemin de sainte Gemme à Luçon est bordé de fosses très-profonds, & de hayes très épaisses, pour empêcher les voïageurs d'entrer dans les vignes : car les vignobles dont tout ce païs est plein, sont tantôt contigus, tantôt séparés par des intervalles qui vont aboutir aux plaines voisines. Ce fut là que la Noue plaça ses troupes hors du chemin : & voici l'ordre qu'il y mit. Saint Etienne marchoit à la tête avec un corps d'arquebusiers choisis & trente gendarmes, la Roche Dugué suivoit avec quinze; & Puviaut fermoit la marche avec quarante. L'infanterie fut postée dans un carrefour au-

des Catholi-

IX. 1 570.

près d'un moulin qu'on rencontre au fortir de Luçon, & Sou-CHARLE bize la couvroit sur les slancs. Pour la Noue, il se plaça avec l'élite de sa cavalerie entre la place qu'il assiégeoit, & l'armée qu'il vouloit combattre : ce parti étoit aussi hardi que dangereux, mais d'une nécessité absolue dans la conjoncture presente. Par ce moien il se trouvoit à portée de courir au secours des troupes qu'il avoit laissées devant la place, si elles étoient pressées par la garnison, & de soutenir Puviaut s'il en étoit besoin. Il détacha outre cela quelques volontaires pour charger en même tems que saint Etienne & Puviaut.

Puygaillard ayant à grand peine fait sortir ses gens de sainte Gemme, fit courir le bruit, pour les encourager, que les ennemis avoient pris la fuite, & qu'ils avoient deja passé le canal qu'on nomme le passage de Beraud pour se retirer à Marans. Voici l'ordre de sa bataille. Il mit quelques volontaires derriere ces hayes dont j'ai parlé, & fit avancer un régiment d'infanterie dans la plaine, qui est au dessous de la vallée d'Erauld. Dans le tems qu'il se disposoit à couvrir cette infanterie de quelque cavalerie . La Notie envoïa dire à faint Etienne de charger ces cavaliers pendant qu'ils pafsoient le fosse un à un , & de ne leur pas donner le tems de se former. Saint Etienne y courut aussi-tôt, & chargea si furieusement Hervilliers lieutenant de Malicorne qui venoit à lui avec vingt-cinq cavaliers, qu'il le mit en désordre, & le renversa sur le gros de leurs soldats qui en surent ébranlés & prêts à prendre la fuite. Mais Puygaillard les ayant un peu raffurés, ils se disposerent à repousser l'ennemi qui venoit à eux. Ce fut alors que Puviaut qui fuivoit faint Etienne tomba fur leur gauche avec tant de vigueur, qu'il la rompit & la renversa sur leur infanterie, qui fut mise en désordre, ou écrafée fous les pieds des chevaux. Puygaillard eut beau rappeller les fuïards, & prendre Dieu & les hommes à témoin, il fut enfin obligé de céder au torrent, & de s'enfuir avec une partie de ses gens jusqu'à Fontenay, qui est à quatre lieues de sainte Gemme. Le combat sut plus opiniâtré entre les volontaires des deux partis. Après avoir fait leur décharge, ils en vinrent aux mains & combattirent pendant un tems considérable homme à homme, corps à corps, jusqu'à ce que ceux du parti du Roi, qui voioient d'un côté leur propre cavalerie

valerie marcher sur le ventre à leur infanterie, & les Huguenots faire un grand carnage du reste, épouvantés de l'autre CHARLE par les cris horribles de ces malheureux ; fentant d'ailleurs leurs forces épuifées, perdirent enfin courage. Dans ces circonstances, l'infanterie ennemie venant les charger, ce ne fut plus qu'une boucherie affreuse; les Allemans qui avoient encore devant les yeux leur défaite de Moncontour, ne faisoient aucun quartier; & si la Noue, qui étoit l'homme du monde qui aimoit moins le fang, n'eût arrête ces furieux,ils n'en auroient pas laissé un seul en vie. Du côté de Puvgaillard il y eut bien cinq cens hommes de tués, mais presque tous gens de distinction, lieurenans colonels, capitaines & enseignes: car pour les colonels, comme ils n'aimoient pas à servir fous Puygaillard, ils ne se trouverent point à cette action. Le nombre des prisonniers fut beaucoup plus grand, & on enleva aux Royalistes seize drapeaux & deux étendarts. En parlant des morts, je dois faire mention d'un ancien officier d'un vrai mérite; c'est le capitaine Louis Marguerin né d'une famille obscure de Grasse en Provence. Comme il avoit servi long-tems en Piemont, en Toscane, & dans l'isle de Corse, & qu'il avoit toute sa vie été attaché à Pierre Strozzi, la plûpart des Historiens le font Italien, mais ils se sont trompés. Après la mort de Pierre Strozzi, il s'attacha à Philippe Strozzi son fils, colonel général de l'infanterie françoise, & il parvint à être le premier capitaine dans le régiment des Gardes. Il en fit les fonctions ce jour-là, & pendant qu'il remplissoit tous les devoirs d'un grand capitaine, foit en exhortant le foldat, soit en lui donnant l'exemple, il fut tué en combattant vaillamment à la tête de sa compagnie. Tel fut le succès du combat de fainte Gemme qui se donna sous les auspices, & fous la conduite de la Noue. Je me suis trouvé d'autant plus obligé d'en parler, que la Noue le plus généreux des hommes, qui a écrit sur les guerres civiles avec autant de fidélité que de jugement, toujours disposé à relever le mérite des autres , & très-réserve sur le sien , n'a pas dit un mot

Après la déroute de l'armée Catholique, les Huguenots retournerent au siege de Luçon , & arborerent sur la tranchée les drapeaux qu'ils venoient de prendre. Mascaron Tome VI.

IX. 1570.

de cette victoire.

IX. 1 170.

rendit la place sans autre condition, sinon que lui & sa garni-CHARLE son auroient la vie sauve. On y prit encore quatre drapeaux qui furent joints à ceux de la journée de sainte Gemme & portés tous à la Rochelle. Mascaron s'étant plaint qu'on lui avoit enlevé quelques bagages contre la parole qu'on lui avoit donnée, la Noue observateur religieux non seulement de sa parole, mais encore de celle des autres, lui donna pour le dédommager quatre cens écus d'or qu'il avoit reçus pour la rancon d'un prisonnier. Comme on désarmoit les soldats, il s'en trouva qui préfererent la mort à la honte de se voir ainsi dépotillés, & qui se firent tuer plûtôt que de rendre leurs armes. Un enseigne entre autres s'étant envelopé dans son drapeau déclara qu'on ne le lui arracheroit qu'avec la vie:en effet il fut tué en le défendant.

> Puviaut fut d'avis d'aller tout de suite à Fontenai ; les troupes du Roi en étoient sorties, & y avoient laissé un commandant Breton nomme Bompas avec quatre enseignes. On prit d'emblée le faubourg qui est auprès de la porte saint Michel. La ville n'est pas forte, ses murailles sont mauvaises, & ses tours en trop petit nombre. La Vandée qui y passe, & qui y porte bateau lui donne de grandes commodités. Cette riviere tombe dans la Seure auprès de Marans. De l'autre côté de la Vandée il y a un faubourg très-peuplé, à cause des foires célebres qui s'y tiennent deux fois l'an. L'attaque se fit par cet endroit; mais comme le canon ne faisoit rien, la Noue retourna à la porte de faint Michel, & s'étant approché feul pour examiner avec plus d'attention l'endroit qu'il vouloit attaquer, il reçut au bras gauche un coup qui lui cassa l'os. La blessure fut si grande qu'il faiut le transporter à la Rochelle; la gangrene s'y mit, & il consentit qu'on lui coupât le bras. Soubize alla prendre sa place. L'accident de la Notie ayant rallenti l'ardeur des troupes, & le bruit s'étant répandu que Puygaillard enverroit bien-tôt du secours aux assiégés, on fut sur le point de lever le siege, on commença même à ôter le canon du lieu où il étoit en batterie afin d'être plus en état de se retirer s'il le falloit. Ce mouvement sit croire aux ennemis qu'on alloit dresser la batterie du côté de la porte saint Michel, ils craignirent d'être forcés, & demanderent à capituler. Ayant obtenu la vie fauve, avec armes &

bagages, ils sé rendirent, malgré les remontrances de Nicolas Rapin qui commandoit dans la ville, & qui étoit extrê- CHARLE mement hai des Huguenots, parce que c'étoit lui qui leur avoit débauché Landereau. \* Cet officier qui avoit autant de jugement que de valeur, voïoit bien que pour peu qu'on fit durer le siège, les ennemis seroient obliges de le lever, parce \*DeRoumle qu'il ne doutoit pas que Puygaillard qui étoit dans leur voisinage, ne vînt bien-tôt à leur secours. Ainsi il sit tout ce qu'il put pour empêcher que la place ne se rendît, mais inutilement. La garnison sortit le vingt-huitieme de Juin, & fut conduite en sûreté jusqu'à Niort, suivant la capitulation, Le gouvernement de la place fut donné à Belleville Languillier.

Du côté de la Saintonge & de l'Angoumois on avoit beau. coup parlé de se mettre en campagne; mais la jalousie des chefs l'avoit toûjours empêché. Enfin fur le bruit de l'avantage remporté à sainte Gemme, la reine de Navarre s'efforça de les réveiller de leur assoupissement, leur donna pour Général René de Rohan seigneur de Pontivy, son proche parent, & les exhorta à faire quelque entreprise, Rohan le mit donc en chemin avec les compagnies de gendarmes de fainte Memme gouverneur d'Angoulême, de Cognée de Chaumont, de Toret gouverneur de Coignac & de faint Auban, & avec les trois regimens d'infanterie de Blacons, de Glandaye & de Bretauville, il fut joint par les troupes du Poitou & de l'Aunis, conduites par la Rochefoucaud. Le rendez-vous étoit au pont l'Abbé, où tout se rassembla au jour dont on étoit convenu. La premiere entreprise sfut contre les isles de Saintonge : on se saiste d'abord de l'avenue de Marennes; ensuite on prit Yers, (1) & l'on y mit fix compagnies d'infanterie, & la compagnie de cavalerie de Soubize sous les ordres de Poyet. De la on alla à Brouage, & à la ville de Pons Mirembeau, qu'on appelloit de son nom Jacopole.(2) La Riviere l'avoit fortifiée depuis peu, par l'avis de l'ingénieur Bellarmat Befano, de Castricio d'Urbin, & du chevalier Horologio. Ces fortifications consistoient en un fossé qu'on avoit creusé autour, & en quatre

(1) Petite ville à une lieue de (2) Apparemment que ce Pons toilage. Brouage.

CHARLE gravois, & couverts de gazon. Cette ville a un canal où les IX. vaisseaux marchands sont en sûrete contre les vents en quelque saison que ce soit. Les Huguenots aïant fait passer leurs troupes derriére la place, se posterent sur le canal, & envoient de la place, se posterent sur le canal, & envoient de la place de leur sort compossé d'un gros veis

rent dans l'isle d'Oleron leur flote, composée d'un gros vaisseau, de deux petits, d'une galére, de trente-cinq barques bien armées, & de quatre cens hommes de troupes reglées,

fous la conduite de la Minquetiere.

L'isle d'Oleron, qui s'appelloit autrefois l'isle de Ulies, est située vis-à-vis de Brouage : Moncaurel rendit d'abord les forts de faint Pierre & de faint Denis. Les Insulaires attachés à la doctrine de Calvin, & fort las des courses des troupes du Roi, se joignirent aux Huguenots, & leur rendirent de grands services. Sarniguet qui commandoit dans le château avec deux compagnies que lui avoit données la Riviere. aïant fait une sortie avec dix mousquetaires, fut envelopé & bleffé à mort. Daniel la Riviere, qui n'étoit qu'enfeigne, prit le commandement à sa place; on y fit entrer un secours de quarante Italiens, & on y envoïa deux galères chargées de troupes & de munitions; mais tout cela ne servit de rien, il faloir des fecours plus confiderables : ainsi la garnison ne voïant plus d'espérance d'en recevoir de Jacopole, se rendit à condition d'avoir vie & bagues sauves, & sut conduite surement à Bordeaux par l'isle d'Alvert.

Il se donna pendant ce temps là quelques perits combats entre la flote victoricuse des Huguenots, & les galéres du baron de la Garde, mais toûjours au dédavantage du dernier, parce que les vaisseaux plats comme sont les galéres, ne sont pas propres à servir sur cette mer. Ensin les Huguenots jetterent l'ancre à l'embouchure du canal vis-à-vis de Brotiage, où commandoit Dorien en l'absence de la Riviere, qui étoit alors à saint Jean d'Angely. Dorien lui donna avis du péril, où se trouvoit l'isse & le château même d'Oleron. La Riviere part aussit-tôt par des chemins détournés pour s'y rendre, mais s'étant approché imprudemment du château de Doüte, où il y avoit trente mousquetaires, il y reçût un coup dangereux au jaret, & ayant été pozté à Saintes, il y mourus

fort regretté à cause de sa valeur & de sa vigilance.

Les Huguenots pendant ce temps-là avoient pousse leurs tranchées, serroient de près la ville de Jacopole, & s'e- CHARLE toient avancés à la faveur de leurs batteries jusques sur le fossé: le travail étoit conduit par Scipion Vergano, très-entendu dans le génie. La garnison déja fort consternée par la nouvelle de la mort de la Riviere, fut tout-à-fait découra- copole. gée par l'incommodité qu'elle recevoit d'un gros vaisseau flamand, que l'on fit couler bas dans le port, parce que les afsiegeans montant dessus comme sur une elevation, tiroient de là dans la ville. Les assiegés tenterent inutilement de le brûler ; & après avoir en vain chasse une fois le regiment de Blacons, qui gardoit le fossé, réduits enfin à se renfermer dans leurs murailles, & ne voyant plus aucune espérance de secours, ils capitulerent à condition d'avoir la vie sauve, & de fortir avec armes & bagages: mais la licence du foldat étoit si grande, que la capitulation ne fut point observée, & qu'une partie de la garnison fut dépouillée & traitée d'une manière indigne. Il y avoit dans la ville pendant le siège six compagnies d'infanterie du regiment de la Riviere, cinq compagnies d'Italiens commandées par Hannibal comte de Coconas, & quelques cavaliers fous les ordres du capimine Goet.

Lorfqu'on les eut laissé sortir, ils se retirérent les uns à saint Jean d'Angely, les autres à Saintes, & le reste à Niort. Gil- Broilage. let, le plus riche de toute l'isse, fut arrêté & condamné à mort, premierement, parce que dans le temps que les troupes du Roi s'emparérent de Brouage, il prostitua aux soldats des femmes & des filles qui s'étoient sauvées dans sa maison, dans l'espérance d'y trouver un azile contre ces sortes d'outrages; & en second lieu, parce qu'il avoit détourné l'argent que la vente des sels avoit produit : on donna à Poyet le gouvernement de cette place, & des troupes pour la garder.

Les Huguenots reprirent encore dans le même temps la tour de Mowic, bâtie au bord de la mer à trois lieues de faint Michel. Puygaillard l'aïant appris dans le temps qu'il étoit en chemin pour aller à son secours, tira du côté de Mozeuil, & y surprir un gentilhomme Poitevin nommé de la Cour de Chiré, bon officier, & d'ailleurs homme sçavant, qui faisoit la fonction de Ministre dans l'armée conféderée. Il attaqua la maison où la Cour s'étoit enfermé, la prit avec perte de Gii

IX. 1 570. Prife de Ja-

IX. 1570.

foixante hommes, & fomma l'officier de se rendre. Sur son CHARLE refus il le fit maffacrer lui & tout ce qu'il avoit de foldats. De là il passe à saint Maixent, où il apprend que Puviaut avoit tiré de Marans la meilleure partie de la garnison. Comme les esprits étoient rassurés par la présence de François de Bourbon Dauphin, que le Roi avoit envoie en Poitou, & qui étoit déja arrivé à Poitiers avec le comte du Lude, il crut pouvoir marcher en avant; étant arrivé à l'improviste à Marans, il s'empara de la ville dégarnie de troupes, fit prison. nier le capitaine Ollin, qui n'eut pas le temps de gagner le château; mais comme la garnison qui s'y étoit retirée, ne s'en défendoit pas avec moins de vigueur, quoiqu'elle commençât à manquer de provisions, Puygaillard incertain du succès de cette entreprise, prit le parti d'abandonner sa conquête, après avoir brûlé une partie des maisons de la ville.

D'un autre côté les Huguenots excités par la reine de Navarre, qui ne leur permettoit pas de rester dans l'inaction, quelque besoin qu'ils eussent de repos, tournerent leurs vûës sur la ville de Saintes. Dans ce dessein ils font venir de l'arse de Saintes. tillerie de Tonnai-charante, & la font remonter jusqu'à Saintes par la Charante. Soubize avec les regimens de Blacons & de Glandaye, investit la partie de la ville qui est au-delà de cette riviere. Pontivy se posta avec le regiment de Poyet & huit compagnies de cavalerie, au faubourg qui est en deçà, & qu'on appelle le faubourg du pont aux Dames, à cause d'un beau Monastère de filles qui est en cet endroit; ce poste étoit avantageux pour empêcher les secours qui pourroient venir du Poitou. Celui qui commandoit dans la ville étoit Jean de Beaufort marquis de Canillac, il avoit avec lui quelques compagnies de gens de pied, & deux compagnies de cavalerie. Le comte de Coconas s'y étoit jetté avec ses Italiens, & beaucoup de gentilshommes de la premiere noblesse du païs. On dressa une batterie contre la porte qui est vis-à-vis du pont. Les assiégés n'avoient pas crû que cela fût possible; mais l'habileté de Scipion Vergano vainquit les obstacles. De là on battit la muraille de côté par le conseil de ce même ingénieur, & on fit une large bréche. Glandaye avec fon regiment eut ordre de monter à l'assaut, & Hector Reilen avec ses Allemans sut commandé pour le soûtenir; ils étoient suivis de trois compagnies du regiment de Poyet, & de quaran-

te gendarmes sous la conduite de Soubise, mais malgré toute CHARLE la valeur & tous les efforts de ce général, qui reçût deux blessures en cette occasion, les assaillans furent repoussés par

IX. 1 570.

la vigoureuse résistance de la garnison.

Puygaillard pendant ce temps-là partit de saint Jean d'Angely avec sept cens chevaux, & s'avança jusqu'à la Rochelle, où il pensa prendre la reine de Navarre, qui étoit sortie de la ville pour se promener. De là il s'avança jusqu'à Brisambourg. Puviaut & saint Etienne parurent en armes au bord d'une forêt, faifant mine de vouloir l'attaquer; mais comme ils avoient bien moins de troupes que les ennemis, pour leur cacher leur foiblesse, ils firent mettre en bataille le long du bois les valets, les goujats, & tous les gens de leurs équipages, demeurérent ainsi tout le jour en présence, & allérent à la faveur de la nuit rejoindre leurs troupes qui étoient devant Saintes. La ville étoit extrêmement pressée, & l'on travailloit à applanir la brêche afin d'y donner un nouvel assaut. La garnison n'attendant plus de secours capitula, à condition d'avoir la vie sauve, & de sortir avec armes & bagages; mais malgré la capitulation, la plus grande partie fut dépoüillée à quelque distance du camp, par des soldats qui s'y étoient mis en embuscade. Les consiste même qui en tua quelques-uns de sa main, ne purent empêcher ce desordre. Boutteville, Pons, & tous les châteaux des environs, se rendirent aux vainqueurs, & leur courage augmentant avec leurs progrès, on mit sur le tapis le siège de saint Jean d'Angely. Puviaut étoit fort pour cette entreprise; mais la tréve aïant été publiée sur ces entrefaites, comme un acheminement à la paix, les hostilités cesserent en Poitou.

Exploits en

Du côte de la Guienne il y avoit eu entre les chefs (1) de grandes disputes, qui avoient encore été aigries par des écrits injurieux, qui furent publiés de part & d'autre. Blaise de Monluc, qui avoit encore autant de passion pour la gloire que dans la jeunesse, (2) ennuïé de demeurer oisif pendant que tout le monde étoit occupé à des exploits militaires dans toutes les parties du Roïaume, conseilla au Roi de transporter la guerre en Bearn, où Montamar avoit le commande-

(1) Damville & Monluc.

(2) Il avoit 70. ans.

IX. 1570.

ment général : que la reine de Navarre qui avoit fait tomber CHARLE sur le Poitou & sur les provinces voisines tout le fort de la guerre, effrarée du péril où se trouveroit son pars, seroit obligée d'y envoyer une partie de ses troupes, & que ses forces se trouvant par ce moien divisées, il séroit aisé de la vaincre des deux côtés. Les gens de la Cour étoient fort de cet avis; mais comme on ne fournissoit pas à Monluc aussi promptement qu'il eût falu, l'argent & toutes les choses nécessaires pour l'exécution de ce dessein, il ne se pressoit pas d'agir. Le Roi blama fort sa lenteur, & lui écrivit des lettres fort aigres. Monluc piqué de ces reproches, se met en marche avec quelque argent que Jean de Monluc évêque de Valence lui fit tenir de Bordeaux, & quelques pieces de canon qu'il emprunta des capitouls de Toulouse; & aïant envoie devant lui Gondrin & Santoreins à Nogarol, il s'y rendit aussi-tôt. De là il écrivit à d'Aspremont vicomte d'Ortet & gouverneur de Bayonne, de lui envoïer le plus promptement qu'il pourroit du canon, & de le faire remonter sur l'Adour : il le fit, & lui mena de plus de Lux & Damesan, deux des principaux Seigneurs de la province. On tint conseil sur ce qu'il faloit entreprendre avant toutes choses : les uns étoient d'avis d'attaquer d'abord faint Sever, & les autres de marcher tout droit à Pau, capitale du païs. Monlume fut pas de cet avis, il crut qu'il valoit mieux commencer par attaquer Rabasteins, la plus forte place de la province après Navarrins, premiérement, parce qu'on en pourroit faire le siège très commodément, & en second lieu, parce qu'il y avoit sujet de croire que la prise de cette place entraîneroit celle de toutes les autres du Bearn. On prit donc ce parti, & en trois jours de marche on vint de Nogarol aux environs de cette forteresse. On balança si l'on attaqueroit d'abord la ville, asin d'aller ensuite à la citadelle par ce côté là; ou si sans se mettre en peine de la ville, on attaqueroit la citadelle du côté de la campagne. Monluc fut d'avis de commencer par affiéger la ville, & son avis l'emporta encore. La garnison qui sentoit la foiblesse de la ville, & qui ne croïoit pas qu'else pût tenir long-temps, emplit les maisons de paille, & disposa tout ce qui étoit nécessaire pour faciliter sa retraite dans le château. Ainsi dès qu'ils virent que le canon avoit fait bréche, ils mi-

rent le feu à la paille, & se retirérent. Le feu prit avec tant de violence, que tous les efforts des assiégeans ne pûrent em- CHARLE pêcher que la ville ne fût presque entierement consumée. Dès qu'ils se virent maîtres de la ville, ils pousserent leurs tranchées vers le château, & placerent dessus des gabions, d'où faisant un feu continuel tant avec le canon qu'avec leurs arquebuses, ils se trouverent le vingt-troisième de Juillet. cinquieme jour de siège, en état de donner un assaut général. La Sale & Larrigues furent commandes pour commencer l'attaque; ils devoient être soûtenus par plusieurs compagnies que l'on fit mettre en bataille, & qui étoient fous les ordres de Santorreins. Comme ces troupes ne faisoient pas bien leur devoir, & qu'elles s'arrêtoient sur le bord du fosse. Monluc, quoiqu'il eût quelque pressentiment de son matheur, s'écria tout en colère : » Ce n'est pas ici l'affaire d'une lâche « soldatesque, c'est l'affaire de la noblesse, « En même-temps aïant dit quelques mots pour animer ses amis qui l'environnoient, entre autres Gondrin, le vicomte d'Uz, Montaut, Leberon, Montespan fils de Gondrin, l'Arbous, Basillac, le vicomte de Labatut, Befoles, & la Chapelle Lozieres, qui avoit amené une belle troupe de Quercy, il se met à leur tête, & prend Goas par la main, va droit à la breche pour animer le foldat par sa présence, & ordonne qu'on apporte des échelles. Pendant qu'il examinoit tout, il reçût au travers des joues & du nez un coup d'arquebuse; dans le moment il eut tout le visage couvert du sang qui sui sortoit par la bouche & par les narines. Monluc cacha fa douleur, & se retira sans qu'on s'en apperçut, pour ne pas effraier les troupes, s'étant contenté d'exhorter quelques-uns de ses amis à faire tous leurs efforts pour venger la blessure de leur Général dans le sang de tous ceux qui désendoient la citadelle, après quoi on le mit sur un bidet, & on le conduisit chez lui, non sans peine. Grammont seigneur Gascon, qui étoit demeuré neutre jusque - là , vint de son château de Bidache lui rendre visite. Cependant la citadelle fut forcée, & toute la garnison passée au fil de l'épée, à la réserve du Commandant & du Ministre, qu'on avoit gardés pour être pendus publiquement à la porte de Monluc; mais la chose ne fut pas exécutée, le soldat en fureur les arracha des Tome VI. Н

mains de ses Officiers, & les mit en piéces.

CHARLE IX.

Après la prise de Rabasteins, Monlue sit assembler tous les Seigneurs & tous les principaux Officiers de son armée, & leur sit jurer d'obéir à Gondrin, qui par sa noblesse, son âge & sa valeur, tenoit le premier rang parmi eux. Comme on doutoit de sa guérison, Leberon le conduisit à Marsiac; & sans attendre qu'il se sit démis de son gouvernement entre les mains du Roi, on lui sit l'injustice de mettre à sa place Honoré de Savoie marquis de Villars.

Ce fut là le dernier exploit de Monluc, âgé alors de foixante & dix ans. C'étoit un grand Général, qui dans tour le cours de fa vie s'étoit fignale par beaucoup de belles aétions. Mais il étoit extrêmement colere, comme il l'avouë luimême dans fes Commentaires. Sur la fin de sa vie, les mausis offices qu'on lui rendit auprès du Roi, lui firent ôter un des plus beaux gouvernemens du Roiaume. Malgré fa blef. fure, dont il fouffirit jusqu'à sa mort, il vécut encore quelques années, & le bâton de Maréchal de France lui stut donné, non comme un moien de rendre service à son Prince, mais comme une récompense de ceux qu'il ui avoit rendus. Pendant le repos de ses dernieres années, il écrivit asserve long les commentaires de sa vie, partie de memoire, & partie sur quelques écrits qu'il en avoit faits dans le tems. Ils ont été publiés après sa mort.

Ce fut dans ce même temps que Jean Sore aïant eu avis que Dom Louis Commandant de la flote de Portugal alloit au Brefil, le mit en mer, & s'en alla aux Canaries: mais comme il étoit trop foible pour attaquer les Portugais, il alla gagner l'isse de Palme, où il trouva le Saint-Jacque, s'ur lequel il y avoit beaucoup de Religieux, sur-tout de ceux qu'on appelle Jesuites. Ce vaisseau etant séparé du reste de la flote, il l'attaque, & s'en rend mastre après un leger combat. Il y peridit deux de ses principaux pilotes, qui aïant accroché le vaisseau ennemi, sauterent dedans: mais les deux vaisseau accrochés s'étant séparés, les Portugais les massacrent. So er sich de la pette de ses gens, tua tout ce qu'il trouva dans le vaisseau ennemi, & entre autres Ignace Azeveda & Diego Andrada, tous deux Jesuites, & après avoir jetté dans la mer toutes les petites images, les médailles, les chapelets, & les

autres dévotions que ces Religieux donnent aux Néophytes = Indiens qu'ils convertissent à la foi Chrétienne, il revint heu- CHARLE reusement à la Rochelle sur la fin du mois d'Aout avec un butin très-confiderable.

IX. 1570.

Cependant les Princes qui étoient en Bourgogne marchérent fur la fin de Juillet du côté d'Antrain & de S. Amand, pour gagner Châtillon-sur-Loing, château qui appartenoit à Gaspard de Coligny, & distribuerent leur armée aux environs de Montargis & de Bleneau. Cossé voulant leur ôter le moïen de faire des courses dans la province de France. vint se poster entre deux. Il descendit d'abord dans la vallée d'Ail lan, & de-là il passa à Joigny, puis à Sens. Le Roi étant d retour de la Bretagne, alla à Saint Germain : ce fut là qu'après bien des conférences qui se tinrent entre les Députés des deux partis, la paix fut enfin concluë au grand regret de Paix conclue. l'Ambassadeur de Philippe II. qui déclara qu'il n'y avoit point de conditions, aufquelles il ne fût prêt de s'engager, pourvû que le Roi ne fît point de paix avec les héretiques & les rebelles ; c'est le nom qu'il donnoit aux Protestans François. Cela fait juger que Philippe ignoroit alors ce qui s'est fait depuis (1), soit qu'en effet on n'y eût pas encore pensé, soit que la Reine seule, à l'inscû du Roi, est fait ce projet avec René de Birague, qui venoit d'être nommé Garde des Sceaux par la démission volontaire de Morvilliers, & avec les trois freres Gondis, Albert, Pierre & Charle, qui avoient un grand credit à la Cour. Mais le motif qui faisoit agir alors le roi d'Espagne, étoit la crainte que la paix étant rétablie en France, toutes les forces du Roïaume ne vinssent à tomber fur la Flandre: & comme il sçavoit que Louis de Nassau & le prince d'Orange son frere mettoient tout en œuvre pour y déterminer le Roi, il faisoit de son côté tout ce qu'il pouvoit pour le détourner de donner la paix à ses peuples. Bien des raisons tournoient les esprits vers la paix, les forces des deux partis ruinées par cette derniere guerre, la disette extrême d'argent pour paier les troupes, ce qui étoit cause qu'il venoit peu de soldats au camp, & qu'il en desertoit beaucoup tous les jours, l'ennemi dans le voisinage de Paris, & par conséquent de la Cour ; la défection assurée des troupes

(1) Le maffacre de la S. Barthelemi.

Hij

IX. I \$70.

que l'on avoit fait venir d'Allemagne, qui se préparoient à CHARLE quitter l'armée du Roi, comme Mansfeld, lorsqu'il arriva fur la frontiere de Bourgogne, l'avoit prédit à Coligny. Tont cela détermina la Reine à changer de batterie; & comme elle vit que la force ouverte ne lui avoit pas réuffi, elle réfolut d'emploïer la ruse. De l'autre côté la guerre civile ennuïoit Coligny, & lui étoit devenue insupportable ; il disoit qu'il aimoit mieux mourir d'une mort violente, & même ignominieuse, que de reprendre les armes : d'ailleurs il haissoit la licence, & généralement tous les vices ; & comme il avoit fait observer aux troupes une discipline très-exacte, dans le tems u'il étoit Colonel général de l'infanterie, il étoit au desespoir de la voir se corrompre par la licence des guerres civiles, sans pouvoir s'y opposer. Ajoûtez à cela qu'on lui faisoit esperer qu'après la paix on iroit attaquer la Flandre, & ce fut ce qui toucha le plus vivement ce grand homme, qui haïssoit autant la guerre civile, qu'il aimoit le bien & la tranquillité du Roïaume. Enfin tout fut reglé le huitieme d'Aout, & l'on fit un Edit qui accordoit l'amnistie de tout le passé, ordonnoit à tout le monde de vivre en bonne union, rétablissoit partout l'ancienne Religion, laissoit aux Huguenots la liberté de conscience, & de s'assembler publiquement pour prier, c'est-àdire, dans les lieux, dans les temps, & de la maniere que le portoit l'Edit, qui exceptoit nommement Paris & la Cour. On leur accordoit dans toutes les villes des cimetieres, qui feroient marqués par les Gouverneurs. On défendoit les mariages dans les degrés de parenté prohibés par la loi, & il étoit porté que les pauvres & les malades seroient reçus dans toutes les écoles & dans tous les hôpitaux, sans distinction de Religion. Celafini, le Roi déclare qu'il regarde la reine de Navarre sa tante, & les princes de Navarre & de Conde, comme ses bons & fideles cousins & sujets, aussi-bien que les Seigneurs, les Chevaliers, & généralement tous ceux qui avoient suivi leur parti, & même tous les étrangers qui les avoient affiftés dans cette guerre de leur personne, de leur conseil, & de quelque autre maniere que ce fût ; & nommement le duc de Deuxponts, le prince d'Orange, Louis de Nassau son frere, & Volrad de Mansfeld : Qu'il approuvoit & ratifioit tout ce qui s'étoit fait dans cette guerre & dans les

précedentes par les ordres des Généraux de l'armée conféderée, & en particulier l'enlevement des deniers du Roi fait CHARLE par ordre de la reine de Navarre, défendant qu'on en fît jamais aucune recherche. On déclara que les Huguenots étant tenus de toutes les contributions de l'Etat, seroient aussi regardés comme capables d'en posseder toutes les charges. On y ajouta quelques articles, qui regardoient la rançon des prifonniers, la restitution des meubles pris pendant la guerre, les ruines des maisons, & les exemptions de garnison accordées à quelques villes. A l'égard du prince d'Orange & de ses freres, ils étoient rétablis dans la possession de tout ce qu'ils avoient en France, suivant les traités faits avec la maifon de Nassau par les rois Henri II. & François I, pere & aïeul de Charle IX. avec la clause, qu'on rendroit de part & d'autre tous les titres, papiers, contrats & memoires instructifs. qui avoient été pris dans cette guerre, à tous ceux à qui ils appartenoient : qu'on rendra la justice également à tout le monde : que toutes les Sentences tant civiles que criminelles renduës pendant les troubles, seroient révoquées & annullées, en sorte que la prescription n'aura pû courir contre les Huguenots pendant tout le temps que la guerre a duré; mais qu'à l'avenir ils seront obligés d'observer comme les autres les loix civiles du Roiaume. Et parce que le parlement de Toulouse leur étoit justement suspect, à cause de la memoire encore récente de l'injustice horrible avec laquelle ce tribunal avoit condamné à mort Rapin & l'avoit fait exécuter, il fut reglé que l'appel de leurs causes, qui ressortissoit au parlement de Toulouse, seroit porté à la jurisdiction des Maîtres des Requêtes, qui en ce cas le jugeroient en dernier reffort. Que dans les parlemens de Rouen, de Dijon, d'Aix, de Rennes & de Grenoble, il leur feroit permis de recufer fix juges Présidens & Conseillers, c'est-à-dire, trois de chaque clasfe, & quatre dans chaque classe de celui de Bordeaux, sans être obligés d'en dire la caufe. On leur donnoit par le même Edit quatre villes de fureté, la Rochelle, Montauban, Cognac & la Charité, que les princes de Navarre & de Condé, & vingt des Seigneurs de leur parti s'obligeroient par ferment de rendre deux ans après. Cet Edit fut publié dans toutes les

cours du Roiaume, avec ordre à tous les Gouverneurs & Com-

Hii

IX.

1570.

mandans tant généraux que particuliers, & autres Officiers, CHARLE de s'engager par un ferment folemnel de l'observer religieuse.

IX.

i 1700. droient. Trois jours après, l'Edit fut là & publié au Parle.

ment à la requête du Procureur général.

Aufi-rôt après, les Princes accompagnés de Coligny, de Louis de Nassau, de Teligny & de Beauvais, qui avoir rendu de grands services pour la conclusion de la paix, s'avancerent jusqu'à Langres, d'où, après avoir remercié Mansfeld, ils renvoierent les Allemans, qui étoient à leur solde, beaucoup plus chargés de belles promesses que d'argent; le marquis de Renel les condustr jusqu'à ce qu'ils fussent fortis du roïaume après quoi les deux Princes se rendirent à la Charité, & de-là traversant le Limousin & l'Angoumois ils vinrent joindre la reine de Navarre à la Rochelle.

Comme on voit quelquefois sur mer une tempête affreuse suivie tout à coup d'un très-grand calme, il arriva en France quelque chose de semblable. Après une des plus sanglantes guerres qui ait jamais été, on vit regner incontinent dans tous les esprits une sérénité inespérée. & une union admi-

rable.

Mariage du Prince de Navarre avec Marguerite de Valois.

# Henri.

15.

Pendant les négociations de la paix, on parla du mariage de Marguerite de France sœur du roi avec le prince de Navarre, invention merveilleuse pour affermir la paix, ou pour mieux cacher les mauvais deffeins que l'on méditoit. La trop grande familiarité de cette Princesse avec le jeune duc de Guise, \* aussi bien fait que brave, fit craindre au Roi que l'affaire ne manquât, & fut cause, à ce qu'on dit, que ce Prince foupconneux,& fensible au de-là de tout ce qu'on peut dire à la moindre injure, résolut de faire assassiner le duc de Guise. Il donna cette commission à Henri d'Angoulesme Grand-Prieur de france fon frere bâtard. Pour l'execution, on convint qu'il prendroit avec lui des gens déterminés, & que dans une partie de chasse avec le duc de Guise, à l'occasion de quelque querelle 'qu'on feroit naître entre eux , il l'attaqueroit & le tueroit. Le Grand-Prieur fit pour cet affassinat quelques tentatives que son peu de courage rendit inutiles, & le Roi lui ayant reproché sa lâcheté en termes fort piquans, il réfolut de le satisfaire à quelque prix que ce fût. mais le duc de Guise lui en ôta le moïen : car François de : Balzac d'Entragues, qui avoit la confiance du Roi, l'ayant CHARLE averti en secret qu'on en vouloit à sa vie, il ne se trouva plus depuis ce tems là à ces parties de chasse, & pour éloigner entierement ce foupçon de l'esprit du Roi qui se laissoit aisément emporter à la colere, & qui dans ses emportemens, ne se connoissoit plus, songea à se marier, & de concert avec Anne d'Est sa mere, semme d'une grande sagesse, il épousa avec une espece de précipitation Catherine de Cleve, veuve d'Antoine de Crouy prince de Porcien. Quelques mois au- L. de Bontparavant Louis de Bourbon duc de Monpensier avoit épou- bon Monpenlé à Angers Catherine sœur du duc de Guise : ce fut le Car- Catherine dinal de Loraine qui fit ce mariage dans l'espérance d'attirer seur du duc dans son parti ce Prince, qui, quoique ennemi irréconciliable des Huguenots, n'en étoit pas plus ami des Guises.

Le Roi delivré enfin des embaras de la guerre & de cette Cérémonie inquiétude domestique, qui interessoit aussi l'Etat, songea tout du mariage du Roi. de bon à la célébration folennelle de son mariage, qu'il avoit contracté il y avoit deja quelque tems. Dans cette vûe il s'avança jusqu'à Mezieres sur la Meuse, Il avoit fait partir des le 24 de Novembre les ducs d'Anjou & d'Alençon ses freres, Charle de Loraine son beau-frere,(1) le duc de Guise, qui ne lui donnoit plus d'inquiétude depuis qu'il étoit marié, les ducs d'Aumale & de Monmorency, & quelques autres grands seigneurs, pour aller au devant de la jeune Reine son épouse, & lui rendre à Sedan tous les honneurs dûs à sa naissance & à son rang. Henri Robert de la Marck duc de Bouillon lui fit dans cette ville une réception magnifique, & de-là accompagné des Princes & des Grands que je viens de nommer, il la conduisit jusqu'à Mezieres dans la maison où le Roi étoit logé. La Reine mere, la duchesse de Loraine, & Marguerite de Valois ses filles, la reçurent dans l'apartement d'enbas avec de grandes démonstrations d'amirié : elles la conduifirent ensuite dans l'apartement qui étoit audessus, où le Roi l'attendoit. Après les complimens ordinaires, l'Archevêque électeur de Treve la remit solennellement entre les mains du Roi au nom de l'Empereur. On fit ensuite la lecture du contrat: après quoi le Roi répondit par le Garde des Sceaux,

(1) Il avoit éponfé Claude de Valois fœur de Charle IX.

IX.

1570.

CHARLE IX.

qu'il ratifioit tout ce qui avoit été fait, qu'il remercioit l'Em-E pereur, les Electeurs & les princes de l'Empire, & fur-tout l'électeur de Treve, l'évêque de Strafbourg, le marquis de Bade, & le comte de Hohenloë, que l'Empereur avoit nommés pour fes Procureurs en cette affaire, & déclara qu'il honoreroit roujours la reine Elizabeth, & qu'il auroit pour elle toute l'amitié qu'un mari doit avoir pour fa femme.

Le lendemain, vingt-sixième de Novembre, le mariage fut célébré avec une pompe vraiment roïale, ce fut le cardinal de Bourbon qui dit la messe, presque tous les Princes & tous les Grands du roïaume s'y trouverent, il y avoit plus de foixante & dix Dames toutes vêtues d'étoffes d'argent. Le Roi avoit alors un peu plus de vingt ans, & la jeune Reine n'en avoit que seize. On lui avoit donné pour gouvernante Anne de Savove veuve du Connetable Ânne de Monmorency, Dame très-vertueuse, & pour sougouvernante Anne de Vivonne de la Chataigneraye, veuve de Clermont Dampierre, & mere de la comtesse de Retz, \* Pour chevalier d'honneur, on choisit Scipion de Fiesque, frere de Louis de Fiesque, qui vingt-trois ans auparavant avoit voulu se rendre maître de la Republique de Genes. Après les libéralités ordinaires en ces occasions, les festins solennels, les tournois, & toutes les autres magnificences des pompes nuptiales, on donna l'audience de congé aux Ambassadeurs de l'Empereur, & on les renvoïa comblés d'honneurs & de presens.

\* Le mari Étoit Albert de Gondy.

\* François fils aîné du Connerable. Le Roi vint de Mezieres à Chantilly, beau château du Maréchal de Monmorency, \* & de là à Villiers-côte-Rets, magnifique maifon de plaifance que François I. fon ayeul avoit bâtie pour y aller prendre le plaifir de la chaffe. S. M. y donna audience le vingt-trois de Janvier aux Ambaffadeurs des Princes de la confession d'Ausbourg, qui dans le tems de la diete de Spire les envoyerent pour féliciter le Roi sur son mariage, & pour l'exhorter à faire observer religieusement les conditions de la paix, qu'il venoit d'accorder à ses fujets. Les Princes qui les envojoient étoient l'électeur Palatin, celui de Saxe & celui de Brandebourg, le duc de Baviere, George Fredric de Brandebourg, le duc de Hesse, Jean Albert de Virtemberg, Guillaume Landgrave de Hesse, Jean Albert duc de Mekelbourg, & Charle de Bade. Ils firent un affez

long

a Richard.

IX. 1 170.

long discours dont voici le précis. Que l'alliance que S. M. venoit de contracter avec l'Empereur en épousant sa fille, ne ser- CHARLE viroit pas seulement à entretenir une amitié sincere entre ces deux puissans Princes, & par conséquent entre l'Allemagne & la France, mais qu'elle seroit d'une grande utilité pour remedier de bonne heure aux maux que les disputes de religion caufoient dans toute l'Europe. Qu'ils félicitoient S.M. d'avoir étoufé par fa prudence & par son équité, les troubles pernicieux que l'ambition de quelques particuliers avoit excités dans son roïaume. Qu'ils la fuplioient de foutenir à l'avenir sa dignité & fon autorité qu'il venoit de recouvrer par une paix, qui ne déplaisoit qu'aux méchans, & de ne plus prêter l'oreille à ces gens qui disent qu'il ne faut point garder la foi aux hérétiques, & qu'il ne peut jamais y avoir de tranquillité dans un Etat, où il y a plus d'une religion. Que dans l'empiremême du Turc on ne force point les consciences ; que le Grand-Seigneur envoïe tous les ans un present aux Religieux du Mont-Athos, Qu'en Pologne, qui est un des plus grands roïaumes de la Chrétienté, la religion Romaine & la Greque ont toujours subsisté ensemble, & qu'il y a beaucoup de villes, où les Eglises sont communes, que même depuis quelques années la plûpart de la noblesse Polonoise a reçû la confession d'Ausbourg, sans que cette différence de religions ait causé le moindre trouble dans cet Etat, quoique les grandes charges soient possedées par des gens qui pensent differemment sur cet article. Que Charle-Quint avoit reconnu cette verité, mais trop tard, & que Ferdinand fon frere, qui lui succéda, n'a jamais pu trouver d'autre moien de pacifier l'Empire, que d'accorder à tout le monde une entiere liberté de conscience: que quoiqu'il n'y ait jamais eu de Prince plus attaché à l'église Romaine, & qu'il y eût lieu de croire que la permission qu'il avoit donnée, n'étoit que pour les princes feudataires de l'Empire, & non pour ses Etats héréditaires, cependant il tolera d'abord la liberté de conscience dans la Lusace & la Silesie, & que depuis, c'est-à-dire un peu avant sa mort, il la permit dans une bonne partie de l'Autriche. Que Maximilien II. un des plus sages princes de l'Europe avoir tenu la même conduite, qu'ainsi les Princes leurs maîtres supplioient instamment le Roi qui venoit d'épouser sa fille, de suivre Tome VI.

fon exemple sur ce point. Qu'on avoit disputé sur la religion CHARLE dès les commencemens même du Christianisme, Qu'un bon IX. fujet, & un bon chrétien étoient deux choses indépendantes l'une de l'autre. Ou'on fouffre en Pologne les Tartares qui 1 170. suivent la religion de Mahomet, à Rome les Juifs, en Turquie les Juifs & les Chrétiens, Qu'un Prince aussi prudent que lui, & à qui l'on ne pouvoit imputer les troubles passés, devoit le fouvenir de ne point écouter les mauvais conseils, & les brouillons qui chercheroient à les renouveller. Que la paix mettoit en vigueur la pieté & les loix; au lieu que la guerre renversoit également la religion & l'autorité du Prince. Que s'il se trouvoit quelque homme assez hardi pour entreprendre de faire rentrer dans la guerre civile un Roi si bien intentionné pour la paix, leurs maîtres déclaroient à S. M. par leur bouche, qu'ils emploieroient toutes leurs forces & toute leur puissance, pour empêcher l'effet d'un si pernicieux dessein, & pour maintenir la parx dans ce roïaume

la tranquillité de l'Europe.

Le Roi leur fit réponse le lendemain, & après les avoir remerciés des marques d'amitié que les Electeurs & les Princes leurs maîtres lui donnoient en cette occasion, il les assura que s'il avoit recherché l'alliance de l'Empereur, c'est qu'il avoit reconnu que ce Prince qui par sa dignité tenoit le premier rang entre les souverains de l'Europe, méritoit encore plus cette distinction par sa prudence, sa magnanimité, sa clémence & son équité, & qu'il sçavoit que Maximilien n'avoit jamais rien épargné pour affermir le repos de la Chrétienté. Qu'à son égard il se feroit un plaisir de suivre les avis salutaires qu'ils lui donnoient, & de répondre de tout son pouvoir aux bonnes intentions de l'Empereur, & qu'il entretiendroit religieusement les liaisons d'amitité que Henri II. son pere, & François I. son ayeul avoient toujours eûës avec

très-florissant dont les biens & les maux interessent infiniment

Après cette réponse, les Ambassadeurs ayant pris leur audience de congé, & reçû du Roi de grands honneurs, & des presens considérables, s'en retournerent vers leurs maîtres.

A peine l'Édit de pacification eut-il été publié dans les cours Souveraines, & dans les tribunaux inférieurs, que le

Roi se vit accablé des plaintes réciproques des Catholiques = & des Huguenots. Pour les satisfaire en partie, & empêcher CHARLE que les troubles ne recommençaffent, on chargea le maréchal de Cossé, & Philippe Goureau seigneur de la Proutiere maître des Requêtes, de se rendre à la Rochelle pour y conferer avec les députés des Huguenots, & convenir avec eux à l'amiable du fens qu'il falloit donner à l'Edit, & de la maniere de l'exécuter : mais cette affaire regarde l'année suivante.

1570.

Morts.

Le vingt cinquième de Mai de l'année où nous sommes encore, Jean-Bernard de faint Severin duc de Somme, qui s'étolt retiré à Langeais-sur-Loire dont il étoit usufruitier, y mourut à l'âge de soixante & quatre ans d'une mort douce, & qu'il fouhaitoit depuis long-tems. Pendant les guerres de Toscane il avoit été attaché au parti de la France, & avoit servi trèsfidellement nos Rois. En mourant il institua Charle son héritier pour les biens qu'il possédoit dans le rosaume de Naples, & qui avoient été confiques par Philippe II. Ce ne fut pas par amitié pour le Roi, qu'il prit ce parti, car il n'avoit pas lieu d'en être content. Depuis que l'avarice s'étoit emparée de la Cour, il n'en avoit pas été traité comme le méritoient ses services, & on lui avoit ôté jusqu'aux moïens de subsister. Ce ne fut pas non plus par haine pour fi famille, sur-tout pour Horace de saint Severin son neveu, qui l'assista dans sa derniere maladie, le vrai motif qui porta cet homme sage & sénéreux à faire une pareille disposition, c'est qu'il ne vouloit pas que sa maison réduite à l'indigence pût ajoûter à l'oprobre de sa pauvreté le faste ridicule de grands titres qui ne leur produiroient rien.

Cette même année l'ancienne maison des comtes de Bistch s'éteignit en Allemagne avec Jacque de Bistch fils de Renard, & petit-fils de Simon qui mourut le vingt & un de Mars fans enfans mâles,&qui ne laissa qu'une fille,Marie-Louise deBistch mariée depuis dix ans à Philippe d'Hanaw cadet de cette maifon. Les ducs de Virtemberg & de Loraine, & l'évêque de Strasbourg se mirent chacun de leur côté en possession des terres qui lui avoient apartenu, comme leur étant dévoluës par droit de fief.

Peu de tems après, c'est-à-dire le onziéme de Septembre,

IX. 1 170.

son exemple sur ce point. Qu'on avoit disputé sur la religion CHARLE dès les commencemens même du Christianisme, Qu'un bon fujet, & un bon chrétien étoient deux choses indépendantes l'une de l'autre. Qu'on fouffre en Pologne les Tartares qui suivent la religion de Mahomet, à Rome les Juifs, en Turquie les Juifs & les Chrétiens, Qu'un Prince aussi prudent que lui, & à qui l'on ne pouvoit imputer les troubles passés, devoit se souvenir de ne point écouter les mauvais conseils. & les brouillons qui chercheroient à les renouveller. Que la paix mettoit en vigueur la pieté & les loix ; au lieu que la guerre renversoit également la religion & l'autorité du Prince. Que s'il se trouvoit quelque homme affez hardi pour entreprendre de faire rentrer dans la guerre civile un Roi si bien întentionné pour la paix, leurs maîtres déclaroient à S. M. par leur bouche, qu'ils emploieroient toutes leurs forces & toute leur puissance, pour empêcher l'effet d'un si pernicieux dessein, & pour maintenir la paix dans ce roïaume très-florissant, dont les biens & les maux interessent infiniment la tranquillité de l'Europe.

Le Roi leur fit réponse le lendemain, & après les avoir remerciés des marques d'amitié que les Electeurs & les Princes leurs maîtres lui donnoient en cette occasion, il les assura que s'il avoit recherché l'alliance de l'Empereur, c'est qu'il avoit reconnu que ce Prince qui par sa dignité tenoit le premier rang entre les souverains de l'Europe, méritoit encore plus cette distinction par sa prudence, sa magnanimité, sa clémence & fon équité, & qu'il sçavoit que Maximilien n'avoit jamais rien épargné pour affermir le repos de la Chrétienté. Qu'à fon égard il se feroit un plaisir de suivre les avis salutaires qu'ils lui donnoient, & de repondre de tout son pouvoir aux bonnes intentions de l'Empereur, & qu'il entretiendroit religieusement les liaisons d'amitié que Henri II. son pere, & François I. son ayeul avoient toujours eûës avec

eux.

Après cette réponse, les Ambassadeurs ayant pris leur audience de congé, & reçû du Roi de grands honneurs, & des presens considérables, s'en retournerent vers leurs maîtres.

A peine l'Edit de pacification eut-il été publié dans les cours Souveraines, & dans les tribunaux inférieurs, que le

Roi se vit accable des plaintes réciproques des Catholiques & des Huguenots, Pour les satisfaire en partie, & empêcher CHARLE que les troubles ne recommençassent, on chargea le maréchal de Cossé, & Philippe Goureau seigneur de la Proutiere maître des Requêtes, de se rendre à la Rochelle pour y conferer avec les députés des Huguenots, & convenir avec eux à l'amiable du fens qu'il falloit donner à l'Edit, & de la maniere de l'exécuter : mais cette affaire regarde l'année fuivante.

1 570.

Morrs.

Le vingt cinquième de Mai de l'année où nous sommes encore, Jean-Bernard de faint Severin duc de Somme, qui s'étoit retiré à Langeais-sur-Loire dont il étoit usufruitier, y mourut à l'âge de soixante & quatre ans d'une mort douce & qu'il fouhaitoit depuis long-tems. Pendant les guerres de Toscane il avoit été attaché au parti de la France, & avoit servi trèsfidellement nos Rois. En mourant il institua Charle son héritier pour les biens qu'il possédoit dans le roïaume de Naples, & qui avoient été confiqués par Philippe II. Ce ne fut pas par amitié pour le Roi, qu'il prit ce parti, car il n'avoit pas lieu d'en être content. Depuis que l'avarice s'étoit emparée de la Cour, il n'en avoit pas été traité comme le méritoient fes fervices, & on lui avoit ôté jusqu'aux moïens de subsister. Ce ne fut pas non plus par haine pour fi famille, fur-tout pour Horace de saint Severin son neveu, qui l'assista dans sa derniere maladie; le vrai motif qui porta cet homme sage & généreux à faire une pareille disposition, c'est qu'il ne vouloit pas que sa maison réduite à l'indigence pût ajoûter à l'oprobre de sa pauvreté le faste ridicule de grands titres qui ne leur produiroient rien.

Cette même année l'ancienne maison des comtes de Bistch s'éteignit en Allemagne avec Jacque de Bistch fils de Renard, & petit-fils de Simon qui mourut le vingt & un de Mars sans enfans mâles,&qui ne laissa qu'une fille, Marie-Louise deBistch mariée depuis dix ans à Philippe d'Hanaw cadet de cette maison. Les ducs de Virtemberg & de Loraine, & l'évêque de Strasbourg se mirent chacun de leur côté en possession des terres qui lui avoient apartenu, comme leur étant dévoluës par droit de fief.

Peu de tems après, c'est-à-dire le onziéme de Septembre,

IX. I 170.

Jean Brentzen natif de Weil, ville Impériale de la province CHARLE de Suabe, Théologien fameux dans son parti, & que sa réputation exposa à de grandes vicissitudes, mourut à Stutgard dans le Virtemberg âgé de plus de soixante & dix ans.

La même année nous enleva les deux du Tillet freres #1lustres, dont la famille est originaire de l'Angoumois, Ils s'appelloient tous deux Jean : l'aîné étoit Greffier en chef du Parlement ; ses soins , son exactitude & son assiduité perpétuelle aux fonctions de sa charge lui aquirent avec de très-grands biens une véritable gloire; jamais citoïen n'a eu une connoiffance plus exacte de notre droit, & de nos antiquités Francoises & Gauloises. Le cadet fut d'abord évêque de saint Brieu & ensuite de Meaux : il fut très-bien instruit dans les lettres dès son enfance, & il joignit à l'étude de notre histoire, que fon frere sçavoit parfaitement, la science des langues. & une grande connoissance du droit Romain, & de toute l'antiquité Eccléfiastique. Il visita avec la permission de François I. les grandes bibliothèques des monasteres fameux, & de tous les autres endroits du roïaume, avant qu'elles eussent été pillées ou dispersées, & il s'en fit un trésor pour son usage particulier, d'où il tira dans la fuite ces monumens respectables de l'antiquité sacrée & profane qu'il a donnés au public, ouvrage qui lui a tant fait d'honneur de son tems, & qui ne lui en fera pas moins dans la postérité.

larmes.

Le cinquiéme de Novembre mourut à Turin dans sa trentiéme année Jacque Grevin de Clermont en Beauvaisis . il s'appliqua des son enfance à la poesse, & il y reussit parfaite-\* Mélange ment, comme on en peut juger par la Gelodairge \* & par quelques autres ouvrages qu'il a mis au jour, qui ne le cedent en rien à ceux des plus grands poëtes de son tems, & qui passeront infailliblement jusqu'à la postérité. Il s'appliqua depuis à la médecine, où il ne réussit pas moins qu'à la poësse. Îl traduisit en vers françois Nicandre, dont Jean des Gorris nous avoit donné une traduction latine très-élégante; & l'on peut dire que la traduction françoise de Grevin ne le cede en rien au grec de Nicandre, ni au latin de Gorris. Il joignit à cet ouvrage un traité françois des poisons, il avoit donné au public ou composé plusieurs autres traités, ausquels sa mort prématurée ne lui a pas permis de mettre la derniere main.

İX. 1 170.

Cet homme si aimable par ses ralens, & par les agrémens de son esprit sut en crédit à la Cour de Marguerite, semme de CHARLE Philbert Emmanuel duc de Savoye, Dame dont le mérite fait l'ornement de notre fiecle. Elle le mena avec elle en Italie, & elle le prit pour son médecin, & pour son conseil dans ses affaires les plus importantes ; en sorte qu'après la mort de Grevin, elle dit qu'elle avoit perdu en lui non-seulement un médecin excellent qui avoit un soin particulier de sa santé. mais un ami fidele qui sçavoit la consoler dans tous ses chagrins. Non contente de lui avoir fait des obseques très-honorables, elle garda auprès d'elle sa veuve, & Marguerite Emmanuelide sa fille unique, qu'elle avoit tenuë sur les fonts de baptême, les traita avec bonté, leur fit du bien tant qu'elle vêcut, & montra par un exemple de reconnoissance aussi respectable qu'il est rare, qu'après avoir aimé un homme de mérite, elle aimoit encore ses os, & ce qui restoit de lui dans sa veuve, & dans une fille qu'il avoit tendrement aimée.

Jean Mercier natif de la ville d'Uzez en Languedoc mourut aussi cette année. Sa premiere étude sut la Jurisprudence, & comme il entendoit parfaitement les langues Greque & Latine, il traduisit en latin l'abrègé d'Harmenopule. L'élégance de cette traduction & les notes sçavantes dont il l'accompagna, peuvent faire juger du progrés qu'il avoit fait dans une science, qui est aujourd'hui le chemin le plus ordinaire pour amasser de grands biens, & se faire un nom celebre : mais malgré tous les avantages qu'il pouvoit espérer, il quitta cette profession pour se donner tout entier à l'étude des livres saints & des langues Hebraïque & Chaldaïque. Par son assiduité, & un travail infatigable joint à beaucoup de pénétration, il y fit en peu de tems de si grands progrès, que Vatable étant venu à mourir dans ce tems-là, il fut regardé par tous les professeurs & tous les sçavans, comme le seul homme capable de réparer la plus grande perte qu'on eut jamais faite en ce genre de littérature. Il lui succèda donc dans la fonction d'expliquer le texte hébreu de l'Ecriture, & comme il sçavoit très-bien les quatre langues principales ; qu'il travailloit avec une exactitude infinie, & qu'il joignoit à tout cela un jugement admirable; il est presque incroïable avec quel succès il s'en acquita. Mais ce qui relevoit merveilleusement sa science, IX.

1 570.

c'étoit sa candeur, sa modestie & des mœurs très innocentes; CHARLE & l'on peut dire que tout ce qu'il y a aujourd'hui en France d'hommes sçavans dans les langues Hébraïque & Chaldaïque font fortis de fon école. Dans la fuite les guerres civiles que la religion excita, avant rempli toute la France de troubles. Mercier qui étoit un homme pacifique passa à Venise, pour y conférer sur quelques difficultés avec les Juiss de cette ville, Il alla loger chez Arnoul Duferrier Ambailadeur de France, qui après avoir donné comme lui sa jeunesse à la jurisprudence, s'appliquoit alors à l'étude des lettres facrées. Ils vécurent quelque tems ensemble dans une parfaite union : mais Mercier qui avoit dessein de revoir ses ouvrages, & de les mettre au jour reprit le chemin de Paris. En passant par Uzez il y fut attaqué de la peste qui ravageoit toute la contrée, & il trouva la mort dans cette ville qui lui avoit donné la naissance. L'homme illustre qui lui avoit généreusement fourni un afyle pendant les calamités de sa patrie, est celui qui a publié après sa mort d'excellens commentaires qu'il avoit faits fur les six premiers des petits Prophetes, sur Job, Salomon, & sur la Genese. Quoique ce soient des ouvrages postumes, on y connoit toute l'exactitude de ce sçavant auteur ; & ceux qui ont examiné ces écrits & les autres qu'il avoit donnés de son vivant, conviennent tous qu'il n'y a jamais eu de chrétien qui ait fait de plus grands progrès dans l'hébreu. Mais il n'est pas mort tout entier, il nous a laisse Josias Mercier digne fils de son illustre pere, qui a joint à une science parfaite des deux langues, & à une grande connoissance de l'antiquité, une critique très judicieuse sur ces matieres. Mais ce n'est pas seulement dans les lettres qu'a brillé ce jugement exquis, il l'a montré & à l'armée, & dans les négociations, où il a été emploié pendant les guerres civiles, tems malheureux qui ont arrache à l'étude des lettres des esprits nes pour cultiver les Muses, & qui les ont jettés ou dans le tumulte des armes, ou dans l'agitation des affaires publiques.

> l'ajouterai à ces hommes illustres Pierre de Mondoré Parifien, homme d'un esprit excellent, grand Philosophe, grand Mathématicien, qui non-seulement a éclairci les ouvrages des anciens, mais qui a fait lui-même beaucoup de nouvelles

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVII.

découvertes, outre qu'il a donné des poesses qui ont eu de la réputation. Les guerres civiles pour la religion troublerent souvent son repos : enfin s'étant retiré à Sancerre dans l'espérance d'y trouver un asyle assuré pour les Muses & pour lui, il y mourut de chagrin le dix-neuvième d'Août, n'étant pas encore d'un âge avancé. L'illustre Michel de l'Hopital, son ami intime, a pleure sa mort par des vers où il se plaint amerement de l'ingratitude de son siecle.

1 570.





# HISTOIRE

DE

# JACQUE AUGUSTE DE THOU.

## LIVRE QUARANTE-HUITIEME.

CHARLE IX. 1570. Guerres de Grenade.

E fut dans cette année que finirent les troubles des ans durant dans les affaires d'Efpagne, en rendit les fuites aussi durant dans les affaires d'Efpagne, en rendit les suites aussi dans les affaires d'Efpagne, en rendit les fuites aussi dans les ambrisables. Je vais en rapporter l'origine, les causes les effers, & je le ferai avec d'autant plus d'exactitude que nos auteurs en ont parlé très-succintement, & qu'il n'y a que les Espagnols qui nous en aient donné une histoire complette en leur langue.

L'an de Jesus-Christ sept cens vingt-quatre, les Sarrazins sujets de Jacob Almansor, qui faisoit sa résidence dans l'Arabie heureuse, entrerent sous ses auspices dans ces provinces, qui sont enfermées par la Méditerranée, l'Océan & les Pyrenées. Ce sut Julien comte de la Betique, qui les y attira pour venger une injure particuliere qu'il avoit reçûe du roi

Rodrigue

Rodrigue, comme il leur arrivoit sans cesse des troupes de l'Afrique, dont les côtes ne sont pas éloignées de celles de CHARLE. l'Espagne, ils se rendirent avec le tems maîtres de presque toutes ces provinces. Quelques-unes néanmoins gouvernées par des Princes particuliers, vinrent à bout de se soustraire à leur domination, & eurent à foutenir contre ces barbares des guerres presque continuelles, & avec des succès differens, jusqu'au tems de Ferdinand d'Arragon, & d'Isabelle de Castille. De toutes les anciennes conquêtes des Sarrazins en Espagne, il ne leur restoit plus alors que le roïaume de Grenade. Ferdinand & Isabelle exterminerent dans toute l'Es-

pagne les restes de cette abominable secte.

Les chrétiens en se rendant maîtres des murailles, n'avoient pas subjugué les esprits de ceux qui les habitoient. Pour conserver leurs biens, la plûpart firent semblant d'embrasser la religion de J. C. & par cette dissimulation impie, ils obtinrent la liberté de demeurer dans la Betique, que nous appellons aujourd'hui Andalousie. Mais ils ne changerent ni de cœur ni de sentimens par raport au gouvernement & à leurs dogmes impies. Les Évêques qui les soupçonnerent de diffimulation, y remedierent du mieux qu'ils purent. Pierre Guerrero archevêque de Grenade homme exact à remplir ses devoirs, après la tenuë du Concile de Trente, en tint un dans sa province, où il sit plusieurs réglemens pour les affermir dans la foi. Les Prélats de l'assemblée furent d'avis qu'on priât le Roi au nom du Clergé d'abolir toutes les cérémonies, & toutes les coutumes qui pouvoient conserver les vestiges de cette secte; que c'étoit ainsi qu'on en avoit usé dans les Conciles d'Afrique, où l'on avoit aboli tous les restes du Paganisme. Le Roi entra dans les vûës du Concile, & sit publier une ordonnance, par laquelle il enjoignoit aux Morisques, ( c'est ainsi qu'on les nomme aujourd'hui ) de changer de langue, & de renoncer à toutes les cérémonies qui sont venuës de leur secte, de quitter l'usage des bains, dont cette nation, qui aime extrêmement la propreté faisoit ses délices, de ne plus observer dans leurs mariages les formalités prescrites par leur loi, & enfin de tenir les portes de leurs maisons ouvertes les vendredis qui sont leurs jours solennels, afin de ne point donner de soupçon contre eux. On défendit aux fem-Tome VI.

foit tres-favorable.

mes d'aller voilées dans les ruës, & l'Inquisition agit avec beau-CHARLE coup de sévérité contre tous ceux qu'on eut lieu de soupçon-1 X. ner. Mais ce qui les irrita le plus, fut qu'en haine de leur secte on supprima les asyles, & qu'il ne leur fût plus permis de 1570. se réfugier dans les églises des Chrétiens, comme c'étoit l'ufage auparavant. Il y en eut un grand nombre qui ne croïant pas pouvoir rester dans la ville avec honneur ni avec sûreté, se retirerent dans les montagnes, où ils ne vivoient que de brigandages, de vols & de tuëries. Les plus vieux d'entr'eux, ceux qui avoient le plus d'autorité, & les jeunes gens même qu'ils avoient élevés, se souvenant que depuis Ferdinand & Isabelle, ils avoient pris jusqu'à deux fois les armes pour la liberté, sans qu'il leur en fût arrivé d'autre mal que de n'avoir pas réussi, se laisserent aisément persuader de les reprendre pour une si juste cause, & s'exposerent aux derniers périls pour y réussir, d'autant plus que la conjoncture parois-

> En effet, la France voisine de l'Espagne, étoit alors embrasée du feu des guerres de religion, toute la Flandre étoit remplie de troubles pour la même raifon, & occupoir une partie des forces des Espagnols : il venoit sans cesse des nouvelles d'Afrique, foit vraïes, foit feintes par les chefs de la revolte, que le Turc armoit puissamment par mer pour faire la guerre aux Chrêtiens, & que s'il apprenoit qu'il y eût des troubles en Espagne, il y enverroit infailliblement sa flote ; que c'étoit la le fort & le rempart de toute la Chrêtienté, & qu'il n'y avoit aucune apparence qu'un Prince si puissant vît périr miserablement à ses yeux les restes de sa lecte, sans se mettre en devoir de les secourir. Les esprits étant d'un côté prévenus par ces bruits, & indignés de l'autre par les outrages qu'on leur faifoit continuellement, on indiqua une affemblée où les principaux d'entr'eux devoient se trouver, & prendre un parti. Le rendez-vous sut à Cadiar petite ville située entre Grenade, la mer, & le sleuve Almeria, vers l'embouchure duquel il y a une ville du même nom. Ils choisirent ce lieu parce qu'il est à l'entrée de la montagne d'Alpuxara, qui a environ dix-sept lieues de long du levant au couchant, & dix de large. Cette montagne est pleine de rochers, & sterile, excepté du côté où elle va tomber dans

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

ΙX.,

1 170.

la plaine en pente douce; car ce canton étoit si bien cultivé par les soins des Morisques, que non seulement il y venoit du CHARLE blé, mais qu'il étoit couvert de troupeaux de gros & de menu bétail, & qu'il fournissoit quantité de soie. Ils firent leur place de guerre de cette montagne pour plusieurs raisons. Premierement, l'abord en est très difficile; en second lieu. elle est voisine de la mer, d'où ils attendoient tout leur secours; enfin elle étoit presque entierement occupée par leurs gens, qui depuis long temps alloient s'y établir pour conserver leur liberté. Il vint à l'assemblée des gens de toute espèce & de tout âge, & entre autres des Monfis : c'est une forte d'hommes affez semblables à ceux que les histoires des Croifades nomment Assassins, meurtriers de profession. On y parla du temps & des moyens de faire sçavoir à tous leurs gens les mesures que l'on auroit prises. Il fut résolu que chacun avertiroit son semblable; c'est-à-dire, que les veuss avertiroient ceux qui étoient veufs, les mariés ceux qui étoient maries, & pareillement ceux qui gardoient le célibat. On résolut de prendre la saison de l'hyver, parce que la longueur des nuits faciliteroit aux conjurés le moien de venir sans bruit des montagnes d'alentour, & de s'approcher de la ville, sans avoir rien à craindre de la flote du Roi, dispersée alors dans les differens ports du Roïaume, sans chiourme & sans soldars. Ils choisirent donc pour leur assemblée générale le jour de Noël de l'année 1 568, parce que ce jour là les Chrê. tiens sont ou dans leurs Temples occupés de la prière, ou renfermés dans leurs maisons, sans armes, & ne songeant qu'à se garantir du froid. Que les complices bien armés & sans embarras, ne pouvoient choisir un temps plus favorable pour agir avec quelque sûreté. Que dans le temps où l'on verroit le trouble augmenter considerablement dans la ville. quatre mille hommes des montagnes d'Alpuxara se joindroient à ceux d'Albaïzin (1) & viendroient attaquer la ville,

& sur tout la partie qu'on appelle Alhambra, (2) soit en tâchant de rompre la porte, foit par escalade. Grenade a été bâtie par les Mores sur les ruines de l'ancienne Illiberis, que les Espagnols appellent Elvire: elle en-

Κij

<sup>(1)</sup> C'est une partie de la ville de | (2) Autre partie de la ville. Grenade pleme de Morifques.

IX. 1 170.

ferme dans son enceinte le champ des Infans, lieu ainsi nom-CHARLE mé parce que deux jeunes princes Dom Pedro & Dom Juan combattant avec beaucoup de courage en cet endroit, y furent tués par le Général de l'armée d'Osmo Ismael. Les annales des Arabes nous apprennent qu'on y amena une colonie des environs de Damas, dix ans après que les Gots eurent été entierement chassés de l'Andalousie par Tarifa Abenziet Généralissime des troupes du Calife Jacob Almansor. Que cette ville ne commença à être capitale d'un Roïaume que fous Bedis fils d'Habud, qui ayant quitté Cordone fonda auprès de la tour de faint Joseph dans Alcaçava, la ville appellée communément la ville des Juifs, (1) établit le siège de son roïaume à saint Christophle, (2) & sit élever sur le fommet de la montagne une statue de bronze, armée d'une lance & d'un bouclier, avec cette inscription : Le sage Bedis Aben Habud declare que c'est d'ici qu'il faut défendre l'Andalousie. On dit qu'il appella sa nouvelle ville Gard-Nahat, du nom de sa femme qui s'appelloit Nahat, & du mot Gard, qui fignifie occident ; car c'est assez l'usage des Sarrazins , sur tout de ceux de l'Asie, de donner à leurs villes des noms qui marquent leur situation. D'autres en donnent d'autres raisons, qu'il n'est pas nécessaire de rapporter. Ce qui est constant, c'est qu'on a pris le fruit appelle Grenade, pour les armes de la ville, & du roïaume de Grenade, soit qu'on l'ait fait par erreur, parce que l'ortographe & la prononciation de l'ancien nom ont changé, comme il est encore arrivé pour les armes des roïaumes de Leon (3) & de Galice; (4) soit que la grande quantité de grenades que produit le pais en ait été la veritable cause.

Depuis Bedis, Grenade fut le siège des rois Sarrazins jusqu'à Aben-Hul, qui chassa les Almohades d'Espagne, & transporta le siège à Almeria. Ce Prince aïant été tué par la valeur & par la prudence de Ferdinand Sanche, les peu-

<sup>(1)</sup> Cela fait aujourd'hui une partie rigine de la ville, qui est Legio, parce de la ville de Grenade. qu'une legion Romaine s'y établit.

<sup>(2)</sup> Autre partie de Grenade.
(3) Les armes de Leon font un lion mes de Galice un Calice : on voit bien de gueule en champ d'argent. On fent que c'est à cause du nom moderne, car bien que ces armes ont rapport au nom un Calice n'a aucun rapport à Gallecia, moderne de Leon, & non à celui de l'o- ou Galloecia, qui est l'ancien nom.

IX. 1570.

ples de Grenade choisirent pour leur roi Mahomet Alhamar 💳 prince d'Arjona, qui remit le siège de son roïaume à Gre- CHARLE nade. Depuis ce temps-là cette ville s'accrût tellement, que les Arabes assurent qu'il y a eu jusqu'à soixante mille maisons. Bulhar qui sçavoit, à ce qu'on dit, l'art de transformer en or les autres métaux, enferma de murs l'endroit appellé Albaïzin, & le fépara du reste de la ville : il bâtit aussi l'Alhambra avec la tour de Commare. Il eut dix successeurs, dont on voit encore aujourd'hui les portraits dans la cour spatieuse d'Alhambra, & on les connoît par tradition. Le roi d'Espagne y a fait de nos jours un château superbe, bâti d'une pierre bleuë taillée avec beaucoup d'art. Dans la place qui est ronde, on voit trois rangs de galeries soûtenues sur des colomnes de marbre rangées d'une maniere très-agréable, & l'on peut s'y promener fort à l'aise. La ville est située en partie sur quatre collines, & en partie dans la plaine. La basse ville est habitée par des marchands & des ouvriers Espagnols, par le Clergé & par la Noblesse. C'est là qu'est l'Eglise cathedrale admirablement bien batie : on y voit le tombeau de Ferdinand d'Arragon, & d'Isabelle de Castille, La partie qu'on nomme Albaïzin, c'est-a-dire, rue de Baça, n'est presque habitée que par les Morisques : lorsqu'on les chassa de Baça, on en fit comme une colonie que l'on transporta en cet endroit, & on l'appella Albaïzin, à cause du lieu d'où ils venoient. Le Darro passe au milieu de la ville; ses bords sont pleins de boutiques de teinturiers & de foulons, ce qui est d'une grande commodité pour les habitans; car ils ont de belles manufactures d'étoffes de soie & de draps, sur tout dans la partie de la ville qu'ils appellent Antequerula, parce que les Mores d'Antequerula, vinrent autrefois s'y établis. Le Darro fort d'une montagne toûjours couverte de neige affez près des sources du Xenil, en latin Singilis, qui paffe hors de la ville, & dont les eaux font bonnes & très-falutaires: les Mores y venoient en foule d'Afrique pour y rétablir · leur fanté.

On étoit convenu que dès qu'on seroit maître d'Alhambra & de son canon, le premier coup que l'on tireroit seroit le signal pour attaquer la ville ; qu'ainsi tous ceux qui seroient descendus des montagnes, courroient aussitôt aux portes, les

IX. 1170.

CHARLE pandroient dans toutes les rues, le feu dans une main & le sabre dans l'autre, & qu'ils feroient main-basse sur tout ce qui se trouveroit sur leur passage, & mettroient le seu à toutes les maisons pour jetter l'effroi par-tout. En attendant, ils envoïerent des Députés au Bacha d'Alger, au roi de Fez, & à Con. stantinople, demander du secours pour la cause commune des Mahométans. Ils passerent le temps qui leur restoit jusqu'à Noël à exercer la jeunesse, à amasser des vivres dans des cahuttes écartées sur leurs montagnes, à fabriquer de nouvelles armes, à dérouiller les anciennes qu'ils tenoient cachées, à choisir un camp avantageux, & a en tracer les fortifications. Leurs Chefs fe raffemblerent encore à Churiana pour prendre une derniere résolution. On trouve que les Magistrats de Grenade firent une grande faute en ce temps-là ; car après avoir pris la précaution de défendre aux Morisques, fous de grandes peines, tout ce qui auroit la moindre apparence d'affemblée, ils leur permirent malgré cela de venir en troupes à un hôpital nouvellement bâti en faveur des nouveaux Chrétiens, fous le titre d'Hôpital de la Résurrection. Ils s'y rassembloient donc tous les jours, sous prétexte d'y venir satisfaire aux devoirs de la piete, ou d'y ramasser quelques aumônes: mais en effet pour y concerter leur entreprise, en sorte qu'ils pensoient bien moins à se procurer des aumônes, qu'à amasser de l'argent pour les préparatifs & pour les frais de la guerre qu'ils méditoient. Toutes ces menées cependant ne furent pas si secrétes, qu'elles ne perçassent jusqu'aux Commandans: mais comme ils étoient depuis longtemps mal ensemble, qu'ils empiétoient sans cesse les uns sur les autres, que par envie & par jalousie l'un renversoit ce que l'autre avoit fait, & cherchoit à le détruire à la Cour, & à le calomnier, il arrivoit, ou qu'ils punissoient ceux qui leur devenoient suspects beaucoup plus rigoureusement que les loix ne le permettoient, ou qu'ils les laissoient faire ce qu'ils vouloient, fans s'en embarrasser. Celui qui avoit le commandement général dans la ville, étoit Inigo Lopez de Mendoze, marquis de Mondejar, avec le comte de Tendilla son fils : ils descendoient de Mendoze premier comte de Tendilla, qui fut fait Gouverneur de la province par Ferdinand & Isabelle

1 X. 1570.

après la conquête du roïaume de Grenade, & qui y regla = tout avec une prudence & une modération admirable, s'étant CHARLE très-utilement servi des conseils de Ferdinand Talavera, qui fut le premier Archevêque de cette ville. Pierre Deca exerçoit à Grenade la charge de Président de la Chancellerie, c'est le nom que l'on donne au premier juge. Cet homme avoit passé avec honneur par tous les degrés de la robe, & avoit toujours rendu un compte très-exact de sa conduite à l'Archevêque Guerrero & aux autres officiers de l'Inquisition. Deça & Mondejar de concert, autant que le permettoient leurs querelles, qui se réveilloient sans cesse, tâchoient de découvrir le dessein des Morisques dont ils avoient quelque soupçon. Pendant que Deça suit l'affaire de près, Mondejar va en Cour, & demande des troupes à Philippe : ce que l'on eut assez de peine à lui accorder, parce que le mal étoit encore caché, & que les Ministres ne vouloient pas charger l'Epargne d'une dépense inutile, dans un temps où toutes les forces du Roïaume étoient occupées au loin ; d'autant plus qu'il étoit d'une grande importance pour la réputation des armes du Roi, qu'il ne parût pas avoir la guerre dans le cœur de ses Etats. On étoit outre cela frappé des raisons que Deça & l'Archevêque écrivoient en secrét au Roi : car ces deux hommes pleins d'ambition, voulant attirer cette affaire à eux, assuroient la Cour que cette entreprise des Mores devoit plûtôt être réprimée par la voie de la justice, qui les regardoit, que par celle des armes, qui regardoit le marquis de Mondejar & son fils. Ainsi on lui donna peu de troupes: ce qui au lieu de renverser les desseins des Morisques, ne fir qu'en hâter l'exécution ; parce que d'un côté ils virent bien qu'ils n'avoient rien à craindre d'une poignée de monde, & que de l'autre ils appréhendoient que l'ardeur des conjurés ne se ralentit, & que la chose ne vînt à être découverte. Sur cela les Monfis, qui avoient distribué sur les montagnes leurs troupes divifées par régimens & par compagnies, alloient de tous côtés les exhorter à prendre les armes sur le champ, & en même temps ils envoïerent des couriers en Afrique, pour donner avis à leurs Alliés du jour qu'on devoit commencer à agir, & les folliciter de hâter le fecours qu'ils leur promettoient. Ils prioient ceux d'Alger d'envoïer leurs vaisseaux au

IX. 1 170.

cap de Gata, qu'on appelloit autrefois le promontoire de CHARLE Charideme, pour être à portée de secourir les peuples d'Almeria & d'Alpuxara : ils follicitoient ceux de Terouan d'aller à la côte de Marabella, pour encourager par leur présence les conjurés qui étoient à Malaga & dans les montagnes de Ronda. Ce fut en vain qu'on voulut faire prendre les armes à ceux de cette fecte qui étoient restés dans le roïaume de Valence, Outre qu'ils craignoient l'évenement, ils n'avoient pas encore oublié le malheureux succès de la conjuration qui se forma dans les montagnes d'Espadan du temps de Charle-Quint. Ils refuserent donc de s'engager dans cette entreprise, avant que de voir quel train les choses prendroient, résolus de se déterminer sur l'arrivée des secours qu'on attendoit d'Alger & de Tetoüan. (1)

Cependant les conjurés tinrent le vingt-sept de Septembre une grande assemblée à Albaizin dans la maison de Zinzan. Partal de la ville de Narilla, qui n'est pas éloignée de Cadiar, homme d'esprit & fort riche, s'y trouva aussi. Ils l'envoïerent depuis deux fois en Afrique pour y folliciter des fecours; mais au fecond voïage, jugeant que les affaires des Mores tourneroient mal en Eipagne, il emmena avec lui fa famille, ses deux freres & tous ses effets, & s'établit à Alger, Ce Partal & Xenis, qui conjura depuis contre Aben-Abum, fecond Roi cree par les Morifques, & le tua, se trouverent à cette assemblée en qualité de Députés des habitans d'Alpuxara, non pas pour le soumettre à la délibération qui y seroit prise : car ils étoient résolus d'attendre le Roi qu'on devoit envoïer d'Alger; mais pour entrer dans leurs projets, & faire paroître qu'ils avoient autant de zele qu'eux pour la liberté commune.

Il s'y trouva encore un homme de grande considération parmi les Morisques, & qu'ils regardoient comme le plus prudent de toute leur nation ; c'étoit Ferdinand Abenjahuar, On le nommoit encore El-Zaguer, c'est-à-dire, le jeune, ou Ferdinand de Valor, parce qu'il étoit d'un village des environs nommé Valor. Comme il vit que toute cette multitude confuse étoit irrésolue, qu'ils n'avoient aucun projet fixe,

(1) Ville d'Afrique vis-à-vis du détroit de Gibraltar à une lieue de la mer.

que

que l'ardeur des esprits se refroidissoit de jour en jour, & qu'il y avoit parmi eux autant de sentimens que de têtes, il leur fit CHARLE un discours plein de force & de gravité, pour leur persuader d'élire un Roi. » Mes amis & mes compagnons, leur dit - il, » jusques à quand souffrirons-nous lâchement qu'on nous ou-» trage, comme si nous étions nés dans la servitude ? Jusques » à quand nos cruels ennemis nous traiteront-ils comme les » plus méprifables des esclaves ? Ils font maîtres de nos fem-» mes, de nos enfans, de nos biens; & après tant de siécles » du plus cruel esclavage, nous ne voïons pas la moindre ap-» parence de liberté : ce sont tous les jours nouvelles char-" ges, nouvelles contributions, nouveaux tributs qu'on nous " impose: autant qu'il y a d'habitans dans la ville, c'est au-» tant de tyrans qui sont sur nos têtes. On nous a ôté les » afiles, qui avoient toujours été ouverts aux coupables de » crimes involontaires, ou à ceux qui vengeoient eux-mêmes » leurs injures particulieres; faute qu'on excuse ordinaire-» ment. Ils nous forcent tous les jours d'aller dans leurs » Eglises, & d'assister au sacrifice de leur Religion. Si nous y » manquons, on nous fait payer de grosses amendes pour » contenter l'avarice de leurs Prêtres : & quand nous vou-» lons nous refugier dans ces Eglifes, ils nous en ferment » l'entrée. Quel malheur affreux : tout commerce nous est » interdit avec Dieu & les hommes : parmi les Chrétiens, » nous passons pour Morisques, c'est-à-dire, pour une secte » abominable; & parmi les Mores, nous paffons pour Chré-» tiens, ou du moins nous leur fommes si suspects, qu'ils ne » veulent, ni nous parler, ni nous assister, ni avoir aucun com-» merce avec nous. Nous voilà donc malheureux, de quel-» que côté que nous nous tournions : parce que nous fommes » fidéles à nos tyrans, & que nous rachetons par une lâche » servitude une vie remplie de misere : nous sommes odieux » & suspects aux Mores, & nous ne le sommes pas moins à » nos maîtres. Et pour nous tourmenter en toutes les manié-» res possibles, ils veulent que nous parlions la langue Castil-» lane, que nous ne sçavons point; si nous le refusons sous » prétexte d'ignorance, on l'interpréte en mauvaise part : » comme si la langue Castillane étoit incompatible avec la » religion Mahométane, ou la langue Moresque avec celle

IX. 1570.

Tome VI.

IX.

» de Jesus-Christ. Ils nous forcent encore d'envoier nos en-CHARLE » fans à leurs assemblées, où on leur donne des principes qui » ont toujours été abhorrés de nos ancêtres. Tous les jours » ce sont nouvelles menaces d'arracher nos enfans du sein de » leurs meres & de la maison de leurs peres, pour les envoyer » en des climats éloignés, & leur inspirer, s'ils pouvoient, de » la haine pour ceux qui les ont mis au monde. Quelle cruau-» té : quelle barbarie : Ils veulent que nous quittions l'habil-» lement en usage parmi nous, pour prendre celui des Castil-» lans, & ils comptent pour rien la perte qu'ils nous causent » en interdifant l'ulage de nos habits ordinaires, & l'impossi-» bilité où nous fommes de fournir à la dépense nécessaire » pour le changement qu'ils veulent introduire parmi nous. » Ces hommes, dont la haine fait la force, jugent de la Re-» ligion bien moins par les sentimens du cœur, que par la fi-» gure de l'habit. Tout ce qu'ils prétendent, c'est de nous » réduire à la dernière misere dans ce pays de Castille, où » nous ne possedons rien, en nous forçant, dans la pauvreté » où nous fommes déja, à changer fouvent d'habits comme » ils font, afin que quand ils nous auront tous réduits à une » pauvrete extrême, il ne se trouve personne parmi nous en » état de secourir les autres. Ce n'est pas tout, ils nous ôtent "» l'usage des Négres, & il ne nous est pas permis d'avoir des » esclaves blancs, parce qu'ils sont de leur nation. Ils nous » enlevent ceux que nous avons élevés, que nous avons ac-» coutumés à nos ulages & à nos mœurs, afin que ceux d'en-25 tre nous qui n'ont point d'enfans, & qui sont trop pauvres » pour se faire servir par des personnes libres, soient réduits » dans leurs maladies & dans leur vieillesse à n'avoir person-» ne qui les foulage. Ils ôtent à nos femmes, & à nos filles » qui ne font point mariées, la permission de porter un voile, » fymbole de la pudeur. Ils veulent que toutes nos portes » foient ouvertes. Chaque particulier regarde sa maison com-» me son asile : pourquoi ne veulent-ils pas que les nôtres » foient fermées, finon afin que les adultéres, les voleurs, les » brigands puissent nous infulter quand il leur plaira ? Leur » haine n'est pas contente de nous avoir dépouilles de toutes » les commodités de la vie. Leur envie va jusqu'à nous re-» trancher les plaisirs publics, & les instrumens qui font l'a-

# DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

» grément de nos maisons. Ils nous défendent la musique " les chansons, les danses & les bals, qui ont roujours été en CHARLE » usage parmi nous. Ils interdisent à nos semmes les bains si » nécessaires pour la propreté & pour la santé. Jusqu'à quand » fouffrirons-nous qu'on pousse à bout notre parience,& qu'on » ajoûte de nouvelles injures aux anciennes? Que craig nons. » nous? toute la Chrétienté est déchirée par les divisions » qu'y causent les différens sentimens sur la religion. Voyez " les troubles des Pays-bas, examinez ce qui se passe en Frann ce & en Allemagne, & craignez après cela, fi vous voulez, n un Prince, dont les finances sont épuisées, les flotes disper-» fées, la chiourme composée de gens libres, & qui n'a pour » commander ses forces maritimes, que des prisonniers (1) » bien plus disposés à la révolte qu'à l'obéissance. Dans l'état » où font les choses, il ne faut pas douter qu'il ne vous soit » aisé, non seulement de vous emparer de Grenade, mais de » recouvrer même toute l'Andalousse, qui a appartenu jadis nà vos peres. Si vous ne portez pas vos desirs si loin, qui peut » vous chasser de ces montagnes escarpées & effroïables dont » vous êtes environnés, & dont les vallées sont par leur seus le assierte, une espèce de camp tout fortisse; vous, dis-je, » qui êtes accoutumes à supporter le froid, le chaud, la soif » & la faim, & qui avez été formés dans la même discipline » que ceux qui viendront vous y attaquer? Mais nous n'avons » point d'armes. Eh quoi : la nature ne vous fournira-t'elle » pas des roches & des pierres pour renverser vos ennemis, "lorsqu'ils grimperont par des précipices & par des défilés, » qu'ils ne connoîtront point, pour venir vous attaquer sur » vos rochers escarpés ? Pour une entreprise si belle, comptez » sur l'assistance du ciel, elle vous est promise par les astres » & par les prophéties, qui ont toujours fait la confiance de nos peres: tant de prodiges, qui font fous nos yeux, n'an-» noncent à nos adversaires que des adversités. Vous avez vil » il n'y a que quelques jours des armées en l'air, qui se bat-» toient sur le sommet d'une montagne couverte de neige.

(t) Je ne sçai pourquoi il se sert du lliens quoiqu'etrangers, & de païs con-etrume de Prismiers, si ce n'est qu'il en-quis, étoient presque naturalisés Espa-tende les officiers Flamands, auxquels gnoss. Philippe ne se soit guéer; car les Ira-

IX. 1 170.

" Ces oifeaux inconnus, que l'on a vû voler au-dessus de la CHARLE " ville de Grenade, cet enfantement monstrueux, ce soleil, 35 dont tous les changemens interessent les Chrêtiens, & qui » vient de s'éclipser depuis peu; tout cela présage de grands » maux à nos ennemis. La lune qui nous protège, nous & » tout ce qui nous appartient, nous éclaire depuis long-temps » d'une lumière douce & bien-faisante. Que nous faut-il d'a-» vantage ? Attendrons-nous donc que ce dessein si glorieux » par lui-même, si juste, puisqu'il est nécessaire, si aisé, si » peu perilleux, s'en aille en fumée, à force d'en differer » l'exécution ? Attendrons-nous qu'une entreprise faite pour » le falut de toute la nation, tourne à la ruine de chaque par-» ticulier ? Le dessein que nous formons aujourd'hui, nous » rend tous criminels, nôtre procès est fait, s'il échoue: s'il » réuffit, il nous affure de l'honneur, de la gloire, des riches. » ses, & tous les biens qui accompagnent la liberté. Mais » pour le faire reuffir, il faut de la celérité, du fer, de l'u-» nion, du secret, & un digne chef qui supplée à tout. Je » vous conseille de le choisir au plûtôt, soit qu'à l'exemple » des Xeques vos ancêtres, vous ne vouliez qu'un Général de » vos armées, foit que vous jugiez plus avantageux de l'orner » des marques de la dignite roïale, pour le rendre plus res-» pectable, & pour renouveller la memoire de vos anciens » Rois, qui ont rempli toute l'Espagne d'une terreur, dont » le fouvenir dure encore. Vous ne cesserez jamais de délibe-» rer, d'opiner, de faire & d'abroger des décrets, jusqu'à » ce que vous aïez créé un chef, qui fixe la variation de vos o conseils. Voilà affez de discours, il est temps d'agir, com-» pagnons; il vous faut un Roi ou un Général, qui commen-» ce . & qui conduife heureusement cette guerre , que vous » avez réfolue avec tant de courage & de justice.

Le discours de Ferdinand fut suivi d'un applaudissement général, tous crioient à la liberté; mais on convint de remettre l'élection d'un Roi à un autre temps, à cause des difficultés qui s'y rencontroient alors, & qu'une partie de l'assemblée étoit bien aise d'attendre le retour des Ambassadeurs qu'on avoit envoïés en Afrique. Et comme ils avoient été sur le point de prendre les armes des le jour du vendredi saint, & depuis, dans le mois de Septembre, les chefs de la conju-

1570. Les Mores

ration, accompagnés de vingt-fix des plus braves habitans des montagnes d'Alpuxara, s'assemblerent pour la troisième fois CHARLE à faint Michel, dans la maison d'un nommé Hardon, homme de main, que Christophle-Ponce de Leon duc d'Arcos, fit punir de mort quelque temps après. Ils choisirent unanimement pour leur chef Ferdinand, surnomme de Valor, du elisent un Roi nom du village où il habitoit : il étoit cousin germain de l'autre Ferdinand de Valor, dont on vient de voir le discours pour exorter ce peuple à la guerre. Ce chef, qui étoit un des premiers pour la noblesse, & qui passoit pour être très-riche, n'avoit que vingt-cinq ans. C'étoit au reste un naturel féroce, sans mœurs, & en qui il ne se trouvoit d'autre qualité pour commander, que beaucoup de hardiesse. Ce choix se fit avec les cérémonies ordinaires à ce peuple superstitieux : les hommes veufs étoient féparés de ceux qui avoient des femmes; ceux qui vivoient dans le célibat l'étoient des uns & des autres, & les Monfis avoient leur place d'un autre côté. Alors un Prêtre de cette secte impie lut tout haut les vers d'une prétendue prophetie, accommodée à l'état present des affaires; elle contenoit que dans un certain temps après l'hegire de Mahomet, c'est-à-dire, la fuite de ce détestable imposteur, de la ville de la Mecque, (car c'est ainsi que les Sarrazins comptent leurs années ) il s'éleveroit un jeune homme de la race de Mahomet, qui après avoir renoncé à sa loi en recevant le baptême des Chrêtiens, tireroit ses compatriotes de leur longue servitude, & les remettrost en liberté. Ce temps marqué par l'oracle tomboit justement dans l'année courante . & le reste de la prédiction quadroit parfaitement avec l'âge & la famille de Ferdinand.

Après cette lecture, ils le revêtirent de la pourpre, lui mirent autour du cou & des épaules un cordon ou ruban de couleur, & ils étendirent par terre quatre bannières placées en croix, & tournées vers les quatre parties du monde. Ferdinand s'étant couché dessus la face contre terre, sit une prière secrete, après laquelle il fit serment de garder la loi de Mahomet, & de défendre ses nouveaux sujets qui la suivoient. Il se leva ensuite, & allongea le pied. A l'instant Farax fils d'Abenfarax se prosterna au nom de tous les assistans. & pour marque de leur obéissance, baisa la terre sur laquelle

IX.

1170.

Valor avoit posé son pied ; après quoi ils le prennent tous sur CHARLE leurs épaules, & le proclament Roi en criant: Que Dien éléve Mahomet Aben-Humeya roi de Grenade & de Cordone, comme cela se pratiquoit au sacre des anciens rois de Cordouë. On partagea enfuite les emplois entre les Officiers tant absens que presens, & l'on disposa tout pour la guerre avec une unanimité si parfaite, qu'il n'y eut qu'un seul homme nommé Cardenas, fils d'un tailleur, mais riche & de beaucoup d'esprit, qui s'opposat à la résolution commune : ce sut même par amour pour ses compatriotes, plûtôt que par crainte, qu'il refusa de prendre part à ce complot criminel. Pour en détourner l'assemblée, il fit un long discours, où après avoir comparé les forces de Philippe & celles des Mores, il excuía la sévérité des ordres du Roi, & celles des juges & des commandans; il montra qu'il n'y avoit pas moins de crime que de témérité à tenter une entreprise si dangereuse, & que la fervitude la plus cruelle étoit préférable au parti que l'on prenoit de livrer la nation à un petit nombre d'hommes qui la flatoient d'une vaine espérance de liberté, mais qui alloient en effet la précipiter dans une ruine certaine qu'on auroit pû éviter par la patience. Ferdinand Zaguer lieutenant général du nouveau Roi, fit une réprimande à Cardenas, & refuta son discours plein de sagesse par de mauvaises raisons, mais qui furent fort applaudies par la jeunesse qui brûloit d'envie de se venger des Espagnols.

Tout le monde se retira ensuite avec un grand silence; & ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans ce grand nombre de conjurés, il ne se soit pas trouvé un deserteur, un traître, qui ait été reveler ce grand fecret. Zaguer, que nous appellerons deformais Abenjahuar, étant retourné à Cadiar où il demeuroit, & voulant obliger par un crime les habitans de ce lieu à persister dans le parti qu'ils avoient pris, il leur conseilla de tuer le Colonel Herrera, logé chez eux pour une nuit seulement, avec quarante foldats qu'il menoit à Abra. Cet atten-

tat fut comme le premier acte de la revolte.

Selim Sultan des Turcs ne sçavoit pas encore la disposition des Morisques; mais comme il avoit une flote en mer, il penfoit à former contre les Chrêtiens une entreprise digne d'un si puissant armement. Avant de les attaquer il voulut n'avoir rien à craindre du côté de l'Asie : ainsi il regla avec le roi de Perse les frontieres de l'Armenie: & pour assurer la paix du CHARLE côté de la Syrie, il donna ordre au Bacha Sinan de reprimer les Arabes qui faisoient des courses & pilloient tous les païs d'alentour. Ces mesures prises, il songea à attaquer les Venitiens & le roi de Tunis; mais aïant été informé par le bacha d'Alger de la revolte des Morisques d'Espagne, & voulant obliger Philippe I I. à partager ses forces, il manda au bacha d'Alger de promettre de sa part du secours à ces malheureux, & de leur faire entendre que si l'affaire prenoit un bon train, il viendroit contre l'Espagne avec toutes les forces de l'empire Ottoman. En conséquence, le Bacha remplit leurs Ambassadeurs de belles espérances : à l'égard de la flote qu'il avoit équipée pour l'expédition de Tunis, il s'excusa de la leur envoier, jusqu'à ce qu'il en eût des ordres plus précis de la Porte. Son dessein en cela étoit de faciliser au Turc la prise de Tunis & de Biserte, en obligeant Philippe à garder ses forces pour la défense de ses Etats. Il est vrai que c'étoit facrifier les Morisques d'Andalousie; mais cette consideration le touchoit peu.

Ils eurent aussi recours au roi de Fez. Ce Prince aïant comparé les forces des Morisques & de leurs alliés, avec celles de Philippe, & ne les aïant pas jugés en état de tenir contre un Monarque si puissant, se contenta de les exhorter à persister dans le dessein de recouvrer leur liberté, & de leur promet-

tre du secours quand il seroit temps.

Après le massacre d'Herrera & de ses soldats logés à Cadiar, ceux qui avoient commis cet attentat par le conseil d'Abenjahuar, ne garderent plus aucunes mesures, & parcoururent tout le pais d'Apulxara & d'Almeria, pour engager les Morisques à prendre les armes. Farax qui le premier avoit rendu l'obeissance au nouveau Roi, & qui avoit été établi par lui Juge souverain de tous ces peuples, vint aussi à bout, accompagné seulement de cent cinquante hommes d'élite, de ramasser en peu de temps jusqu'à six mille hommes fans armes à la verité, mais tous braves & capables d'être disciplinés. Avec ce corps de troupes il résolut d'attaquer Grenade au jour marqué. On demeuroit tranquille dans la ville. Mondejar qui n'avoit qu'une foible garnison n'osoit

IX. 1 570.

Les Morce attaquent

IX. 1570.

rien entreprendre, & il se contentoit de faire la guerre à l'œil CHARLE pour prendre ensuite son parti suivant les conjonctures; il craignoit d'ailleurs que s'il commençoit, on ne lui imputât d'avoir plûtôt cherché l'occasion d'exciter les troubles, que de les étoufer. Deça de son côté toûjours ennemi de Mondejar, à cause de leurs debats continuels pour la jurisdiction, tenoit son conseil à part, quoique l'interêt fût commun, & s'il conferoit quelquefois avec son rival, ce n'étoit que dans le dessein de profiter de sa négligence pour le perdre à la Cour.

> Les choses étant en cet état à Grenade, il survint un accident qui pensa renverser tous les desseins des conjurés. La nuit de la veille de Noël il neigea horriblement sur le mont Solaya, que les Espagnols appellent autrement Sierra Nevada, ou mont des neiges; cette montagne est sur le chemin qui mene d'Apulxara à Grenade. La neige ayant bouché tous les précipices, les foldats y tomboient à chaque pas & fe trouvoient accablés; mais les exhortations de Farax, & l'envie d'aller à la guerre, plaisir bien doux pour des gens qui n'en avoient point fait l'expérience, leur applanirent toutes ces difficultés. Il arriva donc auprès de Grenade avec ses cent cinquante hommes; en même-temps il approche de la porte de Guadix, fait grand bruit de tambours, de harpes & d'autres instrumens dont les Morisques ont accoûtumé de se servir pour donner de la terreur : il pénétre jusqu'à Albaï. zin, & invite le peuple à la liberté. Quand il trouve de la réfiftance, il joint les menaces aux promesses & aux prières. Il les assure qu'il a de l'argent pour payer leurs troupes; que la flote du roi de Fez & celle d'Alger sont prêtes d'arriver, & que pour finir leur servitude, il ne leur manque que la volonté de se rendre libres. Les Chrêtiens furent fort consternes de ce qu'ils entendoient : ils faisoient reflexion que sous un si grand Roi, qui avoit tant gagné de batailles en Flandre, & qui entretenoit de si grandes armées de terre & de mer, il ne pouvoit s'élever de troubles dans le cœur de son Roïaume, qui ne missent l'Etat dans un très-grand péril.

Tagaris & Monfaris qui faisoient auparavant des courses toutes les nuits aux environs de Ste. Helene, étoient arrivés de la veille aux portes de la ville, munis d'échelles pour s'em-

parer

1 570.

parer d'Alhambra : mais comme ils ne scavoient pas le jour = qu'on devoit l'attaquer, & que Farax ne paroissoit point, ils CHARLE cacherent leurs échelles dans un trou & s'en retournerent. Les neiges qui tomberent le lendemain leur firent croire que leurs affocies ne se mettroient point en marche; ainsi ils resterent dans leurs maisons, ce qui porta un grand préjudice à leurs affaires : car la prise d'Alhambra leur étoit de la derniere importance. Ainsi ceux qui vouloient entrer à Albaizin avant ordonné qu'on ouvrit le guichet, un vieillard parut à la fenêtre, & leur demanda combien ils étoient. Six mille, lui dirent ils : c'est trop peu , repondit le vieillard , & vous êtes venus trop-tôt, voulant dite qu'il faloit commencer par s'emparer d'Alhambra, sans quoi il ne faloit pas esperer que

ceux d'Albaïzin prissent les armes.

Du côté des Chrétiens, quoique les chefs fussent mal ensemble, & que ce fût le tems de la nuit, on agit pourtant avec quelque ordre, car les commandans des quartiers s'en alderent d'abord chacun à leur poste. Mondejar avoit averti ses gens que s'il arrivoit du desordre, on tireroit trois coups de canon, qui leur serviroient de signal pour sortir d'Alhambra, & se rendre au drapeau. Mais il ne le sit point donner, perfuadé que tous les mouvemens qui se font dans les tenebres font toujours fort dangereux ; & il se contenta d'envoïer des gens sur lesquels il comptoit pour desendre le quartier d'Alhambra jusqu'à ce qu'il fit jour, & ce fut un bonheur: car les conjurés avoient donné sans qu'il le sçût le même signal à leurs complices qui habitoient aux environs de Grenade, & s'ils avoient entendu les trois coups de canon, ils n'auroient pas manque d'accourir à la ville. Cependant Mondejar va luimême à Albaïzin, & exhorte les principaux habitans de demeurer fideles, & à ne pas rendre toute la ville coupable du crime de quelques rebelles, en prenant part à leur entreprise. Ceux ci se défiant du succès & se trouvant plus dispo-·les à se repentir du parti qu'ils avoient pris, qu'à y persister avec opiniatrete, offrent leurs fervices, & donnent parole qu'ils ne s'écarteront point de l'obérssance qu'ils doivent à Philippe. Mondejar content de leur promesse, & n'ayant rien à faire dans ce moment, parce qu'il ignoroit les forces des ennemis, retourne dans la ville; mais sur la nouvelle que les Tome VI.

Go gle

IX. ¥ 570.

conjurés se retiroient vers un endroit, que l'on nomme com-CHARLE munément la maison des poules, & que les gens 'du païsappellent Daralquid, & qu'ils avoient deja passe la riviere de Xenil qui est au dessous, pour gagner la montagne ; il envoie quelques foldats choisis pour se mettre en embuscade sur les avenues. Puis avant laisse le comte de Tendille son fils avec la cavalerie de la garnison pour défendre la ville au besoin, il partit au point du jour avec quelques troupes choisses pour poursuivre les ennemis. Pierre Zuniga comte de Miranda,un des premiers du païs & par sa dignité & par ses grands biens, l'accompagna avec ce qu'il avoit de gens.

Comme les habitans d'Albaïzin n'avoient fait aucun mouvement en faveur des conjurés, parce qu'Alhambra étoit toujours entre les mains des Chrétiens ; comme d'ailleurs ceux qui habitoient les campagnes ne s'étoient point approchés de la ville, parce qu'on n'avoit point tiré les trois coups de canon d'Alhambra; Farax commença vers les huit heures du matin à songer à la retraite, & marchant en bon ordre du côté de Niguela, il se retira sans perte, quoique Mondejar

fe fût mis à le fuivre.

L'argent manquoit dans la ville pour païer les troupes, ainsi les compagnies étoient foibles, & la cavalerie presque toute composée de volontaires ne gardoit aucune discipline : ce qui fit craindre à Mondejar que s'il s'absentoit, les habitans d'Albaizin ne s'unissent avec ceux de la campagne, & que cette union ne mît la ville en danger ; il revint donc au plus vîte à Grenade pour se mettre en état de soutenir cette guerre, en attendant qu'on pût informer le Roi de l'état des choses. Cependant l'effroi avoit saisi toute la ville ; les prêtres, les religieux, les femmes, les enfans, & tous ceux qui n'étoient pas propres à la guerre s'étoient retirés dans les Eglises pour implorer le secours divin, pendant que les autres dans l'incertitude de l'évenement songeoient à sauver leurs effets. Mondejar envova ordre aux garnisons de Loxa & d'Alcala de le venir joindre ; fit sortir les Chrétiens de Restaval , où il croïoit que les ennemis iroient d'abord ; ordonna qu'on les amenat à Grenade, & mit deux compagnies à Durcal pour comber sur les Morisques qui viendroient de leur païs attaquer la capitale. Diego de Quixada fut chargé de garder

91

les ponts de Tablette avec deux compagnies, l'une de cavalerie, l'autre d'infanterie, & de fermer de ce côté-là le che. min d'Alpuxara à Grenade.

IX.

Deça que ces précautions rassurerent un peu, & qui avoit autant d'envie de latisfaire son animosité contre Mondejar, que de pourvoir à la sûreté de la ville, écrivit à D. Louis Fajardo marquis de Velez, gouverneur du roïaume de Murcie, & commandant général de la province de Carthagene, de rassembler le plus de troupes qu'il pourroit, tant des garnifons, qui dépendoient de lui, que de ses amis & de ses vassaux, & de se rendre en diligence à Almeria pour sauver le roïaume de Grenade. Fajardo & Mendoze étoient depuis long-tems ennemis secrets. Le premier avoit servi sous Charle-Quint à la guerre de Tunis, & dans son expédition contre la Provence: Mendoze avoit servi contre Alger, & tous deux connoissoient parfaitement le païs où ils avoient fait la guerre, aussi bien que les mœurs & le naturel des peuples avec qui ils avoient eu affaire. Fajardo n'eut pas plûtôt reçû des lettres de Deça, qu'il rassembla tous ses amis, & se prépara à marcher au secours du roïaume de Grenade.

Mais Aben-Humeia nouveau roi des Morisques, qui comptant sur les habitans d'Albaïzin, & des campagnes d'alentour, étoit demeuré caché dans Grenade en attendant qu'ils se déclarassent voyant que rien ne branloit, prend un mauvais habit tout usé, sort seul de Grenade, & montant sur un cheval qui l'attendoit, il évite Lanjaron pour gagner Valor

qui est au dessus.

Les Mores en se retirant séparerent leurs troupes en deux, une partie prit le chemin d'Orgiva, petite ville qui appartenoit autrefois à Ferdinand Gonsalve de Cordoüe surnommé le grand Capitaine, & qui appartent aujourd'hui au duc de Sesse son se conserve de la deux de la voit au nord, & les gorges des montagnes d'Alpuxara. Au levant elle a la ville d'Almeria, & celle de Salobrenna au couchant. Ils y mirent deux mille hommes distribués en vingt Compagnies, sous les ordres de l'Alcaïde (1) de Mecine, & d'un autre officier nommé Corcéni. Gaspard Saravia qui com-

M ij

<sup>(1)</sup> Alcaide veut dire Capitaine, Gouverneur, &c.

CHARLE IX.

mandoit pour le duc de Sesse dans la tour d'Orgiva, (t) y reque environ cent soixante Chrétiens qui étoient restes dans la ville: les Morisques pour s'en venger se posserent dans ur clocher qui étoit vis-à-vis & les arquebussoient sans cessemais en ayant été chasses par les Chrétiens, ils en vinrent à la sapper & ce moien ne leur ayant pas réussi; ils emploiterent les sollicitations les plus vives, les prieres & les menaces pour engager les assiegés à se rendre: ils leur disoient que Grenade & Alhambra étoient au pouvoir des Mores; qu'ains, ils n'avoient d'autre parti à prendre qu'à se remettre à la clémence de leur roi Aben-Humeïa. Mais tout cela ayant été inutile, ils crierent à leurs gens de se préparer à la priere; ils le firent de vive voix, parce que les Mahométans ne se serven point de cloches.

Pendant ce tems-là, l'autre partie des Morisques, destinée pour recevoir Farax mena Aben-Humeia à Valor, où ilfut une seconde fois proclame Roi avec les mêmes cérémonies qu'auparavant; Abenjahuar son cousin germain sut déclare Généralissime, & Farax, Alguazil, qui étoit la premiere

charge après celle de Général.

Le nouveau Roi épousa aussil-tôt trois femmes. Il y en avoit une qui tenoit le premier rang, & qu'il menoit toujours avec lui; la seconde étoit d'Almançora, & la troisséme de Tavernas. Il parut que ce dernier mariage lui avoit gagné les cœurs de cette province. Il en avoit déja une avant ces trois; mais le pere appellé Roïas ayant resusé de suivre son gendre devenu Roi, suit tué par son ordre avec quelques-uns de ses proches; la fille de Roïas sut répudiée peu de tems après, cependant à sa considération Aben-Humeïa ne sit point de mal à sa belle-mere.

Depuis ce tems. là les Morisques se mirent à piller, & commirent des cruaurés inoüies, comme s'ils n'avoient plus eu d'ennemis à combattre. Ceux qu'ils traiterent le plus mal furent les Chrétiens du territoire d'Alpuxara, & de celui d'Almeria, où ils prosanerent les Eglises, & sirent mourir quantité de religieux par les tourmens les plus cruels. Il y avoit à Guecija un couvent d'Augustins: ces religieux s'étant sauvés dans la tour de l'Eglise, les Mores la brûlerent; puis ils jetterent ce qu'ils

( 1 ) C'étoit comme la Citadelle,

IX.

1 570.

avoient de prisonniers dans des chaudieres d'huile bouillante. Ils employerent contre le curé de Terque un autre genre de CHARLE supplice, mais aussi cruel. Après avoir rempli les habits qu'il avoit fur lui de poudre à canon, il v mirent le feu. Ils enterrerent ensuite son Vicaire jusqu'à la moitié du corps , & se divertirent à lui tirer des fleches dans la bouche, en sorte que sa tête servoit de but. Il y en eut d'autres qu'ils enterrerent de la même maniere & qu'ils laisserent mourir en cet état. d'une mort plus cruelle encore que la premiere, puisqu'ils étoient dévorés par la faim, & par les vers qui se formoient dans toutes les parties de leurs corps. Ils en mutilerent d'autres, & les livrerent à des femmes cruelles qui les faisoient mourir à coups d'éguilles. Ils en mirent quelques-uns en croix pour infulter à la religion Chrétienne; mais ils les trouverent si fermes qu'il n'y en eut pas un qui n'aimât mieux fouffrir tous ces tourmens que de s'en délivrer en renonçant à sa religion. Abenjahuar s'opposoit au moins en apparence à ces cruautés, & conseilloit de tenter plûtôt la voïe des caresses. Aben-Humeïa affectoit aussi en public de montrer de l'humanité, & de condamner cette barbarie : il défendit même par un Edit de faire mourir aucun enfant au dessous de dix ans, & de maltraiter aucune femme, ou aucun homme sans connoissance de caufe.

Cependant il envoîa en Afrique Abdalla fon jeune frere pour presenter au bacha d'Alger quelques esclaves ; & afin d'engager ce Bacha à le secourir promtement, il avoit donné ordre à Abdalla de jurer fidélité & obéiffance à Selim. Le Bacha recut honorablement Abdalla, le traita comme frere de Roi, lui fit present de quelques vestes de soye, & l'envoia à la Porte avec des lettres de recommendation.

Comme la rébellion se répandoit dans tout le territoire d'Almeria. Romis à la tête d'un corps de quatorze cens hommes s'empara du bourg de Chite qui est de la dépendance d'Almeria, se flatant que les Morisques qui étoient dans cette ville, voïant du secours à leurs portes, ne manqueroient pas de prendre les armes. Il y avoit dans Almeria un homme puissant & d'une grande considération, nommé Alfonse de Vanegas, qui descendoit d'un ancien roi de Grenade, nommé Joseph Aben Alma. On lui sit tenir des lettres,

Μш

IX. 1570.

par lesquelles on lui promettoit le roïaume d'Almeria, s'il CHARLE vouloit le joindre à Aben-Humeïa, il garda quelque tems ces lettres, & les porta ensuite au Magistrat sans les ouvrir. Comme on le blâmoit extrêmement : » Mes amis, leur dit, il, vous » ne faites pas réflexion combien l'espérance de regner est une machine puissante, & quelle force elle a pour renverser l'es-» prit.« Se croïant assez justifié par cette réponse, il servit tou. jours depuis le Roi avec beaucoup de fidelité; mais ayant reconnu qu'on avoit toujours des loupçons contre lui, il en mourut de déplaisir.

Cependant Garcias de Villa-Roël gouverneur d'Almeria étant forti dès le point du jour avec la garnison, & ceux des habitans sur la fidélité desquels il comptoit, tomba sur ces Morisques pillards & dispersés, & en fit un grand carnage, Romis avant ramassé les débris de ce corps, & tiré quelques secours d'ailleurs, s'empara de Castelferro qui est au duc de Sesse, & sit main-basse sur tous les habitans, excepté un certain Machin qui lui avoit livré la place. De-là il marcha à Motril, & le brûla avec une bonne partie des habitans; mais il emmena avec lui les Morisques, de peur que les Chrétiens n'y revinssent & ne vengeassent sur eux le massacre de leurs

D'un autre côté Diego de la Casca, qui après la mort d'Her, rera fut pourvû du gouvernement d'Adra, place située sur le bord de la mer, la trouva en état de défense, parce qu'aussitôt que la rébellion éclata, Pierre Verdugo y fit entrer fort-àpropos des troupes & des provisions, Les ennemis ayant marché de ce côté-là, Casca sortit avec cent Arquebusiers, & cinquante Cavaliers, sans dessein d'engager un combat. Mais ayant appelé un Trompette, nommé saint Jacque, & lui ayant crie fort haut de venir lui parler, ses soldats entendant le nom de saint Jacque, crurent qu'on leur donnoit le signal du combat, comme cela se pratique souvent parmi les Espagnols. En même tems, sans attendre qu'on les eût mis en bataille, ils vont en désordre charger l'ennemi, disposé à les bien recevoir ; aussi après un leger combat furent-ils mis en déroute avec perte de cent de leurs gens.

Pendant que cela se passoit à Orgiva, les bruits de l'arrivée du secours d'Afrique croissant de jour en jour, Aben-

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 95

Humeïa en vint aux mains avec Quixada, & le força d'abandonner son poste du pont de Tablette, & de se reti. CHARLE rer avec perte derriere Durcal. Sur cette nouvelle Mondejar, quoique plus foible que les ennemis, crut qu'il y alloit de sa réputation de se mettre en campagne pour secourir Orgiva, fans attendre que les troupes qu'on lui envoïoit fussent assemblées. Mais avant que de partir il mit un renfort considé. rable dans Alhambra, & après avoir pourvû à la sûreté de ce poste, il sortit de Grenade avec ce qui lui restoir de gens de guerre, laissant le comte de Tendille son fils pour défendre la place en son absence. Il se rendit d'abord à Alhendin avec huit cens hommes de pied & deux cens chevaux, & ayant pris son chemin par Padoul, il donna rendez-vous à Durcal, aux troupes qui lui venoient d'Andalousie. De-là il s'avança vers Tablette pour combattre les ennemis, au nombre de trois mille cinq cens, armés partie d'arquebuses, partie d'arbalêtes & de frondes. A son arrivée ils rompirent une partie du pont, & se retirerent en désordre. Mondejar les ayant suivis & charges, les repoulla jusqu'aux montagnes voilines, rétablit le pont à la hâte avec des folives & des planches, y mit une garnison suffisante pour garder ce poste & assurer les chemins qui conduisent de Grenade à Alpuxara, laissa Valdivia avec sa compagnie pour y commander, & sur le champ prit la route d'Orgiva, après avoir donné ordre à François de Mendoze son fils de marcher par les montagnes, & de couvrir ses flancs. Les ennemis avoient allumé quantité de feux, & passoient la nuit à chanter comme ils font d'ordinaire. losqu'ils se sont disposés au combat : mais le lendemain dès que les troupes du Roi parurent ils plierent bagage. L'arrivée de Mondejar ranima cette ville qui étoit aux abois, & qui avoit essuré plusieurs assauts. Il y laissa des provisions & une garnison suffisante pour la mettre hors d'insulte. Il reçut dans le même tems quelques troupes qui lui venoient de Cordouë, & ayant eu avis qu'Aben-Humeia etoit en bataille du côté de Poqueyra, il donne l'ordre pour y marcher. Il y a entre Orgiva & Poqueyra un ruisseau, sur les bords duquel les deux armées se posterent auprès du village d'Alfaxarali. L'armée des ennemis étoit de quatre mille hommes : ils en avoient fait un bataillon quarré, dont les côtés étoient en croix de St. André,

IX. 1579. 1 570.

Aben-Humeïa avoit mis en embuscade sur la droite cinq cens CHARLE hommes d'élite, armés d'arquebuses ou d'arbalêtes, & il en avoit posté parell nombre au fond d'un vallon. Mondejar n'avoit que trois mille hommes de pied, & quatre cens chevaux; il rangea sa petite armée sur un grand front, fortifié sur les côtés par des arquebusiers choisss. Il plaça sa cava. lerie derriere, & il y joignit un bon corps d'infanterie, tout cela rangé autant qu'on le pouvoit être dans les défilés par où il falloit marcher. Il avoit détaché son fils avec deux compagnies d'infanterie & cent chevaux, pour se saisir du bas des montagnes, & empêcher les Morisques de s'y retirer. Il descendit en cet ordre au ruisseau : après qu'on y eut escarmouché affez long-tems, les Morisques qui croïoient les Chrétiens fatigués envoient ordre aux troupes qui étoient en embuscade, d'en sortir & d'attaquer le front & les flancs des Espagnols, & cependant ils donnoient vivement sur la derniere ligne. Le choc fut vigoureux, la victoire balança une heure durant, & les Chrétiens coururent risque d'être battus, leur infanterie ayant perdu du terrain, & leur cavalerie commençant à plier. Mais Mondejar qui se trouvoit par tout, rétablit le combat ; & les ennemis voïant que leur stratagême n'avoit pas eu tout le succès qu'ils en avoient espéré, commencerent à gager les montagnes voisines. Dans ce moment le général Espagnol les chargea les mit en désordre, les poursuivit jusqu'à Zubiena pendant une demie lieue, & leur tua environ cinq cens hommes fans en perdre plus de dix. François de Mendoze qui leur fermoit le passage fut chasse de son poste, & courut beaucoup de risque : mais il se sauva au travers des ennemis combattant toujours avec beaucoup de courage. Alfonse Portocarrero y reçut un coup de fleche empoisonnée, il ne laissa pas de continuer l'action, jusqu'à ce que le venin ent gagné le cœur, & l'ent fait tomber comme mort.

C'étoit la coutume des Espagnols avant l'usage de l'arque. buse, & dans le tems que l'arbalête étoit leur arme principale, d'empoisonner leurs fleches : le poison dont ils se servoient, se trouve dans les montagnes de Bejard & de Guadarrama qui sont dans la Castille; c'est un espece d'ellebore noir, fort commun en ce pays-là, on le fait cuire & dissoudre,

puis

puis on le feche au foleil, ce qui lui donne une couleur ob-Icure & rougeatre ; l'odeur en est très-piquante, & cependant CHARLE agréable. On en trouve d'une autre espece sur la Sierra Nevada, aux environs de Grenade; les Mores l'apellent rejale ar: on la nomme aussi herbe d'arbalèse à cause de l'afage que je viens de dire. Les Grecs l'apelloient lycoctonos ou mort au loup.

IX. 1 570.

on croit que c'est l'aconit. Cette espece est aussi de couleur noire,& d'une odeur forte, Elles produisent l'une & l'autre les mêmes symptômes, des roidissemens, des engourdissemens. des obscurcissemens dans les yeux, des vomissemens, de l'écume sur les levres, & un abatement général, ensorte que tous les corps où ce poison a pénétré restent sans force, & tombent quelques momens après, son principal effet est de corrompre la masse du sang; c'est inutilement qu'on retire la fleche: dès que le poison est dans les veines, il passe bientôt jusqu'au cœur. Le peuple croit qu'on guerit la plaie en la fuçant, fur-tout si cela se fait promtement, à peu près comme les Psylles d'Egypte guerissoient autrefois les morsures des serpens. Aujourd'hui on se sert du suc de coin ou de genest, dont les feuilles machées ont tant de force qu'elle font sortir par la plaie le poison qui avoit déja pénétré dans les veines.

Après la déroute des ennemis, Poqueyra ouvrit ses portes au vainqueur, quoique cette place fût très-forte, & que les Morifques y euflent mis leurs femmes, leurs enfans, & leurs meilleurs effets comme dans un lieu de sûreté. Il n'y a point de cruauté & d'infamie que les Espagnols n'y commissent pour venger celles que les Morisques avoient exercées en d'autres endroits; ceux qui échaperent à la mort furent emmenés captifs, on brûla ûne grande partie du butin & la ville même, de peur que les ennemis n'y revinssent, & ne s'y fortifiassent de nouveau : l'armée alla le lendemain à Pitres , & sur l'avis qu'elle y reçut, qu'Aben-Humeïa étoit campé avec de nouvelles troupes à Jubiles, place sur le bord de la mer où se trouve un bon port, & qu'il s'y retranchoit; elle s'achemina de ce côté-là, ayant reçû de Cordoue un nouveau renfort de deux cornettes de cavalerie, & d'une compagnie de gens de pié. Les Mores n'attendirent pas les Chrétiens, ils allerent audevant d'eux à la faveur d'un brouillard épais, & ils les chargerent sur le midi par trois endroits, avec tant de Tome VI,

Go gle

IX. I \$70.

vigueur qu'ils renverserent leurs corps de gardes avancés, & CHARLE qu'on eut beaucoup de peine à les repousser. Mondejar avant fait reposer ses troupes, continue sa marche du côté de lubiles, & pour tromper son ennemi il prend sa route par Trevel, qui est un chemin très-rude & très-embarrasse, & il passe toute la nuit dans les neiges, qui étoient encore fort hautes. Il courut alors un bruit qu'il y avoit de grandes brouilleries parmi les ennemis, & qu'Abenjahuar instruit qu'Aben-Humeja avoit dessein de le faire assassiner, inclinoit beaucoup pour la paix.

Pendant la marche, Mondejar détacha Tello d'Aquillar avec sa compagnie de cavalerie, & lui ordonna de s'avancer vers Jubiles. Dans le même temps il en arriva un Chrêtien accompagné de trois Morisques : ils assurerent que les habitans & la garnison du château étoient disposés à se soumettre. On les reçût à composition; mais on leur manqua de foi : les femmes, les enfans, & tous ceux qui se rendirent furent ou tués ou proftitués à toutes fortes d'infamies; les chefs n'aïant pas pû l'empêcher, parce que ce fut sur le soir qu'on entra dans la ville. L'occasion ou le prétexte d'une si horrible cruauté, fut qu'un foldat voulant violer une femme, un de ces Morisques qui s'étoient rendus l'en empêcha : d'autres qui veulent excuser l'action des Espagnols, disent qu'il le tua.

Dans ce moment Giron & Maçox Officiers de réputation, partirent d'Abuñuelas & de Niguela, arriverent avec cinq cens hommes dans le camp d'Aben-Humeïa, & se chargerent de forcer la garde du pont de Tablette, afin de couper les vivres qui venoient par là aux troupes du Roi, & de les faire déferter. Ils l'exécutérent comme ils l'avoient promis; les Chrêtiens aïant été chassés de ce poste, se refugiérent dans une Eglise. Les Mores y mirent le feu , & brûlerent l'Eglise avec ceux qui s'y étoient retirés; mais peu de temps après Alvare Manriquez, que le comte de Tendille avoit mandé, arriva avec trois cens fantassins & quatre-vingt chevaux du regiment du marquis de Pliego, aufquels on joignit encore quatre cens hommes de pied & fix-vingt chevaux, & il chassa à son tour les Morisques, & reprit le pont.

Mondejar allant de Jubiles à Uxixara, prit en chemin

## DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

quelques Morisques qui s'étoient cachés dans une caverne avec leurs femmes & leurs enfans. Comme on ne pouvoit CHARLE gueres les forcer là-dedans, il fit allumer du feu à l'entrée.

& la fumée qui les étousoit les obligea de se rendre.

IX.

1 570.

Aben-Humeïa s'étoit retranché à Paterna, & avoit envoié faire des propositions de paix à Mondejar. Ce Général retint les députés & continua sa marche. Dés qu'il fut en presence des ennemis avec son avant-garde, il ses chargea vigoureusement. Ce fut auprès d'Yniga que le combat se donna: l'armée des Mores étoit encore de quatre mille hommes: mais Alfonse de Cardenas les pressa si vivement avec la cavalerie, qu'ils se retirerent avec perte dans les montagnes d'alentour; la nuit empêcha qu'on ne les poursuivît plus long-temps. Le lendemain Mondejar vint à Paterna. qui fut abandonnée au pillage. On n'y fit pas moins de cruautés & d'infamies qu'à Poqueyra, & le butin n'y fut pas moins grand : c'est la derniere bataille rangée qui se soit donnée entre Mondejar & Aben-Humeïa. Depuis ce temps-là les Morisques se tinrent dans leurs montagnes, & ne pouvant se mettre à couvert par leurs forces, ils chercherent leur sûreté dans des lieux inaccessibles, Gasca qui commandoit à Adra, craignant quelque surprise de la part des habitans de Taron qui étoient dans son voisinage, parce qu'il sçavoit qu'ils donnoient retraite aux Morisques, s'y transporta, & n'aïant trouvé aucune resistance, se mit à fouiller dans tous les endroits les plus fecrets, fous prétexte de chercher les ennemis. Pendant qu'il étoit ainsi occupé, un More lui presente une fausse lettre, Gasca l'ouvre pour la lire, & le More le tuë d'un coup de fabre. En mourant il donne ordre que le butin qu'il avoit fait sur ces malheureux, & qui étoit très confiderable, fût partagé entre ses soldats, montrant en quelque forte par cette derniere action, qu'il détestoit la cause de sa mort. (1)

Les victoires de Poqueyra, de Jubiles & de Paterna avoient à peine remis le calme dans l'Alpuxara, qu'on reçût la nouvelle d'autres troubles arrivés du côté de Guajaras; (2) ce sont trois bourgades situées du côté de l'occident, entre Al-

(2) Entre Alhuma & Almunneçar, Malaga.

Nij

qui eft fur le bord de la mer du côté de (1) Son avarice.

CHARLE IX.

muñeçar & la vallée de Lechin : elles sont au pied des montagnes par où l'on va au port d'Herradura, lieu fameux par la perte de vingt-trois galères, & par la mort funeste de l'Amiral Jean Mendoce, capitaine d'une valeur & d'une expérience consommée, & digne fils de Bernardin de Mendoce. L'avidité des officiers du Roi fut la cause de ce malheur ; l'un d'eux, feigneur d'une de ces bourgades, s'empara des biens des habitans sous prétexte qu'ils étoient infectés du Mahometisme, non content de les en avoir dépouillés, il vouloit les emmener comme esclaves, & il permit à ses troupes de satisfaire sur eux toute leur brutalité. Ces malheureux païsans se défendirent pendant quelque temps, & la nuit étant survenuë, ils profitérent de son obscurité pour recommencer le combat, dans le temps que leur ennemi s'y attendoit le moins: ils metrent ses soldats en désordre, & les poussent jusqu'à une Eglise voisine, où ils se sauverent. Aussi tôt les paisans mettent le feu à cet édifice; les foldats y perdent la vie, & le maître est tué en combattant hors de l'Église. Ces païsans effarouchés plûtôt qu'enflés de ce premier avantage, qu'on les força de remporter lors qu'ils y pensoient le moins, se firent des armes de tout ce que la colère leur mit dans les mains, frondes, arbalètes, casques, tout leur étoit bon. Bien-tôt ils font joints par une multitude confuse aussi animée qu'eux contre l'ennemi commun. Ils s'emparent de deux hauteurs qui étoient aux environs, y font quelques retranchemens à la hâte, & Giron, Maçox & Comar, qu'Aben-Humeïa leur envoia, se mirent à leur tête. Mondejar qui étoit venu à Andarax, s'étant emparé du mont Chele, mit en liberté grand nombre de Chrêtiens qu'il envoia à Grenade. De là étant passe à Chane, & aïant appris ce qui venoit d'arriver à Guajaras, il mit des garnisons dans les postes où il le jugea nécesfaire, & marcha de ce côté-là avec deux mille hommes de pied & deux cens chevaux. Cependant le marquis de Velez follicité sans cesse par les lettres de Deça rival de Mondejar, étoit entré dans le territoire d'Almería, avec environ deux mille fantassins, & trois cens chevaux, & il y avoit déja pris quelques petites places, où il avoit exercé de grandes cruautés, aussi-bien sur les femmes & sur ceux qui s'étoient rendus,

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

que fur ceux qui avoient les armes à la main.

L'inimitie des deux Genéraux qui commandoient du côté CHARLE de Grenade, étoit cause que l'on envoioit souvent à la Cour des avis très differens. Pierre de Mendoce avant eu ordre du Roi de se transporter sur les lieux, pour voir les choses de plus près & pour instruire la Cour du veritable état de cette guerre, se rendit à l'armée, Il y a grande apparence que lorsque Mondejar étoit parti pour cette expédition, l'ambition avoit eu plus de part à ce dessein, que la raison : il craignit que Velez qui arrivoit avec des troupes fraiches, ne lui enlevât l'honneur d'avoir terminé la guerre. Ainsi son fils qu'il avoit laisse à Grenade, & qu'il auroit plûtot dû charger d'une pareille expedition, lui aïant envoïe un corps de mille fantassins, deux compagnies d'infanterie, & cent cinquante chevaux, fous la conduite de Portocarrero, qui étoit gueri du coup qu'il avoit reçû de cette fléche empoisonnée dont j'ai parlé, & la presence du comte de Saint Etienne qui l'étoit venu joindre avec un grand nombre d'amis & de vassaux, lui avant donné une nouvelle confiance, il s'achemina vers Guaiaras. Il pensoit à se retrancher, lorsqu'il apperçût les ennemis qui marchoient au travers de ces hauteurs qu'ils avoient fortifiées, & qui passoient de la plus basse à la plus haute, avec les femmes & tous ceux qui n'étoient pas en état de combattre; ce qui lui fit juger que l'épouvante les avoit pris. Il avoit avec lui lean de Villaroël fils de Garcias gouverneur de Caçorla , qu'on disoit être proche parent du cardinal de Ximenez, qui avoit été archevêque de Tolede, & Regent du Roïaume. Villaroël n'étoit pas jeune, & il avoit de l'expérience; il avoit été long-temps Intendant des armées, & comme il aceufoit sans cesse les officiers généraux, & les colonels, dès qu'ils manquoient à remplir leur devoir, il s'étoit acquis la réputation d'homme incorruptible, ce qui lui avoit fait donner le gouvernement d'Almeria. D'ailleurs c'étoit un esprit inquiet & toûjours porté à prendre le parti le plus perilleux : à force d'importuner Mondejar, il en obtint cinquante soldats pour aller reconnoître la fituation de ce fort des ennemis, parce que du camp on ne le voïoit qu'imparfaitement. On y confentit à condition qu'il ne pourroit prendre que N iii

IX. 1 570. CHARLE IX. cinquante hommes, & qu'il ne passeroit point au-delà de la plus petite colline des deux; mais des qu'il eut obtenu la permission d'y aller, il ne garda aucune des deux conditions qu'on lui avoit imposées; car il passa la borne qu'on lui avoit prescrite, malgré les ordres réfterés que Mondejar lui envoïa de revenir, & au lieu de cinquante hommes, il y en eut huit cens qui le suivirent, ou par l'amour de la gloire, ou dans l'espérance du butin, & il leur donna l'exemple d'aller hardiment en avant, au lieu de leur donner celui d'obéir. D'abord les ennemis resistoient assez foiblement, après avoir été tant de fois battus, ils redoutoient leurs vainqueurs; mais quand ils virent qu'ils marchoient en desordre, sans Commandans, tar c'étoit presque tous volontaires; que chacun fe regardoit moins comme foldat, que comme Capitaine, & qu'ils alloient de côté & d'autre au hazard, ils revinrent peu à peu de leur frayeur. Les Chrétiens ayant fait leurs décharges, sans faire de mal aux ennemis, étoient à peine au milieu de cette éminence, que leur ardeur commença à se refroidir: plusieurs hors d'haleine demandoient de la poudre. Les ennemis les voyant en cet état, détacherent d'abord un petit nombre de gens contre eux, puis un plus grand fous la conduite de Camar (1), qui chargea à coups de pierre du haut de la colline les Chrétiens qui étoient hors d'haleine, & les repoussa. Villaroël fut tué dans le combat. Cet homme toujours prêt à condamner les autres, aima mieux périr que d'avoir la honte de témoigner son repentir & d'avouer sa faute. Louis Ponce de Leon fils de Louis, Jean Ronquillo qui étoit à la tête des compagnies de Grenade, & le fils unique du colonel Ferdinand d'Oruña resterent sur la place : ce dernier fut tué sous les yeux de son pere en combattant avec beaucoup de valeur. Il y eut outre cela grand nombre de soldats tués, ou noïes dans le ruisseau qui étoit au bas de la montagne. Jerôme de Padilla, fils de Goutiere de Lopez, y fut dangereusement blesse: un esclave de sa maison le sauva, en le traînant hors de la mêlée à reculons. Pour récompense de ce service, il eut la liberté.

Mondejar au desespoir que la témerité de ses troupes eût

(1) L'Auteur l'a appellé Comar ci-l de Geneye & de Paris sont d'accord, devant : cependant les deux éditions

CHARLE IX.

relevé le courage aux ennemis, envoya Cardenas avet de la cavalerie pour charger les Mores, qui commençoient à se répandre dans la plaine, & pour les repousser dans leurs montagnes. Il s'en acquitta parfaitement bien, & fit trembler derechef ces ennemis, qui commençoient à s'enfler de leurs succès. Le lendemain on les arraqua avec un plus grand nombre de troupes, du côté où l'on peut grimper sur la hauteur par un chemin qui tourne le long de la montagne : car les deux autres côtés sont tout-à-fait inabordables. On embusqua des foldats dans les endroits par où les Mores pouvoient se retirer sur leurs hauteurs, & l'on prit toutes les précautions possibles pour qu'ils ne s'en apperçussent point. Car le caractere de ces peuples est tel, que quand ils seroient enveloppés de toutes parts, sans espérance de pouvoir se sauver, ils sont de nécessité vertu. & se battent avec la dernière opiniatreté. jufqu'à ce qu'ils foient exterminés : au contraire, s'il y a lieu de se sauver, ils prennent la fuite de bonne heure. Après un combat vigoureux, qui dura jusqu'a foir, Mondejar fit sonner la retraite, & resta dans un poste voisin, où il se fortifia. Les affieges l'ayant remarque, furent d'avis differens; les uns vouloient qu'on s'exposat aux dernieres extrémités, les autres donnoient des conseils plus sages. Camar & les autres Monfis, qui connoissoient le païs, s'enfuirent dans l'obscurité de la nuit avec leurs femmes & leurs enfans par des lieux impraticables. Le combat recommença néanmoins le lendemain avec ceux qui étoient restés, & il fut très-opiniatre: car outre que les hommes combattoient d'eux-mêmes avec beaucoup de courage, les femmes les exhortoient à faire les derniers efforts. Enfin le poste fut emporté, & tout sut passé au fil de l'épée, on n'epargna ni fexe, ni âge : c'étoit l'ordre de Mondejar, & l'on viola les femmes avant que de les tuer; tout le butin fut abandonné au foldat. Giron qui avoit reçu un coup d'arquebuse à la cuisse, fut fait prisonnier. Camar fut arrêté dans sa fuite, parce qu'il n'eut pas le cœur d'abandonner une fille qu'il aimoit tendrement, & qui étoit trop délicate pour foutenir une si grande fatigue : le péril de sa fille lui fit oublier le sien. Le comte de Tendille se mena à Grenade, où il fut mis en pièces avec des tenailles ardentes.

Mondejar ayant détaché le comte de Saint-Estienne avec

IX. 1 570.

le gros de l'armée, lui donna ordre de l'attendre à Velez de CHARLE Benaudalla. Avant que de s'y rendre, il visita Almunecar, Salobreña, Motril, & tous les autres postes de la côte de Grenade; & ayant laisse par-tout des garnisons suffisantes, & rétabli la tranquillité jusqu'à Ronda, il revint à son camp, & il donna l'intendance de l'armée qu'avoit Villaroel, à François de Mendoze son fils; ce qui fournit un beau champ à ses ennemis pour le calomnier. De Velez il vint à Orgiva: sa plûpart des habitans s'étant rendus à diferétion , il leur accorda la vie au nom du Roi, & leur donna quelque espérance de leur laisser leur liberté. Il y avoit bien cinq cens femmes qu'on remit entre les mains de leurs parens, de leurs freres, ou de leurs proches, dont elles n'avoient rien à craindre; & dans la fuite, pour décharger la province d'une dépense qui paroissoit inutile, on les renvoya dans leurs maisons. Cela fait, on mit au pillage tout le païs d'Alpuxara; on fouilla dans toutes les maisons; on fit souffrir toutes sortes de tourmens aux gens du païs, pour is obliger à découvrir les effets qu'ils avoient caches.

Après la fin de la guerre, on traita avec plus de févérité que jamais tous ceux qui étoient suspects, & l'Inquisition trouva bientôt le fecret de les dissiper & de les exterminer. On fit venir à leur place des colonies des autres provinces de l'Espa-

gne,

Jaloufie de Mondejar & du marquis de Velez.

La crainte que l'on avoit euë des Morisques ne sut pas plûtôt affoupie, que les anciennes querelles entre Mondejar & Deça se réveillerent. Ce dernier sit si bien par ses artifices, qu'on fit sonner fort haut la fidélité, l'exactitude, la conduite & la valeur du marquis de Velez ; & qu'au contraire on blâma Mondejar de compter trop sur son esprit, de garder toute l'autorité pour lui & pour son fils, de ne communiquer rien au Chef de la justice & aux Magistrats, de laisser trop de licence aux Officiers des troupes, d'avoir trop d'indulgence pour le foldat, de ménager mal les vivres, d'être à charge à la province, de dépouiller les Magiltrats de leurs droits, en faifant punir de son autorité seule, & comme il lui plaisoit, ceux même qui se soumettoient. Au contraire, on élevoit beaucoup l'exactitude du Président de la justice, son adresse à découvrir les projets des ennemis, & les soins qu'il s'étoit donnés

## DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 105

donnés pour faire venir des secours de tous côtés. Ceux qui vouloient excuser Mondejar, disoient que la guerre ne se gou- CHARLE verne pas comme les autres affaires; que celui qui étoit chargé du commandement général, devoit à la verité instruire de ses desseins les Colonels & les aurres Officiers militaires ; mais qu'à l'égard du fecret, il ne le devoit communiquer à personne : qu'il n'est pas aisé de retenir les soldats au drapeau, quand on ne les pare point ; ni de leur distribuer des vivres . quand il n'y a point d'argent : mais que quand l'argent & les vivres manquent tout-à-la-fois, on ne doit pas être surpris qu'un Général ait de l'indulgence pour le foldat; qu'il foit à charge aux provinces dont il est obligé de tirer des vivres, & qu'il relâche quelque chose de la séverité de la discipline. Que le Chef de la justice & les Magistrats peuvent bien ne lui communiquer point leurs affaires ni leur secret, sans qu'il le trouve mauvais; mais qu'ils doivent convenir aussi que rien n'est si chagrinant pour un homme qui est à la tête des troupes, & toujours exposé à cent dangers, que d'être obligé à recevoir la loi de gens de robe, qui n'ont d'autre occupation que de se promener bien à leur aise par les ruës d'une ville. Malgré toutes ces confidérations, les calomnies de Deça contre Mondejar eurent plus de force à la Cour pour le décrier, que toutes les raifons de ses amis pour le justifier; & depuis ce temps-là Deça ne cessant point de parler mal de fon rival, & Velez venant toujours à la charge, on ne chercha qu'un prétexte honnête pour ôter à cet homme, aussi recommandable par ses services que par sa dignité, le gouvernement de cette province.

Le royaume de Grenade ne fut pas plutôt en paix, que la guerre sé ralluma du côté d'Almeria, où commandoit Velez. Tacali avoit rassemblé environ mille hommes des débris des rebelles, & s'étoit retranché au pied de la montagne d'Ohane. Velez qui avoit plus de troupes que ce More, en vint deux fois aux mains avec lui, & le mit en fuite : à la derniere action les rebelles perdirent deux cens hommes ; Tacali lui-même, qui avoit en cet endroit sa femme, ses enfans & tous ses biens, fut tue sur la place. Jamais il ne s'est fait plus d'infamies & de cruautés, que les volontaires de l'armée en commirent en cette occasion. Il est vrai qu'ils s'en excusérent sur ce que

Tome VI.

IX. 1 179.

IX. 1 570.

c'étoit pour venger une inhumanité des Mores qui n'avoit CHARLE point d'exemple. Ils avoient fait vœu d'immoler vingt quatre jeunes vierges Chrétiennes; ce qu'ils avoient exécuté; & l'on voïoit encore à la porte de l'Eglise les têtes de ces victimes infortunées avec leurs cheveux épars. Ils avoient juré de plus, qu'à la prochaine assemblée ils immoleroient un pareil nombre d'idolâtres. C'est ainsi qu'ils appellent nos Prêtres, parce qu'ils se mettent à genoux devant des images. Des Officiers qui avoient servi sous Charle-Quint, lorsqu'il alla contre Tunis, assuroient qu'Hariadin, surnommé Barberousse, avoit fait quelque chose d'approchant, aïant immolé cinq jeunes garçons à la vue de la flote Chrétienne.

Philippe endoze & Antoine de Luna de Gre-

Environ ce tems-là le roi d'Espagne envoya à Grenade Jean voie de Men- de Mendoze & Antoine de Luna fils d'Alvaro, pour servir de conseil au jeune comte de Tendille en l'absence de son pere: démarche qui faisoit assez voir que le Roi commençoit à se dégoûter du pere & du fils. La garde de la ville, dont le comte de Tendille avoit été chargé jusque là, sut donnée à Jean de Mendoze avec le commandement d'une partie de l'infanterie. Antoine eut le commandement du pays d'alentour, avec deux cens chevaux, & un petit corps de fantassins choisis. Mondejar qui étoit alors occupé à ramener les peuples qui se rendoient à discretion, ayant appris qu'Aben-Humeïa qui couroit le pays avec trente cavaliers, avoit sa retraite à Valor dans fa maison & à Mecine, envoya des gens pour l'y prendre; mais ne l'ayant point trouvé, ils pillerent d'une maniere barbare les lieux qui s'étoient foumis, & emmenerent les paysans prisonniers. Ces malheureux ayant imploré le secours de Mondejar furent remis en liberté. On y renvoya une seconde fois cette forte d'espions que les Arabes appellent Adalides. Ce sont des hommes très-agiles & très-dispos, & qui sont d'une adresse extrême pour suivre des gens à la trace. Ils avoient ordre, s'ils trouvoient Aben-Humeia, de l'amener mort ou vif. Ils firent dire qu'ils entendoient au loin un concert de musique à la Morisque; aussi-tôt l'ordre sut donné à Antoine d'Avila & à Alvaro de Flores de se transporter avec 300 arquebusiers (1) au lieu d'où l'on entendoit ce

> (1) L'auteur dit plus bas qu'ils furent [ comment ce détachement de 300 homtailles en pieces par les Mores, & qu'ils mes étoit devenu un corps de 2000. étoient deux mille; il auroit dû marquer

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

bruit, & d'avertir lorsqu'ils seroient à Valor, les chefs des bourgades de faire leur devoir, d'amener à Mondejar ceux CHARLE dont on avoit quelque soupçon, & du reste de ne point maltraiter les paysans. Le camp étoit alors fort dégarni de troupes; les foldats charges de butin s'en alloient chez eux fans demander congé; on ne leur donnoit plus d'autre folde, que ce qu'ils pouvoient gagner au pillage; & leur avidité étoit le seul commandant à qui ils voulussent obéir. Ces deux officiers qu'on envoyoit se souciant peu des ordres qu'on leur avoit donnés, attirerent de Valor & des lieux voisins les chefs des Bourgades, les firent mourir sans forme de procès, & pillerent tout ce malheureux pays, persuadés que ce ne feroit pas à eux, mais au foldat licentieux qu'on imputeroit ces excès: ils emmenerent huit cens prisonniers avec tout le bétail gros & menu, ce qui fut l'occasion d'une nouvelle révolte. Car les Morisques indignés de cette injustice font élever de grosses fumées en differens endroits pour avertir par ce signal ordinaire parmi eux, ceux qui étoient cachés dans les montagnes & dans les cavernes de prendre les armes. Abucera un des premiers officiers d'Aben-Humeïa accompagné de trois cens hommes, ayant trouve les Espagnols qui marchoient vers Orgiva, avec leur butin & leurs prisonniers, les pria de renvoyer les prisonniers & de garder le butin. Le détachement qui se vit envelopé, ne sçavoit à quoi se déterminer, lorsqu'un des officiers élevant sa voix : » Quoi donc, » dit-il, ferions-nous assez lâches pour rendre ainsi ce que » nous avons gagné au péril de notre vie : ces esclaves que » j'ai ayant été achetés au prix de mon sang, je compte les » avoir achetés fort cher, & je prétens les vendre de même, » quand je serai vaincu, où prendrai-je de quoi païer ma » rançon : ce que mon ennemi me demande pendant que je » vis, est tout ce qu'il peut prétendre, quand je serai mort. » Sommes-nous réduits au point qu'il faille prévenir la fin » de la guerre, & abondonner la victoire à notre ennemi » avant qu'il nous ait vaincus? Où est donc ce péril qui vous » intimide ? devez-vous craindre des brigands que vous aves » fait suir tant de fois? s'ils comptoient être sûrs de la victoire, » croïez-vous qu'ils nous parlaffent avec tant de douceur, » & qu'ils se contentassent de nos prisonniers? si nous les écou-

IX. 1 170.

IX. I 170.

» tons, notre lâcheté les encouragera, & quand nous leur CHARLE » aurons rendu nos prisonniers, ils voudront avoir nos baga-» ges & notre vie. Peut-on se sier à des Carthaginois : Un » homme qui combat pour avoir du bien, est un fou, si quand » il en a il s'en dépouille de peur de combattre. Auparavant » nous n'employions nos armes, que pour défendre notre vie; » à present nous avons à combattre pour défendre notre vie » & notre bien. Pour moi je suis résolu de vivre de celui que » j'ai aquis, ou de mourir si je le perds. Ce butin qui donne... » roit des forces à nos ennemis contre nous, je fouhaite qu'il » reste en ma possession, si je suis victorieux; & si je suis vain-» cu , je le donne à celui qui m'enterrera. « Il n'eut pas grande peine à persuader à des troupes avides de butin, de ne

pas abandonner celui qu'elles tenoient.

Abucera n'ayant pas obtenu ce qu'il demandoit commença à harceler ce détachement, qu'il fuivit jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans un endroit où étoient en embuscade deux cens hommes d'élite. Ces troupes ayant paru tout d'un coup, dirent en plaisantant à ces prisonniers ; il n'est pas raisonnable que vous marchiez si familierement avec ces scélerats. En même tems Partal habitant de Narilla, & ses quatre freres qui portoient le même nom que lui, & tous fort braves tomberent sur l'arriere garde des Espagnols, qui plus attentifs à sauver leur butin qu'à repousser ceux qui vouloient le reprendre, furent aisément mis en déroute, & taillés en pieces. On ne fit aucun quartier, les esprits étoient trop animés par le souvenir récent des outrages qu'on leur avoit faits. De deux mille qu'ils étoient, à peine s'en fauva-t-il quarante, & tout le butin fut repris par les Mores. Ils voulurent se justifier auprès de Mondejar, en lui representant que c'étoit la faute de ceux qui commandoient le détachement & non la leur ; puisqu'ils n'avoient fait que repousser une injure par des voies permises en pareil cas : mais comme ils virent qu'on faisoit de plus grands préparatifs qu'à l'ordinaire, ils jugerent que la guerre alloit recommencer,

Aben Humera roi des Mores prend un équipage

Dans ce tems-là Aben-Humeïa mal vêtu, erroit de côté & d'autre comme un chef de brigands, ou il se tenoit caché dans des réduits de montagnes, ou dans des cavernes, content du nom de Roi, & sans en faire aucune fonction; mais fur ce bruit de guerre, il commença à marcher avec = un équipage roïal, suivi de quatre cens gardes, & d'un corps CHARLE de soldats distribués par régimens & par compagnies, & il établit des colonels, qui avoient seuls le droit de porter les Drapeaux. Pour lui il prit l'Etendart de pourpre à l'exemple des derniers rois, avec les armes de Castille, & deux têtes de ferpens. Ce qui étoit venu de saint Ferdinand; car Mahomet Alhamar l'ayant fuivi au fiege de Seville, lorfque la place fut prise, il le fit Chevalier, & lui donna cet étendart & ces armes que les rois de Grenade ont toujours portées depuis. Avant ce tems-là les rois d'Andalousse avoient pour armes des clefs d'azur en champ d'argent, & ils prétendoient faire entendre par ce symbole, qu'étant maîtres de Cadis & de la côte, ils avoient en quelque forte des clefs pour s'ouvrir la conquête de l'occident : c'est sans doute pour cela qu'ils ont appellé en leur langue le mont Tartesse situé dans l'isse de Cadis, la montagne des clefs, & l'on voit encore aujourd'hui ces armes à la porte d'Alhambra. Pour relever davantage la dignité roïale, il fut réfolu qu'Aben-Humeïa auroit déformais une résidence fixe, comme à Valor, à Poqueyra, & dans les lieux les plus impraticables de l'Alpuxara; & le zéle de ses sujes étoit si grand qu'ils donnoient volontiers la dixme de leurs fruits, & le cinquieme de leur butin pour l'entretien de sa maison, ce qui fut cause que les vivres étoient à meilleur marché parmi eux que parmi les Chrétiens.

Mondejar fut très-chagrin de cet accident, il vit que la guerre, qu'il croïsit finie alloit recommencer, & pour une raison qui lui attireroit la disgrace de la Cour. Il manda à Antoine de Luna de venir promtement le trouver à Lanjaron avec mille fantassins & cent chevaux; & ayant fait quelques ouvrages à la place, dont il confia la garde au premier Capitaine, il retourna fur le champ à Grenade, mit une nouvelle garnison à Alhambra, & leva de nouvelles troupes à Orgiva. Il écrivit enfuite au Roi que la cause du malheur arrivé à Valor, venoit de ce que les foldats n'étant point païés, se portoient à toutes fortes de licence. Il infinuoit en même tems qu'il étoit nécessaire qu'on envoïat de plus grands secours ; qu'il ne falloit pas négliger les plus legers commencemens dans un païs si voisin des Africains, toujours prêts à envahir l'Es-

IX. 1 570.

pagne, sur tout dans la conjoncture presente, où l'on voyoit CHARLE que le Turc armoit puissamment par mer, sans qu'on sçût à IX. quel endroit il en vouloit.

1570.

Philippe profitant de cette occasion pour accommoder les jalousies des Commandans, donna plein pouvoir à Velez dans tout le territoire d'Almeria, laissa le commandement du reste du royaume de Grenade à Mondejar, & sit Dom Jean d'Autriche son frere bâtard Généralissime de toutes les sorces qui seroient employées à cette guerre, ne doutant pas que Mondejar & Velez ne tinssent à honneur de servir sous lui. Deca qui avoit la meilleure part à ce nouvel arrangement, voulant montrer qu'il ne perdoit pas le tems à de vains discours, & qu'il contribuoit autant que personne à la ruine entiere des Morisques, répand le bruit sur le minuit, que cent cinquante Morisques avoient conjuré contre la ville, qu'ils devoient en briser les portes, & faire entrer leurs complices, venus d'Alpuxara, & dispersés dans les environs, qu'ensuite ils tâcheroient d'exciter une sédition dans Albaïzin, & de se rendre maîtres d'Alhambra. Ces cent cinquante qu'il accusoit étoient actuellement en prison, très-peu propres à la guerre; mais trop riches pour être innocents. Ainsi on attribua à de malheureux prisonniers une révolte que des hommes libres, braves & bien armés n'auroient ni pû soutenir, ni même osé entreprendre. Quelque peu vraisemblable que fût la chose, le peuple crédule y ajouta foi. Afin de garder quelque apparence de justice dans un affaire où l'on étoit bien résolu d'en violer toutes les regles, on produisit contre les accusés de fausses informations. Les émissaires de Deça s'en servent pour irriter un peuple déja furieux ; on s'attroupe , & l'on fait main-basse sur une multitude de malheureux, qui se désendent inutilement avec quelques armes que la nécessité leur fournit. des pierres, des planches, & d'autres ustensiles.

Cette action ayant ôté aux Morisques toute espérance de grace, jetta dans le dernier désespoir non seulement ceux qui étoient ouvertement révoltés, mais généralement tous ceux qui étoient suspense. Il y en eur un grand nombre qui allerent joindre Aben-Humeia, & dans le premier conseil qu'ils tirnent, ils résolurent de tenter la prise d'Almeria. Cette ville qui n'est pas éloignée du cap de Gate est très avan-

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII. TIT

tageusement située pour recevoir des secours d'Afrique. Il y a des Morisques dans ces quartiers; c'est un territoire très. CHARLE fertile, qui a de bonnes eaux, des fruits, & de l'huile en abondance. Elle a Grenade au nord-oueft, Almançor & Bacça au nord-est, Carthagene sur le Moxacar à l'orient, & Almuñeçar & Velez de Malaga au couchant. On croit qu'elle fut d'abord habitée par une colonie de Cordoue. Elle devint fi puissante sous la domination des Sarrazins, qu'elle eut un roi particulier nomme Abenhut. L'an 1147 elle fut ruinée par Alfonse empereur des Espagnes, aidé du comte de Barcelone qui se rendit devant la place avec soixante galeres, & cent soixante & trois bâtimens Genois que commandoient deux Doria, l'un nommé Baudouin, l'autre Anfald. Ceux qui ont écrit cette histoire, assurent que le beau vase d'emeraude que l'on admire aujourd'hui dans l'église cathédrale de Genes, est un present qu'Alfonse sit à Doria, pour le récompenser du fervice qu'il lui avoit rendu. Mais les annales des Genois affurent comme une chose constante, que ce vase avoit appartenu quelque tems auparavant à Guillaume Embriaco qui servit très-utilement la République à la prise de Cesarée de Palestine, soit qu'on le lui eût donné pour sa part du butin, ou comme une recompense de ses grands services,

Garcias de Villaroël commandoit dans Almeria; c'étoit un homme actif & brave; mais lorsqu'on sçut le dessein des ennemis, Philippe jugeant qu'il falloit dans cette place un homme de plus grand relief, jetta les yeux sur François de Cordoue, fils du comte d'Alcaudere & de la fœur de Bernardin de Mendoze, qui avoit autrefois commandé avec réputation la flote d'Espagne; il donna donc ordre à ce Seigneur qui étoit retiré chez lui, & qui y vivoit tranquille, de se rendre à Almeria : en même tems il ordonna à Gille Andrada de servir sous ses ordres avec les galeres qu'il commandoit. Ils délibererent ensemble sur ce qu'ils pourroient faire : & sur la nouvelle qui leur vint, que les Morisques rassemblés en grand nombre, avoient mené leurs femmes & leurs domestiques dans un endroit très-fort du mont Gador, & qu'ils devoient s'affembler à Alcudia avec environ trente Turcs, on résolut de les attaquer avant que leurs forces augmentassent; la tempête qui survint sit remettre l'entreprise : mais les vents

IX. 1 170.

IX. 1570.

s'étant calmés trois jours après, on artaqua ce poste par deux CHARLE endroits. Les ennemis s'y défendirent vigoureusement, & les femmes même firent en cette occasion tout ce qu'on peut attendre des hommes les plus braves. A la fin cépendant la place fut prise : on fit autour de mille prisonniers qui furent mis fur les galeres pour servir de recrues à la chiourme, le butin fut partagé entre les foldats. Corcuz de Dalias qui commandoit dans la place se sauva, & traîna encore pendant quelques mois une vie misérable, enfin ayant été pris à Vera, on le conduisit à Adra, où d'abord on lui creva les yeux; ensuite on lui mit une corde au cou, & on le livra entre les mains de quelques jeunes gens pour l'étrangler. C'étoit un brigand fameux qui avoit long-tems fait le métier de Pirate dans toutes ces mers. Voilà ce qui se passa dans tout le mois de Fevrier.

François de Cordoue piqué de ce qu'on avoit donné le commandement général à Velez, demanda son congé, & s'en retourna dans sa maison, dont on l'avoit tiré. La licence des troupes du Roi croissoit de jour en jour : rien n'étoit capable d'arrêter le foldat, ni la force, ni les ordres, ni le respect des Commandans. Les gens de robe s'en plaignoient au Roi. & rejettoient la faute sur les officiers militaires : les militaires de leur côté disoient qu'il n'étoit pas possible de faire observer la discipline à des troupes qui n'étoient point païées. Ainsi dans tout le roïaume de Grenade, dans les villes, dans les bourgs, aussi bien que dans les montagnes, tout tendoit à la révolte. Aben-Humeïa de son côté concevant de jour en jour de plus grandes espérances, n'oublioit rien pour échaufer les esprits. Ses émissaires répandus de côté & d'autre excitoient ceux qui étoient indéterminés, fortifioient par l'espérance d'un prompt secours ceux qui étoient déja disposés, les prioient, les caressoient, & ne leur promettoient rien moins qu'une liberté certaine, puissante amorce pour la révolte. Mais il arriva un contre-tems facheux; ce fut la mort inopinée d'Abenjahuar causée, ou par maladie, ou par chagrin; bien des gens ont cru qu'il étoit devenu suspect au jeune Roi son cousin germain. On prétendoit que sur la mauvaise opinion qu'il eut du succès de cette guerre, & voyant que l'argent manquoit pour payer les troupes, il avoit pris des mesures pour passer en Afrique avec sa famille. Abenjahuar

huar déja fort âgé, ne put résister au chagrin qu'il eut de = se voir si mal récompensé de tout ce qu'il avoit fait pour CHARLE Aben-Humeïa: car en effet c'étoit lui qui avoit commencé la révolte, qui avoit proposé de créer un Roi; & qui avoit mis fur la tête de son cousin une couronne qu'il pouvoit mettre sur la sienne. L'ingratitude de cet homme après des services si considérables, lui causa une douleur si sensible qu'il en mourut; justifiant par son exemple une maxime qui a lieu même à l'égard des Princes légitimes: Qu'ils voyent avec plaisir les services qu'on leur rend, tant qu'ils ont de quoi les payer; mais que s'ils n'ont point de récompenses proportionnées aux fervices, pour lors, au lieu de bienfaits, on ne doit attendre d'eux que des injustices & des mauvais traitemens.

IX. 1 570.

Jean d'Autriche étant arrivé à Grenade y fut reçû par les officiers de Philippe, avec des honneurs presque égaux à ceux que l'on rend aux Rois; il n'y manqua que les cerémonies solennelles qui se pratiquent à leurs entrées. On le traita même d'Altesse, quoiqu'il eût un ordre secret de se contenter du titre d'Excellence. Cette vanité dans une Cour aussi jalouse que celle d'Espagne, lui sit d'abord des ennemis; & dans la suite mit, à ce qu'on croit, sa vie même en péril du côte de Philippe. Louis de Requesens Grand maître de l'Ordre d'Alcantara, & Général des galeres d'Italie, qui faisoit alors les fonctions d'Ambassadeur auprès du Pape, eut ordre d'aller servir sous lui avec les troupes que commandoit Pierre Padilla; on ordonna en même tems que les galeres d'Espagne commandées par Sanche de Leve fils de Martin, & cousin germain d'Antoine de Leve, viendroient le joindre pour empêcher le débarquement des fecours d'Afrique, & pour amener des convois à l'armée de Dom Jean,

Le parti étoit pris il y avoit long-tems de retirer Mondejar de son gouvernement. Pour colorer cet affront d'un prétexte honnête, on lui envoya ordre, dans le tems qu'il étoit à Orgiva, ou de demeurer aux environs de cette place, avec ce qu'il avoit de troupes, & d'y faire la guerre sans rien hazarder, ou de donner ses troupes à Antoine de Leve, ou à Jean de Mendoze son parent, ce qu'on laissoit à son choix, afin de se rendre à Grenade pour y recevoir Dom Jean. Sur

Tome VI.

CHARLE & s'en retourna à Grenade, où Ferdinand de Gonsalve duc

I.X. de Sesse rendir aussi par ordre du Roi, & arriva en même tems que lui. Gonsalve revenoit du Milanez qu'il avoit
gouverné avec beaucoup de prudence & de modération;
mais les mauvaises manœuvres de se envieux lui étoient devenues si insuportables, qu'il s'étoit retiré de toutes les af-

faires publiques pour vivre dans le repos.

Leur premiere attention fut de pourvoir à la sûreté de la ville, & de la mettre en état de n'avoir rien à craindre, ni des ennemis du dehors, ni de ceux du dedans; de purger entierement le quartier d'Albaïzin de tout ce qu'il y avoit de gens suspects; de visiter exactement toute la ville, & la campagne des environs, mais sur-tout de garnir bien toute la côte de troupes & de corps de garde; & l'on, peut dire que l'on poussa les précautions beaucoup plus loin que la nécessité ne le demandoit. Dom Jean avoit amené avec lui Louis Quexada, qui avoit été gouverneur du duc de Sesse, & avoit fervi fous Charle-Quint en qualité deColonel.Philippe II. en faisoit grand cas:en effet c'étoit un homme de mérite, mais d'un naturel sévere, & qui ayant été élevé dans la discipline de la guerre, ne pouvoit souffrir la licence à laquelle les soldats s'étoient accoutumés, ou faute de paye, ou par la connivence de leurs chefs; & il étoit plus occupé du soin de réformer les milices, que des mesures qu'on pouvoit prendre contre les ennemis. Dom Jean enflé du grand nom de CharleV. son pere, de la puissance dePhilippe son frere,& naturellement avide de la gloire, ne cherchoit que l'occasion d'en acquerir. Mais l'expérience lui manquoit : aussi avoit il des ordres secrets de ne rien décider que de l'avis des Généraux qui fervoient sous lui,quoiqu'en apparence on lui eût donné un pouvoir illimité.

En attendant l'arrivée des troupes, qui devoient le joindre, il envoyoit des coureurs, qu'on appelle en Efpagne Atalay des pour prendre langue des ennemis, & découvrir leurs deffeins. Sur les nouvelles qu'on eur, qu'ils fongeoient à se rendre maîtres d'Orgiva, que Jean de Mendoze fortifioit avec toute la diligence possible, on résolut d'y envoyer un rénfort de troupes & de vivres. Jean Chaves d'Orellana qui conduisoit les levées de la ville de Truxillo, se chargea de ce soin,

#### DE I. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

mais étant tombé malade sur ces entrefaites, il s'en reposa s fur son premier capitaine qui s'appelloit Moris. Cet officier s'é. CHARLE tant mis en marche avec 300 hommes, tomba dans une embufcade que lui avoit dressée Macox entre une montagne, & un ruilleau qui passoit au pied ; il fut taillé en pieces, tous ses bagages & les vivres qu'ils conduisoient furent pris, & il n'en échapa que deux hommes. Ceux qui passent en cet endroit, voyent encore aujourd'hui à quelque distance du chemin les os tous blancs de ceux qui y furent tués. Macox étant tombé bien-tôt après entre les mains de Ferdinand de Mendoze, le duc d'Arcos l'envoya à Grenade, où il fut puni du dernier supplice.

IX. 1 570.

Dom Jean sensible à ce premier échec, ayant ét é informé que les Morisques d'Albunuelas étoient avec Macox, résolut de venger sur eux la défaite de Moris, quoiqu'ils n'y eussent aucune part. Albunuelas éloigné de Grenade de cinq lieues, est situé au pied des montagnes, à la gorge de la vallée de Lechin : c'est un endroit très-fertile, & qui est comme le grenier de toute la province. Les habitans d'Albuñuelas étoient les plus pacifiques de tous les Morisques; malgré cela Dom Jean croyant qu'il étoit de sa réputation de ne pas lais-· ser impuni un affront qu'il avoit reçû à l'entrée de sa premiere campagne, envoya contre eux Antoine de Luna, avec cinq compagnies d'infanterie & deux cens chevaux, avec ordre de tuer ceux qui se mettroient en désense, de réduire les autres en esclavage; enfin de piller, brûler & ruiner cette bourgade de fond en comble. Mais ce Général homme sage & moderé, ne pressa point sa marche, soit que ce fût un effet de sa lenteur naturelle, soit qu'il sût bien aise de donner à ces malheureux le temps, non de se repentir, mais de se mettre en sureté. A son arrivée il ne trouva plus personne dans la ville; il n'y eut qu'un petit nombre de paresseux qui furent tués, le reste avoit déja gagné les montagnes. Antoine de Luna content d'avoir chasse les habitans, ne ruina point le bourg. Dès qu'il se fut retiré, ils revinrent, firent tranquillement leurs moissons, & cultiverent leurs terres à l'ordinaire.

Pendant ce temps-là Dom Jean étoit à Grenade, songeant moins à agir qu'à concerter les mesures qu'il devoit prendre, A l'instigation de Deça, il écrivit lettres sur lettres à PhilipIoufie.

pe, pour blamer la négligence de ceux qui avoient eu la con-CHARLE duite de cette guerre avant lui : Que tout ce qu'on faisoit feroit inutile, tant qu'il resteroit aux Morisques quelque IX. espérance de se rendre maîtres de Grenade; & qu'ils l'es-I 570. pereroient toûjours tant qu'ils y auroient leurs parens. leurs freres, leurs amis, & une multitude d'hommes que leur religion & leurs interêts mettoient dans la nécessité de favoriser leurs desseins : Que ces gens les avertissoient d'heure en heure de toutes les meiures que l'on prenoit contre eux; que si par malheur on recevoit quelque échec considerable, il étoit à craindre que les habitans du quartier d'Albarzin, & tous les autres Morisques qui étoient dans la ville, ne prissent aussi-tôt les armes. Il ne sut pas disficile d'en persuader le Roi. Il envoya donc ordre à Jean d'Autriche de faire une recherche exacte de tous les Morisques de Grenade, de les mettre hors de la ville avec leurs femmes & leurs enfans. & de les faire conduire en quelque lieu, où l'on pût être affuré d'eux,

> Voici comment la chose s'exécuta. Les garnisons des postes voisins ayant été mandées pour empêcher le désordre, le vingt-quatre de Juin on enjoignit aux Morifques de la ville . de se rendre chacun dans l'Eglise de leur paroisse. Mondejar qui étoit à Albaïzin les fit tous fortir sans violence. & leur ordonna d'aller à un hôpital qui étoit hors des murs. Ces malheureux ne sçachant point quel alloit être leur fort, avoient tous les yeux baisses, montrant cependant plus de tristesse que de repentir, & conservant toûjours leurs mêmes inclinations dans le cœur. Il s'en trouva même un parmi eux qui se fentant frappé par un foldat, se mit en défense, & le blessa, foit que la colere l'eût emporté, foit qu'il cherchât à se faire tuer pour mettre fin à ses miseres : on prétend même qu'on tira fur Jean d'Autriche, qui étoit à la tête des troupes qu'on avoit fait venir pour cette execution, & que celui qui avoit fait le coup, fut sur le champ poignardé par les soldats. On vit arriver là deux hommes les mains liées, entre quelques fantassins qui marchoient aux deux côtés, & des cavaliers devant & derriere : spectacle digne de pitié; car on ne pouvoit pas douter qu'on ne les menat au supplice, après les avoir

pour les distribuer ensuite dans la Castille & dans l'Anda-

tarrachés de leurs maifons. & leur avoir ôté les petites confo. lations qu'ils y pouvoient recevoir dans l'état malheureux où CHARLE ils se voyoient réduits. Malgré les recherches que l'on fit. il ne se trouva que trois mille cina cens de ces Morisques: beaucoup avoient trouvé le moven de se sauver sur les montagnes, & plus de femmes encore que d'hommes, parce qu'on leur avoit laissé un certain temps pour préparer leur bagage. Ceux qui les escortoient avoient des ordres précis d'empêcher qu'on ne leur fît aucun tort : mais il auroit fallu une feconde escorte pour empêcher la premiere de les maltraiter. Ainsi ils périrent presque tous de faim, de chaud, de fatigues, avant que d'arriver aux lieux qui leur étoient destinés: & les autres furent dépouillés, vendus, faits esclaves par ceux que l'on avoit charges de les défendre,

Si la ruine des Morifques délivra la ville de Grenade d'une grande crainte, elle lui caufa aussi de grandes incommodires. Avant ce temps-là, lorsque les soldats manquoient d'argent, de logemens, de meubles, ou d'autres choses aussi nécessaires : ils forcoient les Morisques de les leur fournir : & ces malheureux le fouffroient patiemment, pour ne pas s'exposer à quelque chose de pis, parce qu'ils sçavoient que tout le monde les haïssoit, Après leur expulsion, le soldat n'ayant plus cette ressource, molestoit les habitans chrêtiens. & quoiqu'il emplojat moins de violence, cependant on cria beaucoup. Ainsi dans un temps où la ville avoit encore tout à craindre, la plúpart des foldats au lieu de s'y rendre, se répandoient de côté & d'autre pour piller les campagnes. & n'étoient pas moins à charge aux peuples qu'aux ennemis. ·Pour les contenir on fit venir les regratiers, & les commis des impôts sur les vivres, qui à leur tour furent très à charge aux foldars

Cependant plusieurs choses contribuerent à relever le courage des Mores, leur propre desespoir, le désordre des affaires du Roi, & les divisions de ceux qui commandoient ses troupes. Le marquis de Velez qui étoit charge de défendre : tout le territoire d'Almeria, craignant quelque mouvement du côté du port de Larraga, par où l'on passe quand on va d'Alpuxara à la ville de Guadix, appellée anciennement Accis, suivant Morales, chargea Ferdinand de Gonsalve de

IX. 1 170.

chasser les Morisques de ce port, & de s'en emparer. Velez CHARLE crut Gonsalve propre à exécuter cette entreprise, parce que IX. c'étoit un vieux foldat, qui aïant été long temps en garnifon à Oran, sçavoit la maniere dont les Mores font la guerre. 4 570. Il lui donna cinq cens hommes; mais Gonfalve n'avant pas eu la precaution de faire reconnoître les passages, s'engagea dans une montagne qui est vis-à-vis de ce port, & monta hardiment jusqu'au sommet avec ses gens. Les Mores qui étoient cachés au haut & au bas de la montagne, fortirent cout d'un coup de leurs embuscades, les enveloperent de tous tes parts, les taillerent en pieces & prirent les vivres qu'ils conduisoient. Ceux qui purent s'échaper jetterent leurs armes & se sauverent les uns d'un côté, les autres de l'autre, Ferdinand se retira heureusement à Guadix, avec un fort petit nombre de ses gens,

Jean d'Autriche étonné de cet accident, & craignant pour Guadix, y envoïa promptement François de Molina, qui avoit fervi en Allemagne fous Charle V. pour défendre cette place en cas d'attaque. Les Morifques profitant de leur avantage, entrerent dans le territoire de Velez par la montagne de Frexiliana, & se mirent à fortifier la ville de ce nom, qui

s'appelloit anciennement Sexifirmum Julium.

Äben-Humeïa cependant voulant donner quelque marque de modération, & diminuer la haine que lui avoient attiré les cruautés faires par ses gens dans les montagnes d'Alpuxara, sit publier un Edit, par lequel il désendoit de tuer aucuns Chrêtiens, de les faire prisonniers, de piller leurs biens, & de brisser les Eglises. Cette-modération donna de l'inquietu, de à Dom Jean; il craignit que les ennemis n'attirassent par là dans leur parti beaucoup de gens qui ne souffroient qu'à regret la dureté du gouvernement, & que l'esperance de la liberté pouvoit engager à la révolte. Ainsi il n'eur pas de peine à se rendre aux raisons d'Arevalo de Zuason, juge de Malaga & de Velez, qui lui conseilla de s'opposer de bonne heure aux desseins des Maures de Frexiliana, qui étoient à portée de se faisir de Velez, & de les chasser qui leur poste avant qu'ils cussent eu le temps de s'y fortifier.

La garnison de Malaga étoit forte, & les habitans bien intentionnés, ainsi cette place n'avoit rien à craindre; mais

## DE I. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 119

il n'en étoit pas de même de Velez. Arevalo s'y rendit donc = avec quatre cens hommes de pied, & quarante chevaux, fit CHARLE fortir les habitans de la place, & y mit une garnison nouvelle; il jetta en même-temps quelques troupes dans Canillas, château de Diego de Cordoue comte de Commare; ce qui fut regardé comme un affront par ce Seigneur, un des plus confiderables du païs.

IX. I 170.

Arevalo ayant encore à ses ordres mille hommes de pied & quelque peu de cavalerie, résolut de s'approcher des ennemis pour reconnoître les fortifications qu'ils élevoient, & la situation de leur camp. Aben-Hagacil avoit établi Garral à Frexiliana, & lui avoit donné le commandement général des troupes qui la fortifioient. Le dessein d'Arevalo lorsqu'il auroit gagné le sommet de la montagne, n'étoit que de se montrer aux ennemis, de reconnoître les lieux, & de se retirer; sans engager le combat. Mais l'avidité du butin empêcha ses troupes de lui obéir. Elles avoient vû que les Mores à leur arrivée s'étoient mis à couvert dans leurs retranchemens. cette espece de fuite les ayant enhardies, elles allerent imprudemment les charger; mais elles furent vivement repoullées. Arevalo leur ayant donné ordre de revenir, elles le retirerent avec une grande perte. Il y eut beaucoup de gens tués, & fort peu de blesses. Ce succès encouragea les Mores à fortifier la place avec encore plus de soin : ils y travailloient sans relâche dans le temps que Requesens arriva à Malaga avec vingt-quatre galeres, ayant pris à Carthagene celles de Sanche de Leva.

En partant d'Italie il chargea Alvaro de Baçan, (1) qui commandoit les quatorze galéres de Naples, de cotoïer les isles de la Mediterranée, & de nettoïer cette mer des corsaires qui l'infectoient. Etant arrivé à Civita-Vecchia pour y faire de l'eau, & y aïant été joint par dix galéres du grand duc Cosme de Medicis, neuf grosses & une petite, il parut à la vûë de Marseille, la mer étant fort calme; mais le vent s'étant levé du côté de Narbonne, elle devint tout d'un coup si agitée, que la flote pensa périr, après avoir été battuë de la rempête durant trois jours; car à la reserve de la Capitane, qui arriva à Minorque sans être maltraitée, tous les autres

(1) C'eft le marquis de Santa-Crux, ou de Sainte-Croix.

IX.

bâtimens furent dispersés, perdirent leurs mâts, leurs voiles; CHARLE leurs gouvernails & leurs rames; enforte que la chiourme composée de Turcs, voyant les soldats accablés de fatigues & de veilles, jetterent de grands cris, & songerent à se mettre en liberté; mais ce mouvemement fut appaisé par la mort de quelques-uns que l'on tua, pour donner de la terreur aux autres. Il périt quatre galéres dans cette tempête, & neuf allerent rejoindre la Capitane. Baçan alla ensuite en Sardaigne, & y porta des troupes destinées pour la guerre contre les Mores; de là il fur renvoyé croiser sur les côtes d'Italie, pour les mettre à couvert des entreprises des Pirates.

> Requesens informé par Suazon du péril où seroit la province, si l'on souffroit plus long-temps que les ennemis s'y fortifiassent, l'envoya à D. Jean avec Michel de Mendoze, pour lui rendre compte de l'état où étoient les choses. Il en recut ordre d'attaquer les ennemis. Il partit là-dessus avec mille fantassins distribués en dix compagnies, cinq cens autres tirés de ses galeres, & trois mille hommes ramassés des garnisons de Malaga, de Velez & d'Antiguera, que Suazon & Pierre de Verdugo lui amenerent, & il s'avança du côté de Torrox, d'où il détacha Martin de Padilla fils d'Adelantado de Castille avec un corps d'infanterie d'élite, pour aller reconnoître les ennemis du côté de Frexiliane. Il regla ensuite ce que chaque Colonel devoit faire ; & voici l'ordre qu'il établit. Pierre Padilla avec une partie de ses gens, & quelques autres que l'on y joignit jusqu'au nombre de mille hommes, avoit l'avant-garde. Jean de Cardenas, fils du comte de Mirande, marchoit ensuite avec quatre cens volontaires & quelques Italiens choisis. Martin de Padilla devoit les suivre du côté de la mer avec trois cens foldats des galeres, & quelques détachemens des garnisons de Malaga & de Velez. Suazon devoit couvrir les flancs avec d'autres troupes, & marcher par les endroits de la montagne les plus escarpés, & par conl'équent les moins gardés, afin d'attaquer les ennemis de ce côté-là. L'ordre général étoit de prendre si bien leurs mesures, qu'ils pussent faire leurs attaques tous en même temps, Mais Pierre Padilla, quoique nourri dans la discipline militaire, ayant servi sous Charle-Quint en Flandre & en Alle-

# DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 121

magne, ne tint aucun compte des ordres de son Général. Soit vaine gloire, soit mépris des ennemis, il ne fut pas plutôt en CHARLE présence, qu'il les chargea sans attendre le reste de l'armée. Avant mis en desordre leurs arquebusiers, qui éroient sur les revers des retranchemens, il étoit déja aux mains l'esponton à la main, que le corps qui devoit le soutenir avoit à peine gagné le milieu de la hauteur. Requesens piqué vivement qu'on n'eût point exécuté ses ordres, & craignant la suite de cette affaire, fait ôter la chaîne à un forçat Turc, qu'il connoissoit pour l'homme du monde le plus déterminé, lui promet la liberté & une somme d'argent, & l'engage à se jetter comme déserteur dans le fort des ennemis, pour le reconnoître exactement. Ce Turc lui rapporta qu'il étoit impossible de réusfir par l'endroit qu'attaquoit Padilla, & qu'il falloit changer l'attaque si on vouloit le prendre. Sur cet avis, Padilla fait faire un mouvement oblique à ses troupes ; & Cardenas de concert avec lui prend l'ennemi en flanc. Le combat se rétablit avec tant de vigueur, que les affiégés commencerent à desesperer de leur salut, & prirent un parti, qu'ils avoient, dit-on, prémedité depuis long-temps : ce fut que les jeunes gens les plus robustes, & tous ceux qui étoient en état de servir, feroient une fortie & tâcheroient de se sauver, & que les vieillards, les femmes & les enfans demeureroient à la merci du vainqueur. Il s'en fauva deux mille, & avec eux Gallar & Melique, qui étoient les deux principaux Officiers. Ils se retirerent à Valor, où Aben-Humeïa les reçut avec de grandes démonstrations d'amitié. Leur retraite rendit la prise de la place fort aifée, elle fut forcée de tous les côtés en même temps. Les ennemis eurent cinq cens hommes de tués dans le fort, treize cens à la fortie qu'ils firent, & cinq cens blefsés. Il y en eut deux mille de tout sexe réduits à l'esclavage. Les Espagnols y perdirent trois cens hommes tant tués sur la place, que morts de leurs blessures, entre-autres Pierre de Sandoval cousin germain de l'évêque d'Osma. Cardenas y fut dangereusement blesse d'un coup de slèche. Requesens sit vendre le butin à Malaga, & partagea le prix entre les foldats, en ayant réservé la cinquieme partie pour le Roi, suivant la coutume établie depuis le regne de Pelage.

Après cette conquête, on fut quelque temps sans rien en-Tome VI.

1570.

IX. 1 570.

treprendre, parce que la division se mit entre les Généraux CHARLE qui servoient sous Jean d'Autriche. Les ducs de Sesse & de Velez, quoique fort proches parens, étoient mal ensemble. A l'égard de Mondejar & du duc de Sesse, quoiqu'ils se rendisfent l'un à l'autre tous les devoirs extérieurs qu'exige l'amitié, il v avoit entre eux une jalousse ou'ils avoient héritée de leurs peres & de leurs aveux. Mais l'inimitié étoit ouverte entre Mondejar & Velez, comme elle avoit été entre leurs peres : leurs disputes fréquentes sur les prérogatives de leur jurisdiction ou de leurs emplois, l'avoient encore fortifiée. Deca ne gardoit plus aucun menagement pour Mondejar; il l'attaquoit hautement, & de vive voix & par écrit. Quixada avoit une jalousie secrete contre Velez, & il étoit vivement piqué contre Mondejar, qui dans une occasion lui avoit fait un refus desobligeant. D'ailleurs il étoit lie d'une amitié très-etroite avec les plus grands ennemis de la maison de Mondejar, entre-autres avec Evallo secretaire du cabinet de Philippe, & qui étoit en grand credit auprès de ce Prince. Le duc de Feria ne se cachoit point d'être ennemi de Mondejar depuis le temps de Bernardin de Mendoze; & d'un autre côté Bernardin de Mendoze, fils du comte de Coruña, ne le haïssoit pas moins. Le duc de Sesse & Quixada étoient si étroitement & si secretement unis de cœur & d'intérêts, qu'ils se flatoient de l'emporter dans le conseil de Jean d'Autriche sur les deux marquis de Mondejar & de Velez. Il y en avoit quelques-uns qui se portoient pour médiateurs, & qui pour excuser Mondejar & Velez, rejettoient la faute des malheurs passes, ou du peu de progrès qu'ils avoient fait, sur les Commandans subalternes qui avoient tolere la licence du foldat, & fur d'autres Officiers chargés des affaires de la guerre ou des vivres. Jean d'Autriche ne se livroit à personne, & traitant tout le monde avec politesse, il montroit beaucoup de gravité dans les conseils, & de fermeté dans ses résolutions.

> Mais les habitans de Beluduy & de Quejar s'étant révoltés dans ce même temps, les premiers du côté de Guadix, les autres auprès de Grenade, le Roi sur les instances de Deça, donna à Velez seul le commandement qui étoit auparavant partagé entre lui & Mondejar; & quelque temps après il écrivit à Mondejar des lettres remplies de témoignages d'amitié

## DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 123

pour le rappeller à la Cour. Ce Général à force d'exagerer les difficultés & les périls de cette guerre, & de demander CHARLE sans cesse de nouveaux secours de troupes & d'argent, s'étoit rendu insupportable aux Ministres. Velez au contraire étant venu de lui-même dans l'Andalousie à la priere de Deça, avoit d'abord servi le Roi à ses dépens. Il ne parloit point de cette guerre comme d'une chose qui fût fort à craindre, & il affuroit au péril de sa tête, que si on vouloit lui donner cinq mille hommes d'infanterie & trois cens chevaux bien payés, il l'auroit bientôt terminée.

IX. 1 570.

Dans ce même temps l'assemblée des Etats de la province fut indiquée à Cordouë. Pour donner plus de force aux réso- des Etats de lutions qui y seroient prises, le Roi devoit s'y trouver en personne. Il croyoit encore qu'étant près des lieux où se feroit la guerre, sa présence inspireroit du courage à ses Généraux, & donneroit de la terreur à ses ennemis. Il falloit enfin faire perdre aux Africains, aux Mores & aux Turcs l'envie qu'ils pouvoient avoir de fournir du secours aux rebelles de son roïaume. En effet on publioit que le bacha d'Alger avoit une grande armée sur pied : mais on en vit bientôt la destination; car peu de temps après il la fit marcher contre le roi de Tunis.

Velez étant parti de Terque pour commencer la campagne, s'avança jusqu'à Berja afin de fermer les passages aux Afriquains, qui envoïoient des foldats, des armes & des vivres aux Morisques d'Alpuxara. Aben-Humeïa averti de sa marche, rassembla ses troupes d'Almeria, d'Alpuxara, de Beluduy & d'Almançor, où il avoit été joint par trois cens tant Turcs qu'Afriquains, & résolut de tomber sur Velez avant que son armée fût plus forte. Il avoit trois mille tant arquebusiers qu'arbalêtriers, & il y en avoit environ mille qui étoient très-bien armés. Moxacar qui avoit été son secretaire, fut détaché pour prendre les devants avec les coureurs & trois cens hommes d'élite, & vint fondre la nuit sur le quartier de Velez. Comme il s'étoit douté du dessein des Mores, pour opposer la ruse à la ruse, il donna ordre à Diego Fajardo son fils de garnir la place & les portes d'infanterie, & de se tenir prêt avec la cavalerie à bien recevoir les ennemis. Moxacar d'abord culebute le corps de garde, entre

IX. 1 170.

CHARLE où il compte n'avoir affaire qu'à des corps de garde endormis: mais il fut bien étonné de la trouver garnie de troupes en bon ordre, & de se voir accablé d'une grêle de coups d'arquebuse. Cependant il se défendit avec beaucoup de valeur ; & ce qui l'embarrassa le plus, fut la retraite. L'orsqu'il voulut la faire, Velez suivi de son fils, de Jean son frere, de Bernardin de Mendoze, de Diego de Leve fils naturel d'Antoine, & d'autres personnes de considération, le chargea & le mit en fuite. Les ennemis perdirent cinq cens hommes ; le débris alla rejoindre Aben-Humeïa fur une montagne des environs. Velez dépêche sur le champ un courier au Roi pour lui porter cette nouvelle : & ce ne fut qu'après, qu'il en informa Dom Jean, en lui marquant qu'il lui étoit bien plus aisé de combattre, que d'écrire.

> Peu de temps après, Dom Jean, sur les ordres de la Cour, envoya à Velez deux mille hommes d'infanterie, & il donna le gouvernement de Guadix à Rodrigue de Benavides, & celui d'Orvida à François de Molina, avec cinq compagnies de gens de pied ; & il ordonna à Jean de Mendoze qui y étoit en garnison, d'aller joindre Velez avec quatre mille hommes d'infanterie & quelque cent cinquante chevaux. On recruta aussi les compagnies de Padilla que Requesens avoit amenées, & qui avoient beaucoup fouffert à l'attaque de Frexiliane : on les envoya à Adra, Sanche de Leva amena outre cela mille cavaliers armés de longs moufquets à la maniere de leur païs: c'étoient de ces gens, qui ayant été proferits ou bannis pour crimes, erroient fur les monts Pyrenées avec quelques reftes de Vandales. Ceux-ci avoient obtenu leur grace du Roi, en considération de ce qu'ils s'engageoient à servir dans son armée. Laurent Tellez-Sylva marquis de Favara, chevalier Portugais, arriva dans le même temps au camp avec fix cens hommes levés aux environs de Grenade. Il prit sa marche au travers de la montagne d'Alpuxara, tant pour connoître par lui-même l'état & les retraites des ennemis, que pour diviser leurs forces, en attendant que toutes les troupes qui devoient composer l'armée de Velez, fussent arrivées dans son camp, & qu'on pût renforcer les garnisons de Tablette, de Durcal & de Padul, qui étoient, disoit-on, menacées par les Morisques.

1570.

Jean d'Autriche fit partir pour la seconde fois Antoine de Luna avec mille fantatins & deux cens chevaux, pour dé- CHARLE concerter les ennemis, sur tout ceux qui stoient rassemblés à Albuñuelas, & pour reprimer les courses qu'ils faisoient continuellement aux environs de Grenade. Il avoit ordre de ravager & de brûler tous les environs d'Albuñuelas, afin que les rebelles ne pûssent s'y retirer. Il sit plus de diligence que la premiere fois; mais il ne fut pas plus heureux. Les Mores qui avoient mis en sûreté leurs femmes, leurs enfans & leurs troupeaux, se présenterent en armes, & firent si bonne contenance qu'il jugea devoir songer à combattre, & non à faire du butin. Les ennemis avoient à leur tête deux hommes trèsbraves, l'un nommé Randate, l'autre Lopez; comme ils connoissoient la montagne, & que sa situation étoit avantageuse pour eux, ils attaquoient sans relâche les troupes du Roi, de front, en flanc, & quelquefois même en queue, en sorte que Garcias Manrique fils du marquis, & Lazare d'Eredia furent obligés plusieurs fois de faire marcher la derniere ligne à la tête, & de changer tout l'ordre de la bataille pour faire face aux ennemis. Enfin les Espagnols furent repousses dans la plaine avec perte. Cespede capitaine de réputation, combattant loin de Luna dans un vallon plein d'inégalités, & étant venu aux mains avec Randate, fut tué avec environ vingt hommes de sa troupe. Près de soixante périrent dans la déroute, sans pouvoir être secourus par les autres corps dans ces lieux presque impraticables. A l'occasion de cet échec on chercha à rendre Luna odieux; on prétendir que comme il haïssoit depuis long-temps Cespede, il sut ravi de trouver cette occasion de le faire perir, & qu'il l'auroit sauvé s'il lui avoit envoyé du secours aussi-tôt qu'il le pouvoit. Ce succès enfla tellement le courage des Morisques, qu'ils firent depuis des courses jusqu'aux portes de Grenade, & qu'ils enleverent fouvent, & sans que personne s'y opposat, les troupeaux de gros & de menu bétail qui paissoient aux environs de la ville. On donna à Louis de Cordouë deux cens chevaux pour les couvrir, & faire des courses sur les ennemis.

Cependant Velez restoit à Adra avec une armée de douze mille hommes de pied & de sept cens chevaux, sans rien faire faute de vivres : il y demeura depuis le dix de Juin juf-

Qiij

CHARLE IX. 1170.

qu'au vingt-huit de Juillet, ce qui faisoit murmurer tout le monde, & sur tout la ville de Grenade : car la haine qu'ils avoient auparavant contre Mondejar, diminuant de jour en jour, ils commençoient à parler fort désavantageusement de Velez, qu'ils élevoient auparavant jusqu'au Ciel. " Tous » ces Grands, disoient-ils, ne cherchent qu'à prolonger la " guerre , ce qui fait leur gloire , & l'avantage du soldat , » cause le dégât de la province, & la ruine des peuples. Où » sont ces belles promesses qu'il nous faisoit de terminer cetss te guerre avec cinq mille hommes de pied & trois cens che-» vaux ? Peut-on accuser Mondejar de nonchalance, lui qui » avoit soûtenu jusqu'alors le poids de cette guerre avec des » troupes volontaires & sans solde ? tandis que son rival à la » tête d'une armée beaucoup plus forte qu'il ne la deman-» doit, ne s'en sert que pour accabler la province. Le » nombre des ennemis augmente de jour en jour ; ils font » mieux armés qu'ils ne l'ont jamais été; ce n'est plus à quel-» ques rebelles d'Espagne qu'on a à faire; mais à l'Afrique, » mais à toutes les forces de l'Orient.

Ouoique Velez comptât beaucoup sur ses services, & que naturellement il s'embarrassat peu des discours populaires, il crut pourtant devoir prévenir la suite de ceux-ci. La désertion de ses troupes sur un nouveau motif qui l'y détermina. Il prit donc le parti d'écrire à Jean d'Autriche, ce qu'il faisoit rarement; & il le pria de faire conduire des convois à Calahorra. Cela fait, il décampa d'Adra, son armée étant déja diminuée de deux mille hommes; &il donna ordre que chaque foldat eût à se fournir de vivres pour huit jours. Jean de Mendoze menoit l'avant-garde, & Padilla l'arrière-garde; une partie de la cavalerie fut destinée à escorter les bagages. Il rencontra au-delà de Berja l'armée d'Aben-Humeïa, composée de trois mille arquebusiers & de quelques arbalêtriers en petit nombre. A l'approche de l'armée du Roi les Morifques gagnerent les montagnes, & menerent à la vûë de l'armée chrêtienne leurs femmes & leurs enfans en lieu de fûreté. Au fecond campement les deux armées se rencontrerent encore. Aben-Humeïa avoit alors fix mille hommes, & on le voïoit au milieu de tous ses Alcaïdes ou Colonels avec sa cotte d'armes & son étendart de pourpre, les exhorter à se

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

comporter en gens de cœur dans la bataille qui s'alloit donner; mais son discours fit peu d'effet : car après un leger CHARLE combat, où le marquis de Favara se distingua beaucoup, les Mores se débanderent & regagnerent leurs montagnes, fans autre perte que de quinze hommes. Ce fut plûtôt par prudence que par crainte qu'ils prirent ainsi la fuite, parce qu'ils attendoient de jour en jour du secours d'Afrique, & qu'on avoit entendu dire aux confidens d'Aben-Humeïa, que dès que la flote auxiliaire paroîtroit sur la côte, il étoit resolu de passer en Afrique avec ses forces entieres, & d'y garder le nom de Roi, & qu'il ne vouloit pas rester en Espagne jusqu'à ce que son parti y fût tout-à-fait ruiné.

1570.

IX.

Velez content d'avoir dissipé les ennemis, résolut de ne plus hazarder de combat contre eux, & cessa même de les poursuivre. Etant arrivé à Calahorra sans y trouver de vi- Revolte de vres, il marcha du côté de Valor; mais ayant appris en che. M. de Velez. min que la flote lui apportoit des provisions, & qu'elle arriveroit bien-tôt, il retourna à Calahorra. C'est un château qui appartient aujourd'hui au marquis de Cenete, & l'on croit qu'il étoit autrefois au comte Julien, celui qui livra l'Andalousse aux Sarrasins. Velez quitta ensuite la côte, que la flote du Roi mettoit suffisamment à couvert, & où il ne pouvoit faire sublister son armée, à cause des dégats qu'on y avoit faits. Il marcha donc vers Grenade, pour s'affurer des villes de Guadix, de Baça, d'Almançora & de Filabre, dont la fidelité étoit suspecte; mais comme les vivres étoient fort rares en tous ces endroits, la désertion recommença, & des murmures on passa à une sédition ouverte ; car malgré les défenses des Généraux & des Colonels, quatre cens hommes en plein jour sortirent du camp & se retirerent en bon ordre, l'arquebuse à la main & la méche allumée. Diego Fajardo fils du marquis de Velez, ayant voulu les poursuivre, pensa être tué d'un coup d'arquebuse qu'il reçût à la main. Cependant comme on distribua quelques vivres aux soldats avec beaucoup d'égalité, leur fureur se modera un peu; mais la désertion avoit été si grande, que toute la cavalerie étoit reduite à deux cens hommes, & l'infanterie à quinze cens, en sorte que la victoire qui étoit entre les mains des Espagnols, sembloit être passée sans combat du côté de leurs

IX

ennemis. Pour surcroît de malheur, les habitans de Padul CHARLE enhardis par la foiblesse de l'armée roïale, après avoir demandé en vain qu'on leur ôtât une garnison extrêmement à charge, se liguérent avec les Morisques des montagnes pour 1570. s'en défaire; & ils la chasserent en effet, après en avoir tué

trente hommes & bleffe beaucoup davantage.

Velez faifoit à Dom Jean des plaintes continuelles fur le manquement de vivres, qui étoit cause de la désertion de ses troupes; il en avoit aussi informé le Roi par le moyen de ses amis. Pour empêcher le mal de gagner, le Conseil sut d'avis d'envoyer Antoine de Luna & Garcias Manrique à Baça, avec mille hommes de pied & deux cens chevaux; mais depuis la mi-Août jusquà la mi-Novembre, ils ne firent rien de remarquable. Jean d'Autriche craignant que les plaintes de Velez ne retombassent enfin sur lui, & ne le rendissent odieux, fit embarquer quantité de provisions pour son armée, extrêmement diminuée par la désertion. L'arrivée des convois remit une si grande abondance au camp, après une disette affreuse, que cent livres de pain n'y coûtoient plus que la douzième partie d'un écu d'or. Les soldats néanmoins ne revenoient point au drapeau; & l'on apprenoit tous les jours quelques nouvelles révoltes. Velez qui ne vouloit pas demeurer oisif, partit de Calahorra avec ce qu'il avoit de troupes, & marcha contre les habitans de Beluduy. Il combattit en chemin contre un corps de Morifques qu'il rencontra, & il perdit plus de monde que les ennemis. Il continua sa marche du côté de Baça. Antoine de Luna qui y commandoit lui remit ses troupes; il aima mieux servir fous Dom Jean, que fous le marquis de Velez : ainsi fous prétexte de quelques ordres qu'il disoit avoir reçus du Generalissime, il s'en retourna à Grenade.

Aben-Humeïa qui ne craignoit plus rien depuis la retraite de l'armée du Roi, marcha avec fept mille Morifques & cinq cens Turcs ou Africains du côté d'Adra, dans le dessein de s'en emparer; mais n'y ayant pas réussi, il s'avança vers Berja, & commença à battre la muraille de cette ville avec deux petites pieces de canon, n'en aïant point de gros. Comme son artillerie n'étoit pas assez forte pour faire brêche, il leva le siège, & s'en alla piller Cuevas; il brûla les jardins,

## DE I. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 129

ruina les étangs, les vergers, & tout ce que les marquis de Velez avoient fait pendant une longue paix pour embellir ce CHARLE · lieu: après quoi il s'en retourna à Andarax, & commença à y vivre en Roi, comme s'il n'avoit plus eu d'ennemis à craindre. Son avarice & ses débauches, qui s'étoient tenuës cachées dans le temps de l'adversité, se montrerent alors à découvert. Mondejar avoit mis sa tête à prix, comme il se pratique en Espagne contre les bannis & les brigands publics. On avoit promis une grande somme à celui qui le livreroit & l'impunité aux complices de sa révolte. Mais ces avantages n'avoient ébranlé ni l'union ni la fidelité de ses sujets : la douceur de la liberté, ou la haine de leurs perfécuteurs, avoient eu plus de force sur leurs esprits, que les promesses de Mondejar : & pendant qu'ils étoient exactement instruits d'heure en heure de tous les mouvemens des Espagnols, il arrivoit rarement que ceux-ci fussent informés par des déserteurs de ce que faisoient les Morisques. Enfin il se trouva parmi eux Conjucation un mécontent nommé Diego d'Alguazil, qui forma le def- contre Abensein de tuer Aben-Humeïa : ce qui lui fit prendre cette résolution, fut moins la promesse de la récompense, que la jalousie d'avoir le Roi pour rival dans l'amour dont il étoit épris pour une femme de confideration : d'ailleurs il comptoit fur l'impunité, lorsqu'il auroit exécuté son dessein.

Aben-Humeïa avoit à sa solde quatre cens Turcs; sur la fidélité desquels il comptoit. Pour se les attacher encore davantage, il réfolut de s'emparer de la ville de Motril, & de la brûler entierement, parce que la garnison Espagnole qui la défendoit, empêchoit ces Turcs de faire des courses fur les terres des fujets du Roi. Il voulut encore leur procurer un quartier avantageux dans la vallée de Lechin qui est un pays gras Dans cette ville il eut recours à Abdalla Aben-Abo de Mecina chef des Alcaydes. Cet officier qui étoit en grande considération parmi ceux de sa nation, tant pour le respect qu'ils avoient pour sa naissance, car il descendoit des anciens rois de Grenade, que par l'estime qu'ils portoient à sa sagesse & à sa vertu. Aben Humeïa lui manda en secret, que des qu'il verroit un ordre de sa part, il ne manquat pas de lui ramener ces quatre cens Turcs, & deux cens Africains, commandes par Husceni & Carabaxi. Peu de tems auparavant Tome VI.

IX. 1 570.

IX. 1570.

Aben-Humeïa avoit publié un Edit, qui défendoit à tout le CHARLE monde d'avoir des Morisques pour concubines, mais seulement pour femmes légitimes, & il faisoit observer religieusement cette loi. Entre les femmes Morisques il y avoit une veuve, fille de Vincent Roïas, cousin germain d'un autre Vincent Roïas, pere de la premiere femme d'Aben-Humeïa. Cette veuve étoit d'une grande beauté, & d'un esprit excellent : elle jouoit de la guitarre, & chantoit avec beaucoup plus d'art qu'il ne convient aux personnes qui ont de la pudeur. Elle aimoit à la fureur Diego Alguazil, qui avoit êté l'ami intime du mari qu'elle avoit perdu. Aben-Humeïa aimoit éperdument cette femme, & comme Diego avoit une place honorable chez lui, il tâcha de lui persuader de l'épouser, afin qu'elle demeurât à sa Cour. Diego qui aimoit mieux être le favori de la Morisque, que son mari, refusa de la prendre pour sa femme. Le tyran devenu furieux par ce refus, la sit enfermer chez lui, & par force ou par promesse obtint enfin ce qu'il vouloit. Cette femme qui s'étoit flatée de l'épouser, dissimula d'abord l'affront qu'elle avoit reçû : mais lorsqu'elle vit que l'on ne la regardoit que comme une concubine, & qu'il n'y avoit aucune espérance de devenir femme du Roi, elle écrit en secret à son ancien amant qui avoit été éloigné de la Cour sous quelque prétexte. Elle lui represente le péril où il est, & l'exhorte à la vengeance. » Ce tyran, lui dit-elle, » d'un naturel foupçonneux, & qui fçait que je vous aime, ne » fera jamais en repos qu'il ne se soit défait de vous. Pour vous » fauver, il n'y a qu'un moyen, c'est de le prévenir : faites » donc promptement périr ce scélerat haï des Dieux & des » hommes, «

Il ne lui fut pas difficile d'engager Alguazil à cette entreprise; l'amour dont il brûloit pour elle, & le péril où il se trouvoit l'y animoient suffisamment. Pour en venir à bout il employa la même ruse dont se servit le comte Julien étant à Ceuta pour tromper le roi Rodrigue, ainfi que nous l'apprennent les annales d'Espagne. Voici comment la chose arriva. Abdalla étant à Cadiar Aben-Humeïa lui envoya un Courier fecret comme ils en étoient convenus. Diego furprit ce courier; & ayant sçû que le Roi faisoit revenir les Turcs, il le tue, prend la lettre qu'il portoit, l'ouvre, & fur le champ il en fait écrire une autre par un de ses cousins permains qui avoit servi quelque tems de Secretaire au roi Mo. CHARLE risque. & qui ne le haissoit pas moins que Diego : cela fut d'autant plus aise, qu'Aben-Humeïa ne sçavoit pas écrire. Par cette fausse lettre, le Roi ordonnoit à Abdalla de mener les 400 Turcs à Mecina avec Diego Alguazil, qui devoit le joindre avec cent hommes choisis; qu'avec ces cent hommes & les habitans de Mecina il massacrat ces 400 Turcs. parce qu'il étoit informé qu'ils en vouloient à sa vie : qu'Abdalla pourroit sans peine faire périr ces Turcs fatigués de la marche qu'ils auroient faite, & accablés de fommeil; qu'après les Turcs, il ne manquât pas de tuer Alguazil qui lui étoit suspect pour bien des raisons. Diego donne cette lettre à un homme fûr pour la porter à Abdalla, & il convint avec lui de l'heure qu'il la presentera, parce qu'il étoit bien aise

1170.

de se trouver à Cadiar dans le tems qu'elle seroit renduë. Abdalla fut extrêmement étonné d'une telle dépêche. Au milieu des agitations que lui causent cette lettre. Alguazil survient qui lui dit qu'Aben-Humeïa lui a donné des ordres détestables, qu'il ne vouloit point exécuter. » Car pour-" quoi , disoit-il , livrer à la boucherie des troupes que le ba-» cha d'Alger & le roi de Maroc ont envoyées à son secours? » est-ce là la récompense des services qu'ils lai ont rendus ? » peut-il rester la moindre espérance de rétablir ses affaires, » ou de recouvrer sa liberte lorsqu'on voit le chef tourner » contre ses amis, les armes que ses ennemis l'ont forcé de » prendre ? Pour moi , ajouta-t-il , j'aime mieux mourir fur » le champ, & souffrir de la part de mes ennemis les sup-» plices les plus cruels, que de tremper mes mains dans le » sang de tant d'innocens, & de rendre par là mon nom » exécrable à toute la postérité. «

Il prononça ces paroles avec une douleur qui paroissoit sincere, & ne laissa rien échaper par où Abdalla pûs le soupconner d'avoir la moindre connoissance de l'ordre qu'il venoit de recevoir pour le faire assassiner. Cette considération augmentoit encore l'inquiétude d'Abdalla. Il étoit au desespoir qu'on l'eût chargé de ces deux commissions également odieuses contre les Turcs & contre Alguazil, d'autant plus qu'il voyoit l'impossibilité d'exécuter la premiere sans le se,

Rij

IX. 1 170.

cours de celui qui venoit de marquer tant d'horreur pour CHARLE cette inhumanité. Il craignoit d'ailleurs que s'il supprimoit la lettre qu'on venoit de lui rendre, Alguazil n'informât les Turcs de la résolution prise contre eux , & regardant le masfacre dont le Roi le chargeoit, comme la plus détestable de toutes les perfidies, il crut qu'il étoit de l'interêt de la Republique & du sien, de montrer la lettre à Husceni & à Carabaxi, & de délibérer avec eux, en présence d'Alguazil même sur ce qu'il y avoit à faire en cette occasion. A la lecture de cette lettre, Alguazil, qui avoit fabriqué toute l'intrigue, paroît extrêmement étonné: les Turcs déteftent une si horrible ingratitude; chacun est effrayé du péril qui le menace : enfin ils décident que l'unique moyen de sauver leur vie, est de l'ôter à un misérable qui sembloit n'être né, que pour la ruine de l'Etat & des particuliers.

Alguazil voyant Abdalla si bien disposé, pour mettre l'affaire encore en meilleur train, fit espèrer aux Turcs un butin considérable qui leur tiendroit lieu de la solde qu'ils perdroient, & il prépara pour tous les complices un breuvage composé d'opium & de chenevis, dont les barbares ont accoutume d'user lorsqu'ils sont prêts d'aller au combat,

Tout étant ainsi réglé, Abdalla fut nommé chef de la conjuration, & on lui fit même espérer qu'on l'éliroit à la place de celui dont on avoit résolu la mort. Après quoi ils partirent dans un très-grand silence, au plus fort de la nuit, pour se rendre à Andaxara. Alguazil voulant applanir toutes les difficultés, avoit envoyé avertir les sentinelles & les corps de garde de laisser entrer les Turcs sans difficulté, parce qu'ils étoient mandés par Aben-Humeïa, & que l'Officier qui commandoit les corps de garde en étoit informé. Ils vont donc sans bruit à la maison d'Aben-Humeïa, & après y être entrés, ils enferment les portes, y mettent un bon nombre de foldats, & vont à la chambre du Roi, qui étoit couché tranquillement entre deux femmes ou concubines. A leur arrivée il eut bien de la peine à sortir de son lit au milieu d'une troupe de domestiques qui dormoient auprès de lui. Ce spechacle, auquel il ne s'attendoit pas, le saisit de frayeur : & comme personne ne se mettoit en devoir de le défendre, les conjurés le lierent au poteau de la porte. Mais afin de

IX. X 170.

se purger de l'infamie que l'on attache toujours à tout ce = qui s'appelle conjuration, ils résolurent de le traiter en cri. CHARLE minel & de lui faire son procès. Plus la témérité des conjurés paroîtra grande, plus on doit être étonné de la lâcheté & de la nonchalance des domestiques & des gardes de ce malheureux Roi; car ils se laisserent désarmer par les Turcs sans faire la moindre résistance. Enfin l'on produisit en prefence d'Husceni & de Carabaxi les lettres qu'Alguazil avoit contrefaites. Aben-Humeïa les examine, dit qu'elles sont fausses, & qu'elles ont été écrites par un de ses plus cruels ennemis, cousin germain d'Alguazil : il appelle ensuite à son secours le nom de Mahomet, celui du grand Seigneur, & du bacha d'Alger, & montre aux conjurés son habit de pourpre, marque de sa dignité Royale. Comme il vit que rien ne les touchoit, il leur demanda en grace de le tenir en prison, & de lui permettre de se justifier en justice réglée. Après un outrage aussi sanglant, il ne devoit pas s'attendre que ses prieres, ses plaintes quelques justes qu'elles fussent, ni le respect de sa dignité passée fissent un grand effet sur des ennemis si déclarés. Dès le lendemain ils pillent sa maison, partagent entre eux ses meubles précieux, son argent, son serrail, & proclament roi Abdalla, qui s'excusa pour lors d'accepter cette dignité.

Aben-Humeïa qui vit que sa perte étoit résoluë, après avoir protesté contre la calomnie, déclara devant tout le monde qu'il n'avoit jamais eu dessein d'embrasser la religion de Mahomet, qu'il n'avoit accepté le nom de Roi que pour pouvoir se venger des injustices que les Magistrats du roi d'Espagne avoient faites à son pere & à lui. En effet étoit-il naturel que comptant parmi ses ancêtres tant de Rois, tant de Généraux d'armées, il fouffrît patiemment que les Espagnols le dépouillassent des armes de sa famille, qui prouvoient l'antiquité de sa noblesse ? Qu'il étoit content de la vengeance qu'il avoit tirée de l'injustice de ses juges ; qu'ils pouwoient quand il leur plairoit satisfaire la soif qu'ils avoient ou de son or, ou de son sang; qu'il n'étoit point fâché qu'ils eussent mis Abdalla à sa place; qu'il prévoyoit que dans peu il auroit une fin pareille à la sienne ; qu'au reste il protestoit qu'il avoit toujours été Chrétien, & qu'il auroit continué de vivre

IX. 1170. meïa est étrangié.

dans cette religion, si sa fortune le lui avoir permis : mais CHARLE qu'il avoit résolud'y mourir. Après avoir parlé ainsi, il accommoda ses habits, & se couvrit le visage : sur le champ on lui mit une corde au cou, & on l'étrangla. Comme ses meur-Aben-Hu. triers ne l'expedioient pas affez vîte, il aida de ses mains à serrer la corde, & il sit paroître à sa mort beaucoup plus de fermeté qu'il n'avoit montré de valeur durant sa vie : car il ne scut iamais ni commander à des hommes en Roi, ni re-

pousser des injures en homme.

Abdalla continuant ou par crainte ou par modestie à refufer le titre de Roi, tous les Alcaydes lui défererent unanime. ment l'autorité souveraine pour trois mois , jusqu'à ce que le bacha d'Alger eût confirmé sa Royauté. Dès que les lettres de confirmation furent arrivées, il fut proclamé roi de Grenade & d'Andalousie, on lui mit entre les mains l'étendart royal, & l'épée nuë, on le revêtit de la pourpre, & on le montra au peuple porté sur les épaules de ceux à qui cette fonction appartenoit. Tout le monde à la réserve d'un fort petit nombre lui rendit l'obeissance due à sa nouvelle dignités après quoi les Alcaydes distribuerent tous les emplois, Le nouveau Roi régla avec plus de sagesse que son prédécesseur la garde qui devoit l'accompagner, & les postes où il falloit mettre des corps de garde. Ce qui venoit d'arriver à Aben, Humeïa, lui avoit appris qu'il falloit empêcher que des ennemis du déhors ou des sujets conjurés ne pussent entrer si aisément dans sa maison. Il sit la revûë de son armée qui se trouva forte de huit mille hommes tant arquebusiers, qu'ar, balestriers. On régla la paye des Turcs à huit cens écus d'or par mois, très-bien payes; on fournissoit des vivres aux Morisques, & on avoit un très-grand soin qu'ils n'en manquaffent jamais.

Ce changement n'ayant causé aucun désordre dans les affaires des rebelles, contre l'attente de Jean d'Autriche, & des Seigneurs qui servoient sous lui . Pierre de Mendoze fut envoyé à Orgiva, pour relever Molina qui étoit malade, & pour appaiser la garnison qui menaçoit de se révolter. Peu s'en falut en effet qu'il n'y arrivât beaucoup de défordre : car de tous les officiers de la place, il n'y eut que Gabriel de Montalvo qui se tînt dans le devoir avec sa compagnie, & le

Abdalla proclamé roi des Mores.

Toldar ne put être appaifé que par la retraite de Mendoze. Molina étant gueri, & voulant empêcher que ses troupes ne CHARLE s'amolissent dans l'oissveté, en envoya une partie dans les montagnes pour inquieter les Morisques : mais il n'en revint presque aucun.

IX. 1 570

Dans ce même tems Abdalla mit des munitions de guerre & de bouche dans Castel de Hierro, avec une garnison de cinquante Turcs fous un chef nommé Leandre. On attendoit de jour en jour Carabaxi, qu'on avoit envoyé à Alger après la mort d'Aben-Humeïa pour en amener du secours. Le Roi alla en personne à Orgiva, sur l'avis qu'il eut que les habitans menaçoient de se révolter, si on ne les délivroit des vexations de leur garnison. Il y eut d'abord quelques escarmouches entre les deux partis:& Molina qui craignoit qu'à la fin les choses ne tournassent point à son avantage, écrivit à Jean d'Autriche, & le pria de lui envoyer du secours sous la conduite du duc de Sesse, officier d'une grande distinction. Dom Jean lui donna en effet six mille hommes d'infanterie, presque toute de nouvelles levées, & trois cens chevaux. Une attaque de goute à laquelle le Duc étoit fort sujet, l'ayant empê. ché de partir sur le champ, Quixada sollicitoit le comman. dement de ce corps de troupes. Le Duc qui en fut informé, hâta, pour ainsi dire, sa guerison, & se mit en marche au commencement de Novembre pour aller au secours d'Orgiva, qui manquoit de vivres. Dès qu'il fut près de la ville, il détacha Bilches qui à beaucoup de bravoure joignoit une connoissance parfaire du pays. Il lui ordonna de laisser le Lanjaron à droite, de prendre par les montagnes, & de sulvre ce chemin peu fréquenté, jusqu'à ce qu'il fût arrivé aux défiles d'Orgiva, d'où il feroit sçavoir son arrivée à Molina. Il envoya après lui un autre corps de pareil nombre pour affurer fes derrieres & fes flancs ; & il les fuivit avec le reste de son armée. Les ennemis instruits de cette marche par leurs espions, partagent leurs troupes, en laissent une partie pour continuer le siege, & s'avancent avec le reste pour attaquer le duc de Sesse. Hali & Husceni Turcs parurent les premiers, pendant que Randate & Macox s'embusquoient, l'un avec 400 hommes dans une vallée pleine de détours & de précipices, par où il falloit que Bilches passat, & l'autre der-

IX. :3 570.

== riere lui du côté de Calathajar avec deux cens hommes. Il CHARLE arriva en cette occasion une chose rare dans les stratagêmes de guerre, & dont il n'y a point d'exemple, c'est que les embuscades des Morisques ne furent découvertes, ni par l'avant garde des Espagnols, ni par les corps qui la suivoient; dans le tems que la premiere embuscade se montra, Hali étoit aux mains avec le duc de Sesse. Bilches qui étoit fort loin de lui, voyant la nuit approcher gagna une hauteur voifine, entourée de sablonieres, mais il y perdit bien du monde. Perez un des officiers qui commandoient sous lui fut taillé en pieces avec la troupe qu'il menoit. Le second corps qui fut aussi très-maltraité par la seconde embuscade, se retira du côté du duc de Sesse qui le soutint. Alors toutes les forces des ennemis étant venuës le charger, le Duc résista pendant quel. que tems à leur impétuosité, avec l'aide de Gabriel & Louis de Cordouë, de Jean de Mendoze, & de quelques autres Seigneurs de distinction. La nuit finit le combat, mais comme il ne sçavoit point le chemin, il regagna en bon ordre le lieu d'où il étoit parti le matin. Il montra dans cette action beaucoup de valeur & de prudence, parce qu'ayant surmonté toutes les difficultés d'un chemin impraticable, & propre à dresser des embuches, il suppléa lui-seul par son courage à la témérité du foldat qui n'obeissoit point à ses officiers, & à l'imprudence des officiers qui avoient manqué de vigilance. Ce fut un bruit constant que si les ennemis avoient continué le combat avec la même impétuofité qu'ils le commencerent, ils auroient infailliblement remporte une victoire complette: mais il n'y eut que quatre cens hommes de tués, & beaucoup d'armes perdues, qui furent d'un grand secours aux Mores oui n'en avoient point.

Le lendemain le duc de Sesse fit dire à Molina, que si faute d'eau & de vivres il ne pouvoit plus tenir dans Orgiva, il fongeât à se sauver avec sa garnison; mais qu'au lieu de suivre le Lanjaron où les ennemis étoient postés, il prît une route plus sure, qui étoit celle de Motril. Molina, à qui Jean d'Autriche avoit donné un ordre pareil, fit enclouer & enterrer le canon qu'il ne pouvoit emmener ; & se retira par la route de Motril, où il arriva fans perte avec fes bagages, les malades & les blessés, qu'il avoit mis au milieu de ses troupes. Les Mores

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

Mores auffi-tôt pillerent & brûlerent la ville, emmenerent : deux pieces de canon qu'ils y trouverent, gagnerent ensuite CHARLE Guejar & Puntal, descendirent dans la plaine, enleverent le bétail, & vinrent brûler Maracéne à une demie-lieue de Grenade.

IX. 1570.

Le duc de Sesse prit sa marche par Albunuelas, & vint rejoindre Jean d'Autriche, avant laissé Jean de Mendoze au camp, & ordonné à Louis de Cordoue de brûler Restaval, Belexis, Concha, & toutes les habitations de la Vallée pour empêcher qu'elles ne servissent de retraite aux Mores.

lean d'Autriche sensible à tant d'adversités, qu'il imputoit à la licence de ses soldats beaucoup plus qu'à la valeur de ses ennemis, résolut de rétablir la discipline, de recruter les troupes, & de leur donner de nouveaux Officiers. Pendant ce tems, Galera, petite place située dans le territoire de Baça sur le chemin de Carthagene, s'engagea dans la révolte à la sollicitation d'un certain Malequi; ce qui porta un grand préjudice à tous les postes du voisinage. Les habitans de Guescar qui en étoient les plus près, jugeant qu'il falloit apporter un prompt remede à cette incendie, y acoururent fur le champ; mais après avoir demeure pendant trois jours autour de la place avec sept cent hommes, ils s'en retournerent sans autre avantage, que d'emmener quarante Chrétiens qui s'étoient sauvés dans une Eglise. Caracajal s'étoit jetté avec cens Turcs dans Galera par l'ordre d'Abdalla, losqu'il scut que les Guescariens se retiroient, il les poursuivit, reprit le bétail qu'ils emmenoient, & tua quelques Chrétiens. Les Guescariens irrités de cet échec, tuerent en rentrant dans leur ville tous ceux qui leur étoient suspects; forcerent la maison du gouverneur, où plusieurs s'étoient réfugiés, & les en arracherent pour les massacrer. Non contens de ce carnage, ils mirent le feu à tous les endroits qui leur avoient servi de retraite. Une autre ville de Guescar siruée sur les confins des roïaumes de Grenade & de Murcie en fit autant. Cette ville étoit autrefois du domaine de la couronne : mais Ferdinand d'Arragon la donna à Frideric de Tolede duc d'Albe, pour le récompenser des services qu'il lui avoit rendus à la conquête du roïaume de Navarre. Le bourg d'Orze, appelle vici par les anciens, & qui n'est qu'à une Tome VI.

CHARLE IX.

lieue de Galera, se révolta dans le même tems. Ceux de Guescar vinrent aussi-tôt pour le ravager. Mais les nouveaux Chrétiens des environs en avertirent Malequi, & demanderent du secours aux Turcs, qui vinrent au nombre de deux mille. Après un combat très-vis & très-opiniàtre, ces derniers furent obligés de se retirer avec perte de cinq cens hommes. Du côté des Guescariens, il y cut peu de monde de tué, parce qu'ils découvrirent de bonne heure les embûches que les Turcs leur avoient dresses.

Tous les environs d'Almançora, Filabre, Purchena, & tout le territoire de Baça ayant prêté serment à Abdalla, il ne ressoit aux Espagnols dans tout ce canton que Serone & Tixola qui appartenoient au Marquis de Villene. La dernière de ces places passoit pour imprénable, mais elle manquoit d'eau. Les Mores firent quelques tentatives contre Serone, & s'en rendirent ensin maîtres après avoir pris le gouverneur, qui faisoit de tems en tems de petits voiages, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. On y trouva quarante pieces de canon de sonte, & une grande quantité de vivres. Tixola, la fosse de Malaca, & les montagnards de Ronda suivirent l'exemple de Serone.

Velêz étoit alors à Baça, où arrivoient de jour en jour par ordre du Roi, un grand nombre de Seigneurs de la Cour, qui devoient être suivis par un renfort considérable de troupes que ce Prince vouloit lui envoyer. Velez fans les attendre se mit en marche avec quatre mille fantassins & trois cens cinquante chevaux, & prit la route de Galera. Malequi & fon fils épouvantes de fon arrivée, abandonnent la place. Deux jours après Caracajal fit affembler les habitans, & leur conseilla de se mettre en sureté pendant qu'il étoit encore tems. Tous répondirent qu'ils aimoient mieux mourir que d'abandonner leurs maisons. Ne jugeant pas à propos de périr avec eux, il fit une sortie vigoureuse la nuit avec ce qu'il avoit de foldats, & se retira heureusement auprès d'Abdalla, qui lui donna la commission de fortisser Guejar. Dès que le rempart en fut achevé, aussi bien qu'un mur de pierre sans ciment qui servoient à joindre deux montagnes opposées, Abdalla en sit sa place d'armes, & y mit Caracajal avec ses principaux officiers, entre autres un

IX.

I \$70.

139

Pierre Mendoze habitant du lieu, qui avoît pris le nom de Mendoze, parce qu'il étoit sujet de cette illustre famille. On CHARLE comptoit encore Hocein, Chocon, Xoaibi, Macox, Monaxar, Randate, Partal & quelques autres. Comme les troupes de cette Place incommodoient fort la ville de Grenade, Jean d'Autriche fit renforcer la garnison d'Antiquera, afin de la mettre en état de s'opposer à leurs courses. Il donna à Padilla une compagnie de cavalerie pour la défense de Sainte-Foi, & il établit dans la ville même de Grenade un plus grand nombre de corps de garde.

Pendant ce temps-là Velez battoit la ville de Galera avec neuf pieces de canon, six de fonte & trois de fer, mais sans avancer beaucoup, à cause des fréquentes sorties des habitans qui lui tuerent bien du monde, & entre-autres le capitaine Leon. Enfin la rigueur de l'hyver l'obligea à décamper, quoiqu'il fût presque maître du rempart. Il alla à Guescar

pour rassembler de nouvelles forces.

Jean d'Autriche Gouverneur général du roïaume de Grenade n'avoit pû jusque-là obtenir la permission de se mettre à la tête de l'armée. Las enfin de demeurer dans l'inaction, il follicita Philippe si vivement, qu'il consentit qu'on format deux armées : Que Jean d'Autriche en commanderoit une, ayant sous lui Velez, Requesens & Quexada, & qu'il attaqueroit les rebelles du côté d'Almançor : Que le duc de Seffe commanderoit l'autre, & les attaqueroit du côté d'Alpuxara, On changea d'avis dans la suite; & il sut résolu que pendant que Velez étoit occupé au fiége de Galera, on feroit celui de Guejar la principale forterelle des ennemis, afin de ne leur siège & prife pas laisser le temps de s'y fortifier, & de soulever peut-être le principale roïaume de Valence, qui étoit dans leur voisinage. On déta- place des Mocha Garcias Manrique & Tello d'Aguilar pour reconnoître la res. place, l'ordre de leurs gardes & de leurs sentinelles. Les avis des espions ne s'accordant pas sur le nombre de leurs troupes, que les uns faisoient monter à quatre mille hommes, & les aucres à beaucoup davantage, on vint à bout d'en avoir des nouvelles par ceux de la place. On apprit que le rempart étoit affez mal gardé, qu'il y avoit peu de fentinelles, & qu'on ne voyoir pas beaucoup de feux allumes pendant la nuit. Làdessus on marcha contre la ville avec autant d'appareil, que

IX. I \$70.

CHARLE de neuf mille hommes de pied & fix cens chevaux sous la conduite de Jean Rodrigue de Villafuerte. Le comte de Tendille en qualité de Gouverneur de la ville de Grenade, auroit bien voulu avoir le commandement de cette armée, & il fit beaucoup de mouvemens pour l'obtenir; mais ce fut en vain. Le vingt-troisième de Décembre Villafuerte se mit en marche avec huit pièces de campagne pour renverser les fortifications de la place. Il y a deux chemins pour aller de Grenade à Guejar , l'un à gauche, qui passe à Guadix, l'autre à droite, qui prend par les montagnes. Quexada faisoit l'avant-garde avec deux mille hommes de pied. Garcias Manrique commandoit la cavalerie. L'arriére - garde étoit conduite par Pierre Lopez de Meza & par François de Solis, gens plus propres à des négociations de paix, qu'à des entreprises militaires. Le duc de Sesse marcha le long de la riviere avec quatre mille fantassins & trois cens chevaux. Diego Quexada qui passoit pour connoître le païs, étoit à la tête des gardes de Jean d'Autriche. Les Morisques avertis que Jean d'Autriche les devoit attaquer la nuit suivante, commencerent par mettre leurs femmes, leurs enfans & leurs bagages en fureté: après quoi les Turcs qui étoient dans la place, se retirerent dans l'Alpuxara le jour d'après que Garcias & Tello l'eurent reconnuë.

Dès que Jean d'Autriche fut arrivé, Randate, Macox & Partal, qui étoient restés dans Guejar avec quatre cens hommes, se jetterent dans la plaine pour attaquer les troupes de Roi par derrière, & piller tous les environs. Il ne resta dans le fort qu'un petit nombre de vieillards & de femmes, qui aimerent mieux mourir, que de prendre la fuite. Il y eut tout au plus quarante hommes tués du côté des ennemis, & moins encore du côté des Espagnols, & ce ne fut même que parce qu'ils poursuivirent les fuyards dans les montagnes : car les Morifques, qui connoissoient mieux le terrain qu'eux, les attaquoient tantôt en flanc, tantôt par derriere. Ce qui leur caufa encore quelque perte, fut qu'ils prirent les Mores qui furoient pour des femmes, parce qu'ils s'étoient coeffes de même. Dans cette perfuation ils les pourfuivoient fans beaucoup de précaution; mais quand ils en furent près, ils trou-

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

verent qu'ils avoient affaire à des hommes. Le capitaine Quexada y fut tue d'une grosse pierre qu'une femme fit tomber CHARLE fur lui d'un endroit élevé. On laissa d'abord Louis de Mendoze à Guejar avec une bonne garnison, & quelques jours après on y mit Alarcon avec les compagnies qu'il commandoir.

IX. 1 170.

Après cette conquête, on tourna toutes les forces contre Galera. Il y arrivoit des Seigneurs & des troupes de tous côtes. Chacun s'empressoit de s'attacher à la fortune de Dom Jean, qui étoit jeune, d'un excellent naturel, & très-respecté à cause de Charle-Quint son pere ; & on étoit persuadé que la guerre sous ses auspices ne pouvoit manquer d'être heureuse. Jusque-là le succès en avoit été fort douteux, soit que par mepris pour les ennemis on eût négligé de faire les préparatifs nécessaires ; soit que la division qui regnoit entre les Chefs, eût été avantageuse aux Morisques. Mais sous la conduite de ce nouveau Général, qui venoit de prendre sans combat leur plus forte place, on comptoit accourir à un triomphe certain. De fix-vingt compagnies, dont étoit composé le secours qu'on lui envoyoit, il en détacha une partie pour le marquis de Velez campé du côté de Guadix, & il retint le reste auprès de lui. Après quoi il partagea ses troupes avec le duc de Sesse, à qui il donna ordre de se rendre à Orgiva, & de faire la guerre du côté d'Alpuxara : pour lui il marcha du côté de Galera.

Abdalla fâché de la perte de Guejar, pour s'en dédommager en quelque sorte, fit une tentative la nuit sur la ville d'Almuñeçar, qui s'appelloit anciennement Menaca : mais la valeur & la prudence de Lopez de Valençuela, qui la défendoit, rendit ses efforts inutiles, & il sut obligé de regagner bien vîte ses montagnes, sans emporter ses echelles. Une autre tentative que l'on fit sur Salobreña, où commandoit Die-

go de Ramire, ne réussit pas mieux.

Le duc de Sesse ayant saisse une garnison de quatre mille hommes à Grenade, se rendit à Padul le vingt & un de Féwrier , & ayant fait mener une grande abondance de vivres à l'armée de Dom Jean, il bâtit des forts du côte d'Albunuelas & de Guajare dans des lieux fitués avantageusement, & y mit de bonnes garnisons pour affurer ses derrières. De-là il mar-

IX. 1 570.

cha à Orgiva avec huit mille hommes de pied, & trois cens CHARLE cinquante chevaux presque tous gentilshommes d'Andalousie. Abdalla qui étoit à Andarax, ne disputa point l'entrée de l'Alpuxara, réfolu d'attaquer l'arrière garde du duc de Seffe lorsqu'elle seroit entrée dans les défilés, mais il ne se passa rien, parce que les Turcs, à ce qu'on croit, étoient déja en traité avec Jean d'Autriche, à qui ils demandoient un saufconduit pour repasser en Afrique : on crut même qu'Abdalla négocioit la même chose pour lui & pour sa famille. Cependant le duc de Sesse allant d'Orgiva à Poqueyra, sut attaqué par André de Meza, qui vint à lui avec quatre cens hommes d'élite. La perte des Éspagnols ne fut pas considérable ; elle ne tomba que sur les goujats, les valets & autres gens de cette espèce qui ne servent qu'à embarrasser les troupes. Le Roi qui vouloit avoir des nouvelles certaines, parce que celles qu'il recevoit de temps en temps ne s'accordoient point, avoit envoyé Pierre de Velasco: ce Seigneur se trouva à cette action, & y courut grand risque, son cheval aïant été tué sous

> L'armée marcha ensuite entre Ferréira & Cadiar, On comptoit profiter de la nuit pour lui faire prendre quelque repos, lorsqu'elle fut attaquée par Xoaibi avec cinq cens arquebusiers. La fatigue qui l'accabloit lui ôta le courage, en sorte qu'il y eut quelques foldats de tués. Elle en auroit perdu bien davantage, si l'attaque avoit été plus vive : mais ce n'étoit presque que de nouvelles levées, qui dans ce tumulte nocturne ne sçavoient où aller, & songeoient bien plus à fuir, qu'à combattre. Au reste, les deux partis n'avoient point d'envie de hazarder une bataille. Les Généraux du Roi croyoient qu'en temporisant on finiroit plus surement la guerre, & Abdalla qui attendoit du secours d'Afrique, ne vouloit rien tenter d'important avant qu'il fût arrivé. Le duc de Sesse s'avança donc jusqu'à Jubiles ; il trouva le château abandonné, & se mit à le fortifier. Cependant il detacha Louis de Cordouë fon parent, & Louis de Cardone avec chacun deux mille hommes de pied & cent cinquante chevaux pour faire des courfes dans les montagnes voifines. Pour lui il alla de Jubiles à Beria, & de-là à Cadiar: ces deux places sont dans le cœur de l'Alpuxara. Pour l'obliger d'en fortir, Abdalla posta

#### DE I. A. DE THOU, LIV. XLVIII. 143

huit cens hommes entre la ville d'Orgiva & l'armée du Duc, afin de couper les convois qu'on lui ameneroit de Grenade. Il envoya encore Moxacar avec mille arquebusiers du côte du mont Gador, des villes d'Andarax & d'Adra, & des autres postes voisins d'Almeria, à Garral & à Bentomis, où étoit Antoine de Luna; & après avoir mis une bonne garnifon & des provisions dans le bourg de Competo, il détacha une partie de ses troupes pour aller faire des courses jusqu'aux portes de Grenade, & ruiner les terres du marquis de Velez. Il garda auprès de lui quatre mille tant arquebusiers qu'arbalêtriers, & avec deux mille autres il barceloit sans relâche l'armée du Duc, qui d'ailleurs avoit à combattre la faim & beaucoup d'autres incommodités, depuis que ses convois de Grenade ne pouvoient plus passer. Car à l'exception de quelques petites provisions qu'il recevoit de temps en temps de Pierre de Verdugo Gouverneur de Malaga, il ne nourriffoit ses troupes que de raisins, de fruits séchés au soleil, de poisfon & d'olives. Enfin voyant que tous les passages étoient bouchés, il détache le marquis de Favara avec mille fantasfins, cent chevaux, & un grand nombre de bêtes de fomme, & lui donne ordre de gagner le port de la Ragua, & d'aller à Calahorra pour lui amener des vivres. Ces troupes qu'il lui donna, c'étoit les compagnies de Seville presque toutes com- Espagnols posées d'étrangers & de bandits, qui viennent en foule à cette horra. grande ville la plus florissante de tout l'Occident. La marche de ce petit corps étoit fermée par soixante chevaux : le Général menoit l'avant-garde composée de trois cens hommes de pied & de quarante chevaux : les malades, les prisonniers & les bêtes de somme étoient au corps de bataille. Comme ils marchoient un peu en desordre; que les bêtes de somme, qui étoient avec la bataille, ne suivoient pas d'assez près l'avant-garde; & que les troupes de l'arrière-garde laissoient aussi trop d'espace entre elles & celles du corps de bataille, Abdalla fit avancer Alarabi qui commandoit dans le canton de Cenete, avec cinquante bons soldats, pour les prendre en flanc, pendant que lui avec cent autres attaqueroit le centre; Husceni de Berja avec deux cens hommes, l'arriére-garde, & que Marcepel de Cenete l'attaqueroit en queuë. On prit le temps que l'avant-garde commandée par le marquis de Fava-

CHARLE IX. 1 170.

Défaite des

IX. 1 170.

ra fut tout-à-fait passée, & que ses soldats étoient occupés à CHARLE prendre des vaches & des femmes, que les Mores avoient laiflées exprès pour les attirer. Alors toutes ces troupes fortant tout à la fois de leurs embuscades, tombent sur les Espagnols par trois endroits, les envelopent, & les mettent en déroute, Pendant que les plus avances se metroient à couvert, & que les derniers, quoique rompus, se défendaient de leur mieux, tous les bagages futent pris ou dispersés, & il resta sur la place autour de mille hommes tant goujats que malades. Outre que les vainqueurs reprirent les femmes Morisques que les Espagnols emmenoient, ils firent fur eux plusieurs prisonniers, & le saisirent de trois cens vaches. Ce combat se donna le seiziéme d'Avril, Ceux qui échapérent de cette déroute, allérent joindre le marquis de Favara à Calahorra, d'où ils passerent à Guadix, où Jean d'Autriche s'étoit rendu.

Le duc de Sesse ayant appris cet accident facheux, perdit toute espérance de pouvoir tirer des convois des villes éloignées de la mer : comme d'ailleurs il comptoit peu sur les troupes auxiliaires des villes, il résolut de s'approcher de la mer, & de tourner du côté de Malaga. Son dessein étoit de ruiner la moisson qui faisoit toute la ressource des ennemis, & de leur laisser la liberté de passer en Afrique. Il commença par faire le dégât dans l'Alpuxara, & dans le territoire de Dalias. Il vint ensuite à Berja, où il eut à essuïer un petit combat à l'entrée de la ville; mais sans beaucoup de perte

de part ni d'autre,

La désertion se mit aussi-tôt dans son armée, rien ne pût l'empêcher, ni discours, ni menaces, ni les bienfaits même, Sans respect pour le nom du Roi, ni pour celui de Jean d'Autriche, ou de leurs autres Généraux; ils s'en allerent presque tous chez eux. Le peu qui resta dans le camp y jetta encore le trouble par les plaintes & les libelles qu'ils répandirent, sur tout contre lean de Mendoze, qui avoit fait punir un foldat avec un peu trop de sévérité. Dans ce même temps trois cens Arquebusiers sortis d'Adra où étoit le duc de Sesse, fans lui en avoir demandé la permission, tomberent dans une embuscade de Morisques commandés par Alarabi, & payerent par leur défaite la peine de leur licence effrenée. Les Morifques prirent outre cela plusieurs marchands Italiens

liens & Espagnols qui s'en alloient à Salobreña; & s'emparerent de tout l'argent qu'ils portoient. Diego d'Osorio que CHARLE Jean d'Autriche envoïoit au duc de Seffe, avec des lettres qui contenoient les conditions aufquelles il vouloit qu'on recût les Morisques qui se rendroient volontairement, se trouva à ce combat, d'où il eut bien de la peine à se sauver, après plusieurs blessures, & la perte de vingt de ses soldats.

ΙX. 1170.

Philippe cependant étoit à Cordouë : on y parloit diversement des moïens de pacifier ces troubles; les uns disoient que dans une conjoncture aussi delicate qu'étoit celle du grand armement des Turcs, il falloit à quelque prix que ce fût éteindre un feu allumé dans le cœur du Roïaume. Les autres soûtenoient qu'il étoit de la réputation de l'Etat de finir la guerre par la force, & qu'il y auroit beaucoup plus de danger à la terminer d'une maniere précipitée, qu'à prendre tout le temps nécessaire pour la finir avantageusement. Pendant qu'on dispute sur les conditions, on agit avec beaucoup de sévérité contre les restes de cette secte impie. On emplose toute forte de violences & d'outrages contre ceux qui font sufpects; on les envoïe dans le roïaume de Castille, & dans les provinces les plus éloignées de l'Espagne. Les soupçons étoient augmentés par le crédit qu'Alfonse de Vanega avoit parmi ces peuples. Nous avons vû qu'ils l'avoient sollicité d'accepter le titre de Roi d'Almeria, & que quoiqu'il n'eût rien oublié depuis ce temps-là pour donner au Roi des preuves de sa fidelité, cependant on le regardoit toûjours comme un homme propre à se mettre à la tête des rebelles si l'occasion s'en presentoit. Il y avoit même des gens, qui cherchant matiere à de nouveaux troubles, rempliffoient de défiance l'esprit du Roi & des Grands, & soûtenoient qu'il valoit mieux retenir ses forces dans le cœur du Roïaume, que de les envoier faire la guerre dans les pais éloignés.

Cependant le duc de Sesse eut des avis certains que les Turcs d'Afrique se disposoient à envoyer du secours à Abdalla, & à faire une descente en Andalousie du côte de Castil de Ferro. Sur cela il résolut de s'emparer sur le champ de ce poste; & ayant fait venir par mer du canon d'Almeria, & ordonné aux galéres qui étoient à Malaga, de se rendre devant la place, il chargea le marquis de Favara de battre

Tome VI.

CHARLE IX. 1570.

avec le canon des galéres les murailles qui étoient du côté de la mer, & d'empêcher que les secours qui pouvoient venir d'Alger n'abordassent. On dressa en même-temps du côté de la terre une batterie qui renversa les tours, sit bréche à la muraille, tua quelques foldats de la garnison, & entre autres Leandre gouverneur du château. Les Turcs qui le défendoient ne voyant aucune espérance de secours, & sur la nouvelle que quatorze galéres qui leur en apportoient s'en étoient retournées des qu'elles avoient entendu le bruit du canon, ils fortirent par la bréche à la faveur de la nuit, & fe sauverent, en ne laissant dans le château qu'un petit nombre de vieillards & de femmes. Jean de Mendoze & le marquis de Favare y entrerent par ordre du duc de Sesse, & y trouverent outre les prisonniers deux mille livres de biscuit de mer, & quelques pieces de canon. Cette prise fut trèsimportante pour tenir en paix tout le pais d'alentour.

Ce fut dans ce même temps que Jean d'Autriche envoya Antoine de Luna avec quinze cens hommes de pied & les compagnies de cavalerie des ducs de Sesse & d'Alcala, de Jean de Gusman duc de Medina Sidonia, & de Christophle. Ponce de Leon duc d'Arcos, pour mettre les terres de Velez à couvert des courses des Morisques de Frexiliane. Luna passa d'Antiquera dans les montagnes, & bâtit deux forts, l'un dans les gorges des montagnes, & l'autre à Competo. C'est un bourg à qui l'on a donné ce nom, parce qu'anciennement tous les païsans des environs s'y rassembloient pour célébrer les fêtes Compitales, (1) & l'on en voit encore des vestiges dans les mazures & dans les ruines qui sont restées. Luna fit en même-temps un détachement de mille hommes d'élite qu'il fit marcher du côté de Chillar pour y faire des courses, & empêcher les dégâts des ennemis. Il y eut quelques rencontres peu importantes, où la perte des Espagnols ne fut pas confiderable.

Il ne reftoit plus au duc de Sesse que quinze cens hommes, avec lesquels il se rendit à Adra, résolu d'y attendre l'occasion de finir les troubles à des conditions avantageuses par

<sup>(1)</sup> Ces fètes se celebroient à l'honles célébroit dans les carresours, appelneur mere : leur nom vient de ce qu'on

l'entremise d'Alarabi. Il y reçût quantité de provisions de = bouche qui lui furent envoyées par Verdugo gouverneur de CHARLE Malaga.

IX. 1570.

Philippe ayant tenu les Etats à Cordouë, remit à prendre ses dernières résolutions sur ce qui s'y étoit proposé, au temps où il seroit à Madrid. De Cordoue il alla à Seville, & passa par Jaen, Ubeda, & Baça, pour étouffer dans leur naissance les nouveaux troubles qui s'élevoient dans les montagnes de Ronda. Il crut que le meilleur parti étoit de faire sortir de Ronda tout ce qu'il y avoit de Morisques, comme on avoit fait à Grenade, & de les disperser dans les provinces du Roïaume les plus éloignées des côtes d'Afrique. Il avertit Jean d'Autriche de cette résolution, afin qu'il la fit exécuter par Antoine de Luna; qui aïant reçû de la nature une dexterité merveilleuse pour manier les esprits, pourroit en caressant ces peuples, & en leur parlant avec amitié, les engager à y confentir fans violence.

Sur les ordres de Jean d'Autriche, Luna partit d'Antiquera le vingt de Juin, avec deux mille cinq cens fantassins & foixante chevaux, & fe rendit à Ronda, où il trouva quinze cens fantassins & soixante chevaux des habitans de la ville, il donna ordre à Pierre de Bermudez, qui en étoit gouverneur, de prendre cinq cens hommes avec lui; de se rendre à Rubrique, petite place avantageusement située; d'en faire fortir les Morisques; & d'escorter ceux qui les emmeneroient. Il chargea encore d'autres Officiers d'en aller faire autant en d'autres endroits : & afin que la chose s'exécutât par tout en même temps, on convint de huit heures du matin. Sur les avis ou les soupçons que les Morisques en ont, ils abandonnent leurs femmes, leurs enfans, les vieillards prennent les armes, & s'enfuïent sur les montagnes. Les soldats qui ne trouvent pas d'hommes dans les maisons, se mettent à piller à leur ordinaire, malgré les défenses de Luna; violent les femmes & massacrent les enfans & les vieillards. Les Morisques s'en apperçoivent, viennent les attaquer pendant qu'ils sont disperses, & en tuent quelques-uns. De Bermudez qui avoit mis tous ses prisonniers dans une Eglise, craignant la suite de ce soulevement, sortit de Rubrique, & choisit un poste avantageux pour se désendre contre les Morisques.

IX. 1570.

Ceux-ci vont aussi-tôt attaquer l'Eglise, combattant avec le CHARLE courage qu'on peut attendre de gens qui veulent arracher des mains de leurs ennemis leurs femmes, leurs enfans & leurs peres. Après les avoir retirés, ils brûlent l'Eglise & les soldats qui la gardoient, & vont tout de suite attaquer Bermudez. Il y eut beaucoup de gens blesses de part & d'autre, &

environ quarante Espagnols de tués.

Luna voiant cette licence effrence du foldat, toûjours prêt à quitter le drapeau, & uniquement occupé du pillage. sans se soucier ni de l'honneur ni de la discipline, se retira à Ronda avec douze cens hommes. Il eut le déplaisir d'y voir vendre à l'encan des troupeaux d'enfans & de femmes, comme des prisonniers de guerre : & comme il sentoit bien qu'il n'étoit pas le maître de l'empêcher, il alla trouver le Roi à Seville, pour se justifier sur ce qui venoit d'arriver. Les mal. heureux Morisques, & les gens de la Cour qui défendoient leur innocence, exageroient la chose avec beaucoup d'aigreur, en haine de Luna, ou des autres Généraux. Ils disoient que la parole du Roi étoit engagée, que tout le monde la regardoit comme sacrée, & qu'on n'avoit pû la violer que par un crime horrible, & très préjudiciable à l'honneur de S. M. Que ces peuples étoient tout prêts d'obeir, & d'aller par tout où le Roi leur ordonneroir, pourvû qu'on leur rendît de bonne foi leur liberte, leurs femmes, leurs enfans, en un mot tout ce qu'on leur avoit enlevé injustement, & contre les ordres de S. M. Le Roi ennuie de cette guerre domestique, écoutoit volontiers ces discours; mais ce n'étoit pas seulement les soldats que la licence avoit corrompus ; le mal avoit gagné jusqu'à la Noblesse, & infecté trop de monde, pour qu'on rendît justice à des malheureux, qui se plaignoient d'injustices criantes & manifestes. Ainsi ce Roi si l'age, pour ne pas mécontenter ses Officiers, sut obligé de traiter en ennemis des innocens qui imploroient sa justice, au grand étonnement de bien des gens, qui se souvenoient d'avoir vû la discipline militaire si religieusement observée par les Espagnols dans ces grandes armées que Charle-Quint avoit euës en Allemagne & en Flandre, & depuis encore sous Philippe lui-même auprès de Dourlens.

Philippe voiant qu'il n'y avoit pas moien de réprimer ces

pillages; que le foldat n'étoit arrêté par aucune confideration, & qu'il étoit à craindre que cette licence de l'armée qui CHARLE servoit en Espagne, ne passat jusqu'à celles qui faisoient la guerre dans les pais étrangers, crut qu'il n'y avoit point de conditions qu'il ne dût accepter pour terminer à l'amiable des troubles si pernicieux.

Il y a en Andalousie deux familles très puissantes, illustres Maisons des Gusmans & toutes deux par les grands services qu'elles ont autrefois ren- des Ponces de dus contre les Sarrazins, rivales l'une de l'autre, & toutes Leon; leur deux établies à Seville : je veux parler des Gusmans & des Ponces de Leon. Ils sont originaires de Castille & de Leon, & comptés entre ce qu'on appelle les Grands d'Espagne. Ces Grands ont le droit de se couvrir devant le Roi, & leurs femmes d'être saluées honorablement par la Reine, & de s'asfeoir auprès d'elle sur des carreaux. Lottis de Gusman duc de Medina Sidonia, jeune homme d'un naturel admirable, étoit alors à la tête de la famille des Gusmans : & Louis duc d'Arcos étoit le chef de celle des Ponces de Leon. Celui-ci avoit servi en Flandre sous Philippe il y avoit douze ans, & il possedoit autour de Ronda de grandes terres qu'il a reçûes des rois d'Espagne à titre de compensation de l'isse de Cadiz, qui avoit appartenu à ses ancêtres, mais dont les rois d'Espagne s'emparerent pendant sa minorité, par la connivence ou du moins la tolerance de ses tuteurs, malgré l'inégalité de l'échange. Philippe lui donna des ordres & des pouvoirs ciée avec les très-amples pour traiter avec les peuples de ses terres, auprès Mores. desquels on étoit persuadé qu'il avoit un grand credit. Après quesques débats, on mit par écrit les articles dont on étoit convenu. Alarabi & Taifari, qui tenoient le premier rang entre les Morisques, répondoient pour eux. Le duc d'Arcos voulant ôter toute défiance à ces peuples foupçonneux, vint parmi eux avec peu de suite, les exhorta à le soûmettre au Roi, & à se confier entierement à sa clémence pour l'avenir; mais le Roi tarda trop à ratifier le traité : toute la province d'ailleurs retentissoit du bruit des préparatifs qu'il faisoit pour continuer la guerre.

Dans ces circonstances, le duc d'Arcos étant allé à la tête de quelques troupes reconnoître de près les forts que les ennemis avoient sur les montagnes, & ces endroits funestes où Tii

IX. 1 170. Melique rompt la né-

gociation.

l'on voïoit encore les offemens de ses ancêtres exposés aux CHARLE injures de l'air; un certain scelerat nommé Melique, frappé depuis peu par le foudre terrible de l'Inquisition, & qui n'en étant devenu que plus féroce, cherchoit l'occasion de tout brouiller, se presenta comme un lion furieux qui s'élance hors de sa loge. & se mit à crier que toute cette négociation n'étoit que fourberie : Que les Roïalistes presentoient les dehors de la paix, pour engager dans leurs pièges un peuple fimple & innocent: Que le duc d'Arcos avoit à force d'argent corrompu ceux qui étoient chargés des interêts des Morifques : Que c'étoient des traîtres qui facrifioient la nation : Que Requesens étoit arrivé à Cadiz avec sa flote chargée de cordes & de chaînes: Qu'une partie des Morisques étoit reservée pour le gibet, & le reste pour ramer sur les galères : Que les enfans & les jumes garçons destinés à des infamies plus affreuses que la mort, periroient à la fin de froid & de faim. A force de crier il les engagea à déclarer qu'ils aimoient mieux mourir les armes à la main, que de se voir exposés par une paix trompeuse, aux insultes & aux outrages de leurs ennemis.

Quelque grande que fût l'inconstance de ce peuple, la perfidie des troupes du Roi le fut encore davantage : car il se trouva parmi ses Morisques beaucoup de gens raisonnables, qui sans écouter ni les cris ni les menaces de Melique, entendirent volontiers à la paix, & qui sur l'avis du duc d'Arcos, envoyerent un certain Alborax, & quelques autres députés pour demander très-humblement pardon au Roi pour toute la nation Morisque. D'Arcos qui les avoit engagés à cette démarche, ordonna à la garnison de Montemajor de les conduire, & d'empêcher qu'on ne leur fît aucune injure. Ces miserables accoûtumes de longue main à mepriser les ordres de leurs Généraux, les dépoüillerent dans le chemin, & les massacrerent contre la foi publique. Le duc d'Arcos au desespoir qu'on eût ainsi violé la foi qu'il avoit donnée, & rompu par cette action infame toutes les négociations de la paix, punit rigoureusement les coupables, en fit pendre quelquesuns, & envoïa les autres aux galéres : mais après une injure si atroce, les esprits irrités eurent peu d'égard à une sembla-

Horrible erfidie des Espagnols.

tions de paix

Les négocia. ble satisfaction. Les auteurs de la députation outres du masrompuës.

facre de leurs concitoïens, & n'attendant plus aucune grace du Roi, rejetterent toute proposition de paix, & se joigni. CHARLE rent aussi-tôt à Melique. Ce surieux songea à profiter de l'ocsion, & pour allumer encore plus la fureur du peuple, en le metrant dans la nécessité d'en venir aux armes, il excita une sédition. & massacra ceux qui étoient charges des négociations de la paix, afin qu'il ne se trouvât plus personne qui osat en parler d'avantage.

Le Duc voyant qu'il falloit recourir à la force contre des gens qui ne vouloient entendre à aucune voie de pacification, retourne à Ronda, se met à la tête de quatre mille fantaffins, & de cent cinquante chevaux ; marche aux ennemis, & leur fait de grandes menaces s'ils ne reprennent les négociations de la paix. Un incendie fortuit, ou excité par les ennemis dans son camp, & qu'il eut beaucoup de peine à éteindre, l'empêcha d'agir pendant quelques jours : il marcha ensuite à la montagne d'Arbota, à l'entrée de laquelle les Mores avoient élevé un fort, d'où ils firent plusieurs forties sur les troupes du Duc. Comme la nuit approchoit, il ne se passa rien. En attendant l'arrivée d'Arevalo de Suazon qui amenoit les milices de Malaga, ont mit des troupes dans un poste avantageux de la montagne, mais ce ne fut pas sans combat. On escarmoucha pendant trois heures entieres; à la fin les ennemis craignant d'être envelopés se retirerent dans leur fort : ils étoient autour de huit cens hommes tous bien armés. Suazon étant arrivé fur le foir avec douze cens hommes de pied & cent cavaliers, on résolut d'investir le fort le lendemain. Pierre de Bermudez eut ordre d'attaquer du côté du nord fur la droite avec une troupe de cent cinquante hommes d'élite, & de grimper sur la montagne par cet endroit qui est le moins escarpé. Pierre de Mendoze sut chargé de se placer à la gauche avec un pareil nombre de foldats, & quelques pionniers pour applanir le chemin à la cavalerie. On leur avoit ordonné de laisser vuide entre eux un espace de terrain, où les ennemis avoient consumé par le seu tout ce qui étoit sur la terre, afin de pouvoir faire rouler par là des pierres sur ceux qui les viendroient attaquer. Suazon se posta avec ses milices à côté de Mendoze, & il devoit être fuivi de Louis Ponce de Leon parent du duc d'Arcos, avec

IX. 1 170.

cinq cens arquebusiers : le Duc à la tête de son artillerie & CHARLE d'une compagnie de cavalerie s'avança avec quinze cens hommes de pied entre Mendoze & Suazon. La place se trouvant investie de toutes parts, hormis le côté qui regarde le mont Istan, où le roc est tout à fait impraticable, on donna ordre à toutes les troupes d'attaquer en même tems. L'effort des ennemis tomba sur Mendoze, dont le poste étoit éloigné, & difficile à secourir, parce que c'étoit un endroit fort rude & fort escarpé : mais il ne s'abandonna pas lui-même : ayant trouvé un terrain solide il y combattit avec toute l'ardeur possible. Cependant ses troupes furent mises en désordre ; & comme il étoit trop avancé pour pouvoir se retirer, il envoie demander du sécours au duc d'Arcos. Ce Seigneur y vole fur le champ, c'étoit un peu avant foleil couché. Les ennemis pour lors commencerent à se retirer. Pour lui, il voulut réparer l'échec des troupes de Mendoze, & marchant sur le champ avec ce qu'il avoit de gens frais, & ce qu'il put rallier de ceux qui avoient été mis en déroute, il assaillit le fort, avec une extrême vigueur. Le combat ne fut ni long ni opiniâtre : les Morisques se sauverent, les uns d'un côte, les autres de l'autre par les endroits les plus impraticables de la montagne. Une partie se retira du côté de Rioverde, nommé anciennementBerbefula, petite riviere fur laquelle se trouvoit une ville du même nom, que l'on appelle aujourd'hui Marbella. Quelques-uns gagnerent la montagne de Blauquille ; d'autres celles d'Istan , d'autres enfin la ville de Monda, éloignée de trois lieues de l'ancienne Munda, où Cesar donna contre les enfans de Pompée la bataille qui décida, de l'empire des Romains. On voit encore aujourd'hui parmi fes ruines des monumens antiques de sa grandeur, à deux lieües de la ville de Ronda. Après sa destruction les habitans fuivant la coutume des Africains allerent rebâtir une autre ville à trois lieües de là dans une situation plus avantageuse: mais ils lui donnerent son ancien nom. On trouva dans le. fort d'Arbota environ trois cens femmes, avec d'autres perfonnes incapables de rendre aucun service, & quelque bagage difficile à transporter; on abandonna ce butin à l'avidité du foldat.

> On se souvenoit en ces quartiers qu'Alfonse d'Aguilar, ayeul

### DE J. A. DE THOU, Liv. XLVIII. 113

aveul maternel du duc d'Arcos, & un autre Alfonse comte = d'Ureña trisayeul de sa femme, y furent autrefois taillés en CHARLE piéces avec un nombre infini de Chrétiens, dont on voit encore de loin les offemens blanchâtres; cela fit croire aux Mores que le duc d'Arcos n'oseroit les attaquer dans un lieu si funeste à ses ancêtres. Mais il étoit persuadé que tout ce qu'on entreprend pour sa patrie & pour son Roi, ne sauroit Etre de mauvais augure : d'ailleurs l'envie qu'il avoit d'immoler ces infideles aux Manes de ses peres, & de profiter de l'occasion qui se presentoit de venger leur mort, étoit un puissant motif pour l'engager à cette expédition.

1 570:

Après cet exploit il congedia les milices de Malaga, & ordonna à Suazon de faire des courses dans les païs des environs, afin d'empêcher les ennemis de se réunir en corps d'armée. Pour lui il alla du côté du mont-Istan avec ce qui lui restoit de troupes , dont il détacha quatre compagnies pour faire des courses : trois de ces compagnies furent assez heureuses pour brûter deux grands navires, que les Mores avoient construits pour passer en Afrique: la quatrieme courant & pillant le pais, sans observer ni ordre ni discipline, sut taillée en piéces au bourg d'Alborne, auprès de Monda avec le capitaine Morillo qui la commandoit, & malgré le secours que leur donna P. de Mendoze envoyé par le duc d'Arcos, qui étoit auprès de là : tout ce qu'on put faire, fut de fauver quelque débris de cette compagnie.

Les Morisques ayant repris courage, défirent tout de fuite le gouverneur de Monda & le fameux capitaine Afcaño, qui à l'insçû du Duc ravageoient le pays avec cent cinquante chevaux, & un autre corps de cent chevaux qui escortoient les

convois qu'on menoit de Grenade au camp.

· Le duc d'Arcos voyant qu'à mesure que l'on coupoit une sête de cette hydre , il en renaissoit toujours d'autres: & qu'il étoit impossible de faire aucun progrès considérable avec des troupes qui n'avoient point de folde, & qui ne vivoient que de pillage, rappelle Suazon à Monda, & fit dire à Sanche de Leve de lui envoyer huit cens arquebusiers de ceux qui servoient sur les galeres ; ce qui sut exécuté sur le champ ce fut Alfonse de Leve fils de Sanche qui les amesa. Ayant enfuite écrit à Bermudez de le venir joindre avec

Tome VI.

IX. I 570.

la garnison de Monda, il le detacha avec Alfonse de Leve. CHARLE & leur donna ordre de se rendre à Orgiva par la montagne noire. Bermudez devoit marcher par la gauche avec un corps de mille hommes, & Alfonse par la droite avec ses arquebufiers. Pour lui, suivi de ses vassaux dont il avoit un grand nombre, & tous fort braves, il s'avance entre ces deux commandans vers Cornachon, fitué dans un lieu très-difficile à aborder, il ne se trouva aucun ennemi sur la route. Dès qu'on approcha d'eux, ils s'enfuirent à l'ordinaire dans les montagnes; desorte qu'Alfonse fut renvoyé à ses galeres avec ses arquebusiers, & Suazon eut ordre de retourner à Malaga. & de ravager tout fur sa route.

Depuis ce tems-là, l'attention des malheureux Morisques fut moins de se mettre en état de combattre les troupes du Roi, que de prendre des mesures pour les éviter. Dans cette vûë ils avoient des sentinelles disposées dans tous les lieux propres à découvrir leur marche ; ils tenoient leurs femmes, leurs enfans & les vieillards dans des endroits inaccessibles, & il y en avoit toujours quelqu'un qui passoit en Afrique à la dérobée : cependant Melique furieux & désespéré , d'autant plus qu'il n'y avoit point de grace à espérer pour lui, tâchoit d'inspirer aux autres sa fureur & son désespoir, & il en trouva l'occasion. Philippe avoit résolu en secret d'envoyer tous les Morisques d'Andalousse en Castille, & dans les provinces d'Espagne les plus éloignées de la mer, comme il avoit déja fait ceux de Grenade. Le bruit s'en étant répandu, Melique exhorte ses compagnons à tout hazarder pour l'empêcher, en leur disant que cette condition à laquelle on les laissoit vivre, étoit pire cent fois que la mort. Il n'eut pas de peine à perfuader des hommes qui s'étoient tant de fois laissé amuser par de semblables discours ; d'autant plus qu'on étoit au commencement de Novembre, dans une faison, où les torrens qui tombent des montagnes ne se passent point à gué, & où les neiges dont elles sont couvertes, ne permettent pas au foldat d'y pénétrer ; que l'hyver leur tenoit lieu dans ce tems là d'une forteresse imprenable, & leur donnoit le loisir d'attendre les secours qui leur devoient venir d'Afrique & de Constantinople.

Le duc d'Arcos informé de leur résolution, & méprisans

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

leur petit nombre, resolut, avant que l'hyver devînt plus rude de les exterminer, de peur qu'au printems il ne fallût CHARLE recommencer tout de nouveau. Il fit donc revenir les troupes qu'il avoit séparées, & sortit de Ronda avec quinze cens arquebusiers, mille hommes de ses vassaux, & quelque cavalerie. Sur la nouvelle que Melique avoit encore deux mille cinq cens hommes; qu'il avoit posté de sentinelles sur toutes les hauteurs ; & qu'il avoit embarrassé les avenues de grosses pierres, & d'arbres coupés & mis en travers, il ordonna à Pierre de Mendoze de marcher droit à Marbella par le pié des montagnes avec six cens hommes qu'il lui donna, & à Lope de Capate, de se retrancher près de Monda avec un pareil nombre. Le Duc avec la cavalerie & le reste de l'armée, marchoit entre eux deux, Bermudez & Charle de Villegas qui étoient au fort du mont-Istan eurent ordre de gagner le sommet des montagnes chacun avec leur compagnie, & ce qu'ils avoient de cavalerie, afin d'attaquer les ennemis par derriere, & il manda à Suazon de partir de Malaga avec douze cens hommes de pié, & cinquante cavaliers, & de se rendre auprès de Monda, Tous ces corps se mirent en marche à l'entrée de la nuit, pour attaquer tous en même tems, dès que le jour paroîtroit. Mais les Mores avertis de leur approche par un coup d'arquebuse, & se sentant trop foibles pour faire tête à tant de troupes, fortifient leurs postes, & tournent toutes leurs forces contre Mendoze. Le Duc qui s'apperçut de leur rule, changea les mesures qu'il avoit prises, & marcha fort à propos au secours des troupes de Mendoze qui commençoient à plier, malgré les efforts de leur chef qui combattoit avec beaucoup de courage. Le Duc rétablit le combat,& obligea les Morisques de s'enfuir sur les montagnes après avoir perdu cent hommes, & entre autres Melique, qui, Mort de pour venger ses injures particulieres, avoit excité cette nou- Melique. welle guerre.

IX. 1570.

On dit qu'après le fignal du combat, le duc d'Arcos dit à Louis de Ponce son fils qui n'avoit que quinze ans, de combatpre à ses côtés; suivant la coutume pratiquée de tout tems dans leur famille, où les enfans même en bas-âge font sous leurs peres l'aprentissage des armes qu'ils pourront un jour porter contre les Sarrazins,

Vi

IX. 1 570. Fin de la guerre des Mores qui

dura z ans

La mort de Melique mit fin à la guerre de Grenade qui du-CHARLE ra deux ans entiers, à compter depuis que la conjuration des Morifques eût été découverte. Elle fut commencée par les marquis de Mondejar & de Velez, rivaux & ennemis. Depuis l'arrivée de Dom Jean, elle fut fort avancée par le duc de Sesse, mais l'honneur de la terminer étoit réservé au duc d'Arcos.

On ne peut s'empêcher d'admirer dans cette guerre la constance opiniatre de ces peuples, qui combattirent jusqu'à la derniere extrêmité, plus encore pour leur liberté, que pour leur religion, contre toute la puissance & presque sous les yeux d'un Prince, qui avoit emporté grand nombre de victoires, qui étoit soutenu des forces de tant de roïaumes & de provinces, non-feulement d'Espagne, mais d'Italie, de France & d'Allemagne; contre un Prince enfin qui avoit tant de flotes & tant d'armées aux Indes & en Afrique. N'est-il pas étonnant qu'ils aient établi deux Rois, qu'ils les aïent servi pendant tout le cours de la guerre, avec un zele & une fidélité qui leur ont fait oublier en quelque forte leurs femmes, leurs enfans ; & qu'enfin après tant de défaites & de combats réitérés, on puisse dire qu'ils ont plûtôt été dispersés, & obliges de passer en Afrique, que vaincus entierement ? Dans le parti du Roi au contraire, ce n'étoit que jalousie, que médifances, que calomnies, que haines particulieres entre les chefs : & du côté des foldats une licence affreuse, nulle difcipline, nul fentiment d'honneur ni de fidélité, des exemples horribles de cruauté, d'avarice, & des crimes les plus infames. La conclusion qu'on en pourroit tirer, c'est que cette nation, dont le courage & la discipline sont en grande réputation dans les pais étrangers, sera toûjours en un trèsgrand péril, lorsqu'elle aura la guerre dans son propre païs. Ce qui a ruiné les Morisques, c'est d'avoir découvert leur projet par une course prématurée aux environs de Grenade: cette imprudence leur fit manquer Alhambra : ils ne purent donner le fignal dont on étoit convenu; les montagnards ne vinrent point à tems, & ceux d'Albaïzin n'oserent branler. Par là leur entreprise sur Grenade, dont la conquête auroit mis leur parti en crédit, s'en alla entiérement en fumée. Ce coup manqué, les Turcs d'Afrique & les Bachas de Constan

#### DE J. A. DE THOU, LIV. XLVIII.

tinople n'eurent pas grande opinion de cette révolte, & ils ne jugerent pas à propos d'abandonner les vûës qu'ils avoient CHARLE sur l'isle de Chipre, pour aller porter la guerre dans un païs aussi éloigné que l'Espagne, tout entouré de la mer, excepté du côté de la France, dont il est séparé par les Pyrenées. Cependant les plus sages politiques sont persuadés que jamais la puissance de Philippe n'a été en si grand danger. En effet si les Morisques par leurs seules forces, sans chets, sans troupes étrangeres, sans argent, sans villes, sans forteresses. ont pû soutenir une guerre de deux ans contre toute l'Espagne, avec un succès varié & douteux, que n'auroit-elle pas eu à craindre si Selim avoit fait marcher à leur secours les forces de l'Afrique & de l'Afie; fur-tout si l'on considere que la flote de Mustapha leur auroit fourni des vivres, & qu'il étoit facile d'en tirer à tout moment de l'Afrique; au lieu que les Espagnols en ont presque toujours manqué à Peut-on douter d'ailleurs que les villes de l'Andalousie, & tout le roïaume de Valence qui s'ebranlerent tant de fois, n'eussent levé l'étendart de la rebellion s'il eut paru un si grand secours sur les côtes? Mais la providence qui regle tous les évenemens en ordonna autrement. Malgré les conseils du Grand Vizir Mahomet fort porté pour soutenir cette guerre de Grenade, Dieu ne permit pas que Selim s'y déterminât; & il ne voulut pas que l'Espagne, dont la meilleure partie avoit été pendant sept cens ans sous le joug des Sarrazins, y fût remise de nouveau, Les Chrétiens non-seulement d'Espagne, mais de toute la terre, lui en doivent des actions de graces immortelles,

Υü



# HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

### LIVRE QUARANTE-NEUVIEME.

IX. \$ 570,

Sclim.

Prife de l'iffe de Chipre par

E vais presentement entreprendre d'écrire une guerre mémorable, qui a duré trois ans entre les Chrétiens & les Turcs, heureuse par une fameuse bataille gagnée contre les infidéles, & malheureuse par la perte de l'isse de Chipre.

Soliman étant mort au fiége de Sigeth en 1 566. Selim son fils lui fucceda, Quatre ans après la mort de son pere, ce Prince adonné au vin & à des débauches infames, mais ambitieux, comme le sont tous les Othomans, songea à étendre son empire, & à bâtir suivant la coûtume des Turcs un hôpital, qu'il doteroit des dépouilles des Chrêtiens. Il n'étoit plus question que de l'endroit où il porteroit la guerre ; il en delibera avec les amis, & les principaux Officiers de son empire. Dès le temps qu'il étoit gouverneur de la Cilicie, que nous appellons aujourd'hui Caramanie, il avoit grande envie d'enlever aux Venitiens l'isse de Chypre, voisine de cette côte : & si la conduite de Soliman son pere, religieux observateur du traité qu'il avoit fait avec les Venitiens, ne

IX. 1 170e

lui permettoit pas de se découvrir là-dessus; il étoit résolu = d'entreprendre cette conquête aussi-tôt qu'il seroit sur le CHARLE trône. Outre qu'il s'y fentoit porté par son inclination naturelle, & par le ressentiment de quelques injures publiques & particulieres, il en étoit vivement follicité par ceux qui avoient le plus de credit auprès de lui. D'ailleurs comme il aimoit extraordinairement le vin , & que cette isle en produit d'excellent, il n'étoit pas bien aise de tenir des autres une liqueur qui lui faisoit tant de plaisir : il voulut en être le maître par lui-même, sans s'embarrasser beaucoup de la loi de Mahomet, qui lui en défendoit l'usage. Souvent il s'étoit plaint que les Gouverneurs que la republique de Venife envoïoit dans cette isle, ne lui rendoient pas les honneurs qui lui étoient dûs par leurs maîtres, qui ne tenoient cette isle que comme un fief de l'empire Othoman. Ce qui le piquoit encore, c'est que les corsaires Chrétiens qui infectoient toutes les côtes de l'Asie & de la Syrie, & qui enlevoient souvent, presque sous ses yeux, les navires & les sujets de l'empire Turc, étoient ou natifs de l'ille de Chipre, ou avoient une retraite assurée dans ses ports ; ce qui deshonoroit sa nation . la plus puissante de l'univers. Il faut ajoûter à tous ces motifs les discours pressans de ceux qui l'approchoient le plus, & fur tout de Jean Michès. C'étoit un Portugais descendu des Juifs, qui étoient venus anciennement s'établir en Portugal, & qui pour avoir la liberté d'y demeurer, avoient renoncé à leur religion & embrasse le Christianisme. Michès qui fur banni de son païs, après diverses avantures à Venise, où il ne fut pas mieux traité qu'en Portugal, en fortit fort mécontent des Venitiens, & passa à Constantinople, où il époufa Mendès. Ce mariage le rendit puissamment riche de pauvre qu'il étoit, & lui fit concevoir l'espérance de pousser encore plus loin sa fortune. Dans ce dessein il se rendit en Caramanie auprés de Selim : & comme il étoit maître dans l'art de flatter, il scût si bien s'insinuer dans l'esprit de ce Prince. qu'après avoir été admis à sa table, & à ses divertissemens ordinaires, il devint le confident de ses plaisirs les plus secrets. Michès toûjours attentif au penchant du Prince, ne manquoit pas de le pousser par ses discours du côté que sa passion l'entraînoit. C'est pour cela qu'il le follicitoit si vivement à l'entreprise de Chipre : premierement, pour faire CHARLE plaiss à Selim : en second lieu, pour satisfaire son ambition IX.

1 X.

1 570. Im plus guai qu'à son ordinaire, ce Prince se leve, & appelle Michès qui étoit à un bout de la table; puis penchant de son

Michès qui étoit à un bout de la table; puis penchant de son côté, & lui donnat un coup sur l'épause: Michès, lui dit-il, si le Ciel favorise mon dessein l'isse et chipre, tu seras Roi. Cet homme vain & ambitieux sut si flatté de ces paroles, qu'il ne se posseade plus. Dès ce moment il se regarde comme roi de Chipre, & sair faire des étendarts où étoient ses armes, surmontées d'une couronne, avec cette inscription: JOSEPH ROI DE CHIPRE. Il s'appelloit Jean auparavant; mais aïant été obligé d'embrasser l'Undaisme, pour épouser Mendès qui étoit juisve, il changea de nom en changeant

de religion,

Selim qui depuis s'étoit repenti de la promesse qu'il lui avoit faite un peu legerement en changea l'objet. Car aïant été proclamé Empereur à son retour de Hongrie, & Michès étant alle au-devant de lui pour le féliciter, ce Prince crut bien païer cette espèce de service dont je viens de parler, en lui donnant l'isle de Naxe, appellée aujourd'hui Nexia, dont il dépouilla l'ancien Seigneur, de l'illustre maison des Crispes, qui de temps immemorial, avoient possedé cette seigneurie sous les Empereurs Chrétiens, & depuis sous les Othomans : il y joignit les isles d'Andro & de Tenos, qu'il ôta à deux Seigneurs tributaires des Crispes. Le Prince dépouillé eut beau implorer la justice de Selim, & essaier à force d'argent de mettre les grands officiers de la Porte dans ses interêts; tout fut inutile: après avoir perdu beaucoup des temps à Constantinople, il fut obligé d'en sortir; il passa d'abord à Venise, & ensuite à Rome, où il mourut dans une extrême vieillesse, & une si grande pauvreté, qu'il étoit réduit à demander l'aumône. On croit que Selim en usa ainsi à l'égard de Michès, par le conseil du Vizir Mahomet, qui par sa prudence lui avoit conservé l'Empire. En effet, étoitil raisonnable qu'au préjudice de ceux qui avoient mis la couronne sur la tête du Grand-Seigneur, un homme de rien, un transfuge, qui n'avoit d'autre merite que d'avoir diverti le Prince par des bouffonneries, ou par des services infames

pût devenir le maître d'un Roïaume qui devoit coûter tant de travaux, tant d'argent & tant de sang? Et si Selim avoit CHARLE donné un si beau païs à un miserable comme Michès, pouvoit-il manquer de choquer tous les grands de l'Empire, & de s'attirer leur haine ? Ainsi pour s'acquitter en quelque sorte d'une promesse excessive & faite à la legere, au lieu de l'isle de Chipre, il lui donna celle de Nixia, avec les deux autres dont j'ai parle.

IX.

Le Senat de Venise sçavoit bien que Selim, heritier préfomptif de l'Empire Othoman, étoit mal disposé à son égard; & il n'ignoroit pas le credit de Michès auprès de son maître : aïant d'ailleurs été informé qu'on fortifioit divers postes sur les côtes de la Cilicie, & qu'on faifoit venir de toutes parts de l'artillerie & des munitions de guerre ; il songea enfin à

mettre l'isle de Chipre en état de défense.

On chargea de cet emploi important Jule Savorgnano, qui s'en acquitta avec autant de zéle que d'habileté. Il ne fut pas d'avis de fortifier Limifo, que quelques-uns croïent être l'ancienne Amathonte; mais après avoir consulté les principaux du païs, il tourna tous ses soins du côté de Nicosie capitale du Roïaume. Il y a des gens qui prétendent que c'est l'ancienne Trimethe; mais d'autres crojent avec assez d'apparence que Trimethe est plûtôt la ville qu'en appelle aujourd'hui Trimitaggia. Nicosse est située dans une plaine directement au milieu de l'isle; & il n'y a autour ni colline ni hauteur qui la commande. Savorgnano lui donna une enceinte fort grande; & il fit construire onze bastions dans la proportion & l'éloignement que demandoient les régles de la guerre. L'ouvrage, qui n'étoit que de terre, fut bien-tôt acheve; on le revêtit ensuite de chaux & de ciment par les foins infatigables de Savorgnano, qui y faifoit travailler jour & nuit. Mais pour le malheur de la Republique, lorsque son temps fut fini, il s'en alla; & on envoya à sa place Nicolas Dandolo homme lâche & paresseux, qui laissa ruiner par sa nonchalance tout ce que son prédecesseur avoit eu tant de peine à faire élever.

Dès que Selim fut sur le trône, il fit bâtir à Andrinople l'hôpital le plus grand & le plus magnifique que l'on ait jamais yû. Quand il se mit en marche pour l'aller visiter, il voulut

Tome VI.

IX. J 570.

être accompagné par le Moufti, chef de la religion chez les CHARLE Turcs. Comme ils s'entretenoient ensemble le long du chemin . le Moufti le fit souvenir de la coûtume toûjours observée parmi eux, d'ajoûter à chaque mutation quelque nouvelle province à l'Empire : & voici le fondement de cette coûtume. Les princes Othomans font presque tous bâtir de grandes maisons pous les étrangers qui voïagent dans leurs États : ils y sont très-bien reçûs & traites avec beaucoup d'humanité. On les y nourrit gratis eux & leur suite, aussi-bien que les bêtes qui servent à les porter; & après trois jours de repos , on les congedie. On joint au bâtiment principal une petite Mosquée, au bout de laquelle on éleve de grands corps de logis pour un grand nombre de jeunes enfans, à qui l'on donne des Docteurs de la loi pour les instruire. Ces sortes d'établissemens coûtent beaucoup à entretenir, & les Turcs ne croïent pas qu'il foit permis d'affigner pour cela aucune partie des anciens revenus de l'Empire, ni de rien prendre au tresor, ni sur tous les fonds déja établis. Il faut un fond tout nouveau, qui se tire de quelque province nouvellement conquise. De toutes les œuvres de piété ils regardent celle-ci comme la plus agréable à Dieu, la plus capable d'appaiser sa colere, & d'expier les fautes qui ont fouille les ames.

Mustapha Bacha de Damas, que Selim avoit fait venir de Syrie pour le mettre à la tête de toutes les affaires de l'Empire, & Piali Bacha, qui souhaitoient fort la guerre de Chipre, commencerent d'abord par fonder l'Empereur sur cette entreprise: l'y ayant trouvé assez disposé, on croit qu'ils gagnerent le Moufti pour l'y déterminer. Celui-ci fit au Prince un grand discours préparé, pour prouver que l'isle de Chipre étoit la province la plus capable de fournir à l'entretien de son magnifique bâtiment. Profitant ensuite de l'idée avantageuse que les Turcs ont de leurs Mouftis, qu'ils croient inspirés de Dieu, il dit qu'une lumiere divine lui faisoit connoître que cette entreprise ne seroit pas moins utile à l'Etat , qu'agréable à Dieu : qu'elle produiroit deux avantages confidérables ; premierement, l'entretien de l'hôpital fur les revenus qu'on tireroit de cette nouvelle conquête : secondement , la sureté de la navigation contre les Corsaires, en sorte que les Musulmans ne seroient plus exposés à tomber entre leurs

### DE J. A. DE THOU, Liv. XLIX. 16;

mains, en allant à la Mecque visiter le tombeau de Maho-

CHARLE IX.

Ce conseil qui flatoit la passion de Selim, lui sit grand plaisir ; il étoit ravi que le Moufti l'autorisat à faire un parjure déja resolu. Car suivant l'avis de Mahomet premier Visir, il avoit, après la mort de Soliman, renouvelle l'alliance avec les Venitiens, sans rien changer aux conditions des traités précedens. Mahomet ayant voulu donner plus de poids à son Tentiment, avoit dit au Prince que c'étoit un des derniers ordres que Soliman lui avoit donnés en mourant. Mais quand il vit que Selim oubliant la foi qu'il avoit jurée, brûloit du desir d'attaquer l'isle de Chipre, & qu'il y étoit encore poufse par ses Conseillers, il emploïa pour l'en dissuader la même rule, dont les autres s'étoient servis pour l'y déterminer. Il gagna le Moufti à force d'argent, & l'envoya au Sultan, à l'occasion de l'ambassade des Morisques d'Andalousie, pour lui dire qu'il se repentolt du premier conseil qu'il lui avoit donné; qu'il valoit beaucoup mieux secourir ces malheureux, & tourner toutes ses forces contre le Prince qui les opprimoit, que d'aller conquerir l'isle de Chipre ; que rien ne lui seroit plus glorieux, & en même temps plus agréable à Dieu, que de tendre la main à ces peuples infortunés, qui imploroient fon secours, & qui venoient se jetter entre ses bras; que tout avantage, quelque grand qu'il pût être, devoit céder à un devoir si faint & si religieux. Mais ce second conseil ne sit rien fur Selim, qui avoit pris son parti. Il arriva encore une chose qui l'y affermit davantage. Mehémet Síroco Sangiac d'Alékandrie prit une galere de Corsaires Chrétiens, & l'envoya à Constantinople avec les prisonniers, On donna la question à quelques uns, qui avouérent dans les tourmens que l'ifle de Chipre leur servoit de retraite; qu'eux & tous les Corsaires y alsoient non seulement pour y faire de l'eau, mais pour y radouber leurs vaisseaux. Selim crut qu'il ne lui en falloit pas davantage pour déclarer la guerre aux Venitiens, puisqu'il pouvoit les accuser d'avoir les premiers viole la foi des trai-EĆS.

Cependant avant que de fixer sa derniere résolution, il voulut encore une sois prendre les avis de Mahomet & de Mustapha. Le premier sit un discours digne de la majesté d'un

IX. 3 570.

fi grand Empire, pour engager Selim à secourir les Morisques CHARLE de Grenade, & à porter la guerre dans le cœur des Etats du plus grand ennemi des Musulmans, & qui par son ambition s'étoit rendu odieux aux Chrétiens mêmes : Que tout l'invitoit à prendre ce parti, la gloire, l'honneur, la justice, la religion, la pieté, sa propre réputation, les exemples de ses ancêtres, la grandeur du profit, l'occasion enfin, qui ne revient guére quand on la laisse échaper, & qu'on ne laisse guére echaper fans s'en repentir. Mustapha d'un avis contraire, étoit appuyé par Piali gendre de Selim, & nommé à la charge de Capitan-Bacha. Il disoit que la gloire & l'honneur d'une entreprise se mesuroit par le succès & l'utilité; que quiconque donnoit un autre conseil, étoit un téméraire : Que si l'on ne travaille à retenir par une modération fage les passions qui emportent trop loin, plus un Empire s'élève, plus il risque de tomber d'une maniere honteuse : Que cette revolte des Mores de Grenade n'ouvroit pas un si beau chemin qu'on le prétendoit pour entrer dans le cœur de l'Espagne; que la mer. le ciel , & la nature même supérieure à toutes les forces humaines, en mettant un si grand espace entre les Turcs & l'Espagne, sembloit leur avoir fermé l'entrée de ce roïaume : Que si l'on portoit la guerre en Espagne, ce ne seroit pas à Philippe seul, deja très-puissant par lui-même, que l'on auroit à faire, mais à toute l'Allemagne, à toute l'Italie, & même à la France, qui venoit de faire alliance avec la Porte : Que les François recherchent, il est vrai, l'amitié des Turcs, mais qu'ils ne veulent point de leur voisinage : » Car, ajouta-t'il, » si nos armes s'approchoient d'eux, bientôt vous les verriez » plus ennemis de la Porte, que de l'Espagne. Que les Mo-»risques portent la peine d'une révolte mal concertée, plutôt » que d'exposer pour les secourir, la puissance, les forces & la » réputation de l'empire Othoman, par une pitié mal placée, » ou pour trop déférer aux vaines opinions du peuple. Il est » bien plus raifonnable de renoncer à une expédition, dont l'é-» venement seroit je ne dis pas douteux, mais funeste, ou tout » au moins fort dangereux ; & s'en aller droit à Chipre , dont » la conquête fera autant d'honneur à Selim, que celle de R ho-» de en a fait à Soliman fon pere.

Le sentiment de Mustapha prévalut ; on le nomma pour

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLIX.

commander l'armée destinée à cette conquête, & on lui don. na pour collégue Piali Capitan-Bacha. Quant à Mahomet, CHARLE quoiqu'il ne fut pas moins zele pour l'interêt des Venitiens. que pour le sien propre, cependant comme il vit qu'il y alloit de sa tête s'il revenoit à la charge, il prit le parti de n'en plus parler. Le Grand-Seigneur lui ayant ordonné de signifier à l'ambassadeur de Venise Antonio Barbaro la résolution qu'il avoit prise, on dit que Mahomet obtint la permission d'envoyer un Chiaous à Venise pour traiter avec le Sénat, & qu'il fit dire aux Venitiens, qu'il leur conseilloit par l'amitie qu'il avoit toujours eue pour eux, de s'accommoder au temps. & de faire leur paix avec le Sultan à quelque prix que ce fût. plûtôt que de mettre tout leur Etat en danger, en s'attirant sur les bras une puissance, à laquelle ils n'étoient pas en état de rélifter.

lX. 1 570.

Cette nouvelle étant portée à Venise, excita d'un côté la colere & la juste indignation d'une partie des principaux Sénateurs, mais d'un autre côte ceux qui prevoioient les maux inséparables de cette rupture, étoient d'avis de ne rien faire par les mouvemens d'une colére impétueuse. Ils représentoient que ce qui devoit les déterminer en cette occasion, n'étoit ni l'atrocité de l'injure, ni la justice de leur cause; mais la considération de leurs forces mises en balance avec celles de leur ennemi: Que le meilleur parti étoit de l'attaquer avec de l'argent ; qu'ils avoient l'expérience que de toutes les maniéres de lui faire la guerre, c'étoit celle qui avoit toûjours le mieux réussi : Que sur-tout il étoit important d'agir sur les principaux officiers de la Porte, & de les gagner à force de présens, dont ils sont tous fort avides. Ils songérent ensuite à équiper une flote. Ils avoient déja dans le golfe de Venise. dont Marc Quirini étoit Gouverneur, trente & une galeres commandées par autant de nobles Venitiens; Jacque Celsi étoit Commissaire général de la flote.

Sur ces entrefaites ils apprirent que le Sultan avoit fait arrêter deux de leurs galeres, la Bonulba & la Balba, vers le treize de Janvier, & qu'il se préparoit à la guerre avec tant d'empressement, qu'il alloit en personne visiter l'arsenal & la Tapane, (le magasin général de l'artillerie des Turcs.) & qu'il ordonnoit lui-même ce qu'il vouloit que l'on fit. Le Sé-

nat jugeant par-là de l'importance de cette affaire, fait sur le CHARLE champ partir Quirini pour Candie, avec ordre de mettre la IX. Hote qui y étoit, en état de tenir la mer. Il sortit du port de 1570. Lessa le feizième de Février avec deux petites galeres, & il rencontra prés de Raguse Cubath-Chiaous, qui venoit à Venisé sur le vaisseau d'Angelo Suriano avec Louis Barbaro sils d'Antoine, qui étoit, comme je l'ai dit, ambassadeur à la Porte.

A la nouvelle de son arrivée, ils mettent à la mer quarantedeux galeres, dont ils domment le commandement à Jerôme Zeno. Sur la fin de Mars, Selim fie partir Amurar Raïs avec vingt-cinq galeres pour croiser du côté de Rhode, & empêcher que les Vénitiens n'envoïassent du secours dans l'îsle de Chipre. Le Sénat de son côté écrivit à ses Ambasadeurs d'Espagne & de Rome, de solliciter du secours contre les

Turcs.

Cubath envoyé de Selim, étant arrivé à Venise, eut audience du Sénat au mois d'Avril. D'abord il s'étendit beaucoup sur l'amitié de son maître pour la République, qu'il avolt assez marquée à fon avénement à l'Empire, en renouvellant avec elle les anciens traités à des conditions desavantageuses pour lui, ausquelles même on en ajoûta de nouvelles. Il se plaignit ensuite de l'ingratitude de la République, qui bien loin de lui rendre la pareille, avoit donné retraite aux Corfaires dans les ports de Chipre: Que le Sultan étoit trèspiqué de cet outrage, & qu'il ne pouvoit plus le dissimuler, fans bleffer sa dignité, & se deshonorer lui-même : Que l'unique moyen d'avoir la paix avec la Porte, étoit de lui livrer cette isle, qui avoit donné occasion à leur brouillerie : Que d'ailleurs ayant été de tout temps tributaire des Mamelucs, elle devoit appartenir aux Othomans qui possedoient leur Empire : Qu'un Sénat aussi sage que celui de Venise, devoit volontiers facrifier une Province de si peu d'importance, pour mériter l'amitié d'un si puissant Prince : Que s'ils resusoient d'y consentir, il étoit absolument résolu, non-seulement de leur enlever cette isle ; mais de les poursuivre par terre & par mer, comme les violateurs des traités, & les auteurs de la guerre.

Le Sénat répondit par un discours préparé: Qu'ils avoient

1 170è

enleivé l'amitié de Selim avec toute la fidélité & toute la religion possible : Qu'ils en prenoient Dieu & leur conscience à CHARLE témoin; mais qu'ils étoient déterminés de s'exposer aux plus grandes extrêmités, plûtôt que de consentir, à des conditions si injustes & si indignes de la réputation de la République : Que les Musulmans n'avoient aucun droit sur cette isle. qui n'a jamais obéi aux Mamelucs : Qu'ils avoient toûjours payé exactement le tribut, dont ils étoient convenus : Que tout ce qu'on leur imputoit, n'étoit qu'une pure calomnie inventée par des gens qui ne cherchent qu'un prétexte pour faire une guerre injuste : Qu'aucun Prince ne peut empêcher qu'il ne se commette des injustices dans ses Etats; que la seule chose qu'il puisse & qu'il doive, est de ne les pas laisser impunies: Que le Sénat ne niera point qu'il y ait eu des corsaires, qui après leurs courses sont venus se mettre à couvert dans l'Isle de Chipre; mais que les Turcs doivent avouer à leur tour, qu'il n'est tombé aucun de ces brigands entre les mains des Magistrats de la République, sans avoir porté la peine qu'il méritoit : Que si les Turcs les attaquoient injustement, ils se désendroient avec la consiance qu'inspire à chacun la justice de sa cause, & qu'ils espéroient que Dieu, qui est la justice même, vengeroit les calamités que cette guerre alloit causer, sur ceux qui en seroient les auteurs. Voilà la réponse qu'eut Cubath à son audience de congé.

Cet envoyé avoit ordre de s'informer en passant de ce que c'étoit que l'incendie de l'arsenal de Venise, & si la cherté Venise biûlé. des vivres alloir aussi loin que le bruit en avoit couru : voici le fait. L'année précédente, le treizième de Septembre, le feu prit la nuit par le plus beau tems du monde à trois tours, où l'on gardoit la poudre à canon, fans qu'avec les recherches les plus exactes, on ait jamais pû idécouvrir la cause & les circonstances de ce terrible accident. Les trois tours tomberent avec un fracas épouvantable : toute la ville trembla ; les portes des maisons s'arracherent, les fenêtres furent brisées. Tout le monde aussi-tôt se réveille ; & sur ce qu'on crut d'abord que toutes les foudres du ciel accabloient la ville, chacun se tint dans sa maison. Bien-tôt on apprend que le seu est à l'arsenal. En même tems la crainte de quelque conjuration fait courir aux armes, & l'on se rend à l'Eglise de saint

Arfenal de

IX. \$ 570.

Marc. Enfin le jour commençant à paroître, on vit les débris CHARLE des bâtimens renversés. Outre les trois tours; les murailles nouvelles qui les entouroient, le couvent des Celestins, & tous les bâtimens des environs étoient ruinés de fond en comble. La ville de Murano fameuse par ses manufactures de glaces fut très endommagée : & tous ces ouvrages si beaux; mais trop fragiles, furent en pieces par cette terrible seconsse. Il arriva par une grace singuliere de la Providence, qu'il n'y avoit dans ces trois tours que trente barils de poudre. Tout le reste avoit été porté depuis peu dans cinq tours de pierres de taille, couvertes de lames de plomb que le Sénat avoir fait construire; ce qui sauva la plus grande partie de l'arsenal; mais la cherté des vivres incommoda fort le peuple malgré les libéralités que fit le Sénat pour le foulager.

Hanne arriva vers ce tems-là à Zara, il y fut reçu avec de grands honneurs par Hector Trono évêque & comte de Zara, & par André Barbarigo gouverneur du Château. On recut en même tems la trifte nouvelle de la mort de Bernard Malapiero Commissaire général de la cavalerie en Dalmatie. Ce jeune homme qui ne faisoit que d'entrer dans sa trentième année, avoit fait sur les Turcs plusieurs courses qui avoient très-bien réuffi : enflé de ce succès , il voulut encore en faire une fans avoir ses armes; mais il reçut un coup de pique à l'épaule, dont il mourut peu de tems après, regreté de tout le monde; & l'on peut dire que ce fut une grande perte pour la République. Le seiziéme de Mars on nomma à sa place Fabio Canale, & l'on donna le gouvernement général de la Dalmatie à François Barbaro qui mourut avant que d'en avoir pris possession. Le Sénat nomma à sa place le chevalier Jean de Leze Procurateur de St. Marc.

Préparatifs des Venitiens.

Marc Quirini étant arrivé le dernier jour de Mars à Candie, fit la revue de la flote, & prépara avec une ardeur extrême tout ce qui étoit nécessaire pour la guerre. Il lui vint encore dix-sept galeres de Venise toutes commandées par des Nobles Venitiens, Piali partit le dix-sept d'Avril de Constantinople avec quatre-vingt groffes galeres & trente petites , & ravagea en passant l'isle de Tiné; mais il y perdit du monde. Cubath envoyé du Turc à Venise sut de retour à Constantinople le quatorze de Mai: trois jours après, Mustapha mit

à la voile avec toute son armée, qu'il avoit fait embarquer fur fa flote.

Pierre de Loredano doge de Venise étant mort quelque tems auparavant, Louis Mocenigo Procurateur de saint Marc fut élû pour lui succeder, & Sebastien Veniero gouverneur de Corfou, fut fait Procurateur de saint Marc. La Ré-Philippe II. publique faisoit cependant demander du secours à tous les du secours Princes ses allies. Michel Sariano son Ambassadeur à Rome, aux Veniparlant là-dessus à Pie V. le Pape dit que dans la verité il étoit très-touché du peril, où se trouvoit la République; mais que d'un autre côté, il étoit ravi d'avoir cette occasion d'engager tous les Princes chrétiens à se liguer contre l'ennemi commun, & que quoiqu'il y eût beaucoup d'apparence que la plûpart ne consentiroient qu'avec peine à cette ligue qu'il désiroit depuis si long-temps, cependant il offroit d'y travailler avec le roi d'Espagne. Sur ce que le Sénat demanda la permission de lever des décimes sur le Clergé pour cette guerre, la chose sut proposée en consistoire, & passa tout d'une voix. Le cardinal Antoine Perrenot qui s'y trouva, fit l'éloge de la bonté du Pape, & du zele qu'il marquoit pour les interêts de la République, & n'osa pas s'opposer à ce qui venoit d'être résolu ; il dit au contraire qu'il ne falloit rien ménager pour sauver l'isse de Chipre, & il sit un grand détail des maux que sa prise causeroit, & des avantages que sa conservation procureroit à la Chrétienté. Mais après ce préambule, il se déchaîna horriblement contre les Venitiens: que ces Républicains, toûjours spectateurs tranquilles des malheurs d'autrui, étoient indignes de toute pitié. A ces mots Jean-François Commendon ne pût se contenir; & ayant raporté grand nombre de services considérables rendus par la République au St. Siege, & sur-tout, celui d'avoir forcé l'Empereur Frideric à lui rendre l'obeissance qu'il lui devoit, il réfuta avec beaucoup de courage l'infolente invective du cardinal de Granvelle.

Le Pape envoya en Espagne Louis de Torres, clerc & trésorier de la Chambre, ne doutant pas qu'étant Espagnol, il ne fût bien reçû de Philippe : en effet ce Prince lui donna depuis l'archevêché de Monroïal en Sicile, qui est d'un trèsgros revenu. Philippe étoit alors en chemin pour se rendre à Tome VI.

CHARLE IX. 1 579. Pie V. &

Seville. Torres le joignit à Cordouë, & lui exposa le sujet IX. 1 170.

CHARLE de son voïage. Le Roi lui accorda le secours qu'il demanda; à l'égard de la ligue qu'il proposoit, il lui donna de bonnes espérances; mais il lui fit entendre qu'il falloit un temps plus favorable, & lui marqua d'une maniere assez sensible qu'il n'étoit pas content du Pape. Le cardinal Diego Spinosa, qui étoit en quelque sorte le maître du conseil Roïal, dit à Torres, que quoique Philippe eût toujours été très-disposé à seconder les volontés du Pape, & qu'il donnât des secours considérables pour cette guerre, cependant Pie V. n'avoit jamais été porté pour l'Espagne, & que dans le tems que le feu de la guerre des Morisques étoit allumé dans son sein, & qu'elle avoit une autre guerre aussi périlleuse à soutenir du côté de la Flandre, le S. Pere au lieu de lui donner du secours, faisoit tous les jours de nouvelles entreprises contre ses droits & fon autorité dans le roïaume de Naple & dans le duché de Milan. Philippe envoya aux Cardinaux Pacheco & Granvelle qui étoient à Rome, & à Zuñiga son Ambassadeur en cette Cour, un plein pouvoir de conclure la ligue avec le Pape & les Veniriens, à telles conditions qu'ils jugeroient à propos.

Maximilien refuse d'enarer dans la ligue.

La République envoya en même tems Jacque Soranzo à l'empereur Maximilien : mais ce Prince lui fit dire qu'il ne s'embarrasseroit point dans cette guerre,& qu'il se donneroit bien de garde de s'attirer un si terrible ennemi sur les bras, en rompant la treve qui étoit entre eux; d'autant plus que l'Allemagne ne vouloit jamais l'attaquer, & que tout ce qu'on pourroit obtenir de ses Princes, étoit de s'opposer à ses desleins, lorsqu'il étoit l'aggresseur. Il ne se contenta pas de lui re. fuser du secours, il ne voulut pas même lui permettre d'entrer dans Vienne; & lui ayant donné ordre de se rendre à Ratisbonne, il le renvoya bien-tôt après sans autre réponse. Cette conduite de l'Empereur obligea les Venitiens à faire revenir Antoine Tiepolo qui étoit en chemin pour la Pologne, dans le dessein d'engager le roi Sigismond Auguste à se liguer avec eux. Comme ce Prince avoit encore moins de raisons que l'Empereur de haïr les Turcs, & moins de nécessité d'entrer en cette guerre, ils jugerent bien qu'il ne seroit pas plus disposé à prendre les armes en leur faveur.

Les pouvoirs de Philippe étant arrivés à Rome, on entra = en négociation pour la lique. Les Venitiens proposerent de CHARLE la conclure aux conditions de celle qu'ils firent en 1 537, avec l'empereur Charle-Quint & Paul III. mais ils ne voulurent pas que le commandement fût réglé de même, à cause des inconveniens qui en arriverent dans ce temps-là; c'est-à-dire, le Pape, le roi qu'au lieu d'un Commandant général des trois flotes, ils de- les Venitiens. manderent que chaque flote eût le sien, & que dans les déliberations le sentiment de deux de cet Commandans seroit fuivi : Que le Chef absolu de toutes les forces conféderées seroit chargé de l'exécution, & que ce Chef seroit à la nomination du Pape. Cet article souffrit quelque difficulté; mais les Venitiens déclarerent qu'ils ne se départiroient point des coûtumes de leurs ancêtres, & qu'ils ne feroient jamais de ligues où il n'y eût des vaisseaux du Pape, ses Pavillons & son Général. Enfin le Pape promit qu'il armeroit douze galeres, Colonne fait & nomma Antoine Colonne pour les commander. Les Veni- Général des tiens se plaignirent à cette occasion, premierement, de ce galéres du Paque le nombre des galéres étoit trop petit; en second lieu, de ce que le Pape en donnoit le commandement à un homme qui devoit leur être suspect, étant entierement attaché aux interêts de Philippe. Mais le Pape n'eut aucun égard à ces plaintes; il prétendit que ce nombre de vaisseaux étoit suffilant, pour qu'il eût son pavillon dans l'armée : Quant au choix de Colonne, qu'il se rendoit garant de sa sidélité; & que les Venitiens n'avoient rien à craindre d'un commandant qui leur étoit attaché par beaucoup d'endroits, puisqu'ils lui avoient donné le droit de citoren, & qu'ils l'avoient mis du nombre des Nobles. Tout étant réglé, le onze de Juin, jour de la fête de faint Barnabé patron de l'isle de Chipre. Colonne reçût dans l'Eglise de saint Pierre le pavillon du Pape, avec les cérémonies ordinaires; & s'en alla aussi-tôt à Ancone, où les douze galéres furent bien-tôt en état, toute la Noblesse contribuant à l'envi à cet armement, les uns donnant des rameurs, & les autres de l'argent.

Les Turcs n'agissoient pas avec moins de vigueur. Piali aïant radoubé ses vaisseaux à Negrepont, sit voile du côté de Rhode; & après avoir joint Mustapha & Hali, ils arriverent tous ensemble à Rhode le premier Juin. Pendant ce Υij

1 570.

temps-là Ulucciali ravageoit les côtes de Sicile & d'Italie. CHARLE C'étoit un Calabrois que les Turcs prirent jeune, & qu'ils mirent sur leurs galéres; il avoit embrassé ensuite la religion Mahometane, & s'étoit élevé aux premiers postes de la cour Othomane, par différentes preuves de courage & d'habileté

qu'il avoit données en différentes occasions.

La flote de Venise étant à Zara, où elle attendoit celle d'Espagne, y demeura long-temps, & on croit que ce long séjour lui fit manquer une belle occasion. Pour les Turcs, ils ne resterent que trois jours à Rhode pour se radouber, & leur flore se remit aussi-tôt en mer pour se rendre à Finica ville maritime de Cilicie qui est vis-à-vis de l'isle de Chipre; ils y furent joints par toutes les troupes destinées pour cette guerre, tant infanterie que cavalerie. C'est en cet endroit qu'ils rassembloient depuis long-temps tout ce qui étoit nécessaire pour cette entreprise.

La flote Vequée de la pefte.

Pendant que la flote Venitienne attendoit en vain celle d'Espagne à Zara, elle y sut malheureusement attaquée de la peste; & il y mourut tant de monde, que toutes les recruës qu'on y envoïa, ne purent reparer ses pertes. Comme on jugea qu'il n'y avoit que le changement d'air & l'exercice qui pût les délivrer de ce fleau, le Senat leur envoïa ordre d'aller à Corfou; mais comme le mal ne diminuoit point, ils fe mirent en route pour Candie, & prirent en chemin des recrûes pour leur chiourme à Zante, à Cephalonie & à Cerigo. Sforce Palavicin voulut en passant se rendre maître du fort de Margariti; mais il n'y rétissit pas. Sebastien Veniero gouverneur de Corfou fut plus heureux dans l'entreprise qu'il fit fur le château de Sopoto fur la côte d'Albanie. Comme ce fut par le conseil & par l'industrie d'Emmanuel Marmori bourgeois de Raguse, qu'il en chassa les Turcs; il lui en donna le gouvernement, & des troupes pour le garder. Marc Quirini qui avoit pris les devants avec vingt-cinq galéres pour se rendre à Candie, s'empara aussi en passant de la ville de Tenarie.\* Cependant Colonne étant parti de la Marche d'Ancone le six d'Août, s'étoit avancé jusqu'à Otrante pour y attendre Doria & la flote d'Espagne.

di Maina ou porto delle Quaglie.

Piali aïant embarqué sur sa flote les Janissaires & les autres troupes, partit de Finica avec deux cens vingt galéres, &

aborda en Chipre le premier de Juillet, à un endroit appellé == les Salines. Il s'attendoit d'y essurer un grand combat; mais CHARLE il fit son débarquement le troisième de ce mois, sans aucune

opposition.

L'isle de Chipre est opposée à la Cilicie du côté du septentrion, où elle a le Golfe d'Aïazzo, & la mer de Cilicie : elle que fes troua la mer de Caramanie \* à fon couchant, celle d'Egypte au pes dans l'ille midi, & celle de Syrie à l'orient. Du cap de Cormachiti jus- de Chipre. qu'au cap de Gate, qu'on appelloit autrefois le promontoire de l'ille de de Curias, c'est-à-dire, du septentrion au midi, elle a soixan- Chipte. te & fix mille pas; le mont Olympe se trouve directement au \* Pamphylie. milieu de l'isle regardée de ce sens là. Depuis le cap Sant'Epifanio jusqu'à Clidas, appellé aujourd'hui le cap saint André, la terre va peu à peu finir en pointe; sa longueur en ce sens est d'environ deux cens mille pas, & son circuit de six cens cinquante mille : sa figure a été comparée par les anciens à une peau de mouton. Cette isle est remplie de villes & de bourgs fort peuples, qui la rendent une des plus agréables de la Mediterranée: & anciennement on ne parloit que de ses richesses; elle étoit consacrée à Venus, & l'antiquité croïoit que cette déesse en sortant de la mer, y faisoit sa demeure. C'est pour cela qu'elle y étoit honorée d'un culte particulier. C'est dans cette isle que sont les lieux célébres d'Amathonte, de Paphos, de Cythere, & de la forêt d'Idalie si vantée par les Poètes. Depuis elle eut jusqu'à neuf Rois tout à la fois. Un des plus illustres fut Evagoras, fort estimé des Atheniens à cause de sa vertu, & secouru par eux dans la guerre qu'il eut contre les Perfes.

Après la ruine de l'empire des Perses, & la mort d'Alexandre, elle fut soumise aux Ptolemées jusqu'à l'an six cens quatre-vingt-dix-sept de la fondation de Rome, que Caton d'Utique y alla en qualité de Préteur. A fon arrivée dans l'isle, Ptolemee Denis, qui étoit alors à Rhode, s'empoisonna de desespoir : cette acquisition ne fit pas honneur au peuple Romain. Sa pauvreté, si l'on en croit quelques historiens, le détermina à s'emparer de cette isle fameuse par ses richesses; & le droit qu'il y prétendoit étoit bien plus fondé sur l'avarice, que sur la justice. Caton eut soin de ramasser les tresors du Roi mort; on dit qu'ils montoient à plus de trois cens

1570.

IX. 1570.

mille écus d'or. Il conduisit ces dépouilles à Rome avec une CHARLE fidélité merveilleuse, & l'on tient qu'il enrichit plus le trefor de ce qu'il emporta de Chipre, que n'avoit fait Pompée de tout ce qu'il avoit emporté de l'Asse : parce que Caton alla fans suite en Chipre, & qu'il exécuta les ordres du Sénat, sans qu'il en ait rien coûté à la République; au lieu que Pompée épuisa presque le tresor pour l'entretien de son armée pendant un long espace de temps, & dans des pays très-éloi-

\* Ifaac Com-

gnés. Depuis ce temps-là, Chipre appartint aux Romains, & ensuite aux empereurs de Constantinople. Mais dans la fuite ces infulaires s'étant révoltés, un certain Ifaac \* homme cruel, & livré aux passions les plus honteuses, s'en rendit maître, & prit le titre de Duc. Ce nouveau possesseur reçut d'une manière indigne les reines de France & d'Angleterre qui alloient en pelerinage à Jerusalem, & s'attira la haine de tous les princes Chrétiens, Richard d'Angleterre passant parlà pour aller dans la terre Sainte, dissimula son ressentiment: mais lorsqu'il se fut rendu maître de faint Jean d'Acre, il revint contre Isaac, le prit, le tua, & s'empara de l'isle de Chipre. Il la rendit peu de temps après aux Templiers; la racheta ensuite, & la revendit pour le même prix à Gui de Lusignan, roi de Jerusalem, de la maison des le Brun, une des plus illustres de France, à condition qu'il céderoit à Henri comte de Champagne les droits qu'il avoit sur le roïaume de Jerusalem.

Gui se mit en possession de cette isle l'an de I. C. mil cent quatre-vingt-onze; mais étant mort trois ans après sans enfans, il eut pour successeur Amauri son frere, à qui l'empereur Henri donna le titre de Roi. Les successeurs d'Amauri, tous de la même famille, furent Hugue son fils, Henri I. Hugue II. Hugue III. Jean fils de Hugue III. & Henri II. frere de Jean; & comme il ne laissa point d'enfans, il eut pour successeur son neveu, Hugue IV. fils de Gui de Lusignan son frere. Hugue IV. eut un fils nommé Pierre, qui laissa le roïaume à Pierino, & celui-ci à Jacque de Lusignan son oncle. Dans le temps que Pierre mourut, Jacque de Lusignan son fils étoit prisonnier des Genois, qui lui firent souffrir toutes fortes d'indignités. Car non contens de le garder dans une prison fort etroite, ils lui avoient mis les fers aux piés. Il

IX.

1570.

obtint enfin sa liberté, en cédant Famagouste, & son territoire aux Genois, & il fut couronné roi de Chipre à Nicofie. CHARLE Leon roi d'Armenie étant mort à peu près dans le même tems chez les Turcs, il fut encore proclamé roi d'Armenie &de Jérusalem. Giano succéda à Jacque, & laissa le roïaume à Jean. Celui-ci eut d'Helene Paleologue fille du Despote de Morée une fille nommée Charlote, & d'une concubine un fils nommé

Jacque, qu'il fit archevêque de Chipre.

Charlote fut d'abord mariée à Jean prince de Portugal : & après la mort d'Helene sa mere, Jean son pere la maria à Louis comte de Savoïe. Jean étant mort après un regne de vingt-huit ans, Jacque son fils bâtard disputa la couronne à Charlote, & avec le secours du Sultan des Mamelucs, à qui il promit de payer un tribut, il chassa Louis de Savoïe, & demeura maître du roïaume, Pour fortifier son parti, il épousa Catherine Cornaro que le Sénat de Venise avoit adoptée. Il mourut en 1470. laissant sa femme grosse. La Princesse, après la mort de son mari, remit le gouvernement de l'isle entre les mains des Venitiens, & passa bien-tôt après à Venise à la sollicitation de Marc Cornaro son pere, & de Louis Bembo fon oncle maternel, que le Sénat avoit prié de l'engager à ce voyage. Elle amena avec elle trois bâtards, Giano, Jean,& Carlo que son mari avoit eus de concubines de bonne maison, & qu'on trouva moyen de faire périr. Le fils posthume qu'elle eut de son mari étant mort avant eux, elle sit une donation de l'isle deChipre au Sénat, quoique ces bâtards vêcussent encore, & que Louis de Savoie les eût appellés à la succession au défaut d'héritier légitime, & à leur défaut le plus proche de la maison de Lusignan.

Voilà le droit que les Venitiens avoient sur ce roïaume, qu'ils ont possedé environ quatre-vingt-dix ans, à un titre qui ne valoit peut être pas mieux que celui des Romains. Les principales villes de l'isse sont premierement, Famagouste, qui qui est très-forte d'assiete : les uns croïent que c'est l'ancienne Tamassus; d'autres que c'est Salamine : elle est située sur la côte qui regarde la Syrie : secondement , Nicosie située dans le cœur de l'isle : elle fut rebâtie des ruines d'Amathonte que

Richard roi d'Angleterre avoit détruite.

La flote Turque aborda donc aux Salines, comme nous l'a-

CHARLI IX. 1570. vons dit. Le Général qui s'attendoit à trouver en cet endroit beaucoup de résistance, sit son débarquement sans combat. Ce fut une horrible faute que firent Nicolas Dandolo Commandant général de l'isle, & Eugene Synchitico comte de Rocas, nommé Général de la cavalerie. Malgré les instances d'Astor Baglione, pour les engager à s'opposer à la descente, & attaquer les Turcs fatigués de l'agitation de la mer, & des maladies inséparables d'une longue navigation, il ne put les mettre en mouvement. Ains Mustapha, après avoir débarqué set roupes & son artillerie le troisième de Juillet, se retrancha, & demeura dans son camp en attendant le reste de l'armée, que Piali & Hali étoient allé chercher en Caramanie, se contentant jusqu'à leur arrivée de faire des courses, de piller, & de ravager tous les environs.

Mustapha voyant la constrenation si générale dans l'isse, qu'il ne paroissoir pas un homme pour la défendre, envoya un Moine qui se trouvoit parmi les prisonniers, porter des lettres à Nicosse, par lesquelles il sommoit le Commandant de rendre cette ille qui avoit sait partie du domaine des Mamelucs aux droits desquels se trouvoient les Othomans, déclarain que son resus seroit suivi de tout ce que les vaincus peuvent craindre d'une armée victorieuse. Tout le monde sut si épouvante de cette déclaration, qu'on délibéra si l'on répondroit à la lettre : Dandolo lui-même su long-temps en balance. Mais ensins son avis sut qu'il ne falloit point faire de réponse à cet ennemi aussi injuste que superbe, & qu'une pareille injure ne se devoit point repousser par des actions, ce qui sur suiv.

Le premier mal qu'attira la lenteur de Dandolo, qui se tint ensermé dans les murs de Nicosse, sur la révolte des habitans du hameau de Lecfara, qui se voyant sans espérance de secours, firent leur traité avec les Turcs, à condition qu'on leur laisseroit leurs biens & la vie sauve; exemple pernicieux, qui sur sienté suivi par les habitans des montagnes. Dandolo craignant que cette espéce de contagion ne gagnât de plus en plus, envoya le comte Cesar de Tiene avec un détachement de six cens hommes de pied, & sit ruiner Lecfara, asin que la severire du châtiment des rebelles empêchât leurs voisins de les imiter.

Piali

Piali de retour de Caramanie, attaque & prend la ville de Cerine, qui par sa situation sur la côte qui regarde le nord, CHARLE étoit très-propre pour recevoir les convois qui leur viendroient de terre-ferme. Après cette conquête, les Généraux de l'armée Turque tinrent conseil sur ce qu'ils devoient faire. L'avis d'Hali étoit qu'on attaquât d'abord Famagouste : il répondoit que la place, qu'il avoit, disoit-il, bien reconnue, ne pourroit tenir plus de vingt jours; que sa prise ôtant aux infulaires toute communication par mer, & les mettant par conféquent dans l'impossibilité de recevoir aucun secours. la garnison de Nicosie au desespoir, seroit forcée de se rendre. Mustapha d'un autre côté vouloit que l'on commençat par Nicosie, qui seroit plus facile à prendre, parce que la garnison de la place étoit foible, & que les fortifications n'en étoient pas achevées : au lieu que si on s'amusoit au siège de Famagouste, on donneroit aux ennemis le temps d'achever les ouvrages de Nicosie, & de mettre cette place à l'épreuve

de tous les efforts de la plus nombreuse armée. Cet avis fut suivi, & les Généraux convinrent chacun de leur département. Piali devoit tenir la mer avec cent trente galeres bien fournies de foldats, pour s'opposer en cas de besoin à la flote Chrétienne, qui pourroit venir au secours des Infulaires. Mustapha se chargea de l'armée de terre, & dès le vingt-quatriéme de Juillet il prit la route de Nicosie. Dandolo informé de sa marche, mande à Baglione, qu'il avoit envoyé commander à Famagouste, de le venir joindre avec une partie des troupes qu'il avoit à ses ordres. Mais Baglione fit réponse qu'on ne sçavoit pas encore surement le parti que prendroit l'armée Turque; que quand les Turcs vouloient attaquer une place, ils avoient coutume de répandre le bruit qu'ils alloient à une autre ; qu'ainsi il y auroit de l'imprudence de quitter son poste & d'en diminuer la garnison. Il y avoit à Nicosie quinze cens Italiens à la solde du Sénat, la plûpart malades; trois mille hommes de nouvelles levées faites dans l'isse; deux mille cinq cens hommes des habitans de Nicosie; deux mille cent insulaires soudoyés par la République ou par des particuliers, qui se cotisoient pour sournir à cette dépense; cing cens chevaux & deux cens fantassins Albanois; deux cens canoniers de l'isle, & soixante autres Italiens. Il s'y trouvoit Tome VI,

Go gle

IX. 1570.

IX. 1 170.

de plus environ mille tant Seigneurs que gentilshommes CHARLE de distinction; en sorte que le tout composoit environ donze mille hommes, parmi lesquels étoient grand nombre de malades. On y peut ajouter huit mille paylans, qu'on faisoit travailler aux fortifications de la place : le reste, femmes, enfans, vieillards, en un mot tout ce qui est inutile pour le service militaire, alloit à cinquante-fix \* mille ames.

\* Edit. Gen. 51 mille. J'ai fuivi celle de

L'armée ennemie ayant paru auprès de la ville le vingtsixième de Juillet, le premier soin des habitans sut d'appaiser la colere de Dieu par des prieres & des jeunes, à l'exemple & par le conseil de François Contarini évêque de Papho, qui leur representa que sans la bonne conscience, & la protection de Dieu, tous les secours des hommes n'étoient pas capables de les défendre contre leur ennemi. Ils commencerent donc par mettre ordre à leurs consciences, après quoi ils se préparerent à souffrir les dernieres extrémités.

Dès les premieres forties, on perdit André Cortese Albanois, capitaine de réputation. Nicosie est située dans une

riviere

plaine au milieu de l'isle : elle est de figure ronde, & traverlée par une petite riviere qui n'a point de nom particulier; \* c'est à-dire les Grecs l'appellent Potamos \*. J'ai déja dit qu'on avoit commencé à la fortifier d'un fossé & d'onze bastions : celui qui regardoit le midi s'appelloit Podocataro : le plus proche en allant du côté de l'orient, s'appelloit Constance : celui d'après, Davila: & les autres de suite, Tripoli, Rocas, Mula, Quirino, Barbaro, Loredano, Atro & Caraffa. Il y a trois portes; celle qu'on appelle des Salines, est entre les bastions Podocataro & Caraffa du côte du midi. Celle de Troie, qui est vers le couchant, est entre le Tripoli & le Rocas : la troisième qui regarde le nord, & qu'on appelle la porte de la Citadelle, est entre le Quirino & le Barbaro.

> Les Turcs formerent deux camps, l'un du côté de l'églife de sainte Marine, & l'autre auprès du couvent de saint George. Après la revue de leur armée, ils la trouverent de cinquante mille hommes de pied & de deux mille cinq cens chevaux. Il fut résolu dans le Conseil qu'on feroit quatre attaques. Le bacha d'Aléxandrie eut ordre d'attaquer le bastion Podocataro, Musafer celui de Davila, & Dervis celui de Tripoli. Mustapha & Hali se reserverent le bastion de Constance.

Pendant qu'on battroit la ville, les autres Bachas devoient envoyer chacun deux cens hommes des corps qu'ils comman. CHARLE doient, moitié cavalerie, moitié infanterie, pour faire des courses aux environs de la place, & empêcher qu'il n'y entrât ni vivres, ni fecours.

IX. 1170.

Comme il n'y avoit plus à douter si ce seroit Famagouste ou Nicosie, qui seroit attaquée, les assiégés demandent à ceux de Famagouste Baglione, avec un renfort de troupes. Baglione ne se pressa pas d'obeir, sans qu'on en sçache la raifon. Cependant les Turcs pouffoient vivement leurs travaux, & ils étoient presque sur le bord du fosse; ils avoient d'ailleurs élevé des cavaliers vis-à-vis des bastions de Podocataro. de Davila, & de Constance, d'où ils faisoient sans cesse pleuvoir une grêle de fléches sur les assiégés. Etant venu à bout de percer la contrescarpe du fossé, ils y descendirent, travaillerent à saper les bastions, & creuserent des trous assez grands pour s'y mettre à couvert : ils y taillerent ensuite des degrés pour monter plus aisément sur le rempart. Mustapha voulant essaier les forces & le courage des assiégés, fit mine de vouloir donner un assaut général, bien résolu d'attaquer seulement les bastions de Podocataro & de Constance. Ces deux attaques eurent un succès bien different. Ceux qui attaquerent Podocataro furent ausli-tôt repoussés par les troupes qui le défendoient : au lieu que du côté de l'autre bastion les assiègés prirent la fuite des que les ennemis parurent. Les Turcs profitent de l'occasion, montent sur le haut du fort & y plantent leur drapeau, foûtenus par des troupes fraiches que le Bacha leur envoïoit. Hercule Podocataro & André de Spelle avertis de cet échec, y courent, arrêtent les fuïards. rétablissent le combat, culebutent les infidéles dans le fossé, & les obligent à se retirer.

Cependant les Turcs fort supérieurs en nombre, désoloient par le feu continuel de leurs batteries, & par une grêle de fléches, les troupes emploiées contre leurs travailleurs : la garnison contente de se défendre ne songeoit ni à réparer les bréches, ni à faire des retranchemens derrière les fortifications, pour s'y retirer en cas de besoin dans un assaut. Dandolo qui auroit dû soûtenir tout par sa prudence & sa valeur, s'étoit attiré le mépris par sa lâcheté; & il n'avoit plus

IX. 1170.

cette autorité qui fait respecter les ordres d'un commandant, CHARLE & qui arrête la licence du foldat. La ville commençoit à manquer de tout, & principalement de vin, dont l'usage est si nécessaire pour ceux qu'on emplore à des ouvrages fatiguans, & qui demandent des corps robustes. Cette disette ayant fait ceffer tous les ouvrages, on réfolut d'envoier une troisiéme députation à Famagouste. On choisit pour cet effet Jean B. de Sainte Colombe, capitaine & bon officier; mais son voïage fut inutile : ce ne fut pas la faute de Baglione. Il confentoit à marcher au secours de Nicosie; la garnison s'y opposa, en lui representant que son absence causeroit infailliblement la perte de Famagouste, sans sauver Nicosie : Oue sa sortie de leur ville donneroit aux soldats l'occasion de se debander: & que les habitans qui se verroient alors fans fecours & fans espérance, ne manqueroient pas de faire leur traité avec les vainqueurs.

Cette réponse abattit plus le courage des assiégés, que la nouvelle de la perte des Turcs près de Famagouste, ne servit à le relever. Les principaux Officiers de cette derniere ville leur mandoient que trois mille Turcs qui s'étoient postés à deux lieuës de Famagouste, étoient rombés dans une embuscade que Baglione leur avoit dreffée ; qu'ils avoient été taillés en piéces; qu'il étoit resté deux mille de leurs foldats sur la place, & qu'on leur avoit pris quelques drapeaux. Ils furent un peu plus confolés par les nouvelles qu'ils recûrent des montagnes : ceux qui y commandoient leur écrivirent qu'il s'y étoit retire près de cent mille hommes tous très-affectionnes à la Republique; qu'ils repoussoient vigoureusement les ennemis qui ravageoient & brûloient tout le païs des environs, & que Jean Synglitico leur avoit tué plus de cinq cens hommes.

Cette nouvelle donna occasion aux murmures de la garnifon : Qu'on les tenoit toûjours enfermés dans des murailles : Que loin d'attaquer l'ennemi, ils ne l'avoient pas même vû de près: Qu'on les faisoit perir peu à peu, sans avoir pu donner aucune preuve de leur courage : Qu'au lieu de périr en braves gens, on les laissoit égorger comme des bêtes. Quoique les forties ne fussent gueres du goût des Généraux, à cause de la foiblesse de la garnison; cependant touches de leurs plaintes, ou plûtôt de leurs priéres, ils crûrent qu'il falloit donner = quelque chose à l'ardeur qu'ils faisoient paroître. Cesar de CHARLE Tiene promit d'aller enclouer le canon des ennemis : on approuva fon projet, & on lui donna pour l'exécuter deux mille fantassins & quatre cens chevaux Albanois. On fit faire en même-temps deux autres forties : l'une du côté du bastion de Constance, sous les ordres de Gregoire Panteo; & l'autre par la porte Troïenne, sous la conduite de Jerome Calese. Ils furent accompagnés de Cesar Piovéne, du Lieutenant du comte de Rocas, du comte Albert Scotte, de Nicolas Gradenigo, de Zanneto, de Dandolo, & du chevalier Maggi Ingenieur habile. De Tiene étant forti par la porte des Salines avec quatre compagnies d'infanterie Italienne, devoit s'approcher de Potamos, ce qu'il exécuta avec beaucoup de valeur : mais la cavalerie chargee de le foûtenir n'arriva point à temps par la faute de Dandolo, qui ne vouloit pas, disoitil, faire périr de la cavalerie pour fauver de l'Infanterie qu'il comptoit perdue. De Tiene se voïant abandonné, sit tout ce qu'on peut attendre du courage le plus déterminé; mais enfin après un combat opiniatre, les forces lui manquerent, & il fue tué sur la place. Le comte Albert Scotti & Jean B. Bertocio eurent le même fort. La perte des Turcs beaucoup plus confidérable que celle des Chrétiens, alla à près de mille hommes, au lieu que ces derniers n'en perdirent que quatre-vingt. Ce fut le seizième Août que se passa cette action.

Depuis ce jour-là on ne fit plus de fortie, malgré toutes les remontrances du comte de Rocas. Il prenoit Dieu & les hommes à témoin que sa cavalerie Albanoise ne servoit de rien dans la ville, & qu'on l'empêchoit d'en fortir pour aller combattre en campagne contre les Turcs, quoique ce fut le seul service qu'il pût rendre à la Republique, dans l'état où

étoient les choses.

Pendant ce temps-là Piali voulant fçayoir des nouvelles de la flote Chetienne, alla à Rhode, & envoïa cinq galéres fur les côtes de Candie : quelques habitans de cette ifle que l'on fit prisonniers, rapporterent qu'il n'y avoit que la flote de Venise d'arrivée, qu'elle avoit été battue de la tempête, & fort affoiblie par les maladies, & qu'elle n'en partiroit point qu'elle n'eût été jointe par la flore d'Espagne, dont on Z iii

IX. 1570. CHARLE
IX.

157C.

Division
dans la flote
Chrétienne.

n'avoit aucune nouvelle. Sur cet avis il retourne en Chipre. D'un autre côté Jean-André Doria, qui avoit rassemblé à Messine toutes les galéres que le roi d'Espagne avoit en Italie. déclara malgré les instances du Pape, qu'il ne mettroit point à la voile qu'il n'eût reçû de nouveaux ordres; on ne sçait si ce fut un effet de sa lenteur naturelle, ou de quelque ordre particulier. Quoiqu'il en soit, on perdit tant de temps à les attendre, que la flote Venitienne, déja fort affoiblie par les maladies. & par les autres incommodités qu'elle avoit souffertes, fut absolument ruinée, & se trouva hors d'état de rendre aucun service : la haine en retomba ouvertement sur les Espagnols, qui affecterent toutes ces longueurs, pour ruiner les affaires des Venitiens, contre lesquels ils avoient une envie secrette. Enfin le vingt-unième de Juillet Doria mit à la voile, & fut dix-neuf jours à gagner Otrante, où Colonne l'attendoit pour partir. Afin de faire plus de diligence, ils éviterent les isles, en forte qu'ils arriverent à la vûë de Candie le trentième d'Août. Trois jours après ils rencontrerent au Golphe de Suda Marc Quirini, que Zanne y avoit envoié avec six galéres. Les Généraux des trois flotes s'étant assemblés pour déliberer, les Venitiens les sommerent d'exécuter ce qu'ils avoient promis, & soûtinrent qu'ils devoient aller combattre la flote Turque pour faire lever le siège de Nicosie. Doria qui cherchoit à gagner du temps, leur fit voir sa flote très-bien équipée; qu'il étoit juste de s'affurer si celle de Venise étoit aussi en état de combattre: Que dans une affaire où il s'agissoit de la gloire, de la répuration & du salut de la Chrétienté, on devoit se conduire avec beaucoup de prudence & de maturité, & qu'il seroit téméraire de combattre l'ennemi, sans être instruit de l'état de ses forces. Quelque envie que les Venitiens & Colonne eussent de donner le combat, il falut céder. On détacha donc deux galéres pour aller reconnoître les ennemis. Après leur départ le Général Espagnol fit assez comprendre aux Venitions qu'il ne leur donneroit aucun sécours, en leur répetant plusieurs fois que les interêts du Roi son maître ne lui permettoient pas de demeuter avec eux après le mois d'Octobre,

Comme la peste qui ravageoit depuis long-temps la slote

### DE J. A. DE THOU, LIV. XLIX.

des Venitiens, continuoit avec la même violence en Candie, on fut d'avis d'en retrancher quelques vaisseaux; ainfi on la CHARLE réduisit à cent soixante & dix galéres, dont il y en avoit onze à éperons, beaucoup plus grandes que les autres, un gros galion . & huit vaisseaux de charge armés en guerre. On envoia quelques galéres jusqu'à Scarpato pour s'informer de la situation des ennemis. On y apprit par les Chrétiens de cette isse, que la flote Turque avoit été réduite à cent cinquante galéres, pour la même raison que celle de Venise. Sur cela on tint conseil, pour examiner si, l'été étant aussi avancé. on devoit fonger à aller plus loin.

IX. 1 570.

Doria qui eut ordre de donner son avis par écrit, fit ce qu'il pút pour les dissuader de combattre, sur ce que la flote au combat Chretienne, à qui la peste avoit enlevé une partie de sa proposé conchiourme & de ses troupes étoit beaucoup plus soible que celle des Turcs : Que sans compter ce qui manquoit à la chiourme, & à l'équipage des galères, il faudroit encore une recrûë de cent soldats pour chacune, & qu'il étoit à propos de commencer par cette recrûë, avant que de se déterminer à un combat général : c'est ainsi qu'il s'efforça de justifier ses délais affectés, Mais Colonne réfuta ces raisons par un discours plein de courage & de force : Que la flote Chétienne malgre la diminution de ses troupes, n'étoit pas si foible qu'il le prétendoit : Que les Turcs supérieurs en nombre, leur cedoient par beaucoup d'endroits; qu'ils avoient moins de vaifseaux que les Chrétiens, qu'ils n'étoient ni si bien armés, ni si à couvert dans leurs bâtimens : Que ces sept grands navires qui ressembloient à des citadelles par leur élevation, & par le nombre de canons qu'ils contenoient, ne pouvoient manquer de contribuer beaucoup à la victoire: D'ailleurs que les Venitiens les fommoient d'exécuter les conventions : Que sur la confiance aux promesses du Pape & du roi d'Espagne, ils ont passe tout l'été dans l'inaction, & qu'ils ont laisse perdre en attendant leurs alliés, une flote très-florissante, & capable de résister seule à celle des Turcs : Qu'un plus long retardement porteroit un grand préjudice à leur réputation. » En effer, ajoûta-t'il, que pensera-t'on de nous, si après » tant de maux que les Turcs nous ont faits, nous ne profitons » pas d'une occasion où toutes les forces maritimes de la

IX. Z \$70.

» Chrétienté se trouvent rassemblées. Nos défaites passées CHARLE » pouvoient s'imputer à la faute de quelques particuliers ; » mais aujourd'hui si nous manquons à notre devoir, l'infa-» mie en retombe sur tout le monde Chrétien. Si nous cédons » aux Turcs, on ne dira pas qu'ils ont été supérieurs par le » nombre d'hommes & de vaisseaux, puisque cet avantage » leur a toûjours été propre ; mais qu'ils ont eu plus de valeur » & de science militaire; gloire qui jusqu'ici a été réservée » aux Chrétiens. Quelle honte pour nous? Je persiste donc, » ajoûta-t'il, dans mon premier avis, & je me détermine au » parti qu'éxigent de moi l'honneur, la reputation, l'opinion » que l'on a de nous, le devoir, la foi & la Religion. Pour-» rois-je me réfoudre à demeurer ici spectateur lâche & desho-» noré, tandis que les Turcs en devenant les maîtres de Chi-» pre, causent une perte considerable à la Chrétienté . & » couvrent d'un opprobre éternel ceux à qui elle a confié ses » forces : « Pompée Colonne, & Alvaro de Baçan marquis de Sainte Croix, qui commandoit l'escadre de Naples, furent du même sentiment.

Doria voïant ses artifices sans succès, & qu'il n'avoit de son côté que Jean de Cardonne qui commandoit l'escadre de Sicile, dit qu'il étoit prêt de combattre, & demanda qu'on lui donnât l'aîle droite. Enfin on met à la voile, mais trop tard, pour secourir la place assiégée; car Mustapha qui pendant long-temps s'étoit contente de les harceler par de legéres escarmouches, à dessein de les fatiguer & de les obliger à se rendre, sit jetter dans la ville des lettres attachées à des fléches, dans lesquelles il marquoit que jusque là il n'avoit pas, voulu emporter Nicosie d'assaut, afin d'epargner le sang de tant d'hommes, & le sac d'une si grande ville; mais qu'il n'étoit pas le maître de l'ardeur du soldat, qu'ils songeassent donc au plûtôt à leur sûreté : que le moindre délai leroit suivi de repentir, mais trop tard.

Peu de temps après, c'est-à-dire le trentième du mois d'Août, ils attaquerent tout à la fois les quatre bastions qu'ils battoient depuis long-temps, & dont ils avoient rase les parapets. Le combat fut terrible pendant deux heures, & ne finit qu'avec le jour. Malgré la perte qu'y firent les ennemis, les affieges dont le nombre diminuoit rous les jours, fentirent

bien

IX.

bien que n'aïant point de secours à attendre, ni de la flote = Chrétienne, ni de Famagouste, il étoit impossible qu'ils pûs- CHARLE fent feuls tenir plus long-temps contre une armée aussi nombreuse. Ils écrivirent donc aux Chefs des Montagnards, & les prierent de leur envoïer dix mille hommes choisis, leur marquant le temps & la maniere d'approcher de la ville, & le signal qu'ils devoient donner pour faire connoître leur arrivée. Mais les lettres furent interceptées par les Turcs, qui ne pouvant les lire, parce qu'elles étoient en chiffre, les attacherent à une fléche, & les renvoïerent dans la place avec · d'autres lettres, par lesquelles ils menaçoient de ne donner aucun quartier, si l'on ne capituloit sur le champ. Là dessus les Commandans se trouverent dans une grande perplexité: ils se voïcient sans espérance de secours, & en grand danger d'être forcés, & passes au fil de l'épée. Cependant comme ils ne donnoient point de réponse à Mustapha, il dispose tout pour un assaut général. Après avoir donné quelque temps à ses troupes pour prendre de la nourriture, il les fait marcher en bon ordre vers les quatre bastions attaqués. Les soldats allerent à la breche avec tant d'impetuosité, que se pouffant les uns les autres ils monterent du premier effort jufqu'au haut de ces ouvrages : on y combattit avec une vigueur extrême : on voïoit les Bachas au milieu de leurs troupes les encourager, & faire venir continuellement des hommes frais à la place de ceux qui étoient ou fatigués ou blessés : ce qui dura jusqu'à la nuit. Les ennemis y perdirent beaucoup plus d'hommes que nous; mais par l'état où nous étions, nôtre perte fut plus grande que la leur. Phebo Zappay périt; & dès le premier choc le comte de Tripoli Officier d'une grande valeur, & très estime de ses soldats, reçût une blessure dont il mourut peu de temps après.

Mustapha repousse à ces deux assauts, desespéra d'emporter la place avec ce qu'il avoit de troupes. Il prit donc le parti d'écrire à Piali commandant de la flote, de lui envoyer un renfort; que des qu'il l'aura reçû, il ne demande qu'un jour pour être maître de Nicosie. Piali, qui ne sçavoit pas quand La flote Chrétienne arriveroit, étoit fâché de dégarnir la sienne; cependant il ne crut pas pouvoir refuser à Mustapha ce qu'il lui demandoit avec tant d'instance, & il détacha cent

Tome VI.

hommes de chaque galere, ce qui faifoit en tout vingt mille GHARLE hommes, (1) qu'il envoya au camp fous la conduite d'Hali. IX. Ce fecours y arriva le huit Septembre.

¥ 570.

Le lendemain au point du jour Mustapha fait fortir toutes ses troupes des camps voisins. Le peuple de la ville qui les voit ainsi rassemblés; croit qu'ils se disposent à lever le siege : & la joie commençoit déja à se répandre ; mais quand il s'apperçut qu'on marchoit vers ses murailles, la tristesse & le delespoir prirent la place de cette courte joie. A peine restoit-il quatre mille hommes dans la ville, parmi lesquels il n'y avoit plus que cinq cens Italiens, si fatigués de veilles, de travaux & d'ennui, qu'ils manquoient de force & de courage pour se défendre. Dès le grand matin, Mustapha fait donc avancer ses troupes contre les quatre bastions. Celles qui donnent l'affaut du côté de Podocataro, trouvent les foldats endormis, les tuent presque tous, & se rendent sans peine maîtres de ce bastion. Ceux qui se réveillent assez-tôt pour s'ensuir, se retirent dans un réduit commence derriere le fort, & soutenus par quelque secours qui leur vient de la ville, ils arrêtent quesque temps l'impétuosité des vainqueurs. Le comte de Rocas, qui logeoit près de là, y accourt; mais une blessure mortelle le met hors de combat, & tout le reste prend la fuite. Sur le bruit qu'on entend, Dandolo qui étoit de garde à la porte des Salines, & l'évêque de Papho montent à che. val , volent au lieu du combat, visitent tous les corps de garde, exhortent ceux qu'ils rencontrent à faire les derniers efforts, Un moment après l'évêque est tué en repoussant courageusement l'ennemi : Pisani , Bolani , Nicolas Synglitico avec ses deux freres Jerôme & le Vicomte Thomas, & Palazzo Maréchal de camp ayant eu le même fort, l'effroi s'empare de tous les cœurs.

La réfiftance étoit plus vigoureuse aux trois autres bastions & les Turcs y furent repoussés jusqu'à trois sois. Mais eomme ils arrivoient continuellement par le Podocataro, & qu'ils s'étoient rendus maîtres du retranchement qui étoit derrière, les habitans inquiets chacun pour leur samille, se retirerent dans leurs maisons pour tâcher de les secourir. Les

<sup>(1)</sup> Il n'y avoit que 150 galeres, ain- Thou s'est trompé dans le nombre des 6 ce n'est que 15 hommes, ou M. de galeres.

Italiens qui n'avoient ni femmes ni enfans, combattoient toûjours en desespérés par tout où ils appercevoient l'ennemi. CHARLE Mais la vûë de leur petit nombre qui ne leur permettroit pas de résister long-temps; & les efforts d'un corps formidable de Janissaires qui tomboient sur eux, les obligerent enfin de se disperser.

IX. 1570

Dandolo dans cette extrêmité montra beaucoup plus de vigueur, qu'il n'avoit fait paroître de prévoïance & de soin au commencement de son gouvernement; & il rallia dans la place ce qu'il trouva de troupes. André Pesaro noble Venitien y arrivant dans le même temps l'épée à la main, lui reprocha fa nonchalence, lui dit en colere qu'il étoit cause de la perte de la ville, & pensa le tuer. Le combat fut encore trèsvif en cet endroit, & Dandolo l'auroit soutenu plus longtemps, si le bacha d'Alep n'avoit fait amener six pieces de canon. Les Chrétiens ne pouvant plus tenir, se retirérent dans la maison du gouverneur, fermérent les portes, & se préparoient à s'y défendre, lorsque le Bacha leur fit dire par un religieux, que s'ils vouloient cesser de combattre, & se remettre entre ses mains, il leur sauveroit la vie. Dans le temps que le religieux retournoit avec un homme envoyé par Dandolo, les Turcs brisent les portes se jettent dans la maison, tuent tout ce qu'ils rencontrent, le gouverneur même. Alfonse Bragadin, Jean Philippe de Lusignan, Flatro de Flatri, Zanetto de Zores, Hector son fils trouvérent moien de s'échapper, & de gagner les montagnes.

C'est ainsi que Nicosie fut prise & saccagée après quarantehuit jours de siège; ne manquant encore ni de vivres, ni de munitions de guerre. (1) Tout ce que la cruauté, l'avarice & la brutalité peuvent commettre de plus horrible & de plus infame, y fut exercé sur les hommes, les femmes, les filles & les

garçons de condition libre.

Mustapha laissa deux mille hommes en garnison à Nico- Mustapha va sie, dont il donna le gouvernement au bacha Musafer; & assieger Faaprès avoir renvoye'à Piali les troupes qu'il lui avoit prêtées, il marcha à Famagouste avec vingt-cinq pieces de canon, tant du sien, que de celui qu'il avoit trouvé dans la ville. Après

(t) Cette circonftance ne s'accorde | haut, que la ville manquoit de tout, & guere avec ce que l'auteur a dit plus principalement de vin.

quatre jours de marche, il arriva le vingt-deux de Septembre devant la place ; & pour intimider la garnison , il sit exposer près des murs la tête de Dandolo attachée au bout 4 570, d'une pique.

Dès que les habitans eurent nouvelle de la prise de Nicosie. ils firent sortir les bouches inutiles, au nombre de cinq mille personnes, qui s'y étoient réfugiés des bourgades d'alentour. Les Tures les traiterent avec beaucoup d'humanité, & les renvoyérent dans leurs maisons. Comme ils avoient de l'inquiétude sur les mouvemens de la flote Chrétienne, ils détacherent six galeres legeres sous la conduite de Caccialebin sa. meux Corfaire. Il alla fur les côtes de Candie, où il scut par un petit bâtiment Chrétien dont il se saisit, que la flote étoit affemblée, & prête à faire voile du côté de l'isse de Chipre. Il va rejoindre Piali pour l'en informer. Le conseil s'assemble; & Piali n'est pas d'avis de hazarder un combat général : Que les Turcs devoient être contens des succès de la campagne, & qu'il ne seroit pas prudent d'exposer sans nécessité, au hazard d'un combat la gloire & les avantages qu'ils avoient acquis. Mustapha & Hali soutenoient au contraire, que l'avis de Piali qui paroissoit sage, étoit bon pour de petits Princes, dont l'interêt doit régler toutes les démarches; mais qu'un grand Empereur comme leur maître doit tout rapporter à la gloire. Que celle de Selim perdroit beaucoup, s'ils se retiroient devant la flote Chrétienne qui vient les chercher, & s'ils évitoient le combat qu'elle leur presente. Sur cela Piali fait décharger les galéres des bagages, des gens inutiles, & de tout ce qui n'étoit bon qu'à embarrasser, embarque dessus un bon nombre de foldats, laisse les vaisseaux de charge devant Famagouste, & s'avance jusqu'à Limiso, (1) résolu d'attendre là notre flote, & de la combattre.

Elle étoit partie de Candie le dix-fept de Septembre : mais il s'eleva en route de nouveaux sujets de dispute entre les généraux du Pape & des Venitiens d'un côté, & Doria de l'autre. Les premiers trouvérent fort mauvais que Doria eût fait mettre son pavillon pendant une nuit : il s'excusa en disant que cette action étoit très-éloignée de l'esprit de division dont on le soupçonnoit : que la nécessité & la crainte d'une tempête

(1) Port de l'ifle de Chipre, appellé anciennement Curias.

en étoit la seule cause. Peu de temps après, la flote du Pape & celle de Venise relâcherent à Castel-Rosso. (1) Au CHARLE lieu de les suivre, comme il en avoit ordre, il se mit en pleine mer, & dit pour raison qu'il étoit fâché que la science de la marine manquât à des Généraux d'ailleurs forts braves : il défignoit ainsi Colonne, & les généraux Venitiens. Ceux-ci ayant tout lieu de croire que Doria ne faisoit pas toutes ces difficultés sans avoir des ordres de Philippe, firent paroître depuis ce tems-là peu de zele pour l'exécution du traité con-

IX. 1 5.70.

clu avec ce Prince. Louis Bembo étant arrivé à Castel-Rosso, leur apprir la perte de Nicosie. On tint conseil là-dessus. Sebastien Veniero nommé tresorier général de l'isse de Chipre, François Duodo qui commandoit les Galeasses, & Marc Quirint amiral du golfe de Venise, qui avoient droit de dire leur sentiment. mais non pas de décider, étoient d'avis d'aller en avant : Que puisqu'on avoit jugé qu'il falloit combattre la flote Turque, la perte de Nicosie ne changoit rienà cette resolution, parce qu'on tireroit de la victoire après la perte de cette place, le même avantage qu'on espéroit auparavant : Que Nicosie pourroit être reconquise avec autant de facilité, qu'elle avoit été perduë; & que les Turcs seroient obligés, non seulement de lever le siege de Famagouste, mais de sortir de toute l'isle. Jerôme Zanne, Sforze, Palavicin, & ses lieutenans pensoient au contraire qu'il étoit inutile d'aller en Chipre ; qu'il vaudroit bien mieux attaquer Negrepont, ou quelques autres endroits plus à leur bienséance. Sur cette altercation, ils se rendent sur la Capitane de la flote du Pape. Zanne y déduisit ses raisons en presence de Colonne, & soutint que la prise de Nicosie ayant change l'état des affaires, il falloit changer de dessein. Doria ravi de cette division, qui l'exemptoit de combattre les avis des Venitiens, se contenta de leur proposer gravement de nouvelles difficultés : Qu'il ne voyoir point de raison d'abandonner après la prise de Nicosie, seur premier dessein auquel tout le monde s'étoit rendu: Qu'il ne pouvoit approuver l'avis de Zanne, & de ses partisans sur Pattaque de Negrepont. Dans quelle vûe pouvoit-on attaquer une ville située dans le cœur des Etats du Turc ? combien

(1) Port de l'ifle de Negrepont.

Aaii

IX. 1570.

fa prise coûteroit-elle de sang & d'argent, sans qu'il fût possible CHARLE de la garder : Pour moi, ajoûta-t-il, si l'on abandonne l'isle de Chipre, je crois qu'il vaudroit mieux aller attaquer quelque place sur les côtes de Dalmatie, ou d'Esclavonie : parce qu'étant voisine des Etats du roi d'Espagne & des Venitiens. il seroit aisé d'y envoyer du secours, en cas que les Turcs tentassent de la reprendre. Colonne voyant toutes les chicanes de Doria, & les divisions des Venitiens, décida qu'il falloit s'en retourner, non qu'il fût en particulier de cet avis : mais parce qu'en l'état où étoient les choses, il n'y avoit point d'autre parti à prendre.

Séparation de la flote Chrétienne

Ils partirent donc le vingt & un de Septembre, & allerent jusqu'à l'isle Scarpato, éloignée de Candie d'environ ving-cinq lieuës.Le lendemain, la mer étant devenuë grosse & orageuse, ils furent obliges d'abaisser leurs voiles. Toute la flote sut maltraitée & dispersée ; une des galeres de Venise s'entrouvrit, & coula à fond. Ce malheur fut suivi d'un autre : les disputes recommencerent. Doria déclara que la flote du Roi ne leur étant plus d'aucune utilité, il alloit se retirer. Les Venitiens le prierent instamment de rester.» Que seroit-ce, disoient-ils, » fi Piali alloit venir fur nous après notre séparation ? nous » fommes venus tous ensemble pour secourir Chipre; nous de-» funirons-nous dans le retour, afin qu'après avoir perdu cette » isle, nous nous exposions nous-mêmes à périr, au préjudice de » notre honneur,& de l'interêt de ceux qui nous ont envoyés » dans ces mers? Doria ne céda point, & après une longue alrercation entre Colonne & lui, ces deux esprits peu unis auparavant, s'aigrirent à tel point, que ne pouvant convenir de rien, ils se retirerent l'un d'un côté, l'autre de l'autre, Colonne & les Venitiens allerent ensemble à Candie où Doria les suivit, quelques jours après; c'étoit vers le comencement d'Octobre. Ce fut la qu'il prit congé d'eux, & s'en alla en Sicile. Marc Quirini & Louis Martinengo se chargerent de mener du feccurs à Famagouste; mais la peste qui continuoit roujours, & les divisions des chefs furent sause que cette réfolution s'exécuta lentement.

Zanne laissa deux mille hommes à Candie sous le commandement d'un Calabrois nommé Moretto, & passa dans l'isle de Corfou. Pour Colonne, ayant réduit ses onze galeres à

IX.

1570.

cinq, à cause des ravages que la peste avoit faits dans son escadre, & ayant rendu aux Venitiens six corps de vaisseaux CHARLE qu'ils lui avoient prêtés, il s'en retourna avec la gloire d'avoir rempli glorieusement tous les devoirs de l'emploi qu'on lui avoit confié. Mais sa navigation sut malheureuse; car comme il passoit vis-à-vis des montagnes de la Chimere (1), redoutables par les naufrages fréquens qui y arrivent, le tonnerre tomba fur la Capitane & y mit le feu. Un autre de ses vaisfeaux poussé par le vent à la côte de Raguse, échoüa sur le sable & fe brisa: tout ce qu'il put faire, fut d'enlever promptement sa charge & d'y mettre le feu, de peur que les Turcs n'en profitassent. Ainsi il ne lui resta que trois galeres, avec lesquel. les il eut beaucoup de peine à gagner l'Italie. Des qu'il y fut arrivé, il s'en alla à Rome par terre.

Les ennemis n'ayant plus rien à craindre de notre flote, qui avoit abandonné la mer, fongerent à se séparer. Piali avoit laissé douze galeres sous les ordres d'Amat-Rais pour la sûreté de l'isle de Chypre, & mis à la voile avec le reste, afin de poursuivre la flote Chrétienne : mais n'ayant pû la joindre, il prit la route de Constantinople pour y faire les recrues dont il avoit besoin. Le quatrieme Novembre il rencontra les deux galeres d'Angelo Suriano & de Vincent Mario Priuli au-dessus de Pario, une des isles de l'Archipel. Le combat sut vis & sanglant. Priuli envelopé par cinq galeres ennemies, se défendit jusqu'à la dernière extrémité, & fit un grand carnage des agresseurs : mais il fut enfin accablé par le nombre & tué. Suriano échapa avec beaucoup de peine, & arriva heureusement à Candie quatre jours après.

Cependant Mustapha qui étoit demeure devant Fama. Siège de Fagouste, ayant juge à propos de remettre le siège au printemps magouste resuivant, & de reculer son camp à une lieuë de la ville, les ha- temps. bitans firent une sortie, & renversérent tous les forts qu'il avoir construits. Les Turcs étant venus les charger, il y eut pendant cinq heures un combat très-opiniâtré, où les ennemis perdirent beaucoup de monde. Il resta de leur côté trois cens hommes sur la place, sans compter un grand nombre de blesses & de prisonniers. Les Chrétiens n'y perdirent que dix hommes. Mais la perte la plus grande que firent les Turcs,

(1) Ce foat les Acrocerannia des anciens.

fut celle d'un galion que Mustapha envoyoit en present au CHARLE Grand-Seigneur, & qu'il avoit chargé d'étoffes précieuses, & d'un grand nombre de prisonniers de grande distinction. On IX.

tient pour constant que ce fut une femme de qualité qui mit le feu aux poudres, pour se délivrer des insultes & des outra-

ges auxquels fon esclavage l'exposoit tous les jours.

Les affiégés résolurent d'envoyer à Venise solliciter un prompt secours. Comme les Turcs étoient maîtres du païs, le voïage exposoit beaucoup celui qu'on députeroit. Mais Ragazzoni évêque de Famagouste voulut bien se sacrifier pour le falut commun. Il s'embarqua fur une galere; & étant forti du port à la faveur de la nuit, il arriva heureusemenr à Ve-

tife. Voilà ce qui se passa entre les Chrétiens & les Turcs pendant cette campagne. Elle fut d'autant plus funeste aux Venitiens, qu'en leur enlevant Chypre presque entiere, elle les fit entrer en défiance de la sincerité du roi d'Espagne. Ils se persuaderent que ce Prince ne cherchoit qu'à sauver les dehors, & qu'ils n'en tireroient aucun secours réel. C'est ce qui les rendit indifférens pour la ligue qu'on négocioit : & malgré

les grandes dépenses qu'ils faisoient, on vit bien qu'ils ne travailloient pas avec ardeur pour la cause commune.

Au commencement de l'année suivante, ceux qui étoient chargés de conduire du secours à Famagouste, chossirent huit cens hommes des meilleures troupes, & les embarquérent sur trois vaisseaux de charge avec toutes sortes de provisions de guerre : ce convoi fut escorté par 16 galeres, dont la chiourme étoit bien complète. On donna le commandement de cette petite flote à Jerôme Quirini, parce que Sebastien Veniero, qui avoit la Lieutenance générale de l'isle de Chypre, étoit resté dangereusement malade dans l'isse de Créte. Quirini eut un temps si favorable, qu'il arriva aux côtes de Chy. pre en huit jours. Après avoir jetté le secours dans Famagouste, il chassa la slote Turque du golfe de Costanza où elle etoit à l'ancre; & l'ayant canonnée tout le jour, il coula à fond trois de ses galeres, & obligea les neuf qui restoient, à prendre la fuite à la faveur d'une nuit obscure. Il prit encore depuis deux bâtimens chargés de provisions pour les Turcs, & les brula, ruina tous les forts que les ennemis avoient aux environs,

Go gle

1571.

1 570.

environs, & se retira ensuite au port de Candie.

Dans ce tems-là les Venitiens casserent Zanne, parce que CHARLE contre l'ordre qu'il avoit, il étoit revenu sans attaquer la flote des Turcs; & ils nommérent à sa place Sebastien Veniero. Zanne fut mis en prison, & condamné à se justifier dans les liens : mais la mort vint à propos le tirer de cet embarras. mandant de Comme Veniero étoit un esprit bouillant & qui ne cherchoit tienne dépoque les combats, on prit un parti sans exemple jusqu'alors; ff. ce fut d'affocier au généralat Augustin Barbarigo, pour temperer par sa maturité le courage trop impétueux de son collégue. On nomma pour Commissaires généraux de la flote Zacharie Salomon, & Jerôme Quirini, qui venoit d'acquerir de la gloire par le secours qu'il avoit heureusement conduit à Famagouste. L'on donna à Nicolas Donato deux bâtimens de charge, sur lesquels on avoit embarqué une grande provision de tout ce qui peut être utile à soutenir un siège, pour les transporter à Famagouste. Il mit à la voile aussi-tôt, & se rendit à Candie, où il apprit que la flote Turque étoit en mer, & qu'elle étoit répandue dans toutes les mers des environs. Sur cela jugeant qu'il y avoit beaucoup de danger à prendre la route de Chypre, il s'amusa mal-à-propos dans les ports de Candie, & perdit l'occasion de porter à Famagouste un secours, qui à ce qu'on croit auroit pû fauver cette place. On lui en fit un crime capital dans la fuite, & on l'obligea de plaider sa cause enchaine : mais soit par faveur, soit par la force de ses moyens justificatifs, il fut renvoyé absous.

Veniero ayant reçu la nouvelle de sa promotion, s'embarque sur le champ pour Corfou. Dès que Barbarigo lui eut remis l'armée qu'il commandoit depuis le départ de Zanne, il ne songea qu'aux préparatifs qu'il jugea nécessaires pour cette guerre. Selim de son côté commençoit à agir. Pour obliger la République à diviler ses forces, il envoya le bacha Achmet en Albanie avec une armée de soixante & dix mille hommes, qu'il rassembla de toutes les provinces voi nes. Achmet ayant jetté l'épouvante dans la Dalmatie & dans l'Albanie, mit le siège devant Dulcigno ville maritime d'Al-

banie.

Piali étoit retenu à Constantinople par maladie, ou pour quelque autre cause que nous ignorons : mais Hali en partit Tome VI.

IX. 1571.

IX. 1571.

avec une flote de quarante galéres, vint aborder à Chio CHARLE au mois d'Avril, & fut suivi peu de jours après par le reste de la flote que commandoit le bacha de Negrepont. Ils tirerent une partie des garnisons de toutes les places de l'Archipel, & les embarquerent sur leurs vaisseaux. Selim ordonna au bacha Pertau de les joindre, & de faire tout son possible pour trouver la flote Chrétienne & l'attirer au combat. Hali s'avança jufqu'en Chipre, y débarqua les troupes & les munitions destinées pour l'armée de terre, & laissant vingt-trois galeres fous les ordres de Rapamath pour veiller à la défenle de l'isle, il mit à la voile sur la fin de Mai avec ce qui lui restoit de vaisseaux, & vint en diligence rejoindre Pertau, pendant que Mustapha se disposoit à assiéger Famagouste avec les troupes de la derniere campagne, renforcées par les nouvelles que Selim lui avoit envoyées depuis peu, & celles que l'espérance du butin avoit attirées dans son camp.

I a ligue facrée conclué à Rome.

Cependant la ligue entre les Princes Chrétiens, commencée des l'année précédente, & traversée chaque jour par de nouvelles difficultés, avoit bien de la peine à réuffir, malgré les instances du Pape, qui envoyoit des Nonces à toutes les Cours pour en presser la conclusion, & qui déclaroit que, s'il étoit nécessaire, il s'embarqueroit lui-même, & se trouveroit en personne au milieu des combats. A la fin elle fut concluë au Vatican par quatre Cardinaux delegues, qui s'affembloient chez Michel Bonelli Cardinal Alexandrin: ces Cardinaux étoient Jean Moron doyen du facré College; Charle Grassi, qui étant venu à mourir fut remplacé par Paul de la Chiefa; Jean Aldobrandi; & Michel Bonelli, chez qui l'affemblée fe tenoit. On convint d'abord de former cette ligue sur le modele de celle qui fut faite du temps de Paul III. c'est-à-dire, qu'elle feroit perpétuelle, & non limitée à un certain temps; parce que, disoit-on, la limitation à un certain temps seroit de mauvais augure, si ce temps étoit long; & de peu d'effet sur l'ennemi, si le temps étoit court. Le second article sut qu'on entretiendroit une flote de deux cens galeres & de cent vaisseaux de charge, cinquante mille hommes de pied & quatre mille chevaux. Mais quand il fallut convenir d'un Généralissime, on disputa long-temps avec beaucoup d'aigreur & de vivacité. On nomma d'abord Emmanuel Philbert duc de

IX.

1571.

Savoye: mais comme il étoit nouvellement rétabli dans son = ancien domaine entouré de Protestans, & qu'il ne pouvoit CHARLE s'en éloigner fans péril, Philippe fit si bien que le commande. ment fut déferé à Jean d'Autriche son frere bâtard, qui depuis peu avoit eu la gloire de terminer heureusement la guerre de Grenade. Il y eut encore plus de difficulté pour décider à qui appartiendroit le pouvoir de nommer un Lieutenant pour commander en l'absence de Dom Jean d'Autriche. Les procureurs de Philippe prétendoient que cette nomination appartenoit de droit à Dom Jean : mais les Venitiens craignoient que les Espagnols ne voulussent mettre à la tête de la flote conféderée Jean André Doria, également suspect & odieux au Senat ; & ils croyoient que n'ofant le proposer ouvertement, on prenoit ce détour pour y parvenir. Dans cette persuasion ils s'opposoient de toutes leurs forces à la demande des Espagnols. Cependant pour ne point retarder la conclusion d'une affaire si importante, ils s'en remirent à la volonté du Pape, en qui ils connoissoient une fermeté infléxible à ne rien relactier de ses droits. Ils ne se trompérent pas : car il déclara nettement qu'il mourroit plûtôt, que de fouffrir que sous son pontificat on portât le moindre préjudice à la dignité de son siège; & il écrivit là-dessus d'une maniere trèsvive à Philippe II. Ce Prince voulut bien ceder à la vivacité de ce vieillard, dont il respectoit la piété, sans néanmoins donner atteinte à son droit:ainsi il nomma au Pape trois sujets; fçavoir, Louis Requesens, Jean-André Doria, & MarcAntoine Colonne, pour avoir le commandement des forces de terre & de mer en l'absence de Dom Jean, & le Pape choisit Colonne.

Cette difficulté levée, les Espagnols en firent naître de nouvelles, ils vouloient qu'on fit en général une ligue facrée contre l'ennemi du nom Chrétien. Leur vûë par cette derniere demande étoit de faire renoncer à faire la guerre en Orient, & de la porter en Afrique. Ce fut une nouvelle source de disputes entre ces esprits défians & soupçonneux. Les Venitiens dirent nettement que cette ligue leur seroit plus funeste qu'utile, si l'on emploioit à envahir les biens d'autrui, des forces destinées pour arracher le leur des mains du Turc, & recouvrer l'isle de Chipre, dont il avoit envahi une partie : Que ce seroit exposer à la merci de l'ennemi leurs provinces dénuées à entrer dans la ligue.

de troupes. Les Espagnols soutenoient au contraire qu'il CHARLE falloit faire marcher ces forces contre Tunis, Tripoli & Alger, villes tributaires des Turcs, qui étoient à l'égard de l'Ef-IX. pagne comme un ulcere interne qui rongeoit continuellement 1571. les côtes : Que sans cette condition, les Espagnols ne devoient pas être contens,& qu'il étoit juste que ceux qui contribuoient le plus à la ligue, & qui fournissoient tant d'hommes & d'argent, fussent les premiers à en tirer le profit. Le Pape craignant que toutes ces chicanes des Espagnols n'obligeassent les Venitiens à se détacher d'avec eux, se chargea d'accommoder ce differend. Pour cet effet, il dépêcha Pompée Colonne en Espagne avec des pouvoirs très-amples, & lui donna ordre de traiter directement avec le Roi,& de trancher court sur les toutes difficultés, que ses agens suscitoient de jour en jour. Il lui ordonna de plus, que lorsque le traité seroit conclu, il demandât avec instance que Dom Jean partît sur le champ, & que le Roi sollicitat l'empereur Maximilien, & le roi de Pologne

> Dès que Colonne fut arrivé en Espagne, il proposa au Roi ce dont il étoit chargé. Philippe répondit que son zele pour la religion étoit affez connu de tout le monde, par la guerre qu'il soutenoit contre les hérétiques des Païs-bas avec des dépenses énormes & un succès fort douteux : Qu'il auroit pû épargner ces dépenses, & n'avoir point de guerre en Flandre, s'il avoit voulu feur accorder quelque choie fur l'exercice de leur religion :Qu'il pouvoit sous prétexte de cette guerre s'excuser d'entrer dans la ligue contre le Turc ; mais que quand il s'agissoit de la Religion, il comptoit pour rien tout autre interêt: Qu'outre ses galeres qui étoient prêtes, il avoit raffemblé de tous côtés un très-grand nombre de vaisseaux de charge, & de bâtimens de transport: Qu'il avoit levé dix mille Allemans, huit mille Espagnols, & autant d'Italiens, & qu'il enverroit incessamment D. Jean d'Autriche en Italie: Mais qu'il appréhendoit que tous ces grands préparatifs ne s'en allassent en fumée, parce qu'il ne pouvoit se persuader que les Venitiens agîssent de bonne foi : Qu'il connoissoit depuis longtemps leur éloignement pour la guerre, & qu'il sçavoit de bonne part qu'ils ne cessoient point de négocier leur paix particuliere avec le Turc : Qu'il alloit sans cesse des couriers de

I'un à l'autre Etat, & qu'il y avoit apparence qu'ils ne faisoient semblant de vouloir entrer en cette ligue, que pour CHARLE faire leur paix avec Selim à des conditions plus avantageuses: Ou'à l'égard de l'Empereur, on ne pouvoit pas douter de sa bonne volonté, mais qu'il n'étoit guere en état de résister à un si puissant ennemi : Qu'ainsi il etoit de sa prudence de ne pas l'irritermal à propos par une déclaration de guerre: Que s'il le consultoit à ce sujet, il se donneroit bien de garde de l'y enga.

IX. 1571.

ger, & qu'il croïoit que le Pape seroit le premier à l'en dissuader. Colonne étant retourné à Rome avec cette réponse, il s'éleva de nouvelles difficultés, non du côté des Espagnols. mais de la part du Pape, qui pressoit tant la conclusion de cette affaire, en voici le sujet. Dans la ligue qui sut faite avec Charle-Quint, ce Prince se chargea de payer la moitié des frais, les Venitiens les deux tiers de l'autre moitié, & le Pape pavoit le reste. Dans celle-ci, le Pape disoit que le tresor du St. Siege étoit tellement épuifé, qu'au lieu du fixiéme qu'il fournilloit dans la premiere ligue, il ne pourroit dans celle-ci payer que le tiers de ce fixieme, & que Philippe & les Venitiens devoient s'engager pour le surplus à proportion de leur quote-part. Michel Suriane, à qui on avoit donné pour adjoint Soranzo, se récria fort contre cette prétention: Que le Sénat d'abord ne vouloit payer que le quart : mais qu'il s'étoit enfin rendu aux instances qu'on lui faisoit, & qu'il avoit confenti à un tiers: Qu'il étoit ridicule que le Pape prétextat le défaut d'argent : Que personne au monde n'avoit tant de facilité que lui pour en avoir : Qu'il n'y a point de tribut dans l'univers, qui en produise autant qu'il peut en amasser d'un trait de plume. Moron répondoit à cela, que réellement les revenus du Pape étoient fort diminués depuis qu'on avoit enlevé au patrimoine de l'Eglise Parme & Plaisance, les deux plus riches villes de la Lombardie, & qu'à bien compter, le Pape ne contribuoit pas moins que les autres confédérés; puisqu'à l'occasion de cette guerre, il leur avoit permis de lever sur le clergé des décimes & des impositions, qu'il pouvoit prendre comme lui appartenant en propre, ayant sur ces sortes de biens les mêmes droits que les Princes sur les biens profanes. Enfin après de longues & vives contestations les Venitiens se rendirent, & se chargerent de payer deux Bb iii

CHARLE IX.

HARLE Après ces conventions, le Pape, & les puissances confédé-

rées le rendirent le septiéme de Mars, jour de St. Thomas d'Aquin, dans l'église de la Minerve, pour y signer l'alliance après la messe solennelle, & la publier ensuite avec les ceré. monies accoutumées. Le cardinal de Granvelle, ennemi déclaré des Venitiens, cherchant à accrocher par quelque endroit l'affaire, qui venoit d'être terminée, publia un écrit, par lequel il déclaroit au nom du roi d'Espagne, que ce Prince ne pourroit fournir cette année que foixante & dix galeres, & qu'il demandoit tout le mois de Mai pour les mettre en état de partir. Tout le monde demeura saiss & immobile à cette déclaration, sur tout les ambassadeurs de Venise, qui voyoient bien que l'unique but des Espagnols étoit de faire échouer une ligue, dans laquelle ils ne pouvoient refuser d'entrer sans se deshonorer ; parce qu'il étoit certain que s'il n'y avoit aucune espérance de sauver, ou de reprendre le roïaume de Chipre, la ligue s'en iroit d'elle-même en fumée. Ainsi ils dirent qu'ils écriroient au Senat, & qu'ils attendroient ses ordres. Cette nouvelle portée à Venise commença à ralentir les plus zélés pour la ligue : & les plus opposés à cette guerre, comme Louis Mocenigo doge de Venise & quelquesSenateurs, saissirent cette occasionpour faire entrer dans leurs sentimens ceux que cet incident avoit deja ébranles. Dans cette vûë ils exagererent par des discours très-specieux les chicanes perpétuelles des Espagnols, mais ce qui fortifia beaucoup leur parti, fut que le Vizir Mahomet, qui avoit toûjours été très-ami de la République, leur faisoit espérer qu'on pourroit négocier la paix avec Selim à des conditions raisonnables. La plus grande partie de la ville écoutoit si volontiers ces propositions, qu'on résolut d'envoyer à Constantinople Jacque Ragazzoni, qui connoissoit parfaitement cette Cour, sous prétexte de traiter de l'échange de ce qui avoit été pris de part & d'autre pendant la guerre; mais en effet pour traiter de la paix, s'il y trouvoit jour.

Cette négociation secrette changea entierement la face des affaires: les Venitiens qui auparavant pressonent la conclusion de la ligue, & le sécours des confédéres, commencerent à tirer les choses en longueur, à faire naître des retardemens,

IX.

1571.

à chercher des prétextes. Le Pape s'appercevant que leurs Ambassadeurs recevoient très-foiblement ses avis, & qu'ils ne CHARLE s'y rendoient qu'avec beaucoup de peine, crut qu'il falloit envoyer à Venise un homme d'autorité, également instruit dans l'art de la guerre, & dans celui de conduire une négociation importante, pour guerir les esprits ulcérés, & mener à une heureuse fin une affaire où il se trouvoit tant de diffi-'cultés à vaincre, & tant d'interêts à concilier. Il jetta les yeux fur M. Antoine Colonne, qui fur le champ se rendit à Venise. Ayant été introduit dans le Conseil souverain, il exhorta vivement les Sénateurs à ne pas s'opposer seuls à une affaire dont le succès étoit si proche, & qui n'étoit entreprise que pour eux. Il excusa même l'écrit de Granvelle, & assura que le mal n'étoit pas sans remede : Que la flote seroit composée du même nombre de galeres, dont on étoit convenu par le traité; pourvû que les Venitiens qui avoient des vaisseaux, suppléassent ce qui manqueroit au contingent des Espagnols: Que dans ce cas, il étoit garant que Philippe rembourferoit ce surplus de dépense.

force que de dignité, un Sénateur se leva pour les réfuter. Il parla avec beaucoup de liberté, & fit voir que les Venitiens ne pouvoient sans un péril manifeste persister dans une ligue, qu'on devoit regarder comme imparfaite, & que les Espagnols commençoient déja à éluder par de mauvaifes chicanes: qu'il leur étoit bien plus avantageux de fonger à un accommodement avec le Turc dans le tems que leurs forces étoient entieres,& de prendre sagement & de bonne heure un parti si salutaire, sans attendre que la suite de la guerre les réduisset à la nécessité de demander la paix. Colonne se leva pour lui répondre, & montra par de bonnes raisons, qu'après la perfidie qu'ils venoient d'éprouver de la part de Selim, ils ne pouvoient plus compter sur aucun traité avec ce Prince : Que les Turcs étant beaucoup plus puissans qu'eux & par terre & par mer, ils ne devoient pas se flater de pouvoir leur réfifter avec leurs propres forces : Qu'ils devoient donc renon-

cer à des conseils timides, & ne penser plus qu'à les attaquer vigoureusement pour venger les outrages qu'ils en avoient reçus,& repousser en Asie cet ennemi qui s'affermissoit de plus

Après que Colonne eût fait valoir ces raifons avec autant de

en plus jusque dans le cœur de l'Europe: Que s'ils y réuffis-CHARLE soient, l'Empereur dont les Etats ne sont pas moins exposés à l'avidité du Turc, que ceux de Venite; mais qui demeure IX. en repos, parce qu'il se défie de la folidité de cette ligue, ne 1571. manquera pas d'y entrer dès qu'il pourra le faire avec quelque surete : Qu'on ne doit pas douter même, que si Jean Sigismond prince de Transylvanie venoit à mourir, les droits respectifs de l'Empereur & du Turc sur sa succession, n'allu-

> massent bien-tôt la guerre entre eux. Les Venitiens insistant toujours pour que Philippe fournit le nombre de galeres qu'il avoit promis, Colonne garantit qu'il en donneroit quatre-vingt ; qu'à l'égard du reste , les Venitiens n'avoient qu'à prêter les corps des vaisseaux, dont ils avoient une grande quantité, & que le roi d'Espagne fourniroit la chiourme : Qu'il avoit déja donné ordre qu'on la rassemblât dans les roïaumes de Naples & de Sicile, comme le marquoit expressément cet écrit du cardinal de Granvelle, qui les avoit tant irrités : Qu'à l'égard de la dépense, on devoit compter sur la parole de Philippe, & qu'il ne seroit pas honnête aux Venitiens d'exiger qu'un si grand Roi don-

nât caution de ce qu'il promettoit.

Les Venitiens demandoient encore que les alliés entraffent à proportion de leur cotte-part dans les frais extraordinaires qu'ils seroient obligés de faire, dès qu'une fois la guerre feroit commencée; parce qu'outre les dépenfes énormes de leur flote, ils auroient plus de places à fortifier, & plus de garnisons à entretenir, que durant la paix. Leur demande paroissoit raisonnable, le Pape fut d'avis d'en remettre l'examen à un autre tems, de peur que ce nouvel incident ne réveillat les disputes, qu'on avoit eu tant de peine à assou-

pir ; & il donna parole qu'il jugeroit en leur faveur.

Après de grandes contestations, l'affaire fut proposée au conseil des Pregadi en presence du Doge , & il fut resolu que l'on continueroit les negociations avec le Turc, que c'étoit l'unique parti qui fût fûr, & qu'en attendant le succès, tout resteroit en entier ; qu'on ne romproit point les conférences pour la ligue; mais qu'on tireroit la conclusion en longueur par les allees & venuës des couriers & par les mêmes artifices qui avoient si bien réussi jusqu'alors aux agens du roi d'Espagne.

Le Doge demanda que ce parti fût approuvé par les suffrages de tout le Sénat: mais Paul Tiepolo ayant obtenu la CHARLE permission de parler, sit un long discours pour prouver qu'il falloit s'en tenir à la ligue : Que la défiance & la haine des Venitiens contre les Espagnols, les ruses de ces peuples, leur peu de fidélité dans l'exécution des traités ne devoient point les obliger à s'en départir : Qu'il étoit même de l'honneur de la République, qui avoit la plus puissante marine & les plus beaux arsenaux de l'univers, de ne pas donner occasion de croire que ce n'étoit pas les forces qui lui manquoient, mais le courage: Que ce parti étoit absolument nécessaire pour mettre la République à couvert des prétentions d'un ennemi également redoutable & ambitieux : & que si Selim venoit à s'appercevoir que les Venitiens comptent affez peu sur leurs propres forces, pour n'être pas rassurés par l'alliance avec les plus grands Princes, on devoit s'attendre chaque jour à de nouvelles demandes toutes plus injustes les unes que les autres. Il montra ensuite combien il étoit honteux d'acheter la paix, & de recevoir la loi du plus superbe de tous les maîtres : au lieu que s'ils sçavoient se servir &de leurs forces, & de celles des Princes leurs alliés : ils seroient en état de la lui faire.

IX. 1571.

Comme le Sénat paroiffoit ébranlé de ces raifons, un des partifans de la paix, appellé Nicolas de Ponte, à qui son âge, fes belles actions, fa prudence, fon rare sçavoir & son eloquence avoient acquis une grande autorité dans les conseils, parla vivement contre ce qu'avoit dit Tiepolo, afin d'en empêcher l'effet, » Ceux, dit-il, qui nous conseillent » la ligue sont attaqués de deux maladies, qui renversent » toutes les Republiques, l'ignorance de leur état, & de ce-» lui de l'ennemi à qui ils ont affaire; au lieu que les sages » mesurent leurs projets & leurs entreprises sur leurs forces. » Il est étonnant que nous ne connoissions pas encore les arti-» fices des Espagnols, après avoir éprouvé dans le premier » traité les effets de leur vanité, & le peu de cas qu'ils font » des conventions les plus folemnelles, fans colorer du moin-» dre prétexte l'inexécution de leurs promesses. Et quand il a » été question de régler les conditions de cette seconde ligue, » n'avons-nous pas eu des preuves évidentes de leurs artifices Tome VI.

1 X. 1 171.

» & de leurs fourbes ? N'est-il pas évident que quand la ligue CHARLE » sera bien cimentée, & que nous serons engagés dans la » guerre contre le Turc, ils feront ensorte de retirer de l'O-» rient toutes les forces des conféderés, pour les employer » contre Alger, Tunis & Tripoli, qui font fous leurs yeux. » fans se soucier des malheurs où ils exposeront la Chrétientes Il parla ensuite du commerce, dont la décadence alloit ruines la fortune d'un grand nombre de citoïens, qui dans la paix faisoient l'ornement de la Republique, & sa meilleure ressource dans des temps malheureux. Par toutes ces raisons il conclut qu'il falloit suivre l'avis des Magistrats, qui vouloient la paix; mais le sentiment de s'en tenir à la ligue & de ne plus songer à negocier la paix, l'emporta; en sorte que le vingt-cinq de Mai la lique perpetuelle offensive & défenfive entre le Pape Pie V. Philippe II. roi d'Espagne, & Louis Mocenigo doge de Venise, fut signée contre le Ture, non seulement pour les états qu'il possede par lui-même, mais encore pour les villes d'Alger, de Tunis & de Tripoli, qui relevent de ce Prince. L'on convint de plus que si dans une année, où il n'y auroit point d'entreprise qui interessat tous les conféderés, le roi d'Espagne faisoit passer une armée en Afrique, les Venitiens seroient obliges de lui fournir cinquante galéres bien armées : & que toutes les fois que la Republique feroit quelque entreprise dans le Golfe Adriatique depuis Valona jusqu'à Venise, l'Espagne seroit tenuë de luien fournir un pareil nombre.

On régla la quantité des vaisseaux & des troupes sur le pied que nous l'avons dit ci-devant, & il fut ordonné que toutes ces troupes se trouveroient prêtes tous les ans dans la mer d'Orient sur la fin de Mars ou au commencement d'Avril, & qu'au mois d'Octobre de chaque année les Conféderés détermineroient à Rome le projet de la campagne suivante, & les forces qu'on y emploieroit; que le Pape seroit juge de tous les différens qui naîtroient à l'occasion de cette ligue. & qu'on seroit obligé de s'en tenir à sa décision. On reserva des places honorables pour l'Empereur, & pour les rois de France & de Portugal, s'ils vouloient y entrer. On arrêta aussi que les troupes des Conféderés & de leurs successeurs, ne feroient aucun tort à la republique de Raguse, ni à tout

son territoire, si le Pape n'en ordonnoit autrement pour de bonnes raisons, & que nul des Confétheres ne pourroit entrer CHARLE en aucune négociation de paix ou de tréve avec le Turc, que de la connoissance & du consentement de tous les autres.

1 57X

Le traité étant ratifié, on en publia un autre le onziéme de Juin qui étoit sous seing privé. Par celui-ci Philippe s'engageoit d'avoir dans le mois de Mai quatre-vingt galéres toutes équipées dans le port d'Otrante. On avoit aussi reglé ce que chacun contribueroit pour sa part.

Dans le même temps on tint conseil à Venise sur les ordres que l'on donneroit aux Généraux ; car cette Republique ne donne jamais la carte blanche à ceux qui commandent ses armées ; les pouvoirs qu'on leur confie sont toûjours limités, & il leur est défendu sous de très-grandes peines de passer outre. On ne peut nier que cette précaution ne foit très-fage & trèssalutaire dans un Etat aristocratique; mais d'un autre côté elle fait souvent perdre de très-belles occasions. Il v fut résolu unanimement qu'il falloit hazarder une bataille; que la victoire qu'on avoit lieu d'espérer, les délivreroit pour toûjours des dépenses ausquelles ils se voyoient obligés pour des nouvelles levées, pour des garnisons, & pour l'armement d'une flote si nombreuse : Que c'étoit l'unique moïen de terminer une guerre, dont la durée seroit aussi ruineuse pour la Republique, qu'elle paroissoit souhaitée par l'Espagne : Qu'il ne falloit point agir ici mollement, & comme à regret : Que la promptitude gâte quelquesfois les affaires , mais que dans les circonstances presentes, c'est le salut de l'Etar.

On dressa sur cet avis l'Arrêt du Senat, par lequel îl est ordonné à Veniero de ne laisser échapper aucune occasion de combattre, même avant que les flotes alliées l'eussent joint, à moins que la flote ennemie ne fût si supérieure à la sienne, qu'il ne pût la combattre sans une témérité extrê. me. Le Pape donna les mêmes ordres à Colonne. S. S. envoïa en même-temps à l'Empereur le Cardinal Commendon, homme très-propre à manier les affaires les plus délicates, & qui connoissoit parfaitement les interêts de l'Allemagne. Il étoit chargé de passer de la Cour de Vienne à celle de Pologne, parce qu'il connoissoit à fond les intentions du roi

Cc ii

IX. \$ 571.

Sigifmond Auguste. Il devoit exhorter ces deux Princes & CHARLE entrer dans une ligue si avantageuse & même si nécessaire. Paul Odescalchi évêque de Penna eut en même-temps ordre du Pape d'aller demander du secours à tous les Princes d'Italie; mais à peine pût il en obtenir de quoi payer cinq mille hommes de pied.

Le Pape donna au Cardinal Alexandrin (1) fon neveu une légation plus honorable que celle d'Odefcalchi, & dont il attendoit plus d'avantages que de toutes les autres : c'étoit auprès de Philippe II, d'où il devoir passer à la Cour de Por-

Siège de Famagoufte. tugal, & ensuite à celle de France. Pendant toutes ces négociations, Mustapha Généralissime des troupes qui étoient dans l'isse de Chypre, aïant fait venir quinze pieces de canon de Nicosie, quitta le camp où son armée avoit passé l'hyver, & s'approcha de Famagouste pour en faire le fiege. Il se posta dans un endroit qui regarde l'orient, & qu'on appelle communément Precipola, où il fit le quinze d'Avril la revûe de son armée. Après avoir formé un camp qui avoit quatre mille pas, il travailla à se fortifier, releva tous les retranchemens que les Chrétiens avoient rases, & fit creuser un nouveau fosse. Il emploïa à ces travaux quarante mille pionniers qui travailloient nuit & jour,

La ville de Famagouste s'appelloit autrefois Salamine; d'autres la prennent pour l'ancienne Tamassus; d'autres encore pour Arfinoe. Quoi qu'il en soit, c'est de toutes les villes de Chypre celle où il se fait le plus de commerce. Elle est située à l'extrêmité de l'isse qui regarde la Syrie, & elle a du côté du nord un port très spatieux, formé par un banc qui tient à la terre du côté du midi, & qui s'étendant vers la mer de la longueur de mille pas, est élevé au-dessus de l'eau jusqu'à la moitié de cette étendue, & caché ensuite fous l'eau jusqu'à son extrêmité: cette partie qui est sous l'eau se recourbe un peu vers la terre, & va plus loin que la ville. Ce banc par la moitié est coupé d'un autre banc plus court. aussi sous l'eau, & qui va droit à la citadelle bâtie sur le bord de la mer; & il s'en approche tellement vers le milieu de la longueur de la ville, qu'il rend l'entrée du port très-étroite. Les deux pointes qui ferment le port sont d'un côté ce banc

(1) Michel Bonelli fils d'une fœur de Pie V.

IX. 1171.

même, fortifié d'un château à son extrêmité, & de l'autre = un bastion tenant à la citadelle, avançant un peu dans la CHARLE mer, ensorte que les vaisseaux y sont à l'abri de tous les vents; car la partie du grand banc élevée au-dessus de l'eau, repousfe les vagues qui viennent de ce côté-là : l'autre partie & le petit banc qui font fous l'eau, arrêtent & brisent celles qui viennent de leur côté, enforte que les bâtimens du port ne sçauroient jamais être ni agités ni endommagés. La ville a environ deux mille pas de tour : elle est de forme quarrée, entourée de bonnes murailles, & d'un fossé très-profond, fortifié de treize tours & d'un bastion. Les deux tours qui couvrent le mur du côté du midi s'appellent les tours de Limisso & de l'Arsenal : il y en a une qui flanque la pointe du côté de la mer, & une autre celle qui regarde la terre. Dans l'étendue du mur qui est entre ces deux tours, il y en a trois autres, celle de Campo Santo, celle de Landrucci, & celle de Sainte Nappe. Le côté qui regarde le couchant est défendu par les tours de Diocar, de Moracti, de Pulocasar & de Saint Luc, & par le bastion qui est à l'angle de Martinengo. L'angle maritime du côte du septentrion est flanqué de la tour du Diamant ; & entre cette tour & l'angle du bastion est la tour de Mozzi. Le quatriéme côté qui est sur la mer regarde le nord & le levant ; il est fortissé en premier lieu d'une bonne muraille sans porte; secondement, de la citadelle, qui est dans le milieu de la longueur de la ville, & enfin de deux tours, l'une appellée la tour de la Madonna, & l'autre la tour de la Porte de la mer. Entre les murailles & la ville s'élevent sept forts bâtis à la moderne, deux aux deux angles maritimes de la ville, l'un s'appelle le fort de l'Arsenal, qui regarde le midi, & l'autre le fort du Diamant, qui regarde le septentrion. Le troisième & le quatrieine défendent les deux pointes de Sainte Nappe, & du bastion du cô-. té de la terre : Le cinquiéme est placé entre les deux angles de la tour de Moracti : Le sixième, qui est le fort de Mozzi, est entre l'angle maritime du bastion qui regarde le nord, & l'autre angle qui tient à la terre : Le septiéme appellé le fort de Campo Santo, est placé de même entre l'angle maritime qui regarde le midi, & celui de terre qui est à l'opposite: Telle est la situation & la forme de Famagouste.

Cc iii

Les Turcs pouffoient de jour en jour leur tranchée plus Charle près de la muraille, & faisoient des travaux étonnans, des IX.

1571.

1571.

Le canon, & où ils mettoient des arquebusiers qui faisoient un feu continuel sur nos troupes. Il n'y avoit dans la ville que quatre mille hommes de pied, huit cens chevaux, & trois mille hommes tant de la bourgeoise que des paislans d'alentour, avec deux cens Albanois qui servirent parfaitement bien pendant tout le siège. Le premier Commandant étoit Marc-Antoine Bragadin, se second Astor Baglione, & sous eux Laurent Tiepolo gouverneur de Papho. André Bragadin commandoit dans la citadelle, & Nestor Martinengo étoit chargé de l'artillerie & des feux d'artisce.

Les assiègés faisoient d'abord des sorties frequentes pour empêcher les travaux des ennemis; mais il y en eut une où ils eurent trente hommes tuez & soixante blessés, qui étoient tous gens d'élite. Cette perte les détermina à rester dans l'interieur de la place, & à ne plus aller chercher l'ennemi

au dehors.

Les Turcs ayant élevé dix forts, y mirent solxante & quatorze pieces de canon, parmi lesquelles il s'en trouvoit quatre d'une grosseur énorme, de celles qu'ils appellent basilisques, Le vingt & un de Mai ils commencerent à battre par cinq endroits le mur du midi depuis l'angle de l'arfenal jufqu'au port de Limofo, & Mustapha visitoit lui-même les batteries pour donner ses ordres par tout. Le seu des assegés répondoit parfaitement à celui des ennemis, mais avec plus de succès; car on fout d'un prisonnier que le canon de la place leur avoit tué trois mille hommes en quatre jours. Cependant comme les Turcs avançoient toûjours, les généraux Chrétiens partagérent entre eux les quartiers de la place. Marc-Antoine Bragadin se chargea de défendre la tour d'Andrucci, Baglione celle de fainte Nappe & Tiepolo celle de Campo Santo. Si on avoit tenu la même conduite à Nicosie, peut-être auroit-on sauvé la ville, ou du moins retardé sa perte.

Au bour de deux jours, pendant lesquels nous perdimes François Francavilla, très-bon Officier, qui fut tué d'un coup de canon; les Turcs envoyérent un Janissaire avec des lettres. Mais Baglione les renvoya, sans vouloir permettre qu'il entrât. Le

lendemain après une canonade affez vive, les lettres furent = trouvées dans le fossé. C'étoit une sommation aux habitans CHARLE de se rendre, avec promesse de leur conserver à eux. à leurs femmes & à leurs enfans la vie, les biens & la liberté, Les afsiegés jugérent à propos de mettre à chaque tour un Officier pour commander l'artillerie. François Bagona eut le bastion de l'Arfenal. Pietro Nestor Martinengo, le comte Hercule Martinengo, Horace Veletri, Robert Malvezzi, se chargerent des autres tours où il y avoit de l'artillerie : cette précaution coûta cher aux Turcs, car on prétend qu'on leur tua bien trente mille hommes, & qu'on leur démonta onze pieces de canon. Mais les affiégés craignant qu'à la fin la poudre ne leur manquât, résolurent pour la ménager, que chaque batterse ne feroit que trois décharges par jour. Dans ces circonstances il arriva un petit bâtiment leger de Candie, qui leur fit espérer un prompt fecours.

On agissoit avec vigueur de part & d'autre; & les Turcs après de très-grandes pertes, se logerent enfin au bord du fossé, se rendirent maîtres de la contrescarpe, & commencerent à combler le fossé avec de la terre, & les décombres des ouvrages qu'ils battoient. Les assiegés de leur côté travailloient jour & nuit à les nettoyer. Mais les Turcs étant venus à bout de percer la contrescarpe en plusieurs endroits, firent un si terrible feu sur ceux qui venoient nettoïer le fosse, qu'ils furent obligés d'abandonner ce dessein. Jean Mormori avoit inventé une certaine machine faite de planches, qui étoit portée par des ouvriers, & qui mettoit les foldats à couvert du feu des ennemis ; mais il fut tué dans une ren-

contre au grand regret des Chrétiens.

Enfin les Turcs se rendirent maîtres du fossé, & par le moyen d'une ouverture à la contrescarpe, ils le comblerent entierement. Aussi-tôt ils y éleverent deux forts qui s'étendoient jusqu'aux endroits où il y avoit bréche, pour couvrir les flancs des troupes, que l'on y feroit monter, & ils couvrirent leurs forts d'une si grande quantité de sacs de laine, de sarment & de fascines, que le canon ne pouvoit les endommager. Se trouvant ainsi à couvert ils s'approcherent de la muraille de la ville par cinq endroits, & commencerent à travailler à la sape & à miner. Les assiegés de leur côté les

de foldat.

arrêtoient en jettant continuellement des feux d'artifice dans CHARLE leurs forts, & pendant qu'ils voccupoient à les réparer, les IX.

Chrétiens éventoient par des contremines les mines des ennemis. C'étoit fur-tout par l'induftrie & l'activité de Baglione, dont le corps étoit aussi infatigable que le courage étoit invincible : il se trouvoit par tout, visitoit tous les ouvrages, exhortoit, rassurité se gens, encourageoit les ouvriers ; tantôt louoit, tantôt blâmoit les foldats, selon les occasions différentes : en un mot il faisoit, & ce qu'il y avoit de plus grand, & ce qu'il y avoit de plus petit avec la même exactitude, & templissoit également tous les devoirs de général &

Le vingt & un de Juin les Turcs mirent le feu à la mine qu'ils avoient faite à la tour de l'arfenal. L'effet en fut terrible ; car malgré l'épaisseur du mur, elle en renversa une si grande partie, qu'elle mit les affieges à découvert. Les Turcs montérent aufli-tôt à l'affaut avec beaucoup de vigueur, & furent repoullés de même. Ils y retournérent jusqu'à cinq fois, fans d'autre succès que la premiere, Baglione se trouvant toûjours au plus fort de la mêlée, secondé par Bragadin & par Quirini, qui lui envoyoient continuellement des hommes frais pour prendre la place de ceux qui étoient ou blesses. ou trop fatigués. Nous perdimes à cette attaque au tour de cent hommes, & entre autres le comte François de Goro, & Bernardin d'Agubio, qui périrent malheureusement par des feux d'artifice, qu'ils avoient eux-mêmes préparés, & qu'on ne fit pas joueravec assez de précaution. Pietro Conte & Hercule Malatesta y furent dangéreusement blessés; la garnison de la citadelle tua beaucoup de monde aux ennemis,

Ce qui fatiguoit le plus les affiegés n'étoit ni les combats; ni les bleffures, mais le travail & les veilles. Car au moindre bruit des fappeurs & des mineurs, ils faifoient auffi-rôt des coupures en dedans, & bouchoient les bréches avec des bariques & des facs pleins de terre humide, pendant que les habitans fournifioient avec joye pour les befoins, leurs matelas, leurs draps, leurs tapis, leurs tapifferies, les linges dont ils se couvroient la poitrine & le cou, & tous leurs meubles les plus précieux: & comme le canon des Turcs renversoit fans cesse ces ouvrages faits à la hâte, il falloit sans cesse ces réparer

réparer, & refaire pendant la nuit ce que les ennemis avoient renversé durant le jour. Un autre mal, c'est que les Turcs CHARLE criant continuellement aux armes obligeoient la garnison à demeurer toûjours armée, enforte qu'elle n'avoit point de repos, ni jour ni nuit.

1571.

Huit jours après les Turcs firent fauter la mine du bastion, qu'ils avoient creusée dans le roc : elle creva avec tant de violence qu'elle entrouvrit le roc, & renversa le mur. Les Turcs y monterent aussi-tôt, & donnerent l'assaut à l'arsenal où étoient les vaisseaux. Cette attaque qui dura six heures entieres, fut foutenue par les assegés avec beaucoup de fermeté & de courage, les femmes même en cette occasion servirent utilement. La crainte que la ville ne fût forcée leur faisant oublier la timidité naturelle à leur fexe, elles se mêlérent avec les combattans, & versoient des chaudieres d'eau bouillante sur les Turcs qui montoient à la bréche; & l'évêque de Limisso, le crucifix à la main, étoit à la tête des combatans, & les exhortoit à bien faire. Meani premier Capitaine d'un régiment, Celio Fuochi, & Erasme de Fermo furent tués en cette rencontre. Soldatello, Antoine d'Ascoli, & Jean d'Istria y furent blesses dangereusement. Du côté de l'arsenal, où la perte des ennemis fut considérable, nous ne perdîmes que Jacque Fabriano & quatre foldats. Les Turcs étonnés de la vigoureuse resistance de la garnison furent quelques jours sans rien entreprendre. Pendant cet intervalle, ils firent venir de nouvelles troupes & de nouveaux canons, changérent leurs batteries, ou pour les approcher de la ville, ou pour les placer plus avantageusement, & ils abatirent tous les creneaux & tous les parapets de nos ouvrages. Les affiegés n'étant pas en état de les réparer se couvroient avec des ais & des planches, faisoient des contremines, & tâchoient de les poulser jusqu'aux postes que les Turcs occupoient.

La troisième attaque se sit le neuvième de Juillet à quatre endroits, scavoir au fort, qui défendoit la porte de Limisso, à la tour de Sainte-Nappe, à la tour d'Andruzzi, & à celle de l'arfenal des vaisseaux. Le combat y fut plus vif & plus fanglant que tous les précédens, & les Turcs s'en rendirent enfin les maîtres. Mais cette conquête leur coûta cher; car les affiegés ayant mis le feu à une mine pratiquée fous cet

Tome VI.

IX. 1571.

ouvrage, firent fauter en l'air environ deux mille de leurs fol-CHARLE dats, parmi lesquels furent enveloppes environ cent hommes de la garnison, qui s'étant mêles avec les Turcs après la prise du fort, n'eurent pas le tems de se retirer dans la ville. Nous y perdimes Robert Malvezzi avec David Noce maréchal de camp ; & Marchetto de Fermo y reçut une blessure dangereufe.

Le bastion sut tellement ruiné qu'il étoit impossible de le réparer. Le côté gauche de la ville n'avoit point encore fouffert: & de toutes les fortifications de cette place, c'étoit la feule qui fût demeurée entiere : Les ennemis commencérent à la sapper. Jusqu'alors la porte de Limisso étoit toûjours demeuree ouverte, tant pour les forties de la garnison, que pour voiturer dehors les décombres des ouvrages. Le quatorzième de Juillet les Turcs y firent le quatrième assaut, & donnérent en même tems l'allarme à tous les autres cotes de la ville, afin d'obliger les affiegés à partager leurs forces. Mais Baglione à la tête d'un détachement composé de gens d'elite, sit une fortie dans laquelle il tailla en pieces tout ce qui se trouva devant lui, arracha un drapeau Turc des mains de celui qui le portoit, & le rapporta dans la ville ; il y en eut treize autres de pris dans cette action. Outre cet échec, les Turcs eurent encore quatre cens des leurs enterrés fous les ruines d'une mine qu'on fit jouer à la faveur de cette fortie.

Cependant les ennemis pouffoient leurs travaux avec la même vigueur:& à force de creuser la terre sur le bord du fosse,ils vinrent à bout d'y dresser leurs tentes, & de les mettre à couvert du feu des affieges, & de placer fept pieces de canon qui battoient la ville de fort près. Les Chrétiens de leur côté ne montroient pas moins d'ardeur & d'activité. Ils bouchoient les bréches avec des peaux de bœuf remplies de laine & de terre mouillée. Des femmes s'étoient chargées de les coudre & de les attacher ensemble, & elles s'en acquittoient parfaitement. On en avoit fait des compagnies qui exécutoient tout ce qu'on demandoit d'elles avec un zele infatigable; & elles portoient par tout où il falloit, de la terre, des pierres, de l'eau pour éteindre le feu, & généralement tout ce qui étoit nécessaire pour le service des troupes.

Les ennemis n'ayant pu se rendre maîtres de la porte

## DE J. A. DE THOU, LIV. XLIX.

changérent la maniere d'attaquer. Ils jettérent dans le fossé une grande quantité de bois réfineux & sec. & v mirent le CHARLE feu : ce bois s'étant enflammé excita un incendie horrible, & répandit une odeur si affreuse, que les soldats de la garnison incommodés tout à la fois, & par la chaleur du seu, & par la puanteur de la fumée, furent obligés de se retirer. Les ennemis par ce moyen eurent le tems de descendre dans le fossé, de relever leur fort que les mines avoient renversé. & d'y pointer une piece de canon avec laquelle ils commencerent à battre la porte. Les affieges à l'instant la bouchérent avec une quantité prodigieuse de terre & de pierres,

Ils étoient réduits à la derniere extrêmité; les vivres manquoient, & il n'y avoit aucun moyen d'en faire venir. Pendant quelque tems, au lieu de vin, on but du vinaigre mêlé avec de l'eau; mais le vinaigre avoit aussi manqué. On avoit vêcu de fromage, de chairs salées, & de toutes sortes de grains & de légumes : toutes ces provisions étant confommées, on avoit mangé les chevaux, les ânes, & les chats. Cependant la prévoïance des généraux & l'ardeur des foldats ne se rallentissoit point : l'espérance du secours qu'on leur promettoit de Candie leur faisoit tout suporter sans se plaindre, quoique les Italiens de quatre mille qu'ils étoient au commencement du siège, fussent réduits à dix-huit cens; & que les Grecs, & les autres eussent aussi perdu beaucoup d'hommes, & que ce qui en restoit sût si accablé de veilles & de fatigues, que bien loin d'être en état de combattre, ils ne pouvoient pas même se soutenir sur leurs piés, ni porter leurs armes.

Dans ces circonstances, les principaux habitans présentérent une requête à Bragadin, où ils lui représentoient les preuves qu'ils lui avoient données de leur fidélité & de leur zéle pour le fervice de la République, & le prioient d'avoir pitié d'eux dans l'état malheureux où ils se trouvoient, & de ne se pas exposer lui-même, sa garnison & les habitans infortunés, avec leurs femmes & leurs enfans, à la merci d'ennemis impitoïables, qui leur feroient souffrir toutes sortes de cruautes, d'outrages & d'infamies : Qu'ils le supplioient de les mettre tous à couvert de ces malheurs par une capitulation à des conditions honnêtes, qu'il étoit encore temps d'obtenir. Bragadin leur parla avec beaucoup de douceur, & les confola le

Ddii

IX.

1571.

lui confeilloient.

mieux qu'il put. Il les assura que le secours de Candie arrive.

CHARLE roit bientôt; qu'il avoit envoyé un bâtiment leger pour le hâ.

IX.

1571.

as assert déraisonable pour se faire égorger lui-même, toute sa garnison, & tant de braves officiers sans auconu eutilité; al lleur donna parole qu'en ce cas il prendroit le parti qu'ils

Ce discours ayant ranimé leurs esprits, ils se préparent à souffir les dernières extrémités. Cependant les Turcs ayant achevé leurs ouvrages le trente Jullet, & mis le seu à leurs mines, renversérent la partie du fort qui étoit au dessus de la porte, & tout ce qui retioit sur pied de la tour de l'arsenal des vaisséaux : un grand nombre des assiséaux : un compagnie entiere avec son drapeau surent enterrés sous les ruines. A l'instant les Turcs attaquent la muraille avec surie : le combat dure six heures, & ils y perdent bien du monde. Le lendemaia à midi ils recommencent l'attaque, mais avec moins de vi-

gueur, & moins de perte de part & d'autre.

La ville capi-

Enfin les habitans n'ayant plus ni vivres, ni poudre, ni efpérance de secours, parce que Barzotto Barbaro qui leur en amenoit de Candie, avoit fait naufrage après avoir été battu par une rude tempête, on convint d'une tréve, pendant laquelle on regleroit les articles de la capitulation. On donna les ôtages, qui furent de notre part Hercule Martinengo, & Mathieu Colti de Famagouste; & de la part des Turcs le Lieutenant de Mustapha, & celui de l'Aga des Janissaires. Il sut stipulé: Que les Officiers & les soldats seroient conduits en Candie avec armes & bagages, cinq pieces de canon, & trois de leurs plus beaux chevaux : Que les Turcs fourniroient les galeres pour les y transporter : Qu'il ne seroit fait aucun mauvais traitement aux habitans : Qu'on leur laisseroit tous leurs biens, & qu'ils ne feroient point obligés de fortir du pays, ni de changer de religion. Ces articles ayant été envoyes à Mustapha, & signés de sa main, on embarqua les soldats Chrétiens fur les vaisseaux Turcs.

Crusuté & perfidie de Mustapha, Bragadin laissa Tiepolo dans la place pour la remettre aux assiégeans, & alla sur le soir saluer le Genéral Turc, accomagné de Baglione, de Louis Martinengo, de Jean-Antoine Quirini, d'André Bragadin, de Charle Ragonasco, de François

IX.

1571.

Stracco, d'Hector de Bresse, de Jerôme de Sacile, & de beaucoup d'autre noblesse. Mustapha les reçut d'abord avec CHARLE beaucoup de politesse, & sit asseoir Bragadin à côté de lui, Mais étant venu à parler des prisonniers, qu'il disoit faussement que Bragadin avoit fait mourir dans un temps de tréve, & Bragadin soutenant le contraire, ce perfide Turc se leve en fureur, & ordonne qu'on enchaîne ce Seigneur qui étoit sans défense, & qui imploroit en vain la foi du traité. En même temps tous ces Officiers sont conduits dans la place qui étoit devant sa tente, où il les fait tous massacrer, à la reserve de Bragadin sur qui il vouloit, pour ainsi dire, épuiser sa rage & sa cruauté. Par trois fois il l'oblige de presenter sa tête devant la hache, comme s'il eût voulu mettre fin à ses supplices par une prompte mort : mais il se contente de lui faire couper le nez & les oreilles. Ensuite on l'étend par terre, où il essiie des insultes plus améres que la mort même. De tems en tems on lui demande où est ce Christ qu'il adore, & pourquoi ce Tout-puissant ne l'arrache pas de ses mains. Ce barbare en même temps fait dépouiller tous les foldats qu'on avoit embarqués sur ses vaisseaux, & les met à la chiourme. Voilà ce qui le passa le quatriéme d'Août.

Le lendemain Mustapha entre dans la ville, & fait pendre Tiepolo. Le dix-fept d'Août Bragadin tout couvert de bleffures est conduit à tous les endroits de la place, que le canon avoit ruinés, avec deux panerées de terre au cou; & toutes les fois qu'il passe devant Mustapha, on l'oblige de baiser la terre. Ensuite on le met sur un siège, lié & garoté, & on l'éleve jusqu'au haut des antennes, pour le donner en spectacle aux foldats Chrétiens qui venoient d'être mis à la chaîne. Enfin on le mene dans la place publique au son des tambours & des trompettes, où il est écorché vif. Bragadin souffrit tous ces traitemens barbares avec une constance héroïque, reprochant à son ennemi sa cruauté & sa perfidie.Quand il fut écorché jusqu'au nombril, le sang sortit de ses plaies en abondance, & il mourut en implorant sans cesse la miséricorde de Dieu. Telle fut la fin de ce grand homme, qui avoit si bien fervi la religion Chrétienne.

Les Turcs firent emplir sa peau de paille, la suspendirent aux antennes, & promenérent cet horrible spectacle sur toute Ddiii

IX. 1571.

la côte de Syrie, d'où elle fut enfin portée à Constantino-CHARLE ple avec les têtes de Louis Martinengo, d'André Bragadin, & de Quirini. Hercule Martinengo, qui avoit été donné en ôtage avec Jule-Cesar Guelfo de Bresle, échapa malheureufement pour lui à la cruaute de Mustapha, par le moyen d'un eunuque qui lui donna retraite. Il auroit bien mieux valu pour ce Seigneur, qu'il fût mort avec ses compagnons, & qu'il n'eût pas préferé un avantage temporel à fa religion, à laquelle il renonça peu de temps après avec une perfidie détestable. Le comte Nestor Martinengo son parent ayant demeuré quelques jours caché dans la ville, & s'étant rendu esclave d'un certain Sangiac de Bir, resta quelque temps avec lui dans le camp, & recouvra enfin sa liberté moyennant une rançon de cinq cens fequins. (1)

Eloge de Jerôme Maggi. & fa mort.

Voici une occasion de parler du célébre Jerôme Maggi. Après avoir long-tems & inutilement cherche ce grand homme parmi ceux qui périrent dans cette cruelle guerre, pour avoir occasion de faire son éloge, j'ai enfin trouvé le dernier jour de sa liberté, qu'on peut regarder comme le dernier de sa vie ; puisque c'est cesser de vivre , que de vivre esclave. Maggi Milanois nàquit à Anghiari, qui est aussi la patrie d'Angelo Caninio. Il etudia à Boulogne les humanités, la philosophie & les mathématiques, & il y fit de grands progrès, comme il paroît par des livres remplis d'une érudition vaste & recherchée, qu'il a donnés au public. Comme il n'étoit pas riche, & que de toutes les sciences, celle qui mene le plus surement à la fortune, est la jurisprudence, il s'y donna tout entier, & passa en Chipre, dans l'espérance que cette profession l'enrichiroit encore plutôt dans cette isle, qu'en Italie. Il eut à Famagouste la charge de Grand-Prévôt de l'armée sous Bragadin, & il en fit les fonctions pendant quelque temps. A la prise de l'isle, il fut envelopé dans le malheur commun de tous les Chrétiens; & il perdit sa bibliothèque & tous ses ou-\* Dans l'ori- vrages, les uns commences, les autres presque achevés. \* Il ginal il y a af. fut mene de-la dans la partie de l'Afie qui en est la plus prorois confedis. che, & reduit à un trifte esclavage sous des maîtres impitoïables, qui le faisoient servir aux emplois les plus vils, & les plus

(1) Le sequin est un ducat d'or de Ve- | fabriquoit à Secca. nife : il fut ainfi nommé, parce qu'on le |

indignes d'un homme d'esprit. Dans cette misère, il se confoloit par les exemples d'Esope, de Monime, de Menippe, CHARLE d'Epictere, & de quelques autres Sages, qui avoient eu le même sort que lui. Quoiqu'il n'eût aucun secours de livres dans ce pays barbare, & qu'il fut dans les liens, il ne laissa pas de composer de mémoire quelques ouvrages. On fut long temps sans scavoir ce qu'il étoit devenu ; & lorsqu'on l'eut appris , on le negligea ; ou du moins on ne fit pas tout ce qu'on devoit pour retirer de l'esclavage un homme de ce mérite. Quand la vieillesse l'eut mis hors d'état de travailler, son maître avare & cruel le regarda comme un bœuf qui ne peut plus traîner la charuë , c'est-à-dire qu'il l'etrangla pour épargner sa nouriture.

IX. 1571.

La prise de Chipre coûta horriblement aux Turcs: on tient qu'ils y perdirent quatre-vingt mille hommes & plusieurs Officiers de considération , entre-autres le bacha de Natolie, Mustapha commandant des milices volontaires, le bacha de Tripoli , Fergath Bey de Malathia , Framburaro Sangiac d'Antippe, un des bachas d'Arabie, Musafer nouveau bacha de Nicofie, & plufieurs autres. L'on affure encore qu'en foixante & cinq jours que dura le siège, ils tirérent cent cinquante mille coups de canon, & les boulets que l'on trouva dans la ville après qu'elle fut renduë, en sont la preuve. On en donna le gouvernement à Framburaro, qui avoit celui de Rhode auparavant. La prife de Famagouste assura aux Turcs la possession de cette isle, la plus agréable & la plus riche qui foit dans ces mers. Chipre a fouvent été fous la domination des étrangers, & souvent ruinée. Le premier Prince étranger qui s'en rendit maître, fut Amasis roi d'Egypte, elle a été ensuite aux Romains. Sous Trajan, les Juifs dont ce pays étoit plein, s'étant révoltés, toute l'isle en porta la peine : car les troupes que les Romains y envoyérent, firent des ravages épouventables,& massacrérent plus de deux cens quarante mille hommes, comme on le voit dans l'Histoire Ecclésiastique de Nicéphore (1) fils de Calliste. L'an 1154, pendant que Baudouin III, régnoit à Jerusalem, Renaud prince d'Antioche voulant se venger de quelques injures qu'il avoit reçues des empereurs de

(1) Il vivoit au commencement du vingt-trois livres, dont il n'en reste que quatorziéme fiécle, & avoit composé dix-huit.

IX. 1171.

Constantinople, alla en Chipre avec sa flote, la ravagea, & CHARLE en emporta un butin immense. Nous avons parlé ci-devant des ravages de Richard roi d'Angleterre dans son voyage de la Terre-sainte. Elle fut encore très-maltraitée par les Génois fous Pierino de Lusignan, Car ils surprirent & pillerent Nicosie, & portérent tout leur butin à Famagouste, qu'ils fortifiérent si bien, qu'ils en sont demeures maîtres jusqu'au temps du roi Jean. Alors Melechella prince des Mammelucs ayant fait passer dans cette isle une puissante armée, brûla Limisso, pilla Nicosie, & emmena en Egypte le Roi & la principale Noblesse du pays. Le Roi donna pour sa rançon cent mille écus d'or, se rendit tributaire du vainqueur, & fut renvoyé dans son royaume avec toute sa noblesse, à qui l'on sit aussi payer de grosses sommes. Mais si l'on en excepte ce qu'elle fouffre aujourd'hui fous la domination du Turc, elle n'a jamais été dans une situation plus triste, que du temps de la guerre civile qui s'alluma entre Charlote comtesse de Savoye, fille légitime du dernier Roi, & Jacque bâtard de ce même Prince : car les malheurs que causa cette guerre durérent long-temps; la noblesse fut dépouillée & proscrite; le commerce interdit, & l'agriculture abandonnée, parce que les paysans n'étoient pas en sûreté lorsqu'ils travailloient. Les Venitiens s'en emparérent depuis en qualité d'héritiers de Jacque; & les Turcs la leur ont enlevée dans l'espace d'un an de la maniere que je viens de le raconter.

Pendant l'expedition de l'armée de terre en Chipre, Pertau & le Bacha de Negrepont fortirent avec la flote Turque d'un port de Negrepont appellé Castel Rosso, à dessein d'attaquer les Chrêtiens. Ils s'avancérent jusqu'à l'isle de Milo, & de là à Melecca port de Candie, où ils arrivérent le soir à voiles basses. Pertau étant entré dans le golfe de Suda, brûla & pilla tous les villages des environs, & emmena quantité de captifs, qui lui apprirent que les Venitiens avoient trente galeres à Candie, & autant à Canée. Trois jours après il résolut de faire une descente avec quarante galéres pour ravager l'isle; mais une tempête qui survint l'en empêcha, Pendant que les Turcs étoient à l'ancre dans le golfe de Suda, quatre bâtimens de charge qui portoient un convoi à Candie, arriverent heureusement dans ce port, & ils y furent iuivis suivis par un cinquieme destiné pour la garnison de Canée. On peut dire que ce fut une protection visible du Ciel : CHARLE car ces vaisseaux ne passérent qu'à une lieue de l'armée navale des Turcs. Ulucciali ayant été envoïé par Hali avec quarante galéres du côté de Rettimo, (1) y fait une descente, trouve cette ville sans désense, la prend, la brûle, & en emporte un grand butin, entre autres quantité de ce cuivre que les negocians destinent à faire des vases pour cuire leurs vins. Ils ravagerent aussi l'isle des Tourterelles, (2) & brûlérent tout ce qu'ils trouvérent.

Ils ne furent pas si heureux du côté de Canée, car le jour même qu'ils y firent leur descente, François Justinien bon officier, y arriva avec une très belle compagnie de Corfes qu'il avoit levée à ses dépens. Après avoir promptement rafsemble les garnisons de l'isle, & le renfort qui y avoit été envoié depuis peu par les Venitiens; il vint fondre sur les Turcs dispersés çà & là, & en fit un grand carnage. Le fameux corsaire Caragiali y fut dangereusement blessé. En même-temps la tempêre poussa contre la côte douze de leurs galéres, & en brisa trois. Les Turcs en se retirant comprérent à leur ordinaire avec des féves, ce qui leur manquoit de monde, & ils trouvérent qu'ils avoient perdu trois mille sept cens hommes, soit qu'ils fussent restés dans l'isle, soit qu'ils eussent été emportés par les maladies ou l'épée des Chrétiens. De Candie ils firent route vers l'isle de Cerigo, qui est entre Candie & la Morée, abordérent à Saint Nicolas qu'ils ravagérent avec leur barbarie ordinaire, & se retirérent à Navarrin qui est dans le voisinage.

Veniero qui étoit à Corfou avec la flote Venitienne, envoïa le premier de Juillet Jean Loredano avec Collane Drasio de Cherso du côté de Zante, pour apprendre des nouvelles des ennemis. Ils arriverent le cinquieme jour à Cefalonie, où ils apprirent que la flote des Turcs étoit venuë de Navarrin à Zante. Ils en donnérent promptement avis au Général Venitien, qui renvoïa une seconde fois Drasio & François

(1) Capitale d'une des quatre Pro-vinces de l'îlle de Candie, entre la ville fur M. de Thou, dit que les auteurs d'où de Candie & celle de Cande, à peu près in ôtre Hilbrien a pris ce fait, appellent à égale diffance de l'une & de l'autre.

(2) Je ne sçai ce que c'est que cette! Tome VI.

Εę

Trono, pour tâcher d'approcher plus près des ennemis, & CHARLE d'être mieux informés de leurs desseins. Ils rencontrérent IX. quelques galéres Turques, qui après avoir ravagé l'isle de 1571. Cefalonie retournoient joindre le gros de leur armée. Trono voulut prendre le large; mais il tomba entre les mains des Turcs. Drafio s'étant conduit avec plus de précaution, retourna heureusement à Corfou. Les Turcs instruits par Trono que nôtre flote étoit à Corfou, réfolurent sur le champ d'y aller. Veniero de son côté inquiet de se trouver si près des Turcs, resolut de retourner promptement à Messine. pour se joindre au reste de la flote conféderée; mais auparavant il fit dire à Quirini & à Canale de le suivre avec le plus de galéres qu'il leur feroit possible. Il leur envoïa cet ordre

par J. Batiste Benedetti de Chipre. Les Turcs ravagérent les isles de Zante & de Cefalonie

& en emmenérent plus de six mille captifs : ils vinrent ensuite à Butrinto vis-à-vis de Corfou, où ils espéroient trouver la flote Chrétienne. De là ils passérent en Albanie, où Achmet s'étoit rendu avec le Beglierbey de Grece, & des troupes de terre, parce qu'ils avoient reçû quelques avis que trois cens Albanois; gens braves & déterminés, avoient fait un traité Albanois con- fecret avec les Gouverneurs de Dulcigno & d'Antivari, places maritimes appartenantes aux Venitiens, pour mettre leur païs en liberté, & engager la Grece à en faire autant. Les conditions du traité portoient que les Venitiens leur fourniroient fix mille hommes, & donneroient deux cens ôtages. Ils exécutérent ce dernier article; mais les ôtages étoient tous enfans, ou freres, ou très-proches parens des Albanois. Quant au secours, au lieu de six mille hommes on leur envoia de Cataro une compagnie Italienne de cent hommes, & rien de plus. Les Albanois qui sur la foi de ce traité avoient levé l'étendart de la révolte, s'exposérent à un péril manifeste. Cette mauvaise foi sit grand tort aux Venitiens, & donna à ces peuples qui les croïoient fort puisfants, une très-mauvaise idée de leurs forces.

La crainte de cette révolte obligea Achmet de se rendre à Scutari avec un corps d'infanterie. La ville de Scutari est bâtie le long de la côte d'Albanie fur une montagne presque inaccessible: & outre l'avantage que cette situation lui donne,

are les Tures.

elle est revêtuë de bonnes fortifications. Elle a au couchant un lac de quatre-vingt mille pas de largeur, d'où fort la CHARLE riviere de Boïana : autrefois le fleuve Drino baignoit ses murs du côté de l'orient; mais il a changé de lit, & il passe aujourd'hui auprès de la ville d'Alessio, à quatre lieues de l'embouchure de la Boïana : l'on voit encore aujourd'hui les marques de fon ancien lit auprès de Scutari. C'est un terrein si fertile, que sans être cultivé, les grains qu'on y laisse tomber par hazard, rapportent d'excellentes moissons, & l'on ne souffre pas que les bestiaux du païs d'alentour y aillent paître, de peur que la graisse ne les fasse mourir.

IX. I 170.

Conquêtes

Achmet attaqua Dulcigno; mais comme il avançoit peu avec ses troupes de terre, il écrivit aux Commandans de la flote de faire voile vers cette ville en diligence. Sur cet avis Pertau envoïe sur le champ quarante galéres sur la côte d'Albanie pour aller chercher des recrûës, & remplacer les foldats qui étoient péris ou restés en Candie. Pendant qu'ils s'avançoient de ce côté là, ils apperçûrent deux de nos galeres, l'une commandée par Michel Barberigo, & l'autre par Pierre Bertolazzi du comté de Zara. Nos deux Capitaines voulurent se sauver vers Corfou; mais ils rencontrérent Ulucciali, qui ayant été détaché de la flote Turque, étoit venu à Cassiopo, un des ports de l'isle de Corfou. Ils crurent d'abord que c'étoit une partie de la flote Venitienne, & dans cette confiance ils s'engagerent si avant, qu'il n'y eut plus moïen de se sauver. Les galéres Turques les aïant envelopés, ils se rendirent, & surent menés à Butrinto où étoit Hali. Le vingt-deux de Juillet Ulucciali attaqua encore deux vaifseaux de charge partis de Venise le huit du même mois. Ces deux vaisseaux soûtenus par d'autres qui étoient à Sopoto,(1) & qui accoururent à leur secours, se défendirent long-temps contre huit galéres Turques, & leur tuérent beaucoup de monde; mais enfin ils furent pris. Ulucciali alla enfuite avec dix-huit vaisseaux sur la côte de Dalmatie, pour faire le dégât dans la Province. Hali y aïant débarqué un corps de troupes, attaqua vigoureusement Sopoto, que les Venitiens avoient pris l'année précedente. Il avoit élevé une batterie qui faifoit un feu si terrible sur la bréche, qu'il étoit impossible

(1) Petite ville environ à 12 lieues de Butrinto du côté du nord. Ee ii de la défendre. Les Chrétiens alors mirent le feu aux for-CHARLE tifications, & forcérent les lignes des Turcs pour fe fauver; IX.

1X.

1571.

Mais après leur avoir tué environ cinq cens hommes, ils furent enfin accablés par le nombre, & prefque tous tués. Manogli Marmorio gouverneur du fort, & qui avoir beaucoup contribué par la bravoure à le prendre, tomba avec

quelques autres entre les mains des ennemis.

Hali se rendit de là à Durazzo, où Ulucciali le vint joindre, & sit de grandes plaintes contre la république de Raguse, de ce qu'elle avoit donné retraite aux Venitiens, & resusé de les livrer. Ensin étant entré dans le gosse Hadriatique, il alla mouiller devant Dulcigno, où tout le reste de sa

flote le joignit.

Ils avoient réfolu d'abord d'aller à Messine troubler nôtre armement, mais ils abandonnérent ce dessein, sur ce que Achmet leur envoïoit sans cesse lettres sur lettres, & couriers sur couriers, pour les presser de venir sur les côtes de Dalmatie; que s'ils y manquoient c'étoit perdre la plus belle occasion du monde : que cette côte presque inabordable par terre, étoit fort aifée à attaquer du côté de la mer, & que ce n'étoit qu'avec une armée navale qu'on y pouvoit faire la guerre. Sarra Martinengo qui avoit servi le roi de France dans la derniere guerre civile, commandoit dans Duleigno. Quand la paix fut faite en France, cet Officier, qui ne pouvoit demeurer dans l'inaction, étoit allé offrir ses sérvices aux Venitiens. Il y avoit déja trente jours qu'il défendoit la place avec beaucoup de valeur, soûtenu par Hermolo Tiepolo commandant des galéres, homme auffi déterminé que vigilant, & qui avoit jetté deux fois dans la place quantité de provisions de guerre & de bouche, & sur tout de l'eau dont on manquoit. Enfin après avoir fait tout ce qu'on pouvoit attendre de sa valeur & de sa prudence, & ne pouvant plus tenir sans s'exposer à une perte certaine, Martinengo rendit la place, à condition que la garnison & les habitans auroient la vie & les biens sauves; mais la capitulation ne fut pas gardée, moins cependant par la perfidie des Turcs, que par une dispute qui s'éleva entre les Commandans; car Achmet faché que l'arrivée de la flote qu'il avoit appellée, lui ravît l'honneur de cette conquête, entra dans la place

avec ses troupes, & leur en abandonna le pillage. Les soldats des vaisseaux s'en étant apperçûs, & voulant avoir part à un Charle butin qui étoit fous leurs yeux, accoururent dans cette malheureuse ville, en sorte qu'à peine y eut-il un habitant qui pût se sauver des mains de tous ces pillards : & ce ne fut pas fans peine que les Bachas leur arrachérent Martinengo . & Jerôme Veniero qui y commandoit en chef. Il y a eu des gens qui ont blame Sarra de s'être rendu trop-tôt; mais il est certain qu'il étoit au lit d'une blessure qu'il avoit recûë. & que Veniero lui demandant son avis, il répondit qu'il ne falloit pas consulter un homme qui n'étoit pas en état de

IX. I 571.

combattre. Il s'en fallut beaucoup qu'Alexandre Donato qui commandoit à Antivari, place très-forte & par son assiette, & par les ouvrages que l'on y avoit construits, s'y défendît avec autant de courage que Martinengo avoit fait à Dulcigno. Dès qu'il eut appris que cette derniére place étoit renduë, sans attendre que la flote & l'armée des Turcs arrivassent. il alla au-devant d'eux, & leur remit la ville, à condition qu'on ne feroit aucun mal ni aux habitans ni à la garnison. Les Turcs observérent le traité à l'égard des habitans, dont la plûpart embrassérent le Mahometisme; mais pour les foldats, ils furent tous faits esclaves comme des lâches, qui ne méritoient aucune grace. La lâcheté de Donato ayant été regardée à Venise comme une trahison, il sut privé lui & tous ses descendans du droit de citoïen, & banni de tout l'Etat de la République tant sur mer que sur terre. Budoa sur le golfe de Cataro suivit l'exemple d'Antivari, & se rendit avant que d'avoir vû l'ennemi; mais on n'en fit pas un crime à Augustin Pasqualigo qui y commandoit, parce que cette place n'étoit pas en état de tenir. En effet Zacharie Salomon commandant de Cataro, s'en étant approché quelque temps après, avec les troupes de terre & de mer qu'il avoit fous ses ordres, la reprit avec la même facilité.

Les Turcs tinrent conseil s'ils feroient le siège de Cataro, ou s'ils renonceroient à ce dessein, parce qu'on étoit sur la fin du mois d'Août, & que ce siège pourroit les arrêter longtemps. Il fut resolu qu'on enverroit à Constantinople prendre les ordres du Sultan : & pour ne pas demeurer à rien faire

Ee iii

en les attendant, on fut d'avis d'entrer avec la flote au fond CHARLE du golfe. On détacha donc le Général des Corfaires, que IX. quelques-uns nommoient Craïdia, & d'autres Coracozan. & Ulucciali bacha d'Alger, avec foixante galeres pour aller 1571. à Castelnuovo, & ensuite à Curzola, que l'on croit communément être la Corcyre noire des anciens. Ils n'y firent pas beaucoup de ravages, parce qu'Antoine Balbi gouverneur de cette isle , l'abandonna avec autant de lâcheré, que Donato avoit abandonné Antivari : aussi fut-il banni comme lui à perpétuité par le Senat. Ce qui fait encore mieux fentir l'infamie de ce Commandant & de ses troupes, c'est le courage que montrérent les femmes en cette occasion. Antoine Rosseleo Dalmate évêque de ce lieu, s'étant mis à leur tête, elles prirent les casques, les cuirasses & les javelines que ces

> que les ennemis perdirent l'espérance de s'emparer de la place; ensorte que sans s'y arrêter, ils marchérent tout de suite à Lesna. Le Gouverneur abandonna la basse-ville, qui n'étoit désendue ni par l'art, ni par la nature, & se retira dans le château. Les Tures désespérant de pouvoir le sorcer, mirent le seu à la ville, & allérent faire des courses dans le derrière de l'isse, Mais les habitans étant allés à leur rencontre, les mirent en désoute. L'isse del Faro & celle de Lissa, qui sont dans la Dalmatie, surent aussi ravagées & brûlées par Coracozan, qui en emmena plus de quinze cens captis, Les Tures s'étant ensuite rembarqués, retournérent joindre leur flore dans le gosse de Cataro, sans avoir rien sait de considérable.

> lâches foldats avoient laissées en fuïant, & se presentérent fur le rempart en si grand nombre & en si bonne contenance.

Tremblement de terre en Italie-

Les malheurs qui arrivérent cette année & la suivante à la Chrétienté, avoient été annoncés par divers prodiges, & entre-autres par un tremblement de terre qui commença à Venise, s'étendit à Florence en Toscane, passa de là à Final sur la côte de Genes, & se fit ensuite sentir à Modene, à Reeggio, & à Correggio dans la Lombardie, mais sur tout à Ferrare, autresois une des plus belles villes d'Italie, & où l'on voioit les plus beaux bâtimens; mais qui n'a plus aujourd'hui que des ruines, & n'est, pour ainsi dire, que le cadavre de l'ancienne Ferrare; les maisons particulières étant

presque toutes renversées, ou soûtenuës avec des poutres. Le château même eut des secousses si violentes, que le Prince, sa Cour, & une grande partie de la Noblesse, se retirérent dans les jardins, & logérent sous des tentes pendant tout le mois de Novembre; & l'on eut beaucoup de peine à faire rester le peuple dans la ville, malgré les menaces que l'on fit de punir très sevérement ceux qui se retireroient ailleurs.

CHARLE IX. 1571.

Déhorde-

Ce tremblement fut suivi de débordemens d'eaux prodi- menssurienza gieux. Il en arriva un terrible à Spire le six de Décembre, dans le temps que la Diéte s'y tenoit. Le Rhin s'enfla si furieusement, qu'il entra dans la ville du côté de la Cathedrale, où les murs sont percés d'une grille, par laquelle les barques des pêcheurs passent de l'étang des Liévres dans ce fleuve. Ses caux monterent jusqu'à une ligne qui fut marquée en 1480. sur une pierre quarrée; & c'est la plus grande hauteur où le Rhin ait jamais monté. La même chose arriva à Strasbourg & aux environs, ce qui causa beaucoup de perte aux habitans, & plus encore à la campagne. Chez nous le Rhône devint si gros & si violent, qu'il ruina presque entièrement le fauxbourg de la Guillotiere, & emporta une grande partie du pont de Lyon. Du côté de Genéve, à l'endroit où ce fleuve traverse le lac de Lausanne, la violence des eaux sit tomber d'une montagne voisine une roche dans son lit, auprès du pas de la Clufe. Le canal de ce fleuve en fut entiérement bouché; & les eaux augmentées encore par celles de l'Arve qui y tombe en cet endroit, remontérent avec tant de violence, qu'au grand étonnement de tout le monde, on vit les roues & les meules des moulins tourner contre le cours de la riviere.

Fin du quarante-neuviéme Livre.





## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

## LIVRE CINQUANTIÉME.

CHARLE IX. 1 571. par les Efpagnois.

Abriel de la Cueva duc d'Albukerque gouverneur gé-néral du Milanez pour Philippe II. levoit des troupes dans toute la Lombardie pour la guerre contre les Turcs : mais on les fit bientôt marcher vers la riviere de Genes sous Final surpris prétexte de les mettre à portée de s'embarquer, dès que D. Jean d'Autriche qu'on attendoit de jour en jour, seroit arrivé. Le véritable motif de cette marche, fut que les Espagnols se déficient d'Alfonse Carretto marquis de Final, ou plûtôt qu'ils feignoient de s'en défier. Ce seigneur perdoit son tems à la Cour de l'Empereur à demander que les Génois, qui avoient engagé ses peuples à se révolter contre lui, sussent condamnes à lui faire satisfaction. Les Espagnols qui faisoient semblant de craindre que ce Marquis mécontent de la cour Impériale, ne se jettât entre les bras des François ses voisins pour obtenir justice, firent avancer leurs troupes du côté de Final, sous la conduite de Bertrand de la Cueva neveu du duc d'Albukerque. C'étoit un jeune homme sans expérience;

mais on le choisit pour cet emploi, à cause de la grandeur de sa maison. Il marcha donc à Final avec six mille Italiens CHARLE commandés par Sigifmond de Gonzague, mille Espagnols, & toute la cavalerie du Milanez : & sur la première sommation qu'il fit aux habitans de recevoir garnison, ils ouvrirent aussi. tôt leurs portes, Jean Alberic Carretto cousin du Marquis refusa de rendre le Château, qui fut investi sur le champ, L'Empereur informé de l'injure atroce que les Espagnols faisoient à l'Empire, dont Final est un fief, & au Marquis qu'ils dépouilloient de son bien, envoya des Commissaires pour menager un accommodement. & faire retirer les Espagnols. Dans la crainte qu'on ne les y obligeat, ils poussérent le siège avec toute la vivacité possible afin d'être maîtres du château avant l'arrivée des Commissaires, & d'avoir un prétexte honnête pour garder leur conquête. Ainsi ayant poussé la tranchée aussi loin que le permettoit un terrain étroit & presque inaccessible, ils batirent le fort avec huit pieces de canon. La garnison qui n'étoit que de cent hommes se désendit d'abord avec beaucoup de courage; mais comme elle n'avoit aucun secours à attendre; que Delphino, un des plus considérables de ses Officiers étoit dangereusement blesse; & que d'ailleurs la bréche étoit grande, elle se rendit à condition qu'elle fortiroit vie & bagues fauves, & que l'on conserveroit au Marquis ses droits, ses revenus & ses péages.

Bertrand mit trois cens Espagnols dans le château, & quand les envoyés de l'Empereur furent arrivés, Albuquerque leur répondit qu'ils étoient venus trop tard, & qu'il n'y avoit plus moyen de faire ce qu'ils demandoient ; que l'affaire étoit consommée ; qu'il étoit d'ailleurs fort persuadé que l'Empereur & le roi d'Espagne n'auroient point de démêlé là dessus; & que Philippe donneroit sans doute à l'Empereur, & aux princes de l'Empire, des raisons dont ils se-

roient contens.

C'est ainsi que les Espagnols s'emparérent de Final, sous prétexte de la crainte qu'ils avoient de la France, qui ne faifoit cependant aucun mouvement du côté de l'Italie. Cette usurpation donna beaucoup à penser à tous les princes d'Italie, & sut-tout à Cosme de Medicis, qui sçavoit que le roi d'Espagne ne lui vouloit pas de bien. Comme les garnisons

Tome VI.

IX 1571.

Espagnoles d'Orbitello, de Piombino, & de Porto Hercole; CHARLE avoient été doublées, il crut qu'il devoit se tenir sur ses gardes. Il fit donc travailler en diligence à achever les for-IX.

tifications des places de la Romagne, San-Martino, Citta 1571. del Sole, Mugello & Pistoie, & il en renforca les garnisons, de peur que le malheur qui venoit d'arriver à la ville de Final ne se communiquât au territoire de Sienne, dont il scavoit que les Espagnols avoient fort envie.

Troubles de

Il furvint en même temps des troubles dans la Mirandole. ta Mirandole. Fulvia Correggia veuve du comte Galeoti, dernier Prince de cette ville, conçût des soupçons contre Louis frere de son mari, & tuteur de ses enfans qui avoit renonce depuis quelque temps à la vie Sacerdotale, après avoir été évêque de Limoge. Persuadée qu'il avoit des liaisons secrettes avec le duc de Ferrare, qui en vouloit depuis long-temps à ce petit Etat, elle le chassa une nuit de la ville avec sa sœur Oliva qui y étoit venue fous ombre de rendre à ses neveux une visite d'amitié. Sur le champ elle écrivit au Roi, protecteur de la Mirandole, pour expliquer à S. M. les raisons qui l'avoient forcée à prendre ce parti. Arnaud du Ferrier ambassadeur du Roi à Venise sur chargé d'examiner cette affaire; & après s'en être instruit très-exactement par des informations & pard'autres preuves, il en fit rapport au Roi. S. M. loin de condamner la conduite de la veuve , lui donna la rutelle des enfans du feu comte Galeoti, & lui envoya deux cens hommes fous la conduite de l'Artuisio pour renforcer la garnison de la place.

Marc-Antoine Colonne étoit arrivé à Messine avec ses douze galéres, & celles de Cosme de Medicis commandées par Alfonse Appiano. Ils y apprirent que la flote de Venise étoit à Corfou; & comme ils la crurent en danger à cause du voisinage de celle des Turcs, ils écrivirent à Veniero de revenir promptement en Sicile; ce qu'il fit sur le champ, après avoir mandé à Quirini & à Canale qui étoient dans les ports de Candie, de rassembler tout ce qu'ils pour-

roient de vaisseaux & de venir l'y joindre.

Arrivée de Jean d'Autriche en Ita-

Jean d'Autriche ayant terminé la guerre de Grenade, vint à la Cour. Mais il prit bien-tôt congé du Roi, & se rendit à Barcelone. Après y avoir fait embarquer sur ses vaisseaux les deux régimens de Michel de Moncade & de Lope de Figueroa, il mit à la voile, emmenant avec lui Rodolphe & Ernest d'Autriche sils de l'Empereur, & laissant à la cour de Philippe leurs deux streres Albert & Venceslas. Il arriva à Genes le vingt-six de Juillet, ayant fait ce trajet en huit jours. Louis de Requesens, que Philippe lui avoit donné pour Lieutenant, étoit parti avant lui pour préparer tout ce qui étoit nécessaire pour la campagne. D. Jean de son côté voulant réparer autant qu'il pourroit le temps qu'on avoit perdu, sit prendre les devants à Alvaro de Baçan marquis de sainte Croix, Général des galéres de Naples, avec un régiment Espagnol, & il lui ordonna de se rendre promptement à Naples, tant pour y faire aussi des préparatis, que pour donner quelques jours à ce régiment Espagnol, pour s'y délasser des satigues

de la guerre de Grenade.

Il remit à la voile le premier d'Août, & laissa à Genes Jean Doria avec son escadre, & au port de Luna Jean de Cardone Général des galéres de Sicile avec 26 galéres, afin d'y embarquer ses troupes allemandes commandées par Alberic de Lodrone, & par Vinciguerra comte d'Arco, & les Italiens conduits par Sigifmond deGonzague. Etant arrivé à Naples le 8 d'Août, il y recut des mains du Cardinal de Granvelle, qui depuis peu avoit été fait Viceroi de Naples, la marque du commandement général, c'étoit un sceptre que le Pape lui avoit envoïé. Sur le champ il donne ordre à Cardone de se rendre à Palerme : pour lui il prend la route de Messine, avec la compagrile Italienne de Sforce, après avoir donné ordre au marquis de sainte Croix qui restoit à Naples avec trente galéres, & quelques bâtimens de transport, de le suivre avec les troupes que le comte de Sarno amenoir. La tempête qu'il essura ne l'ayant point empêché de se rendre à Messine, il y fut reçû avec une grande joye par Colonne & par Vepiero. Des le lendemain il affembla le Confeil dans fon vaif-: seau. Outre les Généraux, Requesens, Pompée Colonne, & Augustin Barbarigo s'y trouvérent. Jean d'Autriche ayant parlé de lui-même en peu de mots & fort modestement, & s'étant excusé sur son long retardement, exhorta tout le monde à profiter de l'occasion. Il exposa à l'assemblée quelles étoient les forces qu'il leur amenoit, quatre-vingt-une galères,

CHARLE IX. 1571.

IX. 1571.

vingt-deux bâtimens de transport, vingt-deux mille hom-CHARLE mes de pied; sçavoir, huir mille huir cens Espagnols, onze mille Italiens, & environ trois mille Allemans; une artillerie nombreuse, toutes sortes de provisions de guerre, beaucoup de jeunes Seigneurs, & quantité de Noblesse distinguée, que leur courage, & une inspiration divine avoit engages à sacrifier leur vie à la religion & à la gloire. Il déplora les malheurs de la République, assura les généraux Venitiens que Philipe y étoit aussi sensible qu'eux-mêmes ; il se plaignit en termes couverts des bruits semés par de mauvais esprits, & promit de les réfuter, non par des paroles mais par des actions, & de montrer que ce n'étoit pas pour fuir une bataille, comme ils le publioient, qu'ils avoient tant tardé à venir, mais que les secours n'ayant pu être assemblés plûtôt, c'avoit été un malheur nécessaire: qu'il souhaitoit ardemment de les reparer par sa vigilance, ses soins, & son courage, & qu'il étoit disposé à s'exposer aux plus grands périls.

Colonne l'avant remercié pour les alliés, & tout étant prêt pour mettre à la voile, on n'attendoit pour partir que l'arrivée des vaisseaux de Candie. Veniero pressoit le départ, & & exhortoit les Généraux à aller chercher la flote Othomane. Jean d'Autriche tiroit en longueur, à peu près comme avoit fait Doria l'année précédente : il sembloit que ce sût un dessein concerté; es un mot il déclara que quesque sensible qu'il fût à l'état facheux des Venitiens, dont les ports, les terres, les isles étoient misérablement ravagées & ruinées par le fer & par le feu, il ne sortiroit point de Messine due toute l'armée ne fût rassemblée: Que la flote Othomane étant supérieure en tout à la leur, il n'exposeroit pas une armée, qui étoit l'unique ressource de tous les alliés, à une perte certaine, en donnant une bataille, avant que toutes ses forces fussent réunies. Ce fut Ascanio de Cornia qui fut auteur de cet avis, & qui le mit par écrit. On détacha donc Gille de Andrada officier Espagnol, très-adroit, & grand marin, avec deux galeres legeres pour aller à la découverte, & tâcher d'apprendre des nouvelles des ennemis.

Les Turcs ayant sçu que notre flote étoit à Messine, quittérent Cataro, & s'en allérent à Corfou, où ils demeurérent quinze jours à l'ancre. Comme ils ne pouvoient faire de mal

CHARLE

IX.

I 57L

aux habitans de la ville, ils s'en vengérent sur les faubourgs qu'ils brûlérent entiérement. Ils avoient résolu de combattre la flote Chrétienne, s'ils en trouvoient l'occasion; mais comme on étoit à la mi-Septembre, & que le temps de quitter la mer approchoit; ils reprirent la route de Constantinople. Ils mirent encore une fois tout à feu à sang dans l'isle de Cefalonie, après quoi ils entrérent dans le golte de Lepante, d'où ils envoyérent rendre compte au Sultan de l'état de, l'armée navale, & prendre ses ordres. Pertau de son côté détacha Caragiali corsaire sameux pour apprendre de nos nouvelles.

Il y avoit dans la flote Othomane soixante vaisseaux corfaires très-bien armés. Ces gens accontumés à vivre de pillage s'étoient joints d'eux mêmes aux Turcs dans l'espérance de faire un butin considérable. Comme l'année étoit avancée, & qu'il y avoit apparence qu'on ne feroit plus rien de la campagne, se croyant desormais inutiles, & jugeant que les Turcs qui avoient triomphé par tout ne songeroient plus qu'à se repoier, ils se retirérent du consentement des chefs de la flote. Pertau de son côté ayant rafraschi ses troupes à Lépante, & laissé Hali au gosse de Larta avec cent cinquante galéres pour couvrir la côte, prie la route de Constantinople.

Cependant la flote de foixante galéres qu'on armoit à Candie pour fecourir Famagoufte, & qui avoit appris que la ville s'étoir renduë, reçut les ordres de Veniero, prit la route de Messine, & y arriva ensin. Ainsi il s'y trouva cent neuf galéres Venitiennes, entre lesquelles il ne restoit plus que six grandes galeasses: car six, qui apportoient des vins de Calabre dans le temps que la flote étoit encore à Messine avoient fait naufrage, & étoient péries, trois autres avoient été prises par les Turcs, deux à Corsou, & à Cesalonie : il en étoit resté nonze communes & trois grandes dans le gosse, qui ayant estimité divers hazards sur la mer, ne purent joindre la flote.

Lorsqu' Andrada revint de sa course, la stote de Candie arriva tout à propos. On délibéra sur ce qu'il y avoit à fair el Veniero pressoit jean d'Autriche de mettre sur le champ à la voile, & d'aller combattre les ennemis, & s'ils vouloient éviter le combat de les y forcer à quelque prix que ce sût.

Jean d'Autriche hésitoit toûjours; & quoiqu'il ne s'opposte

Go gle

I X.

pas ouvertement à ce dessein, cependant il perdit beaucoup. de temps à tenir des conseils particuliers avec les Officiers de sa flote; ce n'étoit plus un retardement affecté, comme autrefois : c'étoit une division générale, non-seulement entre les commandans en général : mais chaque commandant en particulier n'étoit pas d'accord avec lui-même ; il n'y avoit rien de fixe, ni de stable ; les esprits toûjours flotans étoient aujourd'hui d'un avis & demain de l'autre, il y en avoit même qui parlant toûjours d'une manière embarrassée ne lais. soient point voir ce qu'ils pensoient ; d'autres representoient la grandeur du péril, & après l'avoir beaucoup exagéré concluoient qu'il ne falloit point donner de bataille. Ceux qui étoient pour le combat, disoient que ce seroit une infamie éternelle pour le nom Chrétien, si l'on étoit assez lâche pour ne pas attaquer la flote ennemie. A quoi bon tant de préparatifs, tant de provisions, tant de troupes, & de Généraux rassemblés de toutes les parties de la Chrétienté ? n'étoit-ce que pour être spectateurs des desastres des Venitiens, qui très-éloignés autrefois de risquer des batailles, faisoient à présent les plus vives instances pour donner celleci ; le changement de leur fortune les ayant fait changer de maxime ? étoit-ce afin que Philippe & Jean d'Autriche luimême parussent insulter au péril d'une des plus célébres villes de la Chrétienté, au grand scandale de tous les gens de bien : Qu'il falloit donc chercher la bataille; & que comme les foldats de nos vaisseaux étoient couverts & de leurs armes, & des parapets, & que les Turcs au contraire étoient à découvert & sans armes, il falloit faire sur eux un feu continuel d'arquebuses, qui leur tueroit une infinité de monde s'il duroit long-temps; & défendre sous de grandes peines d'aller à l'abordage des vaisseaux ennemis, & de combattre de près & l'épée à la main : Que quand à coups d'arquebuses on auroit tué ou blesse la plus grande partie de leurs soldats, & qu'on les auroit mis hors de combat, ce seroit alors le temps de fauter dans leurs vaisseaux, moins pour combattre, que pour les enchaîner. On joignit à cela quelque traits pour piquer Jean d'Autriche, en lui proposant l'exemple du jeune duc d'Anjou, qui ne s'amufoit point à languir dans l'oisiveté, qui n'alloit point à l'armée pour ne rien faire, & pour s'y

donner simplement en spectacle, mais qui manioit les armes, qui s'exposoit à toutes sortes de périls, & qui presque CHARLE au fortir de l'enfance s'étoit fait un nom célébre dans tout l'univers. Voilà ce qui se passa dans tous les conseils qui se tinrent devant Jean d'Autriche entre Requesens, Baçan, Doria, Cardone, Landriano Viceroi de Sicile, Sforce Comte de Santafiore général des troupes Italiennes, Ascanio de Cornia Maréchal de camp, Gabriel, Serbellon commandant de l'artillerie, le comte de Pliego, & François d'Ibarra trésorier général de l'armée. Ce n'étoit pas les seuls qui eussent affifté à ces confeils; Alexandre Farnese fils du duc de Parme, François Marie de la Rovere, fils du duc d'Urbin, & Paul Jordan des Ursins, s'y étoient trouvés quelquesois. On y avoit même admis par respect pour le Pape Michel Bonelli frere du cardinal Alexandrin, jeune homme que le caprice de la fortune avoit tiré du métier de tailleur pour l'élever presque à la dignité de Général d'armée. On sit entrer encore Paul Odescalco évêque de Penna, qui exhortoit sans cesse Jean d'Autriche au nom du Pape à donner bataille aux ennemis, l'assurant sans hésiter qu'il remporteroit la victoire; que Dieu avoit inspiré cette confiance au souverain Pontifice, qui ne cessoit d'implorer la bonté & la miséricorde de Dieu sur l'armée Chrétienne. Enfin Jean d'Autriche plus par honte que par aucune raison qui le convainquit lui & sa suite, ordonna que tout le monde se préparât au combat. Jamais ordre ne fut plus généralement applaudi, même de ceux ou qui ne le vouloient pas, ou qui étoient perfuadés que la saison étant si avancée, & les Turcs ayant lieu d'être contens, d'avoir ajoûté à leur empire l'isle de Chipre, & quantité de places sur la côte de Dalmatie, & d'avoir reussi en tout ce qu'ils avoient entrepris par terre & par mer, ne se

laisseroient pas forcer au combat. \* Jean d'Autriche qui se regardoit comme chargé aussi-bien des vaisseaux des Alliés, que de ceux du roi d'Espagne, fit la revûe de toutes les flotes. Comme celle de Venise bien fournie d'ailleurs, manquoit de foldats, il y mit quatre mille fantaffins, quinze cens Espagnols, & deux mille cinq cens Italiens. Il renforça de même les vaisseaux Génois, & ceux de Savoïe : il ne négligea pas même les vaisseaux de charge,

IX.

1571.

IX. 1571.

CHARLE pour les commander : & en route il rangea sa flote comme s'il alloit combattre. Il la partagea en quatre divisions ; tròis marchoient sur un même front, avec leurs pavillons de differentes couleurs, & il avoit laissé entre chaque division un espace assez large pour contenir quatre corps de galéres, Doria commandoit la droite qui étoit tournée vers la haute mer, & composée de cinquante galéres. La gauche composée aussi de cinquante galères, étoit commandée par Augustin Barbarigo, qui avoit ordre de s'étendre le long de la côte. Jean d'Autriche prit pour lui le corps de bataille, qui étoit de foixante galéres. Alvaro de Baçan avoit l'arriére-garde, avec ordre de se porter par tout où l'on auroit besoin de sécours. A l'égard des six grandes galeasses de Venise, comme il ne faifoit pas assez de vent, on fut contraint de les remorquer; on en mit deux devant chaque division pour soûtenir le premier effort des Turcs : c'étoit comme des citadelles élevées & destinées à rompre les rangs des ennemis, & à les dissiper par leur artillerie nombreuse, qui feroit pleuvoir sur . eux une grêle de boulets. Cet arrangement fut d'une grande utilité. On laissa dix galéres hors de la bataille pour les accidens imprévûs, & on donna ordre à Jean de Cardone d'aller devant à la découverte, avec huit vaisseaux choifis, commandés par Mario Contarini, Vincent Quirini, M. Cicogna, Pierre-François Malipietro & David Imperiale.

Départ de la flore Chré-

Après cet arrangement Jean d'Autriche mit à la voile le quinze de Septembre, ayant fait prendre les devants aux · vaisseaux de charge. On fut trois jours à arriver au cap des Colonnes, où l'on resta trois autres jours à cause du vent contraire. Veniero conseilloit de faire route du côté de Cefalonie, afin que si l'ennemi qui étoit encore à Corfou, suivant les dernières nouvelles, vouloit se retirer, on put lui couper chemin, & le forcer au combat. Jean d'Autriche soûtint que le vent étant contraire, il falloit aller à Corfou avec toute la flote, & son avis l'emporta.

Jean d'Autriche envoïa depuis Baçan à Tarente, & Ve. niero dépêcha Canale à Gallipoli (1) pour y prendre des troupes, avec ordre de venir promptement rejoindre la flote (1) Ce n'est pas le Gallipoli des Turcs, c'est une ville du territoire d'Ourante.

IX.

1571.

à Corfou. D'Andrada fut détaché avec huit galéres pour = aller prendre langue des ennemis. Le général Elpagnol étant CHARLE parti du cap des Colonnes, arriva le quatriéme jour à Corfou, c'est-à-dire le vingt-six de Septembre, & le jour même il passa dans le continent, & entra dans le port de Gomenizzo, qui est assez spatieux pour contenir les plus grandes flotes. Il y a des Historiens qui croïent que c'est ce que les anciens appelloient Pelode. Andrada y revint joindre la flote, & rapporta qu'il avoit appris à Zante que les ennemis s'étoient retirés dans le golfe de Lepante; que soixante vaisseaux de differentes grandeurs s'étoient séparés de la flote, sans qu'on scût s'ils avoient fait voile vers Constantinople, ou s'ils alloient charger des vivres & d'autres provisions nécessaires,

pour les porter sur les côtes d'Afrique.

Dans ce même temps Caragiali vieux corsaire, fit un coup hardi, pour ne pas dire téméraire; il entra la nuit dans nôtre flote, compta à son aise le nombre de nos vaisseaux, & étant descendu tranquillement à terre, il prit quatre soldats qui se promenoient sur le rivage à l'écart, & les mena à Pertau. On les interrogea tous quatre séparément, & ils répondirent tous que la flote Chrétienne étoit de deux cens six galéres, & de six grosses galeasses, & qu'ils venoient à dessein de donner bataille. Les ennemis furent partagés sur le parti qu'il y avoit à prendre, d'accepter la bataille ou de l'éviter. Hali qui étoit jeune & d'un naturel bouillant & impétueux , & qui vouloit à quelque prix que ce fût profiter de l'occasion d'acquerir de la gloire, proposa d'aller au-devant des ennemis, & il fut suivi par le plus grand nombre de ceux qui étoient admis à la déliberation. Pertau (1) qui avoit toûjours montré beaucoup de maturité dans les conseils, déja sur le retour de l'âge, jugeoit au contraire que cette résolution exposoit beaucoup la flote Othomane; mais il eut peu de partifans. Ulucciali fut d'un sentiment qui tenoit le milieu entre les deux autres; ce n'est pas qu'il ne sentit bien ce qu'il y avoit de mieux à faire dans les circonstances présentes ; mais c'étoit un esprit fin & adroit, qui ne voulant point choquer aucun des deux Bachas, accommodoit son discours à son

<sup>(1)</sup> Notre Historien a dit plus haut nople, comptant qu'on ne feroit rien qu'il avoit pris le chemin de Confianti- de l'année ; mais il pouvoit être revenu, Tome VI.

IX. 1571,

CHARLE la dispute des deux principaux Commandans. Tantôt il approuvoit la résolution de combattre, comme digne de la grandeur de leur maître; tantôt il paroissoit craindre qu'on ne fût pas en état de hazarder une si grande affaire; mais il ajoûtoit aussi-tôt que c'étoit aux Généraux à décider : Ou'à son égard, ses galéres étoient fournies de tout ce qu'il falloit pour combattre, & sur tout de bon nombre de soldats qui le comporteroient en gens de cœur, & qu'il les seconderoit de son mieux : Que si ses actions passées n'en étoient pas une preuve suffisante, il répondoit que la bataille qu'on étoit prêt de donner, ne laisseroit aucun lieu d'en douter. Enfin après bien des disputes on remit la chose à la décision du Conseil , le premier dont on demanda l'avis fut Asan fils du fameux Barberousse bacha d'Alger, & heritier de la fortune de son pere, chose rare en Turquie. Il commença par vanter la vaste étendue de l'empire Othoman, sa puissance, sa fortune, la discipline de ses armées, la valeur & l'habileté de ses Généraux : aïant ensuite rabaissé le courage des nôtres. corrompus, à ce qu'il disoit, par le luxe & la licence, il parla avec mépris de la puissance des Chrétiens, qui est partagée entre tant de Potentats; au lieu que celle du Turc réunie dans un seul chef, en est plus grande & plus redoutable. Il fut donc d'avis de donner bataille : & aïant exhorté les Officiers à s'y comporter vaillamment, il les assura de la victoire: D'ailleurs que la volonté de l'Empereur étoit que l'on combattit la flote Chrétienne, & que de ne lui pas obéir en cette rencontre, c'étoit non seulement une lâcheté, mais une aussi grande impieté que s'ils refusoient d'obéir à Dieu. Cayabeg Sangiak de Smyrne embrassa ce parti. Mahomet bacha de Negrepont, fils du bacha Sala Rais, fut d'un avis contraire à celui d'Afan. Ce Bacha homme simple & modeste, mais très-habile dans la marine, rappella à l'affemblée les exemples tout récens de ce qui s'étoit passe à Malte, à Sigeth, & cette année même à Famagouste, où les troupes Chrétiennes après tant de preuves de ce qu'elles sçavent faire & souffrir, avoient été vaincues moins par les forces Othomanes que par la faim & la disette. Il parla ensuite de la défense de Rhode; leur fit sentir que la valeur des Chrétiens n'étoit pas si fort à

IX.

1571.

mépriser, & qu'il ne falloit pas compter sur la force de la flote Othomane, jusqu'à se flater que l'armée ennemie se CHARLE dissiperoit au seul bruit de sa puissance : Qu'à l'égard des ordres donnés à Pertau, c'étoit mal les interpréter que de prétendre qu'on lui eût ordonné de combattre témérairement avec une flote très-affoiblie, dans un temps où l'on ne songeoit plus à donner bataille ; que c'étoit livrer aux ennemis sans combat tout ce qui leur restoit de forces maritimes, & perdre imprudemment par une entreprise téméraire & mal concertée, le fruit de toutes leurs victoires : Qu'il y avoit de la folie à rifquer une gloire toute acquife, pour un honneur beaucoup moindre, & tout au moins incertain. Ainsi son avis fut d'éviter le combat; mais à la réserve de Siroco bacha d'Alexandrie, & de Carabaxi bacha de la côte maritime de Caramanie, tous deux vieux Officiers, & qui préféroient le certain au brillant; il eut peu de partisans. D'ailleurs Pertaut faisant réflexion que Piali gendre de Selim avoit perdu sa charge pour avoir manqué de poursuivre la flote Chrétienne, fut emporté comme malgré lui par le torrent des conseils téméraires, à une résolution qu'il condamnoit au fond, & qu'il n'embraffoit qu'avec chagrin; mais il fit réflexion qu'il valoit mieux hazarder une bataille, quelque désavantageuse que lui parût sa situation, que d'exposer sa tête à l'envie & à la malignité de ses ennemis; & qu'il lui seroit plus glorieux de se faire percer par les traits des ennemis, que de périr par la jalousie & la haine des courtisans. Et il fut d'autant plus porté à prendre ce parti, que Ulucciali lut tout haut pendant qu'on disputoit, l'ordre du Sultan pour

Mahomet qui n'étoit pas pour le combat, fut envoie au fond du golfe de Lepante, pour aller sur toutes ces côtes ramasser le plus qu'il pourroit de troupes. Il revint au bout de cinq jours avec environ trois mille hommes presque tous de cavalerie, qu'on sçait être de peu d'usage dans une bataille navale. Mahumet bacha de Morée tira des places quinze cens chevaux qu'il amena aussi à la flore, & l'on détacha Caracofan corsaire actif & entreprenant, pour approcher le plus près qu'il pourroit de nôtre armée , & la reconnoître.

Il arriva un accident de peu d'importance, qui donna

Ggij

donner bataille.

IX. 1571. néraux Chré-

occasion à une grande brouillerie entre nos Généraux. & CHARLE qui pensa causer la rupture de la ligue. Un Capitaine du nombre de ceux que Jean d'Autriche avoit donnés aux Venitiens pour renforcer leurs galéres, faisoit tous les jours mille Broiiillerie infultes, & mille extravagances. On l'avertit de se conduire entre les Gé- avec plus de sagesse; mais il répondit avec une hauteur extraordinaire. Là-dessus Veniero, en vertu de l'autorité qu'il avoit sur les troupes qu'on lui avoit prêtées, donna ordre de l'arrêter. Le Capitaine tue celui que le Général avoit envoïé. Veniero outré de cet attentat, fait pendre ce furieux avec tous ceux qui veulent le soûtenir, non seulement sans prendre l'ordre de Jean d'Autriche, mais sans même lui en parler. Cette entreprise du général Venitien le piqua vivement, & les Espagnols le voïant déja fort courroucé, n'oubliérent rien pour l'irriter de plus en plus. Ravis d'avoir trouvé une si belle occasion de renverser la résolution qu'on avoit prise de donner bataille : ils conseillérent à Jean d'Autriche de traiter Veniero comme il avoit traité ce Capitaine; mais Colonne & Augustin Barbarigo, aïant ménagé une réconciliation avec beaucoup de prudence & de dexterité, Veniero répara par sa douceur & par sa modération, une faute qu'un peu trop d'emportement lui avoit fait commettre, & l'aigreur qui s'étoit emparée des esprits, fut dissipée par la nécessité où l'on se trouva de se réunir. Colonne pria instamment Jean d'Autriche de se vaincre lui-même, de ne pas écouter les mauvais conseils, & de considérer qu'il valoit mieux triompher de l'ennemi commun, que de se venger d'une injure particulière. Jean d'Autriche consentit à suspendre sa colére, pourvû que Veniero ne parut point devant lui, jusqu'à ce que cette affaire eût été examinée, & il demanda que Barbarigo vînt à fa place au Conseil.

On delibera de nouveau sur le combat, & l'on ne se trouva pas d'accord sur les mesures qu'on devoit prendre; mais les Espagnols qui n'avoient jamais consenti à la bataille, que dans l'espérance qu'il n'y en auroit point, voulurent éluder l'occasion favorable qui s'en presentoit. Dans cette vûë ils proposérent de retourner dans le golfe Adriatique, & d'assiéger quelqu'une des places que les Turcs avoient prises sur la côte de Dalmatie, supposant que la stote ennemie ne

1571.

manqueroit pas d'accourir au sécours, & qu'alors on la pourroit combattre avec avantage : mais que d'aller l'attaquer CHARLE dans le golfe de Lepante, c'étoit trop risquer. Cet avis qui convenoit à des gens qui avoient plus d'envie d'éviter la bataille que de la chercher, fut regardé des Venitiens comme un artifice pour éluder la résolution qu'on avoit prise. Pour eux ils disoient qu'il faloit se saisir de l'entrée du golfe, perfuadés que l'orguett des Turcs ne pourroit fouffrir cette infulte, & qu'ils viendroient d'eux-mêmes leur presenter le combat; que s'ils ne le faisoient pas; ce seroit un aveu honteux qu'ils avoient peur des Chrétiens. Il y eut un troisiéme avis qui fut de renoncer à une vanité puerile & ridicule, & de prendre un parti qui tînt le milieu entre les deux que l'on venoit de proposer, c'est-à-dire qu'il ne falloit ni retourner en arriére, comme on l'avoit proposé d'abord, ni s'exposer à un péril évident, en allant attaquer l'ennemi au fond du golfe, & fous ses forteresses, dont il ne s'éloigneroit pas tant qu'il se sentiroit le plus foible : mais qu'on devoit aller en avant, & attaquer Navarrin, Modon, ou quelque autre bonne place de la Morée; qu'une telle entreprise seroit également utile & glorieuse; que les Turcs ne souffriroient pas qu'on s'emparât de leurs places à leurs yeux ; que s'ils venoient au lécours, ils seroient obligés de donner bataille; s'ils les abandonnoient, la prise de quelques places pourroit faire soulever la Gréce, qui gémit sous le joug des Turcs, & la porter à faire des efforts pour recouvrer sa liberté.

Conformément à cet avis on résolut d'aller en avant, de prendre son parti suivant l'occasion, & de combattre l'ennemi auffitôt qu'on le pourroit. Le troisième d'Octobre ils s'éloignent des côtes d'Albanie, & s'avancent du côté de Cefalonie dans le même ordre que nous avons déja dit, mais plus au large, de peur que si l'ennemi approchoit tout d'un coup, le mouvement que chacun feroit pour prendre sa place, ne fût capable de troubler les rangs, ou de causer du tumulte & de la confusion dans l'action. Le premier jour on arriva à l'isle de Paxu (1), & le lendemain à Cefalonie: & après être entré dans le canal qui sépare les isles de Cefalonie & de Tiachi (2),

(2) C'est l'ancienne Ithaque royaume

Ggiij

<sup>(1)</sup> Perite ifle près de Corfou.

IX. 1571.

🗯 ils jettérent l'ancre au port du Val d'Aléxandrie. La dispute CHARLE sur la manière d'attaquer l'ennemi, que les Espagnols avoient l'adresse de renouveller de temps en temps, s'y réveilla encore avec de grandes contestations; & quoiqu'ils.ne vinssent pas à bout de ce qu'ils prétendoient, cependant en attendant qu'on prît une résolution fixe, suivant les occasions que presenteroit la fortune, il fut résolu qu'on iroit au port de Peta. lia, qui n'est éloigné que de quarante mille pas au plus de l'entrée du golfe de Lepante. De tous ceux qui ne vouloient point de combat, il n'y en avoit pas un qui crût que les Turcs dussent venir le presenter; ainsi ils s'imaginoient ne rien ris-

quer à montrer beaucoup d'envie de s'y trouver.

Les Alliés avant été arrêtés trois ou quatre fois par le vent dans le port du Val d'Aléxandrie, en fortirent le fixieme d'Octobre par un beau clair de lune : & le même jour Hali, qui avoit emporté contre l'avis de Pertau, qu'on se prépareroit au combat, & qui craignoit que l'occasion d'attaquer l'ennemi ne lui échapât, confeilla au Bacha de faire avancer la flore jusqu'à Sainte-Maure, pour la renforcer des troupes qui étoient dans cette ille. Pertau sentit bien sa finesse : mais comme après l'ordre de Selim, il pouvoit bien en son cœur desapprouver un parti qu'il jugeoit mauvais, mais non pas s'y opposer ouvertement, il leur permit de faire ce qu'ils croiroient le plus avantageux, & le plus conforme à la volonté du Sultan.

Hali engage la bataille.

Hali mit donc à la voile, fortit de Patras, ville située sur la côte de la Morée,& fort proche des deux châteaux qui ferment l'entrée du golfe, & s'avança jusqu'à un lieu appelle Galanga fur la côte d'Albanie, où il s'arrêta à l'entrée de la nuit. Les deux armées faisoient presque la même manœuvre, & pensoient à peu près de même. Chaque parti étoit persuadé que l'autre ne voudroit pas courir le rifque d'une bataille : ainfi n'àyant pas d'espérance de vaincre leur ennemi, ils vouloient avoir la gloire de l'avoir fait fuir. Notre armée arriva fur le foir aux isles de Curzolari, qui n'étoient presque pas connuës alors, mais qui sont devenuës célébres par la victoire des Chretiens. Se trouvant ainsi fort près du port où étoit la flote Othomane, elle s'arrêta, pour voir ce que feroient les ennemis.

Je crois qu'il n'est pas hors de propos de faire ici une

description exacte de ces mers, pour mettre en quelque sorte == fous les yeux un endroit si fameux par les grandes barailles CHARLE qui s'y font données. Le cap d'Actium, appellé aujourd'hui Capo-Filago , lieu si fameux par la victoire qu'Auguste y remporta sur Antoine & Cléopatre, ferme le golse de Larta, & Description n'est éloigné des isles de Curzolari que d'environ cinquante des isles de mille pas. Entre ce cap & ces isles on trouve celle de Sainte. Curzolari. Maure, qu'on appelloit autrefois Leucade, rocher célébre par le faut que les amans malheureux y faisoient, & par la mort de Sapho, qui périt en le faisant. De-là en allant au midi, on rencontre l'isse de Cefalonie, & celle d'Ithaque, que nous appellons Tiachi. Enfuite on rencontre Zante, qui est vis-à-vis du golfe de Castel-Tornese dans l'Elide, & qui n'en est séparée que par un bras de vingt-cinq mille pas de large. Puis rebroussant chemin vers le septentrion le long de la côte de la Morée, on vient à un des châteaux qui ferme le golfe de Lepante, & qu'on appelloit anciennement Rhion. Si de-là on prend par l'autre château qui est à l'opposite, appelle autrefois Antirrhion, & que l'on côtove le rivage, toute l'étenduë de mer qui est entre deux, ressemble à un lac. C'est là que font situées les isles de Curzolari, qui, selon l'opinion des anciens, se sont formées du sable & de la bouë que le sieuve Aquélous y apporte en quantité. Elles furent nommées Equinades,(1) parce qu'elles ont beaucoup de ressemblance avec le hérisson, par un grand nombre de rochers arides & pointus qu'on y voit. C'est dans ce détroit que se donna la bataille. André Doria & Barberousse s'y rencontrérent autrefois; mais après avoir demeuré long-temps en présence, ils se séparérent enfin fans combattre.

La flote Othomane allant à Sainte-Maure, fut rencontrée par la nôtre, qui vouloit passer au delà des Equinades, un Di- de la flote manche septieme d'Octobre au lever du soleil. Des qu'on eut Chrétienne. apperçu l'ennemi, qui n'étoit éloigné que de quatre à cinq heues, Jean d'Autriche fit mettre à loifir sa flote en bataille; & sur l'avis de Doria, il donna des ordres très-précis à Baçan qui commandoit la réserve, de ne point branler de sa place, qu'il ne fût affûré que les ennemis n'avoient point laisse de troupes derriere eux. Rien de plus sage que cette précaution,

(1) B'zin, heriffon, dont on a fait E'guille,

Disposition

parce qu'un petit nombre de vaisseaux frais venant à charger CHARLE des gens satigués sur la fin d'une bataille, est capable de dé. IX. cider de la victoire, & qu'il est tossjours prudent de garder

1571.

cider de la victoire, & qu'il est toûjours prudent de garder une partie de ses forces entiere pour les accidens imprévûs. Doria étendit son aîle du côté de la pleine mer. Barbarigo qui commandoit la gauche, s'approcha de terre avec sa Capitane, aussi près que la profondeur de l'eau le put permettre , & les autres Capitaines , qui depuis quelque temps s'étoient exercés à se mettre à leur place, s'y rangérent tous sans desordre & sans embarras. Il se trouva cent soixante galeres rangées sur un front presque en ligne droite. Les six grandes galéasses à éperons furent placées à la tête de l'armée sous les ordres de François Duodo, & Cardone eut ordre de se tenir devant l'aîle de Doria pour escarmoucher contre les ennemis. Jean d'Autriche étoit au milieu fur la galére royale, avant à sa droite la Capitane de la flote du Pape, à sa gauche celle de Venife, & à côte de ces deux, la Capitane de Savoye & celle de Genes. La première étoit commandée par Francois-Marie de la Rovere, & la seconde par Aléxandre Farnele : & l'on y joignit deux autres galéres du Roi pour les cas imprévûs. Cette division, qui formoit le corps de bataille, étoit fermée du côté gauche par Paul Jordano des Ursins, & à droite par le Gouverneur de Messine, Général des galéres de Malte. On fit éloigner tous les petits bâtimens legers, afin d'ôter à tout le monde l'espérance de pouvoir se sauver par la fuite.

Disposition

A l'approche de l'armée Chrétienne, les Turcs abaissen leurs voiles, lévent leurs antennes, & préparent tout ce qui est nécessaire pour la manœuvre des vaisseaux. Comme cette nation est très-disciplinée, il ne falut qu'un moment pour les mettre en bataille. Pertau qui commandoit en chef étoit au milieu, & avoit sous ses ordres cent trente galéres rangées à droite & à gauche. Hali prend la droite en tirant vers la terre, avec quatre-vingt vaisseaux; & il y en avoit environ soit-rante entre eux deux. L'aîle droite étoit commandée par Mahumet & par Siroco bacha d'Alexandrie, & la gauche par Ulucciali bacha d'Alger; le front de leur bataille n'étoit point en crosssant comme ils l'ont d'ordinaire, mais en ligne droite. Dès que sean d'Autriche eux arboré le pavillon où époient

. les

les armes des Princes confédérés, il implora le fecours du ! ciel, se mit dans une barque, donna ordre à Requesens & à CHARLE Colonne de faire la même chose; & tous trois allérent de rang en rang exhorter les Chrétiens à combattre avec courage sous les enseignes de Jesus-Christ. Après quoi l'Amiral Espagnol étant retourné à sa place, fit une harangue militaire laires ou de qui fut suivie des acclamations des troupes, qui demandérent Lepante. qu'on les menât au combat. Il remonta ensuite sur son vaisseau. Requesens & Colonne étant aussi retournés sur les leurs. les deux armées donnérent le signal chacune par un coup de canon. En même temps la gauche des Turcs qui étoit opposée à Doria,& qu'une pointe de terre avoit jusqu'alors cachée aux Chrétiens, commença à s'étendre & à s'avancer au-delà de notre droite. Doria ne marcha pas en ligne droite à l'ennemi, comme on avoit ordonné à tout le monde de faire; mais craignant que les Turcs n'eussent dessein de l'enveloper, il crut qu'il falloit opposer ruse à ruse. Dans ce dessein avant fait tourner la prouë de sa galére contre celle qui donnoit le branle à cette partie de l'armée des Turcs, il ajustoit sa manœuvre à tous les mouvemens que l'autre faisoit : c'est ainsi que Foglietta excuse l'action de Doria, voulant qu'on regarde comme une marque de son habileté, une faute qui pensa faire perdre la bataille ; parce qu'à force de s'étendre & de 12cher les rangs, il donna moyen aux Turcs de faire une charge vigoureuse. Mais par une protection visible de Dieu, qui le déclara pour la bonne cause, le vent qui jusqu'alors avoit été contraire aux Chrétiens, tomba tout d'un coup, & fut suivi d'un si grand calme, qu'il sembloit qu'on fût sur terre.

Les deux corps de bataille commencérent alors à combattre l'un contre l'autre : dès que les Turcs furent à portée des deux galeasses Venitiennes, ils essuyérent plusieurs décharges de Jute l'artillerie de ces bâtimens. Veniero couvrit sa Capitane des galéres de Loredano & de Malipietro, qui soutinrent le premier choc des ennemis; Colonne en sit autant de son côté. Les Turcs ayant rompu leurs rangs passérent sans ordre au de-là des galéasses qui les foudroyoient, formérent un gros, & s'avancérent contre notre aile gauche : puis en jettant des cris effroïables selon leur coutume, ils commencérent le combat à une heure après midi par faire Tome VI.

pleuvoir une grêle de fléches sur nos vaisseaux. Ce gros en-CHARLE velopa Barbarigo: & quelques-uns de leurs vaisseaux s'étant IX. glisses le long de la côte l'attaquérent en même temps par derrière. Barbarigo sit en cette occasion tout ce qu'on pouvoir attendre d'un grand Capitaine; il combattit tossjours au plus sort de la mêlée, & il tenoit déja la victoire entre ses mains, lorsqu'il reçur dans l'œij un coup de stéche,

dont il mourut le lendémain. Sa blessure l'ayant obligé de Fils de sa fortir du combat. Contarini son neveu 'prit sa place, & la remplit parsaitement bien; mais il mourut aussi dans ce combat aussi bien que Vincent Quirini & André Barbarigo. Ensin les Turcs ne pouvant plus résister de ce côté-là, se sauvent vers le rivage, dont ils étoient maîtres, & laissent leurs vaisfeaux sur les rochers, & sans défenseurs.

On ne vit rien de semblable au corps de bataille: comme il n'y avoit pas moyen de s'échaper, pas un vaisseau Turc ne sortit de la ligne, en quelque mauvais état qu'il fût. Pendant que Hali & Jean d'Autriche étoient aux mains, la galére Turque, qui portoit les deux fils du Général, fut prise par les deux galéres qui étoient aux deux côtés de la roiale. Pendant ce tems-là le combat sut ranimé avec plus d'ardeur que jamais, sur-tout par Veniero & Colonne secondés par Pompée Gentile, par Antoine Carasse duc de Mondragon, par Pyrro Malvezzi, & par Mathuria de Lescut de Romegas chevalier de Malte françois, qui a rendu son nom si redoutable dans tout l'Orient, que les méres encore aujourd'hui n'ont qu'à le prononcer pour faire trembler leurs ensans.

Jean d'Autriche, qui avoir auprès de lui quatre cens hommes du régiment de Sardaigne commandés par Lopez de Figueroa, & grand nombre de jeunes Gentilshommes trèsbraves, attaqua Hali qui lui oppoia trois cens Janiflaires & cent archers. Après un long combat, le commandant Elpagnol & rendit maître de la Capitane Turque, & Hali luimême fut tué. De notre côté Loredano & Malipietro qui s'avancérent au milieu des ennemis avec trop d'ardeur, furent emportes par le canon. Leurs foldats loin d'être découragés par cet accident, n'en chargérent que plus vivement les in-ideles, pour venger la mort de leurs Commandans, & s'emparérent de deux galéres ennemies: en même temps Veniero

& Colonne en prirent chacun deux autres : mais les Venitiens y perdirent Jerôme Veniero, François Buono, Jean-Baptiste CHARLE Benedetti de Chipre, & Jacque Tressino de Vicenze: Jean Bembo, Theodore Balbi & quelques autres y furent bleffes dangereusement. Honoré Cajeran qui commandoit le Griphon, une des galéres du Pape, en vint aux mains avec le fameux Caracola, & après quelque combat, il tua ce corsaire. & se rondit maître de son vaisseau.

IX. 1571.

La mer étoit rouge de fang & couverte de têtes coupées. de bras & de jambes. L'air obscurci par la sumée de l'artillerie, retentissoit de tous côtés des hurlemens & des voix la. mentables d'hommes à demi morts, qui périssoient au milieu des eaux & des feux avec des tourmens effroïables:& ce bruit étoit encore augmenté par les cris affreux des combattans, & par le fracas horrible des arquebuses & du canon. Pendant ce temps-là, les galéres des deux armées venoient fondre les unes sur les autres, proues contre proues, poupes contre poupes; d'autres s'approchant de la poupe de leurs ennemis, les attaquoient par derrière; d'autres enfin s'accrochoient par les côtés: en un mot le caprice de la fortune & du hazard avoit beaucoup plus de part à tous ces mouvemens que la prudence & la raison. Une des galéres de Florence commandée par Thomas de Medicis fut entiérement fracassée. & le Commandant dangereusement blesse. Ascanio de Cornia ayant été envelopé par cinq galéres Turques étoit en danger d'être pris, si Alfonse Appiano qui étoit à l'arriére-garde avec Baçan ne fût accouru à lon secours . & ne l'eût tiré de

Jamais spectacle ne fut plus afreux, ni plus digne de pitié. On voïoit des Turcs qui venoient à la nage vers nos galéres, & qui prenant les rames ou le gouvernail imploroient la miséricorde des valnqueurs, Mais les foldats furieux, à qui l'ardeur du combat avoit ôté tout sentiment d'humanité, leur coupoient impitoïablement les mains; il s'en trouva pourtant quelques-uns, qui moins cruels ou plus avares, leur jettérent des cordes, & les tirérent dans les vaisseaux pour les vendre comme esclaves, & en tirer quelque argent.

Pertau avoit soutenu pendant deux heures l'attaque de nos galéres. Mais enfin comme il ne lui restoit plus de soldats,

Hhij

IX. 1 57 L.

& que sa galére dont le gouvernail étoit brisé, alloit au gré CHARLE des vagues; il jugea que tous ses efforts devenoient inutiles. Ainsi après mille imprécations contre Hali, & tous ceux dont les avis téméraires l'avoient précipité malgré lui dans l'extrêmité où il se trouvoit, ce brave Commandant se iette dans un brigantin qu'il avoit garde pour le besoin, se retire du combat. & laisse à la merci des vainqueurs les troupes Turques & toutes les forces maritimes de l'empire Othoman,

Ulucciali, après s'être débarassé de Doria, se jetta au milieu de la bataille, & manœuvroit de manière qu'il ne s'engageoit dans aucun combat, sans se ménager une sortie. Lors. qu'il vit le pavillon de l'Amiral renversé, & que les affaires des Turcs alloient mal, il crut devoir se conduire avec plus de précaution. Les Chrétiens ayant tué Hali, comptoient fur la victoire : mais ne la jugeant pas entière tant que les vaisseaux d'Ulucciali avoient la liberté d'aller de côté & d'autre, ils tournent leur efforts contre lui, dans l'espérance que Doria qui s'étoit étendu vers la pleine mer reviendroit à eux , & que Ulucciali se trouvant envelope , seroit entièrement défait. Mais Doria s'étoit trop éloigne pour venir à temps au secours de nos troupes : & cette faute jointe à la premiére porta un grand préjudice à l'armée Chrétienne. Car ce vieux Pirate étant venu fondre sur nos vaisseaux presque dépourvûs de foldats après un si long combat, les maltraita fort, en prit même quelques-uns, & fit égorger tout ce qu'il y trouva; enforte que ce fut par hazard que le prieur de Mesfine évita ce malheur ; la galére de Pierre Bua de Corfou , & celle de Louis Cipico de Trau qui appartenoit à ce Prieur, furent prises; mais dans le temps qu'Ulucciali se retiroit en vainqueur, les Chrétiens lui arrachérent ces deux derniers vaisseaux, & retirérent des mains des ennemis Cipico blessé de plusieurs coups. Ce combat nous enleva Benoît Soranzo, qui après s'être défendu long-temps avec beaucoup de valeur, perdit enfin la vie avec son vaisseau. Mais sa mort fut bien vengée : car l'ennemi s'étant jetté dans sa galére, le feu prit aux poudres, & le bâtiment fauta avec tous ceux qui y étoient entrés. Nous perdimes encore Jerôme Contarini, M. Antoine Lando, Jacque Mezzo, M. Antoine Pasqualigo, George Cornelio, & Pierre Bua, dont je viens de parler.

Doria arriva enfin, & se mit à poursuivre Ulucciali : mais les ténébres épaisses qui le déroboient à la vûe, & la mer qui CHARLE devint groffe & orageuse l'empêchérent de le joindre. On prit environ trente galéres de celles qui étoient échouées à la côte. Enfin les Turcs ayant combattu malgré leur défordre avec une extrême opiniatreté, depuis une heure après midi, jusqu'au soleil couchant, ne sirent plus de résistance, & cédérent la victoire entière aux Chrétiens. Tel fut le succès de la bataille des isses Curzolari. C'est la plus grande victoire qui eût été remportée jusqu'alors sur les Turcs, & celle dont on a tiré le moins d'avantage; les disputes des Commandans. & les interêts contraires des confédérés en firent perdre tout le fruit : parce qu'au lieu de n'avoir en vûë que la gloire de Dieu, & le bien général de la Chrétienté, chacun cherchoit

fon avantage particulier.

Bien des choses ont contribué à cette victoire. La flote Othomane plus nombreuse que la nôtre, étoit composée de deux cens soixante & quatre vaisseaux; au lieu que les Chrétiens n'en avoient que deux cens cinq, outre les six grandes galeasses; mais nous étions supérieurs par le nombre des combattans. Outre vingt-cinq mille hommes de troupes réglées. nous n'avions point de galère où il ne se trouvât deux cens hommes, ou du moins cent cinquante. Les équipages des vaisseaux & les forçats même, à qui on promit la liberté, combattirent avec beaucoup de courage. À l'égard des vaifseaux Turcs, excepté ceux des grands Officiers, qui portent un croissant à leur pavillon, & qui n'étoient qu'au nombre de quarante, dans tous les autres il n'y avoit que trente ou quasante soldats au plus, & cent dans ceux des chefs. La plûpart de leurs gens étoient infirmes, & mal remis des fatigues de la campagne, exposés d'ailleurs à tous les coups qu'on tiroit sur eux, parce qu'ils manquoient d'armes désenaves. Nos foldats au contraire étoient frais, & portoient sous des casques & des cuirasses ; ajoûtez encore que les armes étoient bien différentes. Les Turcs ont très-peu d'armes à feu, & le coup de leurs fléches fait bien moins d'effet que celui de l'arquebuse : il n'en fait même aucun sur ceux qui ont de bonnes armes défensives; d'ailleurs quand un arc a tiré quatre ou cinq fois, la chaleur détend les cordes; le coup de Hhiii

IX.

Victoire des Chrétiens.

IX. 1571.

la fléche en devient si foible, qu'à peine effleure-t-il la peau: CHARLE & si l'ennemi est cuirasse, la pointe de la sieche s'émousse. & ne va jamais jusqu'au corps ; ajoûtons encore que nos galéres ont des espéces de parapets qui couvrent nos soldats, & que celles des Turcs n'en ont point, parce que ces parapets ne sont pas commodes pour tirer de l'arc. De là deux grands avantages pour nos foldats: premiérement leur corps étoit couvert : en second lieu ils pouvoient y appuyer leurs arquebuses. & tirer plus sûrement & plus juste. Il y avoit même une grande différence entre l'artillerie des Turcs & la nôtre, La proue de leurs galéres n'ayant rien qui la couvrît, leurs canoniers étoient tués d'abord par nos arquebusiers ; ensorte qu'après la première décharge ils étoient obligés d'abandonner la place. Toutes nos galéres au contraire firent chacune quatre ou cinq décharges, & quelquefois davantage: & dans la plus grande chaleur du combat, lorsqu'elles se trouvoient accrochées avec celles des ennemis, elles pouvoient encore se servir de leurs canons, & tirer même à coupfûr. La construction de nos vaisseaux servit aussi beaucoup: car on en avoit retranché les éperons, dont la pointe recourbée en haut obligeoit de pointer le canon obliquement, & en affoiblissoit le coup : mais après ce retranchement nos canons pointés droit tiroient à fleur d'eau, & ne tiroient guére en vain; ce qui tua beaucoup de monde aux ennemis; au lieu que les canons des Turcs étant pointés haut, leurs boulets passoient presque tous audessus de nos têtes.

On prit cent trente galéres Turques, dont il ne se trouva que quatorze petites; tout le reste de leurs vaisseaux sut ou brûle ou coule bas, ou brifé contre la côte; enforte que de cette grande armée navale, il ne s'échappa que cinquante galéres. Ulucciali s'en alla à Constantinople avec les trente qu'il avoit sauvées du débris. Selim ayant appris cette nouvelle à Andrinople, & craignant qu'elle ne causat quelque émotion à Constantinople, y revint en diligence. Non-seulement il recut bien Ulucciali, mais il lui donna la charge de Capitan Bacha, & le commandement général de toute la marine de l'Empire. Il s'écarta en cela de la maxime des Turcs, qui punissent toûjours leurs Généraux des échecs qui leur arrivent, quoiqu'on ne puisse point les leur imputer. Un Général

battu par un pur accident de la fortune, est étranglé comme s'il étoit cause de sa défaite; mais la marine du Turc CHARLE étoit dans un état si pitoïable, qu'il ne lui restoit de vaisfeaux que ce qu'Ulucciali en avoit fauvé. D'ailleurs après avoir perdu à ce combat tant d'Officiers de distinction, c'étoit le seul Commandant qu'il pût opposer aux Chrétiens.

Les Turcs eurent dans cette bataille vingt-cinq mille hommes de tués, & trois mille cinq cens prisonniers. Du nombre des morts furent beaucoup de ces Officiers qu'ils appellent Sangiacs, Pour nous, nous perdimes quinze galeres, dont il y en avoit dix Venitiennes, fur lesquelles Ulucciali tomba d'abord. A l'égard des troupes, notre perte alla bien à dix mille hommes, dont il ne mourut qu'une petite partie dans le combat : le reste périt des blessures qu'ils avoient reçûës, & qui furent mal pensées. La mort d'Augustin Barbarigo diminua beaucoup la joye des Chrétiens: tout le monde le pleura, tout le monde regretta tant de belles qualités, vraiment dignes d'un grand Général, sa prudence dans le conseil, son habileté, sa modération, & son courage, qui avoient été si utiles pendant toute cette guerre, & qui pouvoient l'être encore à l'avenir. On pardit outre cela quelques perfonnes d'une grande distinction, entre autre Bernardin de Cardone, & Horace des Urfins; au reste la liberté de plusieurs milliers de Chrétiens qu'on tira des fers, adoucit un peu de si justes douleurs.

Dieu donna à notre armée des marques de sa protection, non-feulement dans le combat, mais même depuis : car une tempête effroïable étant survenue la nuit suivante, ils trouvérent pour ainsi dire sous leurs mains un port capable de con-

tenir tous leurs vaisseaux.

Les ennemis firent une faute considérable : car pouvant se mettre en pleine mer, & y donner bataille, ils aimérent mieux -combattre sur une côte dont ils étoient les maîtres, sans faire réflexion au malheur qui en pouvoit arriver, & qui arriva en effet: car ceux qui combattirent près de la terre, ayant été mis en desordre des le premier choc, où les Turcs jertent ordinairement tout leur feu, ils gagnérent aussi-tôt le rivage, abandonnérent leurs vaisseaux, & se sauvérent dans le pais d'alentour; au lieu que ceux qui se trouvérent plus éloignés CHARLE combattirent jusqu'à la fin.

IX.

La flote Chrétienne s'étant mise à l'abri dans le port. la première chose que l'on fit fut de réconcilier Veniero avec Jean d'Autriche. Les prières des Seigneurs, & les grands succès de la bataille engagérent aisément le général Espagnol à oublier son injure particulière. Lorsque le calme sut revenu. ils allerent au lieu où le combat s'étoit donné . & ils v virent un spectacle qui leur causa en même temps du plaisir & de la pitié. On tint ensuite conseil. Le grand nombre de morts & de blesses de leur armée, le peu de vivres qu'il leur restoit, & la faison fort avancée, les déterminérent à se mettre en quartier d'hyver pour radouber leurs vaisseaux, recruter leurs troupes, donner le temps aux foldats épuifés, de se rétablir pendant le repos de l'hyver, afin de revenir frais à l'entrée du printemps, & de poursuivre les restes de leur victoire. Plusieurs blâmoient ce parti: tout étoit, disoient-ils, consterné à Constantinople & dans les isles voisines; si nous poursuivons la victoire, rien ne nous résistera : & l'on blâma fort Veniero de ne s'être pas opposé plus qu'il fit au parti de se retirer. On lui reprochoit qu'il étoit plus soigneux de se faire penser d'une blessure qu'il avoit à la jambe, que de retourner chercher des ennemis, & des combats, dont il avoit grand peur. Si l'on en croit les discours malins des Espagnols, c'étoit là, disoit-on, ce qui l'avoit engagé à se rendre si facilement à l'avis de Jean d'Autriche. Mais on peut excuser Veniero sur ce qu'il connoissoit parfaitement la disposition des Espagnols, qui toûjours ennemis secrets des Venitiens, les avoient joues des le commencement, leur avoient refulé du secours dans le temps où ils en avoient le plus de besoin, & n'avoient même consenti à cette bataille, que parce qu'ils comptoient absolument que les Turcs ne la risqueroient point. Ainsi voïant Jean d'Autriche déterminé à ne rien entreprendre de cette campagne, sous prétexte que Philippe ne vouloit pas que sa flote passat l'hyver loin de ses Etats ; jugeant d'ailleurs que comme les conquêtes que l'on feroit dans la Morée devoient appartenir à la République, les Espagnols ne s'y porteroient pas avec beaucoup de chaleur, il ne leur proposa rien. D'ailleurs la dispute qu'il avoit eue avec le général

général Espagnol étoit encore récente : & il ne crut pas devoir s'exposer à en renouveller le souvenir, & à aigrir les esprits CHARLE par une dispute inutile. Mais ce qui suit ne peut être excusé dans Veniero : & on doit convenir qu'il fit une grande faute, Voici le fait. Avant qu'on scût la bataille, le Sénat avoir envoyé treize grosses galéasses au secours de la flote. Philippe Bragadin Amiral du golfe, qui conduisoit ce renfort, ne joignit l'armée qu'après la victoire. Au désespoir de n'y avoir point eu de part, il pria instamment Veniero de lui donner cinquante galéres, afin de poursuivre les débris de la flote Othomane, de jetter l'épouvante dans leur pais, & de régler ses entreprises sur les occasions qui se présenteroient. Mais Veniero ne voulut jamais y consentir, & déclara qu'il ne souffriroit pas qu'un autre sît ce qui étoit de sa

charge. La nouvelle de la victoire fut portée à Venise par Onufre Giustiniano, & y fut reçûë avec grande joye. Jean d'Autriche resolu de s'en retourner se rendit cependant aux instances des Venitiens, qui le priérent de faire en passant une tentative sur sainte Maure. Il détacha donc Ascanio de Cornia, & Gabriel Serbellon pour aller reconnoître la situation & la force de la place, & pour examiner si c'étoit une affaire de peu de jours. Sur le rapport qu'ils firent que ce siège pouvoit durer quinze ou vingt jours, Jean d'Autriche ne jugea pas à propos de l'entreprendre, sous prétexte que cette conquête ne pouvant augmenter beaucoup les forces des Chrétiens, ni deur être d'un grand seçours, elle ne valoit pas la peine qu'on s'y arrêtât. Ainsi ils passerent outre. Quand ils eurent gagné Corfou, ils y partagerent le butin. Philippe eut pour la part sinquante huit galeres communes & une moitie ; fix petites galeres & demie; cinquante huit canons & demi, huit gros pierriers & demi, fix-wingts plus petits , & dix fept cens treize prisonniers, Les Venitiens eurent trente-neuf galeres communes & une moitié; quatre petites & demie; trente-neuf gros canons & demi, cinq pierriers & demi, quatre-vingt fix aplus petits; & onze cens soixante & deux prisonniers. Le Pape eut dix neuf galeres communes ; deux petites ; dix neuf gros canons; trois pierriers ordinaires; & quarante deux petits; & huit cens quatre vingt-un prisonnier. Jean d'Autriche & Tome VI.

IX.

1571,

Colonne s'en allérent à Messine chacun avec leur flote, &

CHARLE entrérent dans le port en triomphe.

IX. Après la retraite des alliés, les Venitiens attaquérent Margariti appartenant aux Cimariots, dans le voifinage de Confou. Ces barbares lé rendirent le 12. de Novembre, à condition d'avoir vie & bagues fauves; les vainqueurs mirent le feu à ce fort & le ruinérent. Soppoto ayant été abandonné par les Turcs, les Albanois s'en emparérent, & le remirent aux

Venitiens, qui le rendirent depuis à Selim.

Cependant le Pape avoit envoyé pour Légat en Espagne le cardinal Alexandrin fon neveu, qui devoit aussi aller en France & en Portugal dans la même qualité. Philippe envoïa audevant de lui jusqu'à la frontière grand nombre de Seigneurs avec des lettres pleines de témoignages d'amitié 1 & le cardinal Diego Spinosa évêque de Siguença, qui étoir à la tête des affaires du Royaume, alla à sa rencontre à deux journées de Madrid. Le Légat étant arrivé à la Cour y fue reçû par le Roi de la manière du monde la plus gracieuse. Il avoit ordre d'exhorter ce Prince à pouffer vigoureusement la guerre, & à fournir de bonne heure les secours qu'il avoir promis par le traité : que par-là non-seulement ils devien. droient plus utiles, mais que l'exemple de son zele exciterair celui des autres Princes, & qu'ils auroient plus ou moins d'end vie d'entrer dans la ligue contre l'ennemi commun, à proportion de la vivacité ou de l'indifférence qu'ils lui verroient pour une cause dont il étoit le plus serme appui. C'étoit la le point capital de sa commission. Il étoit encore chargé de prier Philippe d'inviter les rois de France & de Portugal . & fur-tout l'empereur Maximilien son beau-frère, à entrer dans une ligue si sainte. Philippe répondit qu'il étoit très-obligé au Pape d'avoir de lui des fentimens qui lui faisoient tant d'honneur : Qu'il prioit S. S. de vouloir bien faire réflexion fur les soins & sur les affaires fâcheuses, dont il étoit accablé; d'en confidérer la multitude & l'importance, & combien la guerre de Flandre lui coûtoit d'argent & d'hommes: Que c'étoit aussi une guerre de religion, d'autant plus dange. reuse, que le mal qui pouvoit arriver, étoit bien plus proches que celui qu'on craignoit de la part du Turc : Qu'il avoir mandé à Jean d'Autriche son frère, de laisser en Italie les

IX:

galeres destinées pour la défense des Etats qu'il y possédoir ; & de repasser en Espagne avec le reste : mais que pour faire CHARLE plaisir au Pape. il alloit lui envoier un contre-ordre, & lui écrire de passer l'hyver en Italie : Qu'à l'égard des rois de France & de Portugal, il espéroit qu'ils se porteroient d'env mêmes au parti le plus convenable : mais que puisone Se Sainteté le souhaitoit, il leur écriroit fortement sur ce suier-Qu'il croïoit pourrant que la résolution de la France dépendroit du parti que prendroit Maximilien. & qu'elle ne se déclareroit point que ce Prince ne fût entré dans la lique: Ou'ils n'enverroient jamais leurs troupes ni leurs Généraux par mer, ni fur la flote, parce qu'ils ne voudroient pas obeir a lean d'Autriche. Et comment les envoier par terre, & Maximilien demeuroit dans l'alliance du Turca

Le Légat parla ensuite du titre de grand Duc; que le Pape avoit donné à Cosme de Medicis. Il soutenoit comme une chose indubirable que ce citre ne blessoit ni le Roi, ni le S. Siège : & qu'on ne pouvoit y donner atteinte, fans choquer la dignité & l'autorité de l'église Romaine. Il vint après cela à la jurisdiction Eccléssaftique de Sicile; & il prétendit que · les Ministres de Philippe faisoient un tort considérable à l'auporite du souverain Pontife : Qu'à l'égard de la Bulle d'Urbain II. qu'ils alléguoient en leur faveur, outre qu'elle ne s'étendoit qu'à Roger comte de Sicile & de Calabre, & à Simon fon fils, ou à quelqu'autre heritier de Roger, elle étoit très suspecte de fanx, par le lieu & le jour de sa date; car elle elle datée de Salerne & de l'année mil quatre-vingt. quinze : or il est constant qu'Urbain II, assista au Concile de Elermont, qui se tint alors en France pour la guerre sainte. A que ce fut le seul soin qui occupa le Pape pendant toute sette année : Que le premier qui en ait parlé est Thomas Fazello écrivain moderne, qui n'a ni reputation ni autorité, & qui n'est que le copiste de Jean-Late Barberlo auteur Sicilien, aussi pen croïable que his Qu'il est vrai que Pierre de Luna Pape schismatique; accorda à Ferdinand d'Arragon, & Martin roi d'Arragon, qui épousa Marie reine de Sicile, que ses Officiers en Sicile ne pourroient être excommunies par les Evêques du pais ; mals que ce privilège fut abolf hien-tor aprèssur la requête des trois Etats de ce Roiaumei

Go gle

IX.

Ou'il demandoit donc que l'ordre établi par le Concile de Trente fût gardé inviolablement dans les Roïaumes de Sicile & de Naples, & que l'on rendît au Clergé la jurisdiction qui lui appartient. Il fit la même demande pour le Mil 1571.

Philippe répondit au Légat, qu'il n'avoit fait que conserc ver dans les Etats dont il avoit herité de ses ancêtres les droirs qu'ils lui avoient laissés : Qu'au reste il en écriroit à ses Officiers & que s'il y avoit des choses qui pussent ou qui dussent être réformées conformément aux desirs du Pape, il avoit tant de respect pour la personne de S. S. & pour le faint Siégé, qu'on pouvoit s'affurer qu'il lui donneroit toute la satisfaction.

possible.

Après cette réponse equivoque, le Legat prit congé de ce Prince, & s'en alla en Portugal. Il y fut recu comme à Madrid, avec beaucoup de pompe & de magnificence; mais la proposition qu'il sit au Roi d'entrer dans la ligue, ne produisit aucun effet. Le Prince qui ne sit aucune difficulte de s'engager sur le champ dans cette guerre, lui dit qu'il ne sçavoit pas encore par où il attaqueroit le Turc : Qu'il croioit que le plus commode & le plus avantageux seroit de porfer la guerre aux environs de la Mer rouge; parce que si Selim vouloir défendre ses Erats de ce côté là, il seroit obligé de divifer ses troupes; qu'il en auroit moins à opposer aux conféderés, qui par ce moien pourroient l'accabler plus affé ment : Que s'il laissoit sans défense le voisinage de la Mér rouge, les Portugais y feroient des progrès confidérables; & très avantageux à la Chrétienté. Le Légat lui parla enfuite du mariage de Marguerite de Valois sœur du roi de France : Qu'il ne pouvoit rien faire de plus agréable au Papé, ni de plus utile à la religion Chrétienne, & à ses propres Etats, que d'épouser cette Princesse : Que ses peuples souhai. toient ardemment de le voir marié, & qu'un des motifs pour lesquels le Pape desiroit extrêmement cette alliance, étoit d'enlever Marguerite de Valois au Prince de Navarre fauteur des Huguenors, à qui il sçavoit qu'on la destinoit : Qu'il en avoit déja fait parler au roi de France par Antoine-Marie Salviati son Nonce en cette Cour : Que jusqu'alors Salviati n'avoir rien pû gagner ; mais qu'il ne doutoir pas que la choie.

ne rétissit, si Sa Majesté Portugaise vouloit y penser sérieufement.

Le Roi remercia le Légat, & lui dit que si ce mariage se concluoit, la seule dot qu'il demanderoit au roi de France, seroit qu'il renonçat à son alliance avec le Turc, & qu'il se joignît aux autres Princes conféderés, pour faire la guerre à l'ennemi commun.

CHARLI IX. 1 571.

Dans ce même temps le Légat reçut la nouvelle de la grande victoire remportée près des isles de Curzolari, avec des lettres que le Pape écrivoit aux Puissances de l'Orient : Le Pape sol-Sa Sainteté ordonnoit au Légat de remettre ces lettres au ces d'Orient roi de Portugal, & de le prier de les envoyer à ces Princes. à faire la Elles étoient datées du feize & du dix-sept de Novembre, Turcs. & adreffeés à Schac Tecmases roi de Perse, & à Serif Muta. har roi de l'Arabie heureuse. Le Pape leur mandoit la grande victoire que les Chrétiens venoient de remporter fur Selim le nombre des vaisseaux pris & coulés à fond, celui des morts & des prisonniers, & il les exhortoit à profiter d'une si belle occasion que la providence leur offroit : Qu'ils devoient se liguer avec les princes Chrétiens pour exterminer de concert une nation, qui étoit la perte de tout l'Univers : Que la diffé. rence de religion ne devoit pas les en empêcher; que des qu'une même cause, & une nécessité commune nous unit. la distance des lieux . & les différentes manières de penser ne font pas des motifs suffisans pour rompre une union qui peut avoir des fuites fi avantageuses. Il écrivit dans les mêmes termes à Merma roi d'Ethiopie, qui étoir Chrétien, mais d'une secte qui sur les rits & la doctrine différoit un peu de la Catholique. Il y parloit avec vehemence contre la cruauté barbare du Turc, qui joignoit la perfidie à une ambition de spefurée. Qu'au mépris de la paix & de l'alliance qu'il avoir faite avec les Venitiens, il leur avoit déclaré la guerre sans equ'ils lui en eussent donné le moindre prétexte . & leur avoit enleve l'isle de Chipre par une injustice détestable.

Le Légat suivant l'ordre que le Pape lui donnoit encore par ce courier, retourna en diligence à Madrid pour féliciter le Roi sur cette victoire , il lui parla en même temps d'un projet qui étoit venu dans l'esprit du Pape depuis ce grand duccès. Sa Sainteré croit, ajoûta le Cardinal, que ce qu'on CHARLE IX. 1571.

peut faire de plus avantageux, c'est de ne laisser aux Turcs. aucun Officier qui entende la marine : Que jamais ils n'avoient eu sur mer beaucoup de Commandans habiles; mais que le nombre en étoit encore bien plus petit, depuis que la dernière bataille leur avoit enlevé ceux qui avoient quelque réputation : Qu'il ne leur restoit qu'Ulucciali , & qu'il seroit peut-être aisé au roi d'Espagne de détacher des Turcs cet homme ambitieux, en lui offrant quelque bon gouvernement en Espagne, ou dans ses états d'Italie : Qu'à la verité on n'étoit pas fûr de réuffir, mais que quelque chose qui arrivât. cette tentative ne laisseroit pas d'être utile aux Confederes. Si elle réuffit, ajoûta le Légat, ce sera un coup de la dernière importance. Si elle manque, & que le secret vienne à s'éventer, on aura au moins scû rendre suspect à Selim le feul homme qui soit capable par sa valeur & son habileté, de soutenir les affaires de cet Empire. Car, disoit S, S, le Sultan ne manquera pas ou de le casser & de le chasser de la Cour. & par consequent de se priver des services d'un homme qui lui est très-nécessaire, ou de le faire punir comme un traître; Qu'à cet égard la pieté des Confédérés n'a rien qui doive lui, donner le moindre scrupule : Qu'il n'y a point de mala emploier l'artifice pour faire périr de quelque manière que ce foit, un apostat qui a renoncé à la religion Chrétienne,

Philippe Ioua beaucoup la prudence de sa Sainteté, & il protesta au Cardinal, qu'il ne tiendroit pas à lui que la chose ne réussit selon les pieux désirs de ce Pontife. Le Légat aïant encore reçu de grands honneurs de ce Princa prit congé de

lui, & passa en France sur la fin de l'année.

Le pape follicire l'Empe-

Pendant qu'Alexandrin étoit en Espagne, le cardinal Com. reur d'entrer mendon, que le Pape avoit envoyé en Allemagne, étoit ardans la ligue. rivé dès le mois d'Octobre à la Cour de Maximilien avant la ; bataille navale. Ce Ministre éloquent fit à l'Empereur un dif-, cours plein de majesté, pour l'engager à se joindre aux confédérés, " Enfin , lui dit il , l'exécrable ennemi du nom Chré-» tien, ce tyran qui foule aux pieds les loix divines & humai. » nes, a donc soulevé contre lui tous les princes Chrétiens, & » généralement tous ceux dont il veut envahir les Etats. L'in-i » justice de la guerre qu'il a déclarée aux Veniriens, a réuni : " leur haine & leurs forces ; & l'on espère tirer avantage des malheurs mêmes qui accablent ces Républicains, & qui = » affligent tous les Etats Chrétiens. La perte de Chipre, l'ille CHARLE » la plus riche de la Méditerrance, que Selim vient d'envahir » par une injustice atroce, fera ouvrir les yeux à cette Répu-» blique, qui a toujours été si liée avec les Turcs : sans doute » qu'elle se détachera pour toûjours d'une alliance également » funeste & honteuse, & qu'elle s'unira desormais à la cause » commune de la Chrétienté.

Commendon ajoûta: Que l'Empereur ne devoit pas sentir moins vivement les injures qu'il en avoit reçues ; les ravages qu'ils avoient faits dans ses Etats, & la perte de la Hongrie; Qu'en attaquant les Othomans par mer, on pouvoit bien affoiblir leurs forces, mais non pas les ruiner; & que quand même la flote de Selim seroit battue, ce Prince se releveroit toûjours : Que la honte de sa défaite le rendroit plus implaca. ble, & que jamais on ne le réduiroit que par la ruine entière de ses armées de terre : Que le ciel résérvoit cet honneur à Maximilien : Oue d'autres Princes avoient remporté des victoires sur les Turcs: mais que l'auguste maison d'Autriche étoit destinée pour les exterminer fans retour. Commendon ayant dit tout ce qu'on ponyoit alléguer sur cette matière, lui rappelloit souvent les conseils du Pape, & l'exemple de Philippe fon coufin germain.

La réponse de l'Empereur ne fut pas favorable. Il commença par étaler ses malheurs, ses pertes, les ravages de ses Etats, les périls dont il étoit menace, & la nécessité de s'en délivrer. Il ajouta : Qu'il n'avoit pas besoin de conseil , & qu'on ne lui persuaderoit pas aisément d'entrer dans une guerre si funeste Que la treve entre le Turc & lui devoit encore durer deux ans. Quel prétexte prendre pour la rompre ? Qu'il avoir autant de zele pour la religion, que Philippe : mais que les rifques qu'ils comroient dans cette guerre étoient bien diffé. rens. Quand Philippe perdroit une bataille contre le Turc, quel danger y auroit-il pour ses Ecars, si cloignes de ceux du Sultan ? Que pour lui , si son armée étoit défaite , il perdroit fon roïaume, l'Empire, & tout ce qu'il possédoit : Qu'il falloit donc auparavant s'affürer de la disposition des autres Souverains, & particulièrement du roi de Pologne : Qu'il lui enverroit un Ambaffadeur pour en être instruit, & que quand

IX.

1571.

il squroit sa volonté, il seroit en état de répondre plus pré-CHARLE cisément, & de prendre son parti.

IX.

Commendon répondit : Que les raisons alléguées par l'Em. pereur ne lui paroissoient pas soûtenables : Que la considération de la trève ne devoit pas arrêter un aussi grand Prince. & que c'étoit un scrupule mal placé, que de se croire lié par la foi des fermens avec le Turc, qui ne connoît ni religion ni foi , qui méprise les traités les plus saints , où Dieu même a été pris à témoin, sans être arrêté ni par la crainte du Tout-puissant, ni par aucun respect humain : Que cette trève même que l'Empereur faisoit scrupule de violer, recevoit tous les jours de nouvelles atteintes de la part du Sultan: Que contre les articles du traité, il faisoit des courses, ravageoit des provinces en enlevoit les habitans . & construisoit de nouveaux forts. Enfin il poussa si vivement l'Empereur, qu'il promit d'entrer dans la ligue, pourvû qu'on lui donnât des secours qui le missent en état de se déclarer. Il les spécifia sur un mémoire que le Cardinal envoïa au Pape,

Lorsque les conditions du mémoire eurent été presentées aux Confédérés, ils les acceptérent sans difficulté, & le Pape l'écrivit sur le champ à son Légat, & lui donna ordre de passer à la cour de Pologne, puisqu'il n'avoit plus rien à faire auprès de l'Empereur. Commendon fut très-fâché qu'on l'obligeat de quitter Maximilien avant la fignature & la ratifi. cation du traité; il prévoïoit que le roi de Pologne ne se dé. couvriroit pas sans être bien assuré de la volonté de l'Empereur, & des mesures qu'il prenoit pour cette guerre. Il ne se trompa pas dans sa conjecture; car outre que Sigismond répondit que ses engagemens dépendroient de ceux de l'Empereur, ce Prince demandoit encore que Maximilien au nom de l'Empire renonçât à toute prétention sur la Prusse, qui appartient à la Pologne, & que la renonciation fût confirmée par une résolution de la diéte de l'Empire : Que les différens entre l'Empire & le roi de Dannemarck fussent réglés par l'autorité de l'Empereur : Qu'il fût défendu de commercer dans la Moscovie par la mer Baltique : Qu'on allât d'abord attaquer les Tartares de la Chersonése Taurique; que comme la Pologne n'avoit besoin que d'argent, les Allies lui en fournissent pour les frais de cette guerre ; Qu'on lui restituat Roffano

Rossano & Bari places de la Pouille, qui avoient été données == en dot à sa mére; & qu'on lui permît d'engager ou d'aliéner CHARLE les revenus de Foïano, pour emploier cet argent aux frais

1571.

de la guerre.

L'examen de tous ces articles, & les altercations qu'ils excitérent, rendirent inutile la négociation de Commendon: & Sigifmond étant mort peu de temps après, le Pape envoïa ordre à son Legat de demeurer en Pologne, jusqu'à ce que le nouveau Roi fût installé. Cependant le Palatin Albert Laski homme vif & entreprenant, fit espérer qu'il leveroit trente mille chevaux; que Nicolas Turlow en ramasseroit autant, & qu'ils feroient des courses jusqu'à Andrinople: Que les Bulgares qui songeoient deja à se révolter, ne manqueroient pas de se joindre à eux. Laski ajoûta que les Valaques & les Circaffiens, qui habitent aux extrêmités de la Mer noire, prendroient infailliblement le même parti. Cette affaire fut negociée entre eux & les Venitiens, par l'entremise des ministres du Saint Siége.

Le Pape avoit nommé Portico, Nonce à la cour de Moscovie, pour engager le Grand Duc dans la ligue. Comme ce Prince est puissant en cavalerie; & que ses Etats, placés au septentrion de l'Europe & de l'Asie, envelopent de ce côté-là ceux du Turc ; le Nonce devoit lui demander qu'aussitôt que les autres Princes attaqueroient le Turc par mer & par terre, le Moscovite entrât en même-temps dans la Moldavie & dans la Romanie du côté de l'Europe , & que du côté de l'Asie il envoiat une partie de sa cavalerie ravager le Pont & la Cappadoce : mais le Papé aïant fait réfléxion que le Moscovite n'etoit pas ami de l'Eglise Romaine, & qu'il s'étoit joué de ses Nonces & de toures les paroles qu'il lui avoit données dans un temps où il craignoît l'invasion des

Polonois, jugea à propos de rappeller Portico.

Pendant ce temps-là Jean d'Autriche partit de Messine, colonne ca-& s'en alla droit à Naples. Colonne étoit parti un peu avant en triomphe. lui pour Rome : Il étoit près de cette ville, lorsqu'on mit en délibération si on lui accorderoit l'honneur du triomphe; mais on fut d'avis de le réserver pour Jean d'Autriche Genéralissime de la ligue. Néanmoins le Pape voulant traiter avec distinction cet illustre citoïen, qui avoit rendu de si grands Tome VI.

IX. 1571.

services à sa patrie, & à toute la Chrétienté, permit au peu-CHARLE ple Romain de lui élever à la porte de faint Sébastien deux arcs de triomphe, ornés d'éloges magnifiques. Colonne entra en grande pompe par cette porte, traversa la rue Appia, (1) passa le Septizone (2) de Severe, précédé de tous les prifonniers, & des étendars du Pape, & vint aux arcs de Constantin, de Tite, & de Severe qu'on avoit eu soin d'enrichir d'inscriptions propres à la fête. De-là étant monté au Capitole, il vint à l'église de saint Pierre pour rendre graces à Dieu. Après quoi il alla voir le Pape qui le reçut avec toutes les marques d'amitié qu'il méritoit : le facré Collège, les Seigneurs, les Prélats, la Noblesse venoient en foule l'embrasser & le féliciter. Le lendemain il se rendit à Ara-celi : c'est une Eglise du Capitole, où étoit anciennement le temple de Jupiter Feretrien. Le Pape y fit attacher les dépouilles des ennemis, pour être à tous les fiécles un monument de cette grande victoire. On y dit la messe avec les cérémonies les plus solennelles, & l'éloquent Maré-Antoine Muret, François, prononça le panégyrique de Colonne.

Entre les prisonniers, étoient le fameux corsaire Caragiali, & Mahamet Sangiac de Negrepont, qui n'avoit pas été d'avis de hazarder la bataille, & qui avoit apporté de très-fortes raisons pour la dissuader. D'abord on l'avoit resserré dans une étroîte prison : mais on lui donna dans la suite plus de liberté. Deux ans après, je le vis à Rome qui regardoit par les fenêtres de sa prison, une procession solemnelle qui se faisoit ce jour-là. Le Pape avec sa thiare sur la tête, y étoit porté sur les épaules de ses Officiers, & suivi d'une foule extraordinaire de Cardinaux & de Prêtres. Cet homme fort attaché à sa religion, qui traite d'impieté ces sortes de pompes, fut très choque d'un tel spectacle; & il marquoit assez par un ris moqueur l'opinion qu'il avoit de tout ce faste de la cour Romaine.

Philippe sit present au Pape des deux sils de Hali. Le plus

<sup>(1)</sup> La ruë Appia fut pavée par le cen-feur Appius depuis la porte Capene, ap-gellée aujourd'hui de S. Schaffen, juf-qu'à Capoue, & Trajan la continua juf- V. fit ôter pour accommoder la rui -qu'à Brindes. C'elt par-la que ntroient juf-c'étoientles ruines d'un ancien bâtient ceux à qui l'on avoit accordé l'honneur l'outenu par trois rangs de Colonnes.

jeune âgé au plus de quatorze ans lui fut envoyé de Naples, & gardé long-temps dans le château faint Ange, où il nere. CHARLE cevoit d'ailleurs que de bons traitemens. Pour l'aîné qui étoit dans sa dix-huitième année, l'ennui, la tristesse & la crainte de la prison le firent tomber dans une maladie dont il mourut en chemin.

IX. 1571.

Avant que nous fortions de cette ville, j'ai cru devoir parler d'une affaire qui fut agitée dans le grand consistoire avec de l'ordre de grands débats, & à laquelle Jean de Zuniga ambassadeur de Philippe s'opposa d'abord très-fortement : je veux parler de l'abolition des fréres Humiliés. On dit que cet ordre fut institué l'an onze cens quatre-vingts pour la raison que je vais dire. L'empereur Frederic surnommé Barberousse ayant saccagé Milan, emmena captifs en Allemagne la plûpart des habitans de la ville & du Duché : & ce ne fut qu'avec beaucoup de peines, de priéres & de supplications, qu'ils surent remis en liberté quelques années après, & qu'on leur permit de retourner dans leur païs. En mémoire de cette délivrance, on institua les fréres Humiliés sous la régle de St. Benoît, mais avec l'habit blanc , parce que c'est l'habit qui convient à des supplians : & cet établissement sut approuvé par le pape Luce III. Cet ordre s'étant extrêmement enrichi par la suite, le relâchement & la corruption des mœurs s'y introduisirent peu à peu. Les particuliers s'appropriérent les revenus qui devoient servir à la dépense commune, & les emploïerent à bâtir des maisons magnifiques, à faire des festins, à se donner grand nombre de valets; en un mot à des usages qui ne. sont propres qu'à irriter les passions. C'étoit un scandale pour bien des gens, & sur-tout pour ceux qui pensoient déja à se séparer de l'église Romaine. Quatre ans auparavant, Pie V. avoit donné contre eux une bulle, qui en condamnant leur relâchement & leurs défordres, chargeoit le cardinal Boromée archevêque de Milan leur protecteur de les réformer. Mais le mal avoit jetté des racines trop profondes: & on ne devoit pas espérer que des paroles, & de simples avis fussent capables de les faire passer d'une vie criminelle à une vie réglee. Ils s'ennuierent bien-tôt du joug qui leur fut imposé par le cardinal Boromée, homme zélé pour l'ancienne discipline. Non contens de n'observer aucun article de la réforme à Kkij

IX. 1571.

laquelle ce faint homme vouloit les foumettre, ils le regar-CHARLE dérent comme leur ennemi déclaré, & formérent le dessein du plus détestable de tous les crimes, plûtôt que de renoncer aux débauches dont ils s'étoient fait une douce habitude, Jerôme Lignana prevôt de St. Christophle de Verceil qui se mit à leur tête, vint à bout de gagner par argent Donato Farina religieux du même institut. Il entreprit d'abord d'étrangler Fabio Simonetta dépositaire de l'ordre, chez qui il espéroit trouver de grandes sommes. Ayant manqué son coup, il ofa porter ses vûës sur la vie même du cardinal Boromée : & Farina son complice se chargea d'exécuter cet abominable projet. Il prit le temps que Boromée avec toute sa maison faisoit la prière du soir dans sa chapelle, & lui tira un coup d'arquebuse chargée à bales. Mais par une protection visible de Dieu, une partie des bales tomba sans force fur les habits du saint, & l'autre se dispersa ou rejaillit d'un autre côté; en sorte qu'il ne fut point blessé. Le Cardinal étoit si appliqué à l'oraison, qu'on ne lui vit ni branler la tête, ni faire aucun mouvement. Mais autant qu'il montra de tranquillité d'ame & de fermeté dans une occasion si périlleuse. autant fit-il paroître de sévérité dans la suite contre le meurtrier & ses complices. Après les informations, on eut lieu de soupçonner que cet attentat venoit des fréres Humiliés, d'autant plus que Lignana & Farina s'étoient fauvés dans la citadelle de Milan. On ordonna donc aux troupes Espagnoles qui y étoient en garnison de livrer ces assassins, elles s'en excusérent d'abord; ensuite elles intercédérent pour ces scélérats, Mais Boromée infléxible à toutes leurs priéres, les menaça des censures Ecclésiastiques fi elles refusoient de livrer les coupables. Et comme c'étoient toûjours de nouveaux délais, elles furent excommuniées, ce qui fit une terrible impression fur les habitans, & pensa causer une sédition. Pendant ce temps-là on fit évader Farina en habit déguifé, & on l'envoïa à Chivas place apartenante à Philbert duc de Savoie, où il prit l'habit de soldat, & se mêla avec la garnison. Boromée qui en fut informé, étoit prêt d'excommunier le duc lui-mê. me; mais on livra enfin ces deux scélérats, qui furent punis par l'autorité Roïale, suivant toute la rigueur des loix. Le Pape voulant abolir l'infamie d'une action si détestable,

donna deux bulles, l'une du fept, & l'autre du huit de Feyrier. pour l'extinction entière des frères Humilies. Il étoit ordonné CHARLE aux Profès de se retirer dans les lieux qui leur seroient marqués, ou de passer dans quelque autre ordre plus rigide. Ce réglement fut confirmé par une nouvelle bulle du seize Juin. qui rappelant la constitution de Boniface VIII. l'étendoit jusqu'à ceux, qui ayant eu connoissance d'embûches dressées contre des Cardinaux, se seroient dispenses par crainte ou par respect humain de venir à révélation.

Du côté de la France, le maréchal de Cossé & Philippe Guerreau-la-Proutiere maître des Requêtes, fe rendirent à de la part du la Rochelle pour écouter les plaintes des Protestans, délibé- Roi avec les rer ensemble sur les articles de l'édit qui étoient ou obscurs ou équivoques, & en faire leur rapport à S. M. Il v fut aussi question de marier Marguerite sœur du Roi avec Henri de Navarre; & pour faire plaisir à Coligny, qui assistoit aux conférences, & souhaitoit autant la guerre contre l'Espagne, qu'il avoit d'horreur pour la guerre civile, on parla d'envoyer des troupes en Flandre au secours du prince d'O-

range.

Après une exacte discussion des articles contestés, le Maréchal dit qu'il en feroit rapport au Roi. Les Protestans asfurérent les Commissaires de leur soumission aux ordres de S. M. dont ils connoissoient les bonnes intentions pour eux : mais ils ajoûtérent qu'ils ne pouvoient pas s'empêcher de marquer leur surprise de ce que les auteurs des troubles, qui avoient été les maîtres du Roi pendant son enfance, qui avoient rempli son esprit de faux préjugés, & qui l'avoient enfin engage, ou pour mieux dire force à prendre les armes, fussent encore tout puissants à la Cour : Que si depuis la paix ils ne faisoient plus la guerre aux Protestans les armes à la main, & à force ouverte, ils ne cessoient point de les attaquer par des calomnies, & qu'ils cherchoient matière à de nouveaux troubles, en irritant le Roi contre eux, & en tâchant de féduire & de foulever les peuples : Que c'étoit bien malgré eux qu'ils renouvelloient la mémoire des maux passés; qu'ils voudroient pouvoir les ensevelir dans un oubli éternel : mais qu'ils y étoient forces, tant pour la justificazion de leur cause, que pour montrer au Roi, & à tous ceux K k iij

IX. 1571.

IX. 1571.

qui jugeroient sainement des choses, que s'ils avoient pris les CHARLE armes dans les dernières guerres, ce n'avoit été qu'à l'extrêmité: Qu'ils supplioient le Roi de faire attention aux projets formes à la conference tenuë à Bayonne avec le duc d'Albe. & les ministres du Pape : Qu'on y étoit convenu que Philippe enverroit d'Espagne une armée contre les Protestans de Flandre; pendant que les ennemis jurés de la tranquilliré publique accableroient ceux de France, qui comptant sur la foi des traités, ne pensoient à rien moins qu'à la guerre : Que dans cette vûë on avoit levé fix mille Suiffes, fous prétexte de mettre à couvert la frontière, jusqu'à ce que le duc d'Al. be fût arrivé dans les Païs-bas; mais en effet pour favoriser les desseins de ce général Espagnol : Car s'il ne s'agissoit que de couvrir la frontière jusqu'à l'arrivée du duc d'Albe, pour. quoi garder ces troupes qui coûtoient tant au Roi, après que le Duc & toute son armée ont été dans les Païs-bas? ou enfin s'il étoit de l'intérêt du Roi de les garder, pourquoi ne les pas distribuer sur la frontière, plutôt que de les faire venir jusqu'à Château - Thierry, & dans le cœur du Roïaume? Voilà, ajoûtoient-ils, ce qui a force les Protestans à prendre les armes ; voilà ce qui a causé la guerre : mais cette guerre aïant été presque austi-tôt terminée par un combat sanglant, pourquoi la paix faite à Lonjumeau a-t'elle été rompue dès la même année, par la faction détestable des ennemis de l'Etat ? Pourquoi le cardinal de Lorraine a-t'il dreffé des embuches au prince de Condé & à Coligny ? Pourquoi a-t'il entrepris de les arrêter à Novers? Pourquoi a t'on arrêté leur Secretaire, homme de confiance, qui portoit au Roi les lettres par lesquelles ils se plaignoient de l'insulte qu'on leur avoit faite? Pourquoi Condé, obligé de s'enfuir de Noyers avec Coligny, trouva-t'il en arrivant à Cône fur la Loire tout le païs armé contre lui ? Pourquoi avoit-on écrit au nom du Roi à tous les Gouverneurs de province, de courir sus au prince de Condé & à ses partisans, comme à des ennemis de l'Etat?

> Que leurs ennemis, qui sont aussi ceux de la France, avoient médité toutes ces entreprises long-temps auparavant, comme il paroît par la bulle du Pape accordée au Roi des le mois de Juillet, avant la prise des armes, pour permettre à S. M.

d'aliéner infou'à cinquante mille écus d'or de rentes fur le Clergé pour les frais de cette guerre. Et lorsque ces mêmes CHARLE gens conseillérent au Roi au mois de Septembre la publication d'un Edit, qui ôtât aux Protestans la permission de s'asfembler. & la liberté de conscience : n'est-il pas clair qu'ils vouloient pouffer les choses à l'extrêmité, ôter toute esné. rance de réconciliation, & allumer une guerre qui ne finît que par la ruine entière de l'un des deux partis? Lorfque les Protestans se rappellent tous ces faits, il est bien difficile qu'ils n'avent quelque inquiétude pour l'avenir, fur-tout quand ils voyent clairement que ce que l'on fit alors contre-eux. fe trame encore aujourd'hui. N'est-ce pas une chose criante, que l'on empêche la reine de Navarre d'entrer dans la ville de Lectoure qui lui appartient, & qu'on lui en ôte la possesfion ? qu'on ait enleve aux Protestans au mois d'Août dernier la ville d'Aurillac, qui leur a été donnée pour leurs assemblées, & l'exercice de leur religion? Que par l'Edit nouveau de Villers Coterets on ait change, falsifié ou annullé beaucoup d'articles de l'Edit précédent : n'ont-ils pas raison d'être dans la défiance, lorsqu'on envoie en Guienne avec de nouvelles troupes un comte de Villars \* leur ennemi mortel, que le Roi a donné pour Lieutenant au prince de Navarre Gouverneur de cette province ; lorsqu'on refuse au prince de Condé l'entrée dans le château de Valery, tandis que les Dachons qui tiennent cette place ont l'impudence de dire qu'on ne leur en ôtera la possession qu'avec la vie ? Quand on voit le bâtard de Lanfac préféré pour l'évêché de Cominge à Charle frère naturel du prince de Navarre ; que Morvilliers Garde des Sceaux refuie de sceller les articles fecrets de l'Edit accordé aux Protestans, sous prétexte qu'ils n'ont pas été enregistres au Parlement ; lorsqu'on éloigne de la Cour, & qu'on dépouille de sa charge, un homme d'un aussi grand mérite que le chancelier de l'Hopital, en haine d'une religion, qu'il est accusé de favoriser en secret; quand on tient des conseils en plusieurs provinces pour la ruine de la reine de Navarre, de son fils, & de tous les Protestans en général; qu'on envoïe des Commissaires en Espagne & en Portugal pour faire des amas d'hommes & d'argent contre eux : Ouand enfin Blaise de Monluc, irrité de la blessure

IX 1571.

CHARLE IX.

qu'il a reçûé au siège de Rabasteins, & dont la rage n'a pâ être faisisaire par le sang de tant d'innocens qu'il a fait égorger, remplit de carnage la province de Guienne, avec le secours de Jean Nogaret de la Valette son consident. N'ontils pas raison après cela de craindre que ces mêmes hommes qui ont malheureussement engagé, o ou pour mieux dire sorce le Roi à prendre les armes contre ses peuples, n'emplosent encore aujourd'hui leurs intrigues, & l'autorité excessive qu'ils ont à la Cour, & presque par toute la France, pour troubler, contre l'intention du Roi, la tranquillité de ce Roiaume?

Le Maréchal de Cossé répondit-qu'une grande partie de ce qu'ils venoient de dire regardoit le passe, qu'il n'en étoit plus question, & que c'étoit cela même que l'Edit avoit ordon. né d'oublier : Que le reste, bien loin de remedier aux anciennes défiances, qu'il faudroit effacer de la mémoire de tous les hommes, n'étoit propre qu'à aigrir les esprits par le souvenir qu'on en rappelloit, & à jetter dans tous les cœurs de nouvelles semences de haine & de division : Que ceux qui aiment véritablement la paix, au lieu de s'occuper de tous ces sujets de plaintes, doivent fermer les oreilles à ces bruits vagues, & aux discours dangereux d'hommes ou soupçonneux ou turbulens, qui ne cherchent qu'à exciter de nouveaux troubles : Que le Roi avoit toûjours fouhaite la paix; que son intention étoit encore de la maintenir; qu'il n'avoit que trop éprouvé pour son malheur & pour celui du Roïaume, que de tous les maux qui peuvent affliger un Etat. le plus funeste est la guerre civile; mais que puisqu'ils avoient exposé les raisons de leur défiance, il ne leur dissimuleroit point que depuis l'Edit le Roi en avoit de beaucoup plus justes de se défier de la sincérité de leur sonmission, & de leur fidélité pour son service. Que signifioit en effet cette retraite de la reine de Navarre & de ses enfans, du prince de Condé, de tant de Seigneurs & de Noblesse distinguée, éloignés depuis quatre mois de leurs maisons & de leurs familles, & qui s'étoient rassemblés dans une ville comme la Rochelle, qui a de grands avantages par terre & par mer pour tous ceux qui voudront recommencer les troubles? Pourquoi ne sont-ils pas tous retournés chez eux? Quelle folie

1571.

folie en effet: Pendant le plus grand feu de la guerre ils souhaitoient avec ardeur de revoir leurs maisons, leurs femmes, CHARLE leurs enfans; & aujourd'hui que la paix leur en donne la liberté toute entière, ils aiment mieux demeurer dans une terre en quelque sorte étrangère, où avec de grandes dépenses, ils sont privés des commodités qu'ils trouveroient chez eux. Le Roi ne conçoit point cette bizarrerie; ou plutôt il appréhende fort qu'un si long séjour ne couve quelque mauvais dessein. Mais ce qui confirme ses soupçons, c'est qu'il a appris que leurs principaux Chefs levent des troupes. & leur donnent une solde considérable, qu'il y a à Brouage, à l'isle de Ré & sur les côtes voisines, quantité de vaisseaux qui vont continuellement en course contre les Espagnols & les Portugais, comme si la France étoit en guerre avec ces peuples. Il ajoûta que le Roi en recevoit tous les jours des plaintes: Que cette conduite indisposoit fort S. M. & tout son Conseil: Que pour lui il ne souhaiteroit rien tant que de voir gravailler de part & d'autre à écarter tout ce qui pouvoit occasionner de nouveaux troubles.

Les Protestans répondirent au Maréchal, que des que la paix avoit été faite, on avoit congédié toutes les troupes étrangéres ; & que s'il avoit paru quelques foldats dans ces quartiers, c'étoit à cause de l'arrivée de Villars, dont on avoit lieu de se désier, & parce qu'on avoit doublé par ordre du Roi les garnisons des places voisines : Que les Seigneurs étoient restés à la Rochesse plus de temps qu'ils n'auroient souhaité; parce que tous ceux qui y avoient été invités, ne s'y étoient pas rendus assez tôt : Qu'au reste le sujet de leurs assemblées ne regardoit que le payement des sommes considérables qu'ils devoient aux Allemands, & la répartition de ce que chacun étoit obligé de fournir pour acquitrer cette dette.

Après ces pourpariers, le Maréchal & la Proutiere retour. nerent à la Cour, où Teligny, Briquemaut & Arnaud Cavagnes Conseiller au Parlement de Toulouse, députés des Protestans, sollicitoient fortement l'éxécution de l'Edit. Ces mégociations durérent tout l'hyver, qui fut très-rude cette année: ensorte que la Seine, la Loire & le Rhône furent glaces, que les bêtes de fomme, & les charettes toutes Tome VI.

Go gle

chargées passoint sur la glace, & que dans la Provence & le CHARLE Languedoc, les provinces les plus meridionales du Roiaume, IX. presque tous les arbres fruitiers furent brûlés par la gelée.

1571. Sédition à Rouen.

Vers le commencement du printemps, c'est-à-dire le qua : triéme de Mars, il y eut quelque tumulte à Rouen, causé par la haine des deux partis mal réconciliés : voici comment la chose arriva. Les Protestans sortant le matin par la porte de Caux pour aller faire leurs priéres, ceux qui étoient à la queue furent insultés par le corps-de-garde : car malgré la paix, on ne laissoit pas de mettre des troupes aux portes. Des railleries on en vint aux injures, & enfin aux coups. Ce n'étoit là que le prélude d'une seconde attaque qui fut beaucoup plus vive. En rentrant le soir dans la ville, sans seulement penser qu'ils y eussent des ennemis, ils se sentirent pousses par la garde, que le succès du matin avoit rendue plus hardie, elle en tua cinq, en blessa un plus grand nombre, & dissipa tout le reste. Les séditieux de Dieppe voulurent en faire autant : mais le Gouverneur sçut les contenir dans le devoir.

Le Roi aïant appris ce qui s'étoit passé à Rouen, en fut extrêmement irrité; soit qu'il regardat cette action comme un manque de respect à son autorité; soit qu'il craignit que cette violence n'apportat quelque obstacle au dessein qu'il méditoit. Il ordonna donc à François de Monmorency maréchal de France de marcher de ce côte là avec des troupes. & en même-temps il y envoïa quelques Conseillers du parlement de Paris, gens intégres, éloignés de toute faction & leur donna pour President Bernard Prevot sieur de Morsan. qui s'étoit acquis une grande réputation de justice & de probité dans cette province, où il avoit déja été envoïé. Ces Juges après quelques informations, firent arrêter & punir de mort quelques-uns des coupables, gens sans nom; ils en condamnérent plusieurs au bannissement, & d'autres à de groffes amendes : trois cens qui s'étoient fauves furent condamnés à mort par contumace, & leurs portraits envoïés dans tous les païs d'alentour pour les arrêter. Cette fatisfaetion appaifa un peu les Protestans, naturellement portes à se plaindre.

Troubles à Brange.

Peu de temps auparavant, (au mois de Février) le petit

peuple d'Orange, ville de Provence, qui appartient à la = maison de Nassau, mais où le Roi tenoit une garnison, se CHARLE jetta sur les Protestans, & les maltraita cruellement. Les chefs de la fédition étoient le jeune Mignoni & Michel de la Baume. Ce furent les habitans du comtat Venaissin (de la dépendance du Pape ) qui inspirérent cet esprit de sureur au

1571.

peuple d'Orange.

L'emeute dura trois jours, pendant lesquels il y eut plusieurs personnes tuées & blessees, & entre autres quelques femmes. Mais ce peuple accoûtume à verser le sang, n'en seroit pas demeuré là, si Mommejan, à qui Damville avoit donné le commandement du château, ne l'eût arrêté. Pour cela non seulement il donna retraite aux Protestans dans la citadelle; mais il fit lui-même à la tête de sa garnison une

sortie sur cette populace en sureur.

Louis de Nailau qui étoit à la Rochelle, écrivit au Roi pour s'en plaindre au nom du prince d'Orange, & supplia S. M. de permettre à son frère; suivant l'Edit, de mettre un Commandant tel qu'il voudroit dans la ville & dans le château, pour contenir ce peuple fougueux. Le Roi y consentit volontiers. Berchon que le Prince nomma, aïant été reçû à Orange, commença par faire entrer une bonne garnison dans le château, & vint à bout en usant de modération, de pacifier les restes de cette émotion passagére. Il invita ensuite ceux qui s'étoient retirés de la ville pour leur sûreté, à y revenir : & quelques mois après, en vertu d'une information secrette, il arrêta les auteurs de l'émotion, sit venir avec la permission du Roi, des Juges du Dauphiné & du · Languedoc, & fit punir de mort ceux qui furent convaincus d'avoir été les auteurs du mal : Les moins coupables furent condamnés à d'autres peines, & les absens proscrits.

La reine de Navarre, les deux Princes, Coligny & plusieurs Seigneurs étoient toûjours à la Rochelle, fort embarrassés de la répartition des sommes dûes aux Allemans, Aux conférences qui se tinrent là dessus, on mêla quelquesois des plaintes contre le Roi & son conseil : Il est dur, disoient-ils, que des hommes qui païent au Roi des impositions annuelles, & qui ont été dépouillés & ruines par les dernières guerres, soient encore accablés par une nouvelle charge. Tous les

sujets du Roi devroient contribuer à acquitter une dette qui CHARLE regarde tout le Roïaume : Des dépenses faites pour procurer la tranquillité publique, devroient être païées par le public. IX.

Les plus raisonnables représentaient qu'il ne fassoit pas pen-1571. fer à une semblable demande : Que dans le temps où l'on congédia ces Allemans, le Roi pour en débarasser plûtôt ses Provinces, leur avoit païé de ses coffres quelques mois de solde, quoiqu'il n'y fût pas obligé. Enfin après bien des plaintes inutiles, il fut résolu qu'ils répartiroient entre eux avec le plus d'égalité qu'il se pourroit, la somme promise aux

Allemans,

Dans le même temps on tint un Synode à la Rochelle avec la permission du Roy. L'Ordonnance qui fut expédiée à cet effet, portoit qu'il y assisteroit pour le Roi un député que S. M. nommeroit. Antoine de Chandieu & Nicolas de Gallas, avec quelques autres Ministres, demandérent que l'on sît venir Theodore de Beze pour y présider. La reine de Na-varre en écrivit au magistrat de Genéve; mais il ne s'y trouva point. On y traita des moïens de rétablir la discipline, que les derniéres guerres avoient renversée en beaucoup d'endroits. Jean Morelli proposa à ce sujet quelques nouveaux réglemens qui n'eurent pas lieu. On disputa sur quelques articles de doctrine, & sur la manière d'administrer la Cêne : on fit quelques decrets fur certains points, & on renvoya le reste au prochain Synode.

Synode tenu a la Ro-

chelle.

Le Roi débarassé de tout ce qui pouvoit lui causer de l'in-Roi & de la quiétude, cherchoit à procurer de temps en temps de nou-Reine à Paris veaux divertissemens à sa nouvelle épouse. Ainsi après les réjouissances pour son mariage, il voulut faire une entrée magnifique dans sa capitale. Tout étant préparé pour cette cérémonie, il se rendit le septieme Mars à la porte S. Denis, où il reçût sur un thrône qu'on y avoit dressé, les harangues de tous les ordres de la ville, des Tribunaux inférieurs, des Cours des Aydes, de la Chambre des Comptes & du Parlement, en présence des ducs d'Anjou & d'Alençon ses freres, du Cardinal de Lorraine, de François de Bourbon Dauphin d'Auvergne, & de quantité d'autres Princes & grands Seigneurs, qui se faisoient remarquer par la richesse & la somptuosité de leurs habits, Après les complimens, le Roi, précédé de tous les Corps qui les avoient faits, entra pompeusement dans la ville, armé de toutes pièces, & se rendit à CHARLE Nôtre-Dame. On lui avoit élevé des arcs de triomphe à l'antique, avec des ornemens superbes & des inscriptions grecques, latines & françoises, de la composition de Jean d'Aurat & de Pierre de Ronfard, deux hommes rares, &

IX. 1571

qui ont été la lumière de leur fiécle.

Lit de jul-

Après qu'il eut fait son action de grace dans la cathédrale; & qu'on y eut chanté le TE DEUM en musique, il alla au Louvre. Six jours après, pour se conformer à la louable coutume de ses ancêtres, il vint tenir son lit de justice au Parlement. & il prononca ce discours. » Plus je pense aux vicisti-» tudes de la fortune, & aux malheurs dont la France a été tice, » affligée depuis que je me suis chargé du gouvernement, plus » je dois rendre graces au Tout puissant, qui a pris un soin » particulier de mon enfance. Après Dieu, la Reine ma mére » est celle à qui j'ai le plus d'obligation. Sa tendresse pour moi » & pour mon peuple, fon application, fon zéle, & sa pru-» dence ont si bien conduit les affaires de cet Etat, dans un » tems où mon âge ne me permettoit pas de m'y appliquer. » que toutes les tempêtes des guerres civiles n'ont pû entamer » mon Roïaume. Mais puisque la bonté divine a fait succé-» der la paix à la guerre, il ne me reste plus qu'à suivre les » avis que la Reine m'a donnés, pour régner felon la justice; » qu'à conserver précieusement cette paix, dont je suis rede-» vable à ses soins, & qu'à faire tout mon possible pour fermer » entiérement les plaies que les guerres intestines ont ou-» vertes en différens endroits de mes Provinces. l'espère en » venir à bout avec l'aide de Dieu, les bons conseils de ma » mére, du duc d'Anjou mon frère, que j'ai mis à la tête de » mes affaires, & du duc d'Alençon mon frére puîné, qui » voudra bien seconder nos bonnes intentions, comme me » le persuade l'amitié & l'union sincére, qui a toûjours été » entre nous. Je suis venu ici pour vous faire entendre ce que » je viens de dire afin que vous en instruisiez tout le Roïaume.

» Je viens encore déplorer avec vous l'état malheureux » de la France, le renversement de la discipline, & la cor-» ruption des mœurs, montée à un si haut point, que le vice » semble être parvenu à son comble. Je vois avec douleur,

IX. 1571.

» que le mal a gagné tous les ordres de l'Etat, & princi-CHARLE » palement les juges, tant des siéges inférieurs, que des cours » fouveraines. le sçai pourtant qu'il en reste encore de bons. » & de très-intégres, & ce n'est pas à eux que s'adressent mes » plaintes. Comme rien n'est plus capable d'entretenir la tran-» quillité publique, que de faire rendre la justice avec l'équiré » la plus éxacte, c'est à quoi je veux travailler de tout mon » pouvoir, & corriger tous les abus qui s'y font introduits. » Mon intention est donc que comme vous avez une auto-» rité supérieure à tous les autres tribunaux, vous soyez aussi » les premiers à leur donner bon exemple, vous, qui me re-» presentez dans le premier Parlement du roiaume; vous, » à qui j'ai communique les principales fonctions de la di-» gnité Roïale, en vous donnant vos charges; vous enfin » entre les mains de qui j'ai rens les biens & la vie des » peuples que Dieu m'a confiés. Je dois donc pour remplir " mes obligations, & decharger ma conscience devant Dieu, » je dois commencer par réformer votre corps, afin que vous » puissez affermir le repos public, en rendant la justice à tout » le monde sans faveur & sans interêt. Travaillez à vous » mettre en état de remplir mes vœux : éloignez de vous juf-» qu'au moindre soupçon d'avarice; & s'il se trouvoit parmi » vous des juges fouilles de vices, qui les rendissent indignes » de la magistrature, chassez-les de votre corps, de peur que » le peuple ayant lieu de se plaindre de vos jugemens, n'im-» pute à toute la compagnie les prévarications des particu-» liers. Bannissez les factions, les partis, les sollicitations, & » toutes les brigues : tout cela est essentiellement opposé à » l'intégrité avec laquelle la justice doit être rendue. Plus » j'ai de peine à vous donner de tels avis, plus vous devez » faire d'efforts pour dissiper par votre conduite les préju-» gés que tout le monde à contre vous. Au reste je vous or-» donne de garder religieusement les édits & les ordonnances » des Rois mes prédécesseurs, & de penser que vos places » vous ont été données pour obéir aux loix & non pour les » méprifer. Si dans les ordres que nous vous enverrons , il » s'en trouve qui exigent de très-humbles remontrances de » votre part, faites-les sur le champ : nous écouterons » vos prières avec bonté. Mais dès que vous connoîtrez

» clairement ma volonté, je vous ordonne de vous y foumettre, » sans disputer avec votre Roi & votre maître, qui connoît CHARLE » mieux que personne ce qui est de son intérêt, & qui se ré-» serve à lui seul le droit d'en juger. Demeurez donc dans » les bornes de la modestie qui vous convient. Je vous ai éta-» blis pour rendre la justice à tout le monde, pour punir les » crimes, pour garder mes édits & mes ordonnances. Si vous » le faites éxactement, il n'y a point de graces & d'honneurs » que vous ne puissez attendre de moi : mais si vous y man-» quez, vous vous attirerez mon indignation. J'ordonne donc » aux Présidens de s'assembler extraordinairement à certains » jours, & à certaines heures, au Palais ou chez eux, avec » quatre Conseillers qui seront nommes par le Parlement; » de conférer ensemble sur ce qu'ils croiront de plus avan-» tageux à la justice, & à la réformation des mœurs ; de » mettre ensuite leur avis par écrit, & de me l'envoyer promp-» tement. «

Christophle de Thou premier Président du Parlement répondit au discours du Roi avec autant de modestie que de dignité. Après avoir loué S. M. fur sa bonté pour ses peuples, & le premier tribunal de son Royaume, & sur son zele pour l'administration de la justice; il dit quelques mots en faveur du Parlement, pour effacer autant qu'il pouvoit l'opinion desavantageuse que le Roi en avoit conçûe. Il protesta que le corps en général, & chacun d'eux en particulier s'étoit toûjours comporté, & se comporteroit toûjours d'une manière propre à convaincre tout le monde qu'ils n'ont rien plus à cœur que de contenter, & de prévenir même sur cet article les bonnes intentions de S. M. afin que l'équité avec laquelle ils rendront la justice à ses peuples décharge pleinement sa conscience devant Dieu.

Le vingt-cinq de Mars la jeune Reine (1) alla, suivant la coutume observée de tous temps, prendre la couronne ment de la Roïale dans l'Eglise de saint Denis. Quatre jours après elle sit son entrée dans Paris avec d'autant plus de magnificence, que la pompe & les ornemens semblent être réservés pour les personnes du séxe.

Le Roi cherchant toûjours à procurer de nouveaux (1) Elifabeth d'Autriche,

IX. 1571.

divertissemens à la Reine, la promenoit dans toutes les mai-CHARLE sons de plaisance des environs de Paris. Il étoit à Anet, qui IX. appartient à la duchesse de Valentinois, & qu'on peut regarles der comme un des plus beaux châteaux, & des plus richement meublés qu'il y ait en France, lorsqu'il donna le douzième de Mai une Ordonnance, pour défendre le port de toutes fortes d'armes à seu sous peine de la vie, & de conssication

Tumulte arrivé à Paris.

de biens. Quelque temps après, le Roi étant forti de Paris, il y arriva quelque tumulte, dont voici l'occasion. Il y avoit trois ans que Philippe Gastines riche marchand, & d'une probite reconnue, avoit été accusé de tenir des assemblées nocturnes dans sa maison, contre les édits du Roi, & d'y avoir fait célébrer la cêne à la manière des Protestans. Comme on étoit alors dans le feu de la guerre, & que les esprits étoient fort échauf. fés, il fut condamné à mort avec Richard son frère. Nicolas Croquet son beau-frère, bon marchand comme lui, fut condamné au même supplice & exécuté le trente de Juin ; & tout son bien fut confisqué. Dans le temps qu'on menoit Gastines au supplice, ce vieillard vénérable chéri de tous ses voisins, ou pour mieux dire de toute la ville, à qui il avoit rendu de grands fervices, excita la compassion de bien des gens; & cette exécution rendit odieuse la cabale de certains factieux, qui à force de folliciter les Juges, d'émouvoir le peuple, de l'attrouper, de l'engager à suivre les Juges au fortir du Parlement, & à les menacer, vinrent à bout de faire punir de mort dans la personne de Gastines une faute qui jusqu'alors n'avoit été punie que par l'éxil, ou quelque amende pécuniaire. On avoit pousse la rigueur de l'Arrêt, jusqu'à ordonner que sa maison de la ruë saint Denis, ou les affemblées s'étoient tenues, seroit rasée, la place confisquée au profit du public; & que pour conserver la mémoire de ce jugement, le prix des biens confifqués fur le coupable serviroit à élever dans cette place une pyramide, où l'arrêt rendu contre lui gravé sur le cuivre, seroit attaché & exposé aux yeux des passants. Mais comme le dernier édit portoit que les fentences, arrêts & tous jugemens portés contre les Protestans pendant la guerre en haine de leur religion seroient casses, & les condamnés rétablis dans leurs blens

biens, leur réputation, & leurs dignités, & que pour abolir = entierement la mémoire du passe, tout ce qui restoit de mo- CHARLE numens feroit détruit : les députés demandérent que le jugement de Gastines & Croquet sut déclaré nul ; & que la pyramide, que l'on appelloit communément la croix de Gastines, füt abattuë.

IX. 1571.

Le Roi trouva leur demande raisonnable; mais les partifans secrets des séditieux representoient que si pour faire plaisir aux Protestans, on détruisoit un monument regardé par plusieurs comme quelque chose de sacré, il étoit à craindre que le peuple sot & ignorant ne traitat cette affaire d'attentat contre la Religion. On prit un parti mitoyen, & il fut ré. folu que la pyramide seroit portée la nuit dans le cimetiére de saint Innocent, & que l'arrêt gravé sur la plaque de cuivre seroit efface, & qu'on y substitueroit une inscription à l'honneur de la croix : Que par-là le peuple de Paris & les Protestans n'auroient aucun lieu de se plaindre. On chargea de l'exécution Claude Marcel prevôt des Marchands : mais la chose ne put se faire si secrétement, que les séditieux n'en eussent connoissance. Ils s'attroupérent, criérent aux armes, & des le grand matin ils coururent tout armés dans les rues, forcerent & pillerent quelques maisons du voisinage, qui appartenoient à des gens qu'on soupçonnoit de favoriser les nouvelles opinions.

Au bruit de ce tumulte, François de Monmorency Gouverneur de la ville, homme d'une probité digne des meilleurs siécles, & très-zélé pour la discipline, accourt vers les séditieux, en tuë quelques-uns qui se trouvent sur son passage; fait arrêter un de ces misérables, homme de néant, qui vendoit des grenades, & le fait pendre sur le champ aux fenètres d'une maison voisine. Les autres effraïés se dispersent & se retirent chacun dans leurs maisons. Par-là Monmorency vint à bout d'étouffer dans sa naissance une sédition dange. reuse, & capable, sans ce prompt reméde, de ruiner l'autorité du Roi dans la capitale du Royaume, comme on l'a vû dans la suite : & cette action du Gouverneur donna aux personnes équitables une grande idée de sa prudence & de sa fermeté; mais d'un autre côté elle lui attira la haine de la populace corrompue par la faction de ses ennemis.

Tome VI. M<sub>m</sub>

Teligny, Briquemaut & Chavagne ayant pris congé de la CHARLE Cour étoient retournés à la Rochelle, pour assurer de la part IX. du Roi le prince de Navarre & Coligny, de l'amitié fincére de S. M. & du défir qu'elle avoit d'empêcher que la paix ne 1571. fût troublée: que pour la rendre plus solide, elle pensoit à porter la guerre dans les Païs-bas, & à affermir par une alliance prochaine la réconciliation qui s'étoit faite à la paix. Effectivement Biron arriva peu de temps après eux, chargé de négocier le mariage de Marguerite sœur du Roi avec le prince de Navarre, & de les engager à venir à la Cour pour conclure cette affaire. Après s'être beaucoup étendu là-defsus, Biron ajoûta de lui-même que c'étoit une occasion admirable que Dieu leur presentoit pour assurer pour toûjours la tranquillité du Royaume; que s'ils ne s'y prêtoient pas. le Roi le trouveroit offensé de leur refus, & que les Guises qu'ils craignoient, & qu'ils savoient être sur le point de se retirer de la Cour, ne la quitteroient pas, & y deviendroient plus puissans que jamais : Que le Roi avoit eu quelques conférences avec le Nonce Salviati, pour lever l'obstacle que la parenté & la différence de religion pouvoient aporter à la conclusion de cette affaire; & que quoique Pie V. eût refusé jusqu'alors d'y consentir, il ne desespéroit pas que ce Pape n'y donnât les mains, quand les deux parties seroient d'accord : Qu'ainsi il falloit s'aboucher & conférer ensemble. Venez donc, leur dit-il en finissant, & n'entretenez point par des

La reine de Navarre lui ayant fait de grands remerc'mens per un discours prémédité, a joûta qu'une affaire de cette importance demandoit de la réfléxion : Qu'elle sentoit tout l'honneur & tout l'avantage de cette alliance; que cependant elle ne savoit pas encore si sa conscience lui permettroit de passer par dessus les obstacles de la parenté, & de la différence de Religion : Qu'elle consulteroit ses Théologiens, & que s'ils n'y trouvoient point de difficulté, elle se porteroit de bon cœur aux arrangemens qui pourroient contribuer à la gloire de Dieu & à l'avantage du Royaume : Que dès que sa conscience seroit en stireté, il n'y avoit point de conditions qu'elle n'acceptât dans la vûe de contenter le Roi & la Reine, de leur marquer son obésissance & sa vénération,

délais perpétuels les défiances de S. M.

& d'assurer la tranquillité de l'Etat, pour laquelle elle sacri-

fieroit volontiers sa propre vie.

CHARLE IX. 1571.

Le Prince son fils n'étoit pas alors à la Rochelle : il étoit allé en Bearn avec le prince de Condé son cousin germain & beaucoup de noblesse. Mais dès qu'il eut visité les places du pays, il revint joindre sa mere. Dans ce même temps on conclut le mariage du prince de Condé avec Marie de Cléve, marquise de l'Isle, sœur de la duchesse de Nevers & de la duchesse de Guise. Cette Princesse ayant demeuré long-temps à la Cour de la reine de Navarre sa proche parente, y avoit pris les sentimens de la nouvelle religion.

Quatre ans auparavant, Coligny avoit perdu à Orleans Charlotte de Laval sa femme : & comme il pensoit à se remarier, on lui proposa Jacqueline d'Entremont, veuve de Claude deBastarnay baron d'Anton, qui fut tué au combat de saint Denis. Elle étoit héritière d'une des plus riches & des plus nobles maisons de Savoye, & protestante d'inclination. Philbert-Emmanuel duc de Savoye aïant sçu que ce mariage se négocioit, défendit sous peine de confiscation de biens, qu'aucune personne de ses Etats se mariât avec des Etrangers sans fon consentement. Quoique le Roi lui eût écrit plusieurs fois pour l'engager à lever la défense en faveur de la Dame d'Entremont, le Duc l'avoit toûjours refusé : mais cette femme, qui avoit conçu de l'amour pour Coligny fur la réputation de sa vertu, se mit au-dessus du danger où elle s'exposoit, s'en vint à la Rochelle sans en demander la permission au duc de Savoye, & fans se soucier de la confiscation dont elle étoit menacée, & elle y épousa Coligny. Le même jour Teligny, jeune homme en qui se trouvoient les qualités les plus estima. bles, & qui joignoit beaucoup de valeur à une naissance illustre, épousa Louise de Châtillon fille de Coligny, qui dans ce mariage ne regarda que le mérite personnel de son gendre : car il avoit peu de bien. Louis de Teligny son pere, qui vivoit encore, avoit épuisé par ses profusions le riche patrimoine qu'il avoit hérité de ses ancêtres.

La joie de ce mariage fut bientôt mêlée de triftesse, par la Mort du carnouvelle que l'on reçut de la mort du cardinal de Châtillon. dinal de Châ-Il étoit passé à Londres pendant la dernière guerre,& il y sourenoit les intérêts des Protestans auprès de la reine Elisabeth,

Mm ij

IX. 1571.

dont il étoit fort confidéré, autant pour sa vertu & son inté, CHARLE grité, que pour sa naissance, Lorsque la paix sur concluë. Gafpard de Coligny son frere lui manda de revenir en France. Il prit donc congé de la Reine, & se mitten chemin; mais il tomba malade à Hampton, où il mourut le quatorzième de Février à l'âge de cinquante ans, & fut enterré à Cantorbery, C'étoit un homme au-dessus du commun, & qui pour la grandeur d'ame, la candeur, la droiture, la bonne foi, vertu rare en ce siècle, & pour sa pénétration dans les affaires, eut peu d'égaux parmi ses contemporains. Aussi fut-il regretté de tous ceux qui le connoissoient. Dans le moment de sa mort, on foupconna qu'elle n'étoit point naturelle ; & on a fcu depuis que son propre valet-de-chambre l'avoit empoisonné avec une pomme. Ce scélerat ayant été envoyé comme espion à la Rochelle, y fut pris; & à la question il avoua ce crime.

Tandis que ce Cardinal étoit en Angleterre, le Roi & la Reine mere le chargérent de négocier le mariage du duc d'Anjou avec la reine Elisabeth. Cette Princesse ne le refusa pas ouvertement; mais son aversion naturelle pour le mariage en empêcha la réuffite. D'ailleurs bien des gens ont cru que cette proposition n'étoit pas fort sérieuse du côté du Roi, qui avoit en cela deux vuës; la premiere, d'amuser les Protestans, & de leur faire croire que l'amitie qu'il leur témoignoit étoit sincère ; la seconde, de rompre la négociation secrette du mariage de cette Princesse avec le prince de Navarre, qu'il vouloit faire épouser à sa sœur. C'est pourquoi dans le tems qu'on projettoit un traité entre la France & l'Angleterre, le Roi voulant que l'on crût qu'il fouhaitoit ardemment cette alliance pour son frere, chargea ses ambassadeurs d'en faire la proposition.

Sur la fin de l'été, le Roi alla à Blois pour y recevoir la reine de Navarre, le prince de Navarre, Condé & Coligny, qu'il pressoit instamment par lettres & par couriers, de se rendre promptement à la Cour. De-là sa Majesté s'avança jusqu'à Bourgueüil (1) en Touraine, où se trouve une abbaye trèsagréablement située dans un terrain sablonneux orné de jardins & de bois. La Reine qui se plaisoit à bâtir à grands frais (1) D'autres le mettent en Anjou. Il est fitué près de la Loire à 4 lieues de Saumur.

des maisons dans toutes les parties du rosaume, avoit dessein = d'en faire construire une en cet endroit. Pendant que la Cour CHARLE y séjournoit, George de Villequier vicomte de la Guierche, accompagné de Henri d'Angoulême fils naturel de Henri II. de Charle de Mansfeld, de Saint-Jean frere du comte de Mongommery, & de quelques autres, attaqua fur le midi auprès de la halle Ligneroles son rival, & son ennemi secret de. Ligneroles puis long-temps. L'ayant envelopé, il lui porte plusieurs assassiné. coups, & le tue. Cette action fut interprétée assez diversement : car il n'y avoit pas d'apparence qu'un homme comme Ligneroles, le favori & le confident du duc d'Anjon, qui avoit été long-temps à la tête de sa maison, & que ce Prince avoit fait élever aux plus grands honneurs, eût été assassiné en plein midi par des personnes des plus considérables de la Cour, sans un ordre du Roi, & sans le consentement du duc d'Aniou. Mais on n'en devinoit pas le motif. Les uns disoient que c'étoit le Roi qui l'avoit fait assassiner, parce qu'il avoit un commerce de galanterie avec une Dame du premier rang. (1) Selon d'autres, le duc d'Anjou lui ayant confié imprudemment le fecret du Roi, Ligneroles plus imprudent encore le déclara à ce Monarque, pour s'infinuer dans son esprit par cette sotte vanité. Le Roi irrité que son secret sût éventé, fit venir la Guierche, & lui dit : Voilà une belle occasion de vous venger d'un ennemi, qui m'a fait à moi-même un outrage sensible dans une affaire que je veux étouffer. Je vous donnerai des seconds, gens d'expédition, pourvû que vous ayez assez de courage pour commencer. Comme la Guierche marquoit de la répugnance pour l'assassinat, le Roi pour l'y engager, lui dit plusieurs choses piquantes, jusqu'à le traiter en face de poltron.

IX.

Ceux qui ont écrit l'histoire de ce qui se passa l'année suivante, prétendent que ce secret regardoit la conjuration déja formée contre Coligny & les autres Seigneurs du parti Protestant, dont le duc d'Anjou avoit imprudemment, & contre l'ordre du Roi, fait confidence à Ligneroles, fur la capacité duquel il comptoit beaucoup. Cependant j'ai entendu dire à plusieurs Protestans, qui étoient alors à la Cour, qu'ils étoient persuadés que le Roi ne pensoit pas encore dans ce temps - là

(1) La Reine mere,

M m iii

à l'horrible boucherie qu'il fit faire l'année fuivante.

CHARLE IX.

On avoit déja parle plusieurs fois de porter la guerre en Flandre. Louis de Nassau, qui étoit à la Rochelle, pressé par son frere le prince d'Orange, qui lui envoyoit lettres sur lettres & couriers fur couriers, follicitoit vivement la conclusion de cette affaire. Mais comme elle ne pouvoit guéres se traiter que tête à tête & dans des conférences particulières, Nassau prétexta un voyage en Flandre par mer; & après en avoir fait tous les préparatifs, il se déguisa & s'en vint à la Cour avec la Nouë, Charle de Teligny, & Jean d'Hangest de Genlis. Le Roitétoit alors à Lumigny en Brie, où il prenoit le divertissement de la chasse pendant l'automne. Louis de Nassau eut avec lui pendant six jours des entretiens secrets, où il lui fit voir la nécessité de cette guerre, & la manière de la conduire. Le Roi lui ayant marqué qu'il étoit fort de cet avis, mais qu'il y voyoit des difficultés, sur lesquelles il avoit befoin de l'avis de Coligny, qu'il vouloit mettre à la tête de toutes les forces qu'il destinoit pour cette entreprise, il persuada à Nassau de presser Coligny de se rendre incessamment à la Cour. Sur cette réponse, Nassau retourne à la Rochelle déguifé comme il étoit venu.

Coligny ne s'y tenoit pas à rien faire : il avoit armé quelques vaisseaux dirnis de bonnes troupes, dont il donna le commandement à la Minguetiere grand homme de mer, & fort brave, avec ordre d'approcher le plus près qu'il pourroit des côtes de l'Amérique, & d'en examiner la situation & les ports, afin qu'en même temps que l'on attaqueroit la Flandre, on pût y saire une diversion considérable, en ravageant les côtes des pays que les Espagnols possédent dans les isles occidentales, & par-là les obliger à partager leurs forces. Mais l'avarice, cette passion naturelle à l'humanité, sit échoüter l'entreprise. Ceux qu'on avoit envoyés pour reconnoître le pays, se mirent à le piller; la douceur du gain leur sit méprifer le péril; & à force de s'y exposer, ils y périrent : en sorte qu'ayant été surpris dans l'isse Hispaniola (1), ils surent tous

égorgés, sans qu'il en restât un seul. Coligny persuadé par tour ce que lui avoient dit les députés des Protestans, & ensuite Louis de Nassau, se préparoit

<sup>(1)</sup> On l'appelle aujourd'hui S. Domingue.

enfin à venir à la Cour ; mais il y fut tout-à-fait déterminé = par le Maréchal de Cosse son ancien ami, qui lui remit une CHARLE ordonnance du Roi, par laquelle il lui étoit permis d'avoir auprès de lui, à la Cour même, cinquante Gentilshommes armés pour la seureté de sa personne : & il sut encore confirmé dans cette résolution par les lettres de Monmorency son proche parent (1) & fon ami intime, qui l'affuroit qu'il pouvoit compter sur l'amitié du Roi, & qui le prioit instamment de se rendre à la Cour le plûtôt qu'il pourroit. Il y sut reçû avec tous les honneurs & toute la joie qu'il pouvoit fouhaiter: Cont. comme il se jettoit à moux aux pieds du Roi pour lui marquer son respect, S.M. le releva, l'appellant de temps en temps son pere, & protestant qu'il regardoit comme un des plus heureux jours de sa vie celui où il voïoit la guerre finie, & la tranquillité de l'Etat folidement affermie par le retour de Coligny. Puis il ajoûta avec un visage riant : "Enfin nous vous tenons, nous vous possedons, & vous ne vous » éloignerez plus de nous, quand vous le voudrez. « La Reine mère & le duc d'Anjou le reçûrent avec la même ouverture, & lui parlérent avec une familiarité à laquelle il ne s'attendoit pas; mais le Duc d'Alençon les furpassa encore, & l'amitié qu'il témoigna à Coligny le rendit suspect, & causa

IX. 1 171.

deflors quelque méfintelligence entre les trois fréres. Toutes ces démonstrations extérieures furent accompagnées de réalités, & l'Amiral reçût du trefor roïal cinquante mille livres en dédommagement des pertes qu'il avoit faites dans les derniéres guerres. S. M. lui accorda encore pour un an la jouissance de tous les bénéfices du cardinal de Châtillon son frère, & lui donna une permission signée de sa main, pour révendiquer les meubles magnifiques de ce Cardinal, qui avoient été pillés & vendus. On lui rendit la place qu'il avoit occupée dans le confeil du Roi, & il y donnoit fon avis parmi les Maréchaux de France. On fit aussi de grands honneurs à Teligny fon gendre : Arnaud de Chavagne Confeiller au Parlement de Toulouse, fut pourvû d'une charge de Maître des Requêtes ; & le Roi à fa recommandation fit du bien à quantité de Gentilshommes, & les gratifia d'emplois

(1) Son coufin germain ; car Coli- rency, fœur du Connétable Anne de gny étoit fils de Louisse de Monmo- Monmorency.

IX. 1571.

honorables. Mais pour mettre le comble à tant de graces, CHARLE & pour persuader l'Amiral & tous les Protestans, que la réconciliation étoit fincére, & qu'on ne cherchoit qu'à serrer de plus en plus les liens de la paix concluë avec eux; S. M. voulut qu'on délibérât sur le champ sur les moïens de porter la guerre en Flandre; qu'on renouvellât l'alliance avec la reine Elisabeth, & qu'on s'unît avec les Princes alliés de la confession d'Ausbourg.

Quelques jours après Coligny obtint la permission d'aller passer quelque temps à sa maison de Châtillon sur-Loing, pour mettre ordre à ses affaires; maison le rappella presque sur le champ pour conferer avec lui sur les principales difficultés qui se rencontroient dans le plan de la guerre qu'on vouloit porter en Flandre. Il revint, & retourna peu de

temps après,

Tout le mois de Septembre s'étant passé de la manière que je viens de le dire, les députés des Protestans qui avoient fouvent supplié le Roi d'avoir la bonté de répondre leur requête, & de vouloir bien interpréter favorablement les articles de l'Edit qui étoient ou obscurs ou ambigus, furent enfin écoutés. Le quatorziéme d'Octobre S. M. se sit lire leurs demandes; leur accorda ce qu'ils souhaitoient, & sur le champ envoïa des Commissaires par tout le Roïaume pour y faire exécuter l'Edit conformément à ce qui venoit d'être réglé.

L'Electeur de Brandebourg & fon frete fonnés

Cette année ne fut remarquable en Allemagne que par la mort de plusieurs Princes & d'autres personnes distinguées. sont empoi- Des le deuxième de Janvier Joachim II. électeur de Brandebourg, après avoir soupé gaïement au château de Copenic sur la Sprée, environ une lieue au dessus de Berlin, y mourut subitement par la force d'un poison qu'un Juif lui donna dans le temps qu'il s'alloit coucher. Le crime de ce Juif ne fut découvert que cinq ans après, par un mot que sa femme laissa échaper dans le feu d'une querelle qu'elle avoit avec son mari. Joachim étoit dans sa soixante & sixiéme année, & en avoit regné trente-fix. C'étoit un Prince de beaucoup d'esprit, libéral, doux & modéré sur le fait de la religion, très attentif à accommoder les disputes qui s'elevoient à cette occasion. Et comme il étoit persuadé qu'on y réuffiffoit

réuffiffoit beaucoup mieux par des conférences amiables & tranquilles, que par la violence, il détesta toûjours les guer- CHARLE res civiles, & il exhorta tous les Princes qui étoient ou ses amis ou ses alliés, à mettre tout en œuvre pour empêcher qu'il ne s'en allumât dans leurs Etats. Il avoit commandé dans la guerre de Hongrie; mais comme les états de l'Empire ne fournissoient point l'argent qu'ils avoient promis, & qu'on ne lui envoïoit ni vivres ni secours, il passa toute la campagne sans rien faire. Sur quoi Paul Jove le déchire d'une manière indigne; & cet Historien regarde l'échec de Pest comme un effet de sa négligence, quoiqu'il soit constant que la faute doit moins lui en être attribuée qu'aux autres Confédérés.

IX. 1571.

Dix jours après, Jean son frére mourut à Custrin situé au confluent de l'Oder & de la Warte. Une prudence confommée, des mœurs dignes de la sévérité de nos ancêtres, & un grand amour de la paix, lui avoient acquis une réputation solide. Ce Prince avoit épousé Catherine fille de Henri duc de Brunswik, de laquelle il eut une fille nommée aussi Catherine, qui en 1570, fut mariée à Joachim Frederic administrateur de Magdebourg, fils de Joachim I I. dont je viens de parler : & c'est par ce mariage que cette famille illustre qui sembloit prête à s'éteindre, s'est relevée par le grand nombre d'enfans qu'elle en eut.

Jean-George fils de Joachim II. réunit en sa personne par la mort de Jean, tout l'état de Brandebourg. Cet état est si considerable, que dans toute la Saxe il n'y en a point de plus grand ni de plus peuplé, qui soit possedé par un seul Prince. En Saxe l'ancienne & illustre famille de Plesse fut éteinte cette année par le décès de Theodore de Plesse. Ses terres & de la maison ses châteaux passérent au prince de Hesse dont il étoit vaffal.

Cette même année fut apporté en Allemagne le corps de Wolfang de Baviere duc de Deuxponts, mort dans le Limoufin deux ans auparavant. On l'avoit déposé d'abord à Angoulême, & ensuite à la Rochelle, de peur qu'après la paix il ne fût exposé aux insultes de la populace, à cause de sa religion. Mais Jean Wolf, qui avoit suivi ce Prince en France en qualité de Conseiller, fit mettre son corps sur un Tome VI.

Go gle

TX. 1571.

vaisseau marchand de Lubec, qui aïant essure divers hazards CHARLE sur la mer, arriva enfin le onzième d'Août au port de Travemonde, appartenant à la ville de Lubec. Après tous les préparatifs nécessaires pour un convoi magnifique, on le fit passer par Lunebourg, Brunswick, Volsenbutel, Minden & Cassel; & par tout on prononça des oraisons funebres à son honneur. Tous les Princes, tous les Magistrats des villes libres, tous les Ordres, suivis d'une foule innombrable de peuple, alloient au-devant de lui en quelque endroit qu'il arrivât. Aiant été conduit de cette sorte jusque dans ses Etats, il fut mis à Meyseinheim dans le tombeau de ses ancêtres. Ce transport, & la magnificence du convoi & de la pompe funébre, coûtérent des sommes immenses.

Mort du prince de Transylvanie

Le quatorze de Mars de la même année, Jean Etienne prince de Transylvanie, que quelques-uns appellent Sigifmond, mourut d'épilepsie. Il étoit fils de Jean Scepuse & d'Isabelle sœur de Sigismond auguste roi de Pologne. Ce sut son pere qui donna occasion aux Turcs d'envahir le Royaume de Hongrie un des plus puissans & des plus florissants Etats de l'Europe : le fils lui succéda avec des dispositions très-semblables, & avec une infortune à peu près égale. L'assemblée des Etats fut indiquée à Torda, qui est une des villes de la Province, pour faire l'élection d'un Prince le 24 de Juin. Etienne Batori de Somlio (1) fils d'André y fut élû unanimement pour Vaïvode de Tranfylvanie sur la recommandation de Selim, dont les lettres furent lues publiquement. Gaspard de Bekfol, un des grands Seigneurs du Païs, se déclara son compétiteur : mais toutes les follicitations qu'il fit à la Noblesse devinrent inutiles.

Etienne Batori d'û prince de Tranly vanie

Etienne Batori ne fut pas plûtôt reconnu, qu'il fit serment de conserver les privilèges de la Province, & de rendre la justice également à tout le monde. En même temps il reçut le serment de tous les ordres de l'Etat, & dépêcha des Ambassadeurs à Selim pour le remercier de sa protection, pour lui payer le tribut de cinquante mille écus, & pour l'assurer de son attachement tant qu'il vivroit. Selim de son côté lui envoïa le sceptre & l'étendart pour marques de la souveraineté

(1) Château fur les confins de Tran-He nom à la famille des Seigneurs de fylvanie & de la Hongrie, qui a donné | Somlio.

qu'il lui déféroit, à condition qu'il ne se lieroit avec aucun Prince etranger, & qu'il n'entreroit dans aucun traité sans sa CHARLE participation,

IX.

Dans ce même temps George de Thuyry Officier de réputation, qui cinq ans auparavant avoit rendu un grand service à la Religion par la défense de la Palote, sortit de Canise, dont il étoit gouverneur pour l'Empereur, à la tête de quatre vingt hommes pour faire une course dans le païs ennemi. Mais malheureusement il donna dans une embuscade que lui dressérent les Turcs; & après une courageuse & longue réfiftance, malgré la foiblesse de son détachement, il tomba de cheval & fut tué. Sa tête fut portée à Constantinople; & quatre jours après l'action on transporta fon corps de Sigeth à Canife où vingt-six compagnies avec leurs dra-

1571.

paux honorérent ses funérailles. Je vais maintenant parler des favans qui moururent cette Mort des

année. Je commencerai par Claude d'Espense dont j'ai fait Savans. une mention honorable en divers endroits de cette histoire. Par son pere, il étoit de la maison d'Espense, famille trèsillustre de Champagne; & du côté de sa mére, il appartenoit à celle des Ursins, une des premières de la Campagne de Rome, & du royaume de Naples. Mais quelque grand qu'il fût par sa naissance, il l'étoit infiniment davantage par sa candeur, sa piété, & par les grandes connoissances qu'il avoit en toutes fortes de sciences. Il mourut à Paris le troisième d'Octobre après avoir rendu de grands services à la religion Chrétienne, & fut enterré à S. Cosme. Il avoit été emploié pendant quarante ans dans l'université de Paris à enseigner les humanités, la Philosophie & la Théologie, & il s'attiroit l'admiration de tous les gens de lettres. François I. l'envoya à Melun, Henri II, à Boulogne, François II, à Orléans, & Charle IX, à Poissi avec les premiers Prélats du Royaume, tantôt en qualité de Commissaire, & tantôt comme Théologien, pour disputer contre les Théologiens du parti contraire sur les points controverses. Dans ces occasions il s'acquitta de l'emploi qu'on lui avoit donné avec toute la droiture & toute la modération possible, & montra toûjours autant de sainteté que de science. Il a très-bien servi la Religion par les explications savantes qu'il a données sur plusieurs Nnij

IX. 1571.

endroits de l'Ecriture, tant de vive voix que dans plu-CHARLE sieurs livres imprimés. On crut qu'il auroit le chapeau de Cardinal; mais il lui est plus honorable de l'avoir mérité, que de l'avoir obtenu. Il mourut enfin de la gravelle, récompense ordinaire des personnes qui consacrent leurs veilles à l'étude des sciences : il n'avoit que soixante ans. On le regretta beaucoup : c'étoit presque le seul homme qui se fût appliqué sérieusement à chercher les moyens de rendre la paix à l'Eglise, & d'ôrer le schisme de la maison du Seigneur. Au lieu qu'aujourd'hui nous voyons grand nombre de gens, qui par un zele mal entendu, cherchent à se signaler dans leur parti, & travaillent bien plus à éterniser la division, qu'a la finir; parce qu'ils éloignent de plus en plus les esprits de leurs adverlaires, au lieu de les concilier, & de les ramener insensiblement à l'unité, en leur faifant espèrer qu'on travaillera à réformer les abus, & à retrancher ce qui les scandalise.

Henri Scrimger ne à Dondi ville maritime d'Ecosse, d'une famille illustre, dont le chef a droit d'avoir son étendart dans le Roïaume, (1) mourut ce même mois à Geneve dans sa soixante & fixième année. Il quitta sa patrie, pour venir étudier à Paris, comme font ordinairement les Écossois. De Paris il alla à Bourges apprendre le droit fous Eginard Baron, & François Duarein Professeurs célébres de cette université. Il y fit connoissance avec Jacque Amiot qui enseignoit alors la langue greque dans cette ville, & que fon mérite a élevé depuis à des emplois bien plus confidérables. Ce fut à la recommandation de ce Professeur, qu'on lui confia l'éducation des Bochetels. Scrimger s'attacha particuliérement dans la suite à Bernard évêque de Rennes, l'un de ses disciples, si connu par ses ambassades, & il le suivit en Italie, S'étant trouvé à Padouë dans le temps que François Spier y mourut, il écrivit son histoire, qui a été publiée sous le nom de Henri d'Ecosse. Un incendie qui réduisit presque entiérement en cendre une maison qu'il avoit à Geneve, fournit à l'évêque de Rennes une belle occasion de donner à son ancien maître des marques de reconnoissance & de générosité; & il lui envoya de quoi réparer cette perte. Scrimger passa ensuite en Allemagne, & s'attacha à Ulric Fugger, cet illustre protecteur (1) C'est ce qu'on appelle seigneur Banneret, chevalier Banneret.

des sciences & des savans, & ce sut à ses dépens qu'il forma une bibliotheque magnifique, très-bien fournie des plus ra. CHARLE res manuscrits Grecs & Latins, Il retourna à Geneve pour les faire imprimer par le favant Henri Etienne, qui étoit aussi pensionaire de Fugger. Il donna les Novelles de Justinien, dont Cujas parla si magnifiquement lorsque Grégoire Haloander les eut fait paroître. L'an 1563 il enseigna publiquement la philosophie à Geneve : deux ans après il ouvrit une école de droit dans la même ville, qui jusque-là avoit été privee de ce secours ce qu'il continua jusqu'à sa mort arrivée, comme je viens de dire , au mois d'Octobre de l'année 1 571. Par son testament il laissa sa bibliotheque remplie de très-bons livres, à Pierre Jung son neveu, aujourd'hui évêque en Angleterre. Cette bibliotheque a été transportée de Geneve en Angleterre par les soins d'Alexandre Jung frère de Pierre.

Louis de Castelvetro natif de Modéne mourut la même année aux païs des Grisons. Fatigué de plusieurs disputes qu'il eut avec Hannibal-Caro fur la poessie dramatique, il abandonna sa patrie pour se retirer en Suisse, où il réveilla l'étude des lettres anciennes, Entre autres ouvrages il a composé en Italien un excellent traité sur la poëtique d'Aristote, qu'il a fait imprimer à Bâle d'un très-beau caractére.

Après Castelvetro, je vais parler de George Fabrice de Kemnits, qui a beaucoup contribué au progrès, & à l'honneur des lettres par les seçons qu'il a faites de vive voix, & par les écrits qu'il a laissés. Après la mort de Jean Rivius, il il fut chef du collége de Misne, où il s'acquit beaucoup de réputation par son talent pour la poësse ; talent qu'il n'a employé que fur des fujets facrés. Il mourut le quinzième de Juillet agé de foixante & fix ans. Quelque mois auparavant, etoit mort Joachim Morlin de la secte de Luther: il avoit été nommé évêque de Szamland par Sigifmond auguste roi de Pologne, dans le temps que ce Prince étoit occupé à régler les affaires de la Prusse.

Il sembloit que les disputes sur la Religion devoient être éter- Anabatistes nelles en Allemagne. Frederic electeur Palatin ayant appris en Allemaque la fecte des Anabatistes faisoit du progrès dans son voisimage & qu'elle avoit déja infecté quelques villes de son païs, in diqua une conférence à Frankendal entre Vorme & Spire, Nniii

1571.

pour y examiner leur doctrine, & leur donna un fauf conduit
CHARLE
pour s'y rendre. Le jour de la conférence fut fixé au dix d'AIX.
rift.
furent proposés par Pierre Dathenus & Venceslas Zuleger,
Théologiens de ce Prince. Deux très-savants hommes y
devoient faire l'office de Greffier: l'un s'appelloit Guillaume

Xylander, & l'autre Martin Neander. Il v a plusieurs sectes de cette espèce de Fanatiques, Les uns rejettent toute interprétation de l'écriture, & ne s'attachent qu'au texte : en forte qu'ils ne font aucun cas des SS. Péres. & que S. Jerôme, S. Augustin, S. Ambroise & S. Bernard ne font point une autorité ou on puisse leur alleguer. D'autres parlent avec emphase d'un troisième David, d'une nouvelle Jerufalem : & comme cette fecte a beaucoup de rapport à celle des Arabes Mahométans, ils permettent comme eux la pluralité des femmes. Leur chef a été Melchior Hotman, Pour donner au lecteur une idée de ce que peut sur l'esprit humain la doctrine de ces fortes de prédicans; je vais rapporter un fait aujourd'hui très-connu, mais que la postérite aura peine à croire. Il y a vingt-sept ans qu'un Hollandois nomme Jean de Levden passa à Munster en Westphalie, où il vint à bout de fasciner, pour ainsi dire, les esprits du peuple par sa doctrine abominable, de chasser les magistrats, de prostituer toutes les femmes, & de se faire déclarer Roi. Il y en a parmi eux qui rejettent les commandemens de Dieu . qui possedent tout en commun, les femmes, & les biens, & qui défendent toute forte de ferment, sans en excepter ceux qui sont ordonnés par le magistrat. D'autres appellés Munzeriens du nom de Thomas Munzer leur premier Docteur, rejettent tous les sacremens de l'Eglise; prétendent que tous ceux de leur secte sont justes & sans péché, & ne reconnoissent point de Magistrats. Ce furent eux qui éxcitérent l'an 1525 la guerre des paysans. Lorsqu'on eut dissipé ces Fanatiques, ce qui put échaper se retira à S. Gal & à Appenzel en Suisse. D'autres enfin soutiennent qu'on ne doit pas obeir aux magistrats; qu'il n'y a qu'eux de justes; que les autres hommes sont des impies; que les loix ne sont pas faites pour eux, & que leur liberté est sans bornes. Ils ont encore d'autres opinions aussi monstrueuses qui renversent également

les principes fondamentaux de la religion, & ceux du gouvernement civil. Ceux-ci reconnoissent pour leurs maîtres CHARLE Michel Salter, George Vagner, & Léonard l'Empereur.

IX. I 571.

Les conférences avec les Anabatistes commencérent le vingt-huit de Mai,& durérent jusqu'au dix-neuvième de Juin. Mais comme ces sectaires ne reconnoissoient ni l'autorité de l'écriture, ni celle de la raison, il n'y eut pas moïen de guerir leur fanatisme, nide les faire renoncer aux erreurs dont ils s'étoient laissés prévenir, ainsi l'assemblée se sépara sans fruit. Frederic usant de son droit leur défendit sous de très-grandes peines d'enseigner dans le Palatinat, & d'y séduire les peuples.

Les Théologiens de Wittemberg publièrent au commencement de l'année un catéchisme conforme à la doctrine qui s'enseignoit dans les Eglises de Saxe & de Misnie. Ceux d'Yena, de Brunswik, de Hall, & de Mansfeld écrivirent d'abord contre ce catéchisme; puis le condamnérent nettement, comme contenant la doctrine de ceux qu'ils appellent Sacramentaires. Pour le justifier, les premiers publièrent une apologie approuvée par un decret unanime des deux universités de Lipsik & de Wittemberg, & de trois consistoires. Ils y expliquent clairement ce qu'ils croïent de la personne & de l'incarnation de Jesus-Christ, de sa majesté, de son ascension, de la féance à la droite de fon pére, & de la céne du Seigneur; protestent hautement que leur confession est conforme à la doctrine recue depuis quarante ans du consentement unanime de toutes les églises de Saxe, & qu'ils ne l'entendent point autrement. Ils se persuadérent que cette déclaration devoit fuffire au jugement de toutes les personnes équitables, pour terminer les disputes : mais au lieu de concilier les esprits , elle ne servit qu'à les aigrir encore davantage.

On rapporte plusieurs prodiges arrivés cette année en Allemagne. Comme la disette y étoit extrême, sur-tout en Suabe & en Baviere, on recut miraculeusement le quinzieme de Juin un secours auquel on ne devoit guere s'attendre. Il plut des pois, des raves & du blé en différens endroits, entre autres à Gostzberg, à Leoberg, & à Lauben (1) en Silesie. Tout le monde accourut pour ramasser ce bled ; on le fit

Prodiges en

(1) Elle eft aujourd'huy au Brandebourg.

IX. 1 571.

moudre, & trois jours après on en eut de très-bon pain. CHARLE Nous avons déja parlé d'un pareil prodige sur l'année quarante-huit de ce fiécle. Il en arriva un autre dans le même mois à Leuvembourg sur l'Elbe : c'est où le prince de la basse-Saxe fait sa résidence. Cette ville n'est qu'à deux milles de Lunebourg, & à fix de Hambourg. Deux infames usuriers également avares & cruels, ayant acheté une grande quantité de bled, se disposoient à le mener à Hambourg pour en avoir plus d'argent. Ils vont à leurs greniers, en ouvrent les portes, & voient leur bled venir audevant d'eux, & s'envoler par les fenêtres, sans qu'il en reste un grain sur le plancher. Un de ces usuriers sut si frappé de ce prodige, qu'il tomba mort ; l'autre prit la fuite , & couroit vers l'Elbe pour s'y noyer; mais il fut arrêté par quelques crocheteurs qui le garotérent. Le Prince qui étoit à Catzebourg, ayant été informé de cet événement, se rendit sur le champ à Leuvembourg pour en prendre une connoissance plus particulière. Le malheureux usurier tomba dans le désespoir ; & sans avoir voulu rien écouter des avis qu'on lui donnoit pour son falut éternel, il mourut après avoir été long-tems tourmente du Démon. Le Prince ordonna que fon corps fût brûle & réduit en cendre, & défendit à tous ses sujets sous peine de la vie & de la perte de tous leurs biens, de faire des magazins ou des amas de blé pour le vendre plus cher.

On assure encore que le vingtiéme de Juillet plusieurs habitans de Prague virent la nuit grand nombre de cavaliers qui couroient avec grand bruit auprès du monastère d'Emaus, & qui traînoient un chariot suivi de huit hommes bottes, mais sans tête; & qu'il s'éleva un feu très-brillant, & un tourbillon foudain qui en un moment fit tout disparoître. Sur la vérité de ce fait je m'en rapporte à ceux qui l'ont écrit.

Le vingt-neuf de Septembre le disque du soleil parut rouge & fanglant dans toutes ces contrées. Quelques-uns ont écrit qu'il plut du fang sur la fin de l'année aux environs d'Embden ville de la Frise Orientale.

Affaires de Moscovic.

Ce fut dans ce temps-là que les Moscovites, après avoir levé le siège de Revel, entrérent dans la Finlande province de Suede, la ravagérent avec une cruauté inouie, pillérent & brûlérent les bourgs & les villages, & réduissrent à une

dure captivité plusieurs milliers d'hommes & de femmes. Quelques étrangers à la solde des Moscovites furent outrés CHARLE de cette barbarie : & Reinold Rose Commandant de la cavalerie, las d'obeir à de tels maîtres, résolut d'abandonner le service : Il s'en ouvrit à Jean Dubi & à Elard Cruci, qui entrerent dans ses sentimens. Pour quitter le prince Moscovite avec éclat, ils formérent le dessein de s'emparer de la ville de Derpt, & de la délivrer du joug de cette nation barbare. Mais Reinold se conduisit avec plus de précipitation que de prudence, & il manqua son coup : car les Allemans qui étoient établis dans la ville, ne l'aïant point foûtenu. parce qu'il ne les avoit point fait avertir, il fut repouffé & entierement défait par la garnison des Russes. Ainsi son entreprise mal concertée ne fit que hâter la ruine de cette malheureuse ville, au lieu de la mettre en liberté. Les Russes tuérent une grande partie des habitans, & s'emparérent de leurs biens. Dubi & Cruci étoient Livoniens ; le duc de Moscovie les avoit avancés aux premiers emplois de ses troupes, dans la vûë d'engager leurs compatriotes à abandonner l'Empire & le roi de Pologne. Après ce qui venoit d'arriver, ces deux Officiers n'ofant plus se fier aux Moscovites, allerent demander de l'emploi au roi de Pologne.\*

Dieu ne laissa pas impunie la cruauté excessive que les Auguste. Moscovites avoient exercée sur cette ville innocente : & le vingt-quatre de Mai, qui étoit le temps à peu près où ils egorgeoient les habitans de Derpt, les Tartares nation errante, & qui se jette au hazard tantôt d'un côté tantôt de l'autre, vinrent fondre tout d'un coup au nombre de soixante & dix mille chevaux conduits par Cremski, sur la ville de Moscou capitale des Russes. Comme cette ville est très-grande, & presque toute bâtie de bois, les Tartares qui mettoient le feu aux maisons à mesure qu'ils les pilloient, la réduisirent presque toute en cendre à la réserve du palais du Prince, qui etant construit de pierres, & entouré de murailles, faisoit comme une ville separée. Après cette expédition ils s'en retournoient charges de leur butin. Les Moscovites crurent qu'ils fuïoient, & se mirent à les poursuivre; mais Cremski aïant fait faire volte face à ses troupes, enveloppa les Moscovites, & les tailla en pieces;

Tome VI.

00

IX. 1571.

\* Sigi(moad

IX. 1571. Affaires des

Pais - bas.

Du côté de Flandre, le duc d'Albe comptant que tout CHARLE étoit pacifié, faisoit lever avec beaucoup de rigueur le dixiéme, le vingtième & le centième, par le ministère de Charle de Barlaimont & du baron de Norkermes. Et comme dans ces recouvremens il naissoit tous les jours de la part des Provinces quelques nouvelles difficultés, & des débats sans nombres, le duc pour tout calmer emploïoit toutes les voïes que

la prudence pouvoit lui suggérer, & quelquesois la sévérité. Les peuples se plaignoient que ces levées portoient un grand préjudice au commerce, ou plûtôt qu'elles le ruinoient totalement, en ôtant la liberté aux négocians : Que le prix des marchandises ne manqueroit pas d'augmenter; que cette augmentation feroit cesser les manufactures, & obligeroit les ouvriers & les commerçans d'aller s'établir en d'autres pais : Qu'alors ces belles provinces, les plus riches, les plus peuplées & les plus florissantes de l'univers, se verroient bien tôt réduites à une misére extrême, & ne seroient plus qu'une affreuse solitude. Le duc d'Albe prétendoit au contraire que le premier foin d'un bon gouvernement étoit celui de la Religion, & de la sûreté des provinces : Que pour procurer aux Païs-bas ces deux avantages, il falloit bâtir des citadelles, fortifier des places, & bien payer les troupes: Que la levée du dixiéme & du vingtiéme, qu'on appelloit Alcavale, ne devoit pas souffrir de difficulté dans la Flandre, puisqu'elle ne trouvoit aucune opposition dans toute l'Espagne, & qu'elle n'étoit nullement à charge aux laboureurs. Le préfident Ulric Viglius sieur de Zwichem, se déclaroit pour le peuple, mais foiblement, & sans apporter une résiltance marquée aux volontés du Gouverneur. Pour ce dernier, il mettoit tout en œuvre pour contenter la cour d'Espagne : il apportoit des exemples d'impositions semblables; il avoit recours aux ruses & aux promesses, & leur faisoit entendre qu'en consentant à la lêvée du dixième, ils obtiendroient la décharge d'autres impositions plus onéreuses. Mais voyant qu'il ne pouvoit rien obtenir des Etats convoqués à Bruxelles pour cette affaire, il dit d'un ton menaçant que ce seroit réduire à rien l'autorité roïale, si dans des besoins pressans on ne pouvoit établir un impôt fans en demander la permission au peuple. Enfin à force de caresses, de sollicitations & de

menaces. Il fit consentir les Etats à cette levée, mais à certaines conditions. Il est constant qu'il fit sourdement de très- CHARLE grandes promesses aux peuples du Hainaut, de l'Artois & du comté de Namur, pour les engager à donner l'exemple aux autres provinces: mais ceux d'Utrecht réfistoient toujours: & les Etats de quelques autres provinces, & entre autres ceux du Brabant se joignirent à eux.

IX. 1571.

Pendant qu'on prenoit des mesures pour la levée du dixiéme, le duc d'Albe ordonna qu'on commençat celle du centiéme; & le dernier Juillet il fit publier un ordre pour lever le dixième & le vingtième, comme un droit auquel les Etats avoient consenti. Mais les Etats s'y opposerent encore, & Viglius, Schets & plusieurs autres parlant pour la liberté des provinces, affurerent que leur confentement étoit conditionnel, & qu'il étoit même à craindre, si l'on continuoit de les véxer, qu'elles ne s'opposassent à la seconde levée du centié. me denier. Le duc d'Albe outré de cette résistance, déclara que sans attendre le consentement des Etats, il feroit faire les levées ordonnées par l'autorité roïale : & en même tems laissant échapper quelques plaintes contre les conseillers du Roi : ces traitres, ajouta-t'il, font les premiers à porter les peuples à la désobéissance, ou à les désendre quand ils ont délobéi.

· Dans ces circonstances, les Etats qui n'avoient aucune grace à attendre de ce Gouverneur, prennent le parti d'envoïer en Espagne une députation composée de gens de la première distinction. Les députés étoient déja en route, lors. que le duc d'Albe voulut les faire revenir; mais ils continuérent leur voiage, dont cependant ils ne tirérent aucun fruit : car il s'éleva bien-tôt après de nouveaux troubles, qui renversérent tout ce qu'on avoit fait pour la paix.

Au commencement de cette annnée un hommé Herman Ruyter homme déterminé, qui avoit été autrefois marchand de bœufs, fit à l'instigation du prince d'Orange qu'il servoit en fecret, une des actions les plus hardies dont il foit parlé dans l'histoire. Le onzième de Janvier il prend avec lui trois de ses amis, se déguise en Cordelier, & entre dans le château de Lowenstein appartenant au duc de Cléve. Ce château est situé sur une pointe de l'isse de Bommel, que le Wahl & la 1571.

Meuse forment auprès de Gorcum. Ruyter maître du fort; CHARLE tuit le Gouverneur, se fortifie du mieux qu'il peut, & gar-IX. de se posse queloue tems, dans l'espérance que le comre de

de ce poste quelque tems, dans l'espérance que le comte de Berg lui enverra du secours, comme ils en sont convenus. Mais Roderic de Tolede qui étoit alors à Bolduc, y envoya Laurent Perea avec deux cens arquebusiers & dix piquiers, pour reconnoître le lieu de près, & faisir l'occasion d'agir, si elle se présentoit. Laurent s'étant approché du château sur le foir, remarqua qu'il n'y avoit point de corps-de-garde; à l'instant il fait apporter des échelles d'un lieu voisin, passe fans bruit deux canaux qui entourent le château, plante ses échelles sans que la garnison s'en apperçoive, l'attaque, & l'oblige à se retirer dans la citadelle. Ensuite il tire une coulevrine de Bommel pour battre une tour d'où la garnison faifoit sur ses gens un seu continuel avec des petites piéces de campagne, & y donne l'assaut. Pendant qu'ils étoient aux mains, une partie de son détachement escalade la citadelle par un autre endroit, entre fans réfiftance, & massacre tout ce qui se trouve de soldats. Ruyter persuadé qu'il n'a rien à esperer d'une capitulation, gagne une chambre dont le plancher étoit couvert de poudre : là tenant avec ses deux mains le sabre dont il avoit tué & blesse plusieurs de ses ennemis, percé de coups lui-même, épuité & hors d'état de faire une plus longue resistance, il met le seu aux poudres avec une méche qu'il avoit toute prête, & à l'instant oft consumé par la violence des flammes, qui emportent avec lui tous les Espagnols qui se trouvent les plus près du lieu du combat. La tête de Ruyter fut portée à Bolduc, & mile dans la place au bout d'un pieu; ceux de fes foldats que l'on prit furent menés à Anvers, où les uns furent pendus, & les autres écartelés vifs.

Cependant le duc d'Albe pressoit extrêmement Philippe de lui envoier un successeur ; soit qu'il le souhairât en estet, soit qu'il feignît de le souhairer, parce qu'il seavoit que la cour d'Espagne avoit résolu de le rappeller. Quoi qu'il en soit, le Roi nomma le trente de Septembre pour gouverneur des Païs-bas, Jean de Cerda duc de Medina-Celi, c'est celui qui dix ans auparavant avoit conseille l'entreprise malheureuse que l'on fit sur l'isse de Gelves. (1) Il s'embarqua

<sup>(1)</sup> Petite ifle d'environ fix lieues de tour près de Tunis.

à Laredo (1) pour se rendre à son gouvernement; mais il fut = battu d'une si furieuse tempête, qu'il se vit obligé de retour- CHARLE ner en Espagne, & d'attendre le printems.

IX. 1171.

Les Confédérés & leurs partifans secrets informés de son départ, jugérent que le duc d'Albe quitteroit bien-tôt le païs; & comme c'étoit une belle occasion pour avancer leurs projets, ils tinrent de frequentes assemblées, & avisérent aux moïens d'en profiter. Dans ces circonstances Guillaume de la Marck comte de Lumey, à la tête d'un corps de troupes ramaffées de tous côtés, & fur-tout d'Angleterre, dont la Reine favorisoit ses desseins, fait une descente dans la province de Hollande, s'empare de quelques isles qui font sur ses côtes, & le premier Avril prend la Brille, une des plus fortes places du païs. Sur le bruit qui s'en repand, la plûpart des villes infulaires, ennuïées des exactions barbares du duc d'Albe, & amorcées par la douceur de la liberté dont on les flattoit, se joignirent aux Confédérés; mais ces faits regardent l'année fuivante.

En Ecosse le duc de Lenox nouveau Viceroi avoit indiqué Affaires d'El'Assemblée des Etats au vingt-cinq de Janvier ; mais il la remit ensuite au mois de Mai, parce que le Comte de Sussex avoit prolongé la trève. On soupçonnoit ce Comte de favoriser le parti de la reine d'Ecosse, soit qu'il ne regardat pas l'affaire du duc de Norfolk comme entierement désespérée; soit que dans l'espérance que cette Princesse rentreroit dans ses Etats, il se fut laisse gagner par ses promesses. Pendant ce tems-là les Hamiltons ayant en vain suborné divers meurtriers pour assassiner le Viceroi, s'emparérent de la tour de Pasley dont ils chasserent la garnison, persuadés que dans la confusion générale des affaires, on ne penseroit pas à les inquiéter. Mais le Viceroi y marcha sur le champ, après avoir envoyé en Angleterre des le cinquiéme de Février Morton, Percarn & Jacque Macgilly, pour discuter avec les Ambassadeurs des Princes étrangers la cause de la reine d'Ecosse. Ils arrivérent à Londre le vingtième du même mois, & ils eurent auffi-tôt audience de la Reine, dans un confeil de gens choisis pour l'examen de cette affaire. Après beaucoup d'altercations, les Anglois réduisirent le tout à deux

(1) Place de la côte de Biscave.

Ooii

IX. I 57 t.

articles. Ils demandoient premièrement que les Ecossois pron-CHARLE vassent la justice de ce qu'ils avoient fait contre leur Reine & qu'ils appuyassent les raisons que le comte de Murrai en avoit autrefois rapportées par des preuves si convainquantes qu'Elifabeth ne put pas douter qu'elles ne fuffent justes & véritables, & qu'elle eût par ce moyen de quoi répondre à ceux qui lui demanderoient raison du parti qu'elle avoit pris. Ils vouloient en fecond lieu qu'au défaut de telles preuves, on prêt des mesures pour terminer ce grand procès à des conditions raisonnables.

Sur cela les députés presentérent un cahier, où sans parler des preuves apportées par Murrai, qui felon eux, ne fouffroient point de réplique, ils prétendoient établir qu'ils n'avoient rien fait que de juste, en punissant avec tant de douceur une Reine convaincue de parricide, & qui abusoit tous les jours de fon pouvoir pour commettre impunément tout ce qu'on peut imaginer de plus horrible : Qu'on voïoit par l'histoire d'Ecosse, que les anciens Rois du païs, qui faisoient un mauvais usage de leur autorité, étoient emprisonnés, bannis, & même punis de mort, que par conféquent ils se conformoient aux anciens usages du Roïaume en poursuivant ainsi la Reine; & que la modération avec laquelle ils l'avoient traitée n'auroit pas dû les rendre odieux : Que les Ecossois, originairement libres, ne s'étoient donnés des Rois qu'à condition que le peuple qui leur déféroit le pouvoir suprême par ses suffrages, pourroit aussi les en dépouiller, si le bien de l'Etat le demandoit: Qu'il restoit encore des vestiges de ce droit dans les cérémonies du couronnement des Rois, & dans l'institution des Tribuns du peuple: Qu'on pouvoit le prouver par des exemples étrangers tirés de l'histoire Greque & Romaine, par celui de Christierne roi de Dannemarc, chasse de son Roïaume, par l'exemple de Jeanne d'Arragon mère de Charle-Quint, condamnée comme folle à une prison perperuelle, parce qu'elle vouloit se marier, quoiqu'elle le pût faire fans violer les loix divines ni humaines. Ainsi, concluoient-ils, on peut, & on a toûjours pû réprimer la licence des tyrans qui foulent aux piés la justice, & qui se mettent audessus des loix; & il ne faut pas écouter ces flateurs impudens (1) qui viennent alleguer qu'on ne

(1) Il y a dans le texte imprudentimais je ne doute pas que ce ne foit une faute,

sauroir punir les tyrans sans affoiblir l'autorité des bons Rois.

& en avilir la majesté.

Flisabeth avant lu cet écrit fut offensée, comme elle le devoir, de la liberté avec laquelle on s'y expliquoir : sa posfession n'étoit pas si tranquille qu'elle ne pût craindre un pareil exemple en Angleterre. Cependant comme les députés la pressoient de leur donner une réponse, elle leur dit que les raisons & les exemples qu'ils avoient rapportés, ne l'avoient pas convaincue: Qu'elle n'étoit pas sans quelque connoissance de ces sortes de matières: Ou'elle avoit passe une partie de sa vie à étudier les loix : Ou'ainsi elle étoit d'avis qu'on en vînt au second point, qui étoit de prendre des mefures pour finir les divisions. Elle avoit dit quelque mot fur la demande qu'elle vouloit faire du jeune Roi , qui serviroit d'ôtage pour sa mère: mais il n'y avoit aucune espérance de l'obtenir des Ecossois. Quoique ce fût le moven le plus affiiré pour tirer la reine d'Ecosse des mains d'Elisabeth. néanmoins les François qui follicitoient sa liberté, ne vouloient pas que son fils fût mis entre les mains des Anglois.

On employa plusieurs jours à cette discussion, sans rien avancer les Écoffois avant affez fair connoître qu'ils ne consentiroient jamais que le pouvoir de leur Roi fût réduit à rien; & la Reine prisonnière avant marque par ses lettres qu'elle trouvoit étrange que sa cause fût discutée dans un tribunal composé de ses sujets. Elifabeth fort embarassée, & résoluë de prendre son parti sur l'événement, renvoya les députés sans rien conclure. Mais pour gagner du tems, elle leur dit qu'il étoit à propos qu'on nonmmât des Commissaires des deux partis pour travailler à l'accommodement, & elle vint à bout de le leur persuader. L'évêque de Rosse disoit à l'occasion de ces intrigues : Quelques-uns des Conseillers d'Elisabeth abusent de la prudence; les Princes étrangers amusent la reine d'Ecosse, & se joitent de sa patience, pendant qu'ils nourrissent les Ecossois d'espérances qui leur deviendront funestes.

La reine d'Ecosse ne voulant plus être amusée davantage, & confidérant que pendant toutes ces longueurs, les chefs de son parti avoient souffert des pertes considérables sur la frontière; qu'on en avoit fait mourir plufieurs d'une

CHARIB IX.

1 571.

IX. 1571.

manière indigne, & qu'on lui avoit enlevé autant qu'on avoit CHARLE pû toutes ses places, crut n'avoir plus rien à menager. Ainsi elle rappelle l'evêque de Gallowai & Levingston ; ordonne à l'évêque de Rosse de rester à Londre & elle dépêche conriers fur couriers à ses partitans, pour leur ordonner de

Négociation de la Reine époufer le duc de Norfolck.

prendre les armes malgre la trève, & de repousser à force ouverte les outrages qu'ils essuyoient : en un mot elle se determine aux dernières extrêmités. De concert avec l'évêque de Rosse & Parker son secretaire, elle eut recours à un d'Ecosse pour certain Ridolfi arrivé depuis peu d'Italie pour négocier avec Norfolck. Elle donne sa parole à ce Duc, homme généreux, mais simple, ouvert, & sans malice, qu'elle l'epousera : elle lui écrit d'une manière très galante, & lui fait remettre un mémoire en chifre, où elle expliquoit le moïen de venir à bout de ce dessein, & même de se défaire d'Elisabeth. Comme Norfolck paroissoit irrésolu, Ridolfi, pour l'y déterminer. l'assura qu'ayant demeuré quinze ans en Angleterre, il connoissoit parfaitement le génie de la nation : Que ceux qui fous le règne de Marie (1) avoient été en grand crédit, n'étant plus rien fous Elifabeth, aspiroient après une revolution : Que ceux qui étoient demeurés attachés à la religion de leurs ancêtres, fâchés de n'avoir pas la liberté d'en faire profession, ne cherchoient qu'une occasion pour se révolter: Que l'on pouvoit mettre encore de ce nombre ceux dont les affaires étoient ruinées,& qui n'avoient point d'autre ressource que la guerre civile : Que ce ce qui leur manquoit pour agir n'étoit ni la volonté, ni le courage : mais un chef de grande naissance, de l'argent, & des troupes étrangéres: Que s'il vouloit être ce chef, la France, l'Espagne, & le Pape fourniroient volontiers le reste: Qu'on lui avoit déja remis l'année dernière cent mille écus d'or, dans le tems qu'on publioit l'édit de proscription ; qu'il avoit distribué une partie de cette somme aux Anglois bannis pour la religion; qu'on pourroit l'êté prochain, lorsque Medina-Celi viendroit dans les Païs-bas, débarquer quatre mille chevaux & fix mille hommes de pied au port de Harwick, qui est dans le comté d'Essex, où Norfolck avoit beaucoup de terres & grand nombre de vassaux.

> (1) Sœur d'Elisabeth & fille d'Henri VIII. & de Catherine d'Arragon. Rodolfi

Rodolfi qui sçavoit que Norfolck, d'un caractére doux & plein d'équité, ne se porteroit jamais à aucune violence contre CHARLE Elisabeth', lui parla d'un tempéramment qui sans compromettre la majesté Royale pourroit faire réussir leur dessein : ce fut d'obliger la reine d'Angleterre à rentrer dans la religion de ses ancêtres, ou à la tolérer dans ses Etats, & à consentir au mariage de la reine d'Ecosse & de Norfolck qui seroient comme les garands de la promesse d'Elisabeth fur le fait de la religion. Ces dernières vûës ne convenoient pas encore au Duc. Le projet de mettre Marie en liberté lui paroissoit d'une difficile exécution : ainsi il demanda du tems pour y penser. Il commençoit deja à se repentir d'avoir écouté ces propositions, & le fourbe Italien lui ayant presenté des lettres de créance pour la reine d'Ecosse, il en refusa la signature, & donna ordre à Higford son secretaire de brûler le mémoire qui lui avoit été remis: mais ce scélérat, qui méditoit de faire sa fortune en trahissant son maître. au lieu de le brûler le cacha sous une tapisserie de natte; & c'est ce mémoire qui servit à prouver la conjuration , dont on n'avoit que des doutes, & qui perdit enfin Norfolck.

1571.

Pendant qu'Elisabeth étoit dans tous ces embaras, la Proposition fortune qui se plast à mêler du ridicule aux affaires les plus de mariage sérieuses, trompa cette Princesse par la proposition d'épou- d'Angletette fer le duc d'Anjou, Catherine de Médicis, dont l'ambition & le duc d'Anjou, n'avoit point de bornes, la lui fit faire d'une manière folennelle, soit dans la vûë de procurer des Roïaumes à tous ses enfans; soit pour empêcher le mariage d'Elisabeth avec le prince de Navarre, dont il couroit que que bruit, & pour ôter aux Protestans l'espérance de tirer à l'avenir aucun fecours d'Angleterre. On envoya pour cette négociation quatre Ambassadeurs extraordinaires, qui furent la Mauvis. fiere, Paul de Foix, Salignac de la Mortefenelon, & Nicolas de Grimoville seigneur de l'Archant. On convint aisement de toutes les conditions : mais quand il fut question de l'article de la religion, on contesta beaucoup de part & d'autre, Quoiqu'on eût infinué secrétement à la reine d'Angleterre que le duc d'Anjou n'étoit pas fort éloigné de la religion Protestante, ayant été élevé par François de Carnavalet qui Tome VI.

IX.

1 17 L.

passoit pour la favoriser, & qu'on fût presque d'accord sur CHARLE la chose, on ne put jamais convenir des termes qu'on emploieroit pour énoncer cet article, & le mettre par écrit. Une si grande affaire rompue pour une cause si legere, sit croire à tout le monde que les deux partis avoient bien voulu la mettre en négociation, mais que ni l'un ni l'autre n'avoir dessein de la conclure. Les politiques disoient que le but de la France en contractant cette alliance, ou du moins faisant femblant d'y penser, étoit d'empêcher les liaisons de l'Angleterre avec le prince de Navarre & les Protestans : Oue pour les Anglois ils y trouvoient leur avantage, en ce que les Protestans qui les fatiguoient sans cesse par leurs demandes. seroient mieux traites à l'avenir par le Roi, par sa mère & par ses frères: Que les espérances injustes de la reine d'Ecosse seroient renversées, & que les conjurations des Irlandois foutenus des Espagnols & du Pape, s'en iroient en fumée: Qu'Elisabeth avoit peu d'inclination pour le mariage, & qu'elle n'écoutoit ces propositions, que pour l'intérêt de l'Etat qui demandoit qu'elle se mariat. C'étoit ainsi que le comte de Leycester, qui connoissoit la Reine à fond, en parloit dans une lettre à Valsingam ambassadeur d'Angleterre en France.

> Hamiltons s'étoient saiss, se rendit au Viceroi qui vint à bout de détourner l'eau qui entroit dans la place. Gilbert Kennedi qui jusqu'alors avoit été dans le parti de la Reine, le quitta dans le même tems, donna son frere unique en ôtage, & promit de venir à Sterlin. Son exemple fut suivi par Hugue de Mongommery comte d'Eglenton, & par Robert Boyd; & ces deux Seigneurs se rendirent auprès du Viceroi. Sur ces entrefaites, une blessure considérable, que reçut ce dernier en tombant de cheval, l'obligea de se faire porter à Glascou. Pendant qu'il y étoit, un simple soldat voulant se venger de Fleming gouverneur de Dombriton qui avoit fait fouetter sa femme, vint trouver le Viceroi, & lui fit espérer qu'il lui donneroit le moyen de reprendre cette place. Mais avant que d'entrer dans ce détail, il faut parler de la fituation, & de la nature de cette fortereffe.

Pendant toutes ces intrigues, la tour de Passei, dont les

Prife de Dombriton.

Depuis le confluent des rivières de Clid, & de Levin jusqu'au pied des montagnes voisines, il y a une plaine d'environ mille CHARLE IX.

1571,

pas d'étendue, & dans l'angle où les deux rivières se joignent, Te trouve une roche, d'où fortent trois fources d'eau vive. Cette roche a deux pointes, l'une plus élevée qui regarde le couchant, & au sommet de laquelle est une guérite, d'où l'on découvre de tous côtés une très-grande étendue de païs. L'autre pointe qui est plus basse, regarde l'Orient. Entre ces deux pointes il y a un espace dont le côté Septentrional qui regarde la campagne, est presque inaccessible. On n'y peut monter que par des degrés qui vont en tournant sur la roche, & qui ont été taillés de main d'homme avec beaucoup d'industrie & encore plus de travail; car la pierre est extrêmement dure, & quand on en casse un morceau, il en sort une odeur de souffre : ce chemin d'ailleurs est si étroit, qu'on n'y peut monter qu'un à un. Au haut de la citadelle est une pierre énorme, qu'on a trouvé moyen d'unir à la roche avec tant d'art, qu'il ne paroît aucune jointure. Le côté qui regarde le midi, & qui est baigné par le Clid, est fort escarpé par le haut, mais il vient peu à peu en pente douce, & étendant ses bras à droite & à gauche, il embrasse une certaine étenduë de terrain, au travers duquel on a bâti quantité de maifons: on y trouve une fort bonne rade pour les navires qui y viennent pour le service de la garnison ; & les petites barques peuvent s'approcher par-là jusqu'à la porte de la citadelle. Le milieu de la roche par laquelle on y monte, est couvert de maisons, & forme comme une seconde citadelle séparée de celle qui est sur la hauteur. Du côté du midi & du levant, le Clid & le Levin servent de fosse à cette forteresse: & la marée qui vient baigner le côté de l'Orient, laisse en se retirant une grande plaine, non de sable, mais de boue, qui se forme de terres grasses qu'elle détrempe : cette plaine est coupée en différens morceaux par les torrens qui fe précipitent de la montagne voisine. Cette forteresse s'ap. pelloit anciennement Alcluyd. Les Ecossois qui ne sont léparés des anciens Britons que par la riviére de Levin, l'ont appellée depuis Dombriton, parce qu'elle est située sur les confins du pais des Britons.

Jean Fleming qui la tenoit pour la reine d'Ecosse, avoit

Ppij

IX. # 571.

fait dire au Roi par le moyen des Guises, que tant qu'il seroit CHARLE maître de cette place, l'Écosse seroit pour ainsi dire enchaînée, & quoiqu'il fçût que les Ecossois avoient fait en secret leur accommodement avec les Anglois, il ne laiffoit pas d'affurer la cour de France que quand elle n'auroit point d'autres guerres à foûtenir, il la mettroit bien-tôt en possession de toute l'Ecosse, pourvû qu'elle lui donnât des soldats. Les Guises lui avoient envoyé depuis peu Verac avec une petite fomme d'argent, dont il faisoit subsister sa garnison le mieux qu'il pouvoit. Comme la trève n'étoit pas expirée; que le Viceroi étoit malade de sa chûte; & que la citadelle d'Édimbourg venoit de se révolter, Fleming étoit sans inquiétude.

Le Viceroi fit prendre les devants à Jean Cunigan avec un détachement de cavalerie, & il fut suivi par Thomas Crafort avec de l'infanterie: Ces deux Officiers s'étant joints à Diembar, préparérent des échelles & tout ce qui étoit nécessaire pour l'exécution de leur dessein. Le soldat qui leur servoit de guide ayant promis qu'il monteroit le premier, l'infanterie s'approcha de la citadelle avant le jour : la cavalerie resta au lieu où elle s'étoit arrêtée, & se tint prête à tout événement. L'infanterie trouva deux obstacles imprévûs : le pont d'un torrent qui coupe la plaine étoit rompu; & du feu qui paroissoit dans le voisinage faisoit appréhender que l'entreprise ne fût découverte : mais le pont fut rétabli très-promptement, & mis en assez bon état pour que l'infanterie pût passer; & ce feu qu'on croyoit allume par la garnison, n'étoit qu'un de ces feux qu'on appelle folets, qui se dissipent presque aussi-tôt qu'ils paroissent. Il leur vint encore une autre inquiétude; le jour approchoit, & le ciel étoit si serein, & les étoiles si brillantes, qu'ils craignirent d'être découverts par les sentinelles ; mais ils furent bien-tôt raffurés : car il s'eleva un brouillard épais, qui couvrit tellement le haut de la citadelle, que les foldats de la garnison ne pouvoient rien voir de tout ce qui se faisoit en bas. Ils portérent donc leurs échelles; mais comme ils les avoient placées d'abord à la hâte en des endroits où le roc étoit glissant, elles tombérent : ils les replacérent à l'instant avec plus de précaution, & ils montérent dans l'ordre qu'on leur avoit prefcrit. Il arriva encore un accident fort extraordinaire; un des foldats qui montoit fut tout d'un coup frappé d'un coup de fang . & demeura colle fur l'échelle fans aucun mouvement . CHARLE enforte qu'il empêchoit les autres de monter. Ils auroient pû regarder cet événement comme un mauvais présage : mais Jans s'effrayer ils lierent le foldat à l'échelle, afin qu'il ne tombât pas lorsque le mal cesseroit; & ayant tourné doucement l'échelle, ils montérent tous. Lorfou'ils furent en haut ils trouvérent un mur, où il falut de nouvelles échelles pour passer par dessus; ils en vinrent encore à bout. Alexandre de Ramfey fut le premier qui entra dans la place avec deux foldats de sa compagnie; tous les autres étant montés après lui, la muraille qui étoit vieille & qu'on avoit négligée, parce que la place étoit affez forte par elle-même, tomba tout d'un coup; ce qui arriva fort à propos pour Ramsev, qui se trouvoit enveloppé par la garnison; mais elle sut si effrayée, lors qu'elle s'entendit sommer au nom de Dieu, du Roi, & du Viceroi, que les foldats au lieu de combattre, se dispersérenz les uns d'un côté. les autres de l'autre. Le Gouverneur gagna l'autre côté de la roche. & fortit par le guichet. Comme c'étoit l'heure de la marée. & que la rivière venoit alors jusqu'au pied des murailles, il monta sur une petite barque, & se sauva à Argatel. La garnison de l'autre citadelle qui étoit plus bas, avant entendu tout ce bruit, prit aussi la suite. Jean Hamilton archevêque de S. André, Jean Fleming Bogay, Alexandre de Levingston, & Verac lui-même furent faits prifonniers.

Le Viceroi étant arrivé le lendemain, traita poliment la femme de Fleming, lui rendit toutes ses hardes & ses parures, & lui permit d'aller où elle voudroit. Verac fut aussi renvoïé libre, son nom d'Ambassadeur le sauva. L'Archevêque fut enfermé dans une prison fort étroite, parce qu'on le soupçonnoit d'avoir été present à l'assassinat du Viceroi, & que le nouveau Viceroi croyoit important pour sa propre fûreté que la mort de son prédécesseur ne demeurât pas impunie : cette considération l'engagea à précipiter le jugement. L'Archevêque eut beau demander à être jugé suivant ton archevéles loix du pais ; quelque juste que parût cette requête , fon que de S. An-dré, est penproces lui fut fait d'une manière dont on n'avoit point du d'exemple; & ayant été condamné à un supplice honteux, Ppiij

IX. 1571.

il fut pendu à Sterlin. (t) On lui imputoit outre cela d'avoir Charle été complice de la mort du Roi, & on prétendoit le sçavoir 1 X.

d'un Prêtre, à qui un autre Jean Hamilton, parent de l'Artchevêque, presse par les remords de sa conscience, l'avoit dit en confession. On prit aussi Jean Hall, qui s'étoit échapé de la conjuration du comte de Derbi, & qui s'étoit échapé d'abord dans l'isse de Man, avoit été ensin reçsi dans Dombriton à la recommandation de l'évêque de Rosse. On le mena depuis à Londres, où il sut puni comme criminel de haute trabison.

Morton étant revenu de Londres dans ce tems-là, rendit compte de son ambassade dans l'assemblée des Seigneurs, qui se tenoit à Sterlin. Les plus éclairés jugérent sur son récit. qu'Elisabeth n'avoit point d'envie de laisser aller sa prisonniere, dans la crainte qu'elle n'excitat des troubles en Angleterre; mais qu'elle se composoit seulement à l'extérieur, & qu'elle parloit toûjours, comme si elle avoit de grands égards pour une cause qui interessoit toutes les têtes couronnées. Ils tournérent donc toutes leurs pensées du côté de l'affemblée convoquée à Edimbourg pour le premier de May; mais la nouvelle révolte de la citadelle mettoit un grand obstacle à la liberté nécessaire pour la tenir. Cependant le Viceroi ne jugeant pas à propos de la transferer ailleurs, & n'ayant même aucuns préparatifs pour attaquer les rebelles, fit des tentatives sur cette place; elles aboutirent à quelques escarmouches qui incommoderent la garnison & les habitans, & les obligerent de se renfermer dans leurs murailles. Sur cela le Viceroi prit le parti de faire tenir l'affemblée à la porte de la ville. Les complices des meurtres du Roi & du Viceroi y furent de nouveau déclarés criminels de haute trahifon. Ceux de la citadelle qui avoient eu quelque part à ce crime, firent de leur côté une assemblée, pour donner de l'autorité à leur parti ; elle étoit composée non-seulement de ceux qui étoient actuellement dans la citadelle, mais des suffrages de tous les proscrits qui ne purent pas, ou qui ne jugérent pas à propos de s'y trouver.

Pendant que le Viceroi tenoit la sienne, la citadelle faisoit tirer le canon, mais il sut si heureux, que tous les boulets qui

(1) Ville capitale de la province de Sterlin dans l'Ecosse méridionale,

tombérent souvent au milieu de ceux qui la composoient, ne tuérent ni ne blesserent personne. L'assemblée s'étant sépa- CHARLE rée, les uns & les autres en indiquérent une autre; le parti du Viceroi à Sterlin, & les autres à Edimbourg, & chacun se retira avec la même tranquillité que s'ils fussent convenus d'une tréve.

IX. 1571.

Quelque tems après, la garnison d'Edimbourg étant sortie pour surprendre Morton à Dalkeyt, trouva sur la route un détachement des troupes de Morton, qu'elle attaqua : la perte fut égale des deux côtés; mais les deux partis s'étant encore trouvés en presence auprès de Leyth, Guillaume Drury Anglois arrêta pour ce moment les effets de leur acharnement réciproque. A force de conjurer les uns & les autres de ne point renverser par de nouvelles violences l'espérance où l'on étoit d'accommoder les différens, il vint à bout de leur faire goûter ses raisons. Il s'agissoit ensuite de sçavoir qui décamperoit le premier. Drury ayant fait sur cela des propositions raisonnables, ceux d'Edimbourg déclarérent que si les autres n'abandonnoient leur poste les premiers, ils le leur feroient quitter avec ignominie. A ces mots Morton en fureur ordonne qu'on marche à eux : ses troupes commençoient à peine à s'ébranler, que ces fanfarons prirent la fuite : on les poussa dans des défilés, où ils furent presque tous tués, foulés aux pieds des chevaux, ou faits prisonniers. Ceux qui échappérent ayant été reçûs dans la ville, se sauvérent dans la citadelle avec tant d'empressement, que si les troupes de Morton les eussent poursuivis vivement sans s'arrêter au pillage, ils auroient pù se rendre maîtres de la basse-ville, qui étoit comme abandonnée. Galuin Hamilton fut tué dans cette déroute avec environ cinquante hommes. Il y en eut cent cinquante de pris, dont les plus confidérables étoient Alexandre de Humes, & Jacque Culen homme fans foi, qui par ses brigandages avoit désolé tout le pais : aussi la haine publique ne parut satisfaite, que quand on sut assuré de son Supplice.

La guerre ainsi rallumée produisit plusieurs petits combats. Le Viceroi demeuroit à Leyth, & les chefs du parti contraire à Edimbourg. Les deux Reines soûtenoient chacune l'un des deux partis : Elisabeth étoit pour les Roïalistes, & Marie

IX. 1571.

pour ses propres désenseurs, à la tête desquels se trouvoient CHARLE les Hamiltons. Mais l'une & l'autre donnoient beaucoup plus de promesses, que de soldats; & sembloient toutes deux avoir pour objet, non de rendre leur parti victorieux, mais d'empêcher qu'il ne fût vaincu.

Peu de tems après, les deux assemblées furent convoquées : celle d'Edimbourg quoique peu nombreuse, proscrivit deux cens personnes du parti du Roi. Le Viceroi s'étant rendu à Sterlin, y tint son assemblée, où se trouvérent nombre de Seigneurs : on n'y condamna que trente de ceux qui étoient dans le parti de la Reine : Cependant il se donna quelques combats. Patris Lyndesey gouverneur de Leyth, également brave & vigilant, marcha contre les ennemis, & les obligea de se renfermer dans leur ville avec quelque perte; mais comme il s'en retournoit, Jacque Haliburton qui commandoit son infanterie, s'étant un peu écarté de sa troupe, trouva un détachement de cavalerie; & n'ayant pû reconnoître s'ils étoient amis ou ennemis, parce que le jour finissoit, il fut pris & mené à Edimbourg. Bien-tôt après Alexandre de Humes fut délivré par ses gens.

Sterlin furpris par les Hamiltons.

A quelque tems de là, les Hamiltons formérent un projet hardi, dont le succès pouvoit terminer entiérement la guerre. Ce fut George Bel enseigne dans un régiment d'infanterie, & natif de Sterlin, qui leur en fit venir la pensée. Il leur persuada qu'il n'y avoit rien de si aise que de surprendre & d'accabler tout d'un coup tous les Seigneurs affemblés à Sterlin, parce qu'ils n'étoient point sur leurs gardes : & comme il connoifloit parfaitement les avenues de la ville, tous les postes avantageux, toutes les maisons où ces Seigneurs étoient logés, il leur promit que s'ils vouloient le suivre, il leur livreroit toute l'assemblée. George Gordon, Claude Hamilton & Gautier Scot baron de Buchluy, étoient les chefs de cette entreprise, qui reussit comme ils l'avoient projettée; car s'étant approchés de la ville au point du jour, ils la trouvérent si mal gardée, qu'ils pénétrérent jusque dans la place, sans frouver personne; & que s'étant rendu maîtres des avenues, ils tuérent presque tous ces Seigneurs dans leurs logis. Ils ne trouvérent de réfiftance que de la part des domestiques de Jacque Duglas; mais ils mirent le

IX.

1571.

feu à la maison . & comme la fumée alloit l'étouffer, il se = rendit à Gautier Scot son allié. Le Viceroi fut aussi pris un CHARLE moment après, avec les comtes de Glencarn & d'Eglenton. qu'on ne garda que pour les faire mourir : car on prétend qu'Hamilton avoit ordonné à ses gens de tuer tout ce qui tomberoit entre leurs mains. Il ne restoit que Jean Areskin gouverneur du château, qui essaia plusieurs fois d'entrer dans la place; mais toûjours en vain, parce que les gens d'Hamilton s'étoient rendus maîtres des passages. Enfin ayant trouvé moyen de pénétrer jusqu'à une maison qu'il avoit dans la place, où les ennemis n'avoient mis personne, parce qu'on ne faisoit que commencer à la bâtir, il fit tirer sur & les chargea si vigoureusement, que les ennemis dispersés, & qui ne s'attendoient à rien de semblable, prirent la fuite, abandonnérent la ville sans songer à leurs prisonniers, & perdirent par cette épouvante soudaine le fruit d'une victoire qu'ils avoient entre leurs mains. Dans ce tumulte Robert Raven seigneur du parti du Roi, sut tué avec Alexandre Stuart Garley. Ceux qui avoient pris Morton & Alexandre Cuningam, ne pouvant plus se sauver, se rendirent à leur tour à ceux qu'ils tenoient prisonniers. David Spensy de Wormeston commandant de la cavalerie, qui emmenoit le Viceroi. sçachant que ses ennemis avoient dessein de le tuer, sit tout ce qu'il put pour le mettre à couvert; mais les assassassins qui en vouloient à la vie du Viceroi, blessérent Wormeston luimême si dangereusement, qu'il mourut le même jour. Ce fut une grande perte; car il avoit toutes les qualités du corps & de l'esprit qu'on peut desirer. Les deux partis comptérent que c'étoit une perte pour eux, & le regrettérent également. Le Viceroi mourut aussi ce jour-là de ses blessures, après avoir : été dans cette place autour de quatorze mois. Deux de ses meurtriers furent punis de mort, parce qu'ils le maltraiterent après qu'il se fut rendu : tous les autres se sauvérent en diligence où ils purent.

Viceroi d'E-

Après les obséques du Viceroi qui furent sans appareil & relles qu'on les pouvoit faire dans ce tems de trouble, on songea à lui donner un successeur, de peur que si la place vaquoit long-tems, ce ne fût une nouvelle occasion d'augmenter le désordre & le trouble dans les affaires. Les Tome VI.

Seigneurs nommérent trois d'entre eux à qui ils firent auffi.

CHARLE tôt prêter ferment, qu'ils se conformeroient roûjours aux suff.

I X. frages de la Noblesse, & ils laissernt à la décision des Etats

1571. le choix de l'un des trois. C'étoient Gilepsic de Cambell

le choix de l'un des trois. C'étoient Gilepsic de Cambell comte d'Argathel, Jacque Duglas comte de Morton, & Jean Areskin comte de Marre. Les Etats se déclarérent unanimement pour ce dernier qui proposa sur le champ de faire le siège d'Edimbourg. Mais comme l'armée n'étoit pas assemblée, on remit cette entreprise au quinze d'Octobre; & ce délai la fit manquer; car l'hyver, qui vient de bonne heure dans cette contrée; la longueur des nuits; la rigueur du froid qui y est terrible ; la difficulté d'y porter des vivres, & le défaut des préparatifs nécessaires, les obligerent de se retirer sans avoir rien fait. La viceroyauté d'Areskin ne fut pas plus heureuse que celle de ses prédécesseurs : car il fut emporte l'année suivante par une mort subite : ce qui fit dire à leurs adversaires qu'on ne pouvoit pas douter que leur gouvernement ne fût injuste & contre les loix, puisqu'on voïoit tous les jours la vengeance divine éclater fur eux.

Fin du cinquantiéme Livre.





## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

## LIVRE CINQUANTE-UNIÈME.

Vant que de parler du mariage ou plûtôt de la conjuration de Marie Stuart & du duc de Norfolck, je CHARLE crois qu'il est à propos de rapporter quelques faits singuliers qui ont rélation à cette histoire. Au commencement de cette année, Elisabeth voulant faire croire à tout le monde qu'elle Affairesd'Anne souhaitoit rien tant que la paix, dédia solennellement au son des trompettes un vaste péristyle bâti par Thomas Gresham bourgeois de Londres, pour servir de bourse aux mar-chands; & peu de jours après, elle donna le titre de baron de Burgley à Guillaume Cecil, dont elle connoissoit la prudence & la fidélité. Dans l'espace de douze ans , elle n'avoit fait le même honneur qu'à trois personnes qui avoient rendu de grands services à l'Etat & à elle-même ; elle ne prodiguoit pas les récompenses, & elle étoit long-tents à peser le mérite avant que de l'honorer. Elle craignoit que ces titres qui sont regardés comme quelque chose de considérable

IX.

1571.

quand ils se donnent rarement, ne devinssent méprisables.

CHARLE sign les accordoit sans discernement.

IX. 1 57 î.

A l'affemblée de Westminster on renouvella les loix de Majesté, tant pour la tranquilité du Royaume, que pour la sûreté de la Reine. Et il sut ordonné que quiconque offenseroit la Reine, ou par des paroles, ou par des actions qui lui feroit la guerre, ou qui engageroit les autres à la lui faire ; qui diroit que le Royaume ne lui appartient pas à titre de succession légitime, & qu'il y a quelque personne qui y à plus de droit qu'elle ; qu'elle est Hérétique, Schismatique, ou ennemie de la foi, qui usurperoit le titre de Roi, ou prétendroit avoir droit à la couronne, tant que la Reine vivra; ou qui a ttribueroitce droit à quelqu'autre ; ou qui affureroit que les loix & les statuts ne peuvent rien définir sur cette matière, encourroit les peines portées par la loi de Majesté. On ajoûta que si quelqu'un venoit à dire du vivant de la Reine, qu'il y a ou qu'il doit y avoir un autre héritier du Royaume, & un autre successeur que les enfans qui naltront d'elle, il seroit condamné à une prison rigoureuse, & que ses biens seroient confisqués.

On avoit proposé dans l'assemblée, que si Marie Stuart méditoit de nouveau quelque chosé de contraire aux loix du Royaume, on lui feroit son procès, & qu'elle seroit en ce cas traitée comme la semme d'un pair d'Angleternes mais Elisabeth empêcha par son autorité que cet article ne

paffat.

On remit sur le tapis l'affaire de Jean Storie, prisonnier depuis deux ans. Il se défendoit par l'incompétence du tribunal, & il disoit que quoiqu'il sût né en Angleterre, il étost domicilié en Flandre, & par conséquent sujet du roi d'Espagne; que n'étant point soumis aux loix d'Angleterre, il ne vouloit point répondre aux Juges de cette nation. Quoiqu'il s'obstinât à garder le silence, on procéda contre lui; & ayant été convaincu d'avoir eu des intelligences avec les Espagnols pour envahir l'Angleterre, il sut condamné à mort & exécuté.

Il s'éleva vers ce tems là quelques disputes entre les Portugais & les Anglois qui commencérent sur la côte Occidentale de l'Afrique: & l'accommodement se sit à condition que la Reine en faveur du roi Sébastien défendroit à ses su 💳 jets, de faire aucun commerce dans les terres que les Portu- CHARLE gais avoient conquises hors de l'Espagne, & qu'en cas de contravention, il feroit permis aux Portugais de les poursuivre comme des violateurs des traités. On excepta cependant de cette défense, le Portugal, les Algarves, les Açores, les Canaries, & la côte Occidentale de Barbarie, & la Negricie, ou depuis l'année mil cinq cens cinquante-deux, il avoit toûjours été permis aux Anglois d'aller commercer.

Il s'éleva en Irlande quelques troubles qui n'eurent point de suite. Jacque Fitz-Moris qui avoit pille Kilmaloc, se mit à faire le dégât dans le païs : mais Jean Perrot gouverneur de Mounster ayant ramassé quelques soldats à la hâte arrêta ses brigandages, & l'obligea à s'aller cacher dans les cavernes. & dans les endroits les plus reculés des bois qui sont dans le voisinage d'Ardagham. Henri Sidney Viceroi du païs, repassa en Angleterre après avoir remis son armée à Guillaume

Fitz-Williams son beau-frere.

La mort de Jean Ivel de Denshir, âgé à peine de cinquante ans, fut sensible à la Reine. Ce Prélat avoit été exilé pour la religion sous le regne de Marie fille d'Henri VIII. Élifabeth l'avoit rappelle, & lui avoit donné l'évêché de Salisbury. Il suivoit la confession de foi reçûe sous Edouard VI. & il en avoit défendu la doctrine contre Thomas Harding, qui l'ayant d'abord approuvée, avoit changé de sentiment dans la suite. Les livres d'Ivel sur cette matière sont estimés parmi

· les gens de sa communion.

Le duc de Norfolck, comme on l'a déja dit, avoit tté mis en prison pour être entré en quelque négocia- de la reine tion de mariage avec la reine d'Ecosse sans la participation d'Ecosse du duc de Nosd'Elisabeth : ce qui l'avoit rendu suspect à cette Princesse. Bick. Cependant elle sui rendit la liberté quelque tems après : mais fur de nouveaux foupçons, elle la lui êta pour la feconde fois le douzieme d'Octobre : en voici l'occasion. On arrêta un mandiant qui portoit à la main un bâton creux ; dans lequel il y avoit des lettres écrites en chifre & d'un langage qu'on n'entendoit point : ce qui fut reconnu , parce qu'en repoussant ce gueux avec quelque violence, son bâton e de calla, & découvrit le mystère. Cet accident augmenta les Qqii

1571.

tems, on trouva parmi les papiers un memoire que lui avoit envoyé la Reine prisonniere, écrit en caractéres inconnus. pour l'instruire des résolutions secrettes qu'elle avoit prises. En voici le précis. Marie voyant peu d'espérance de rirer du secours de France pendant la guerre civile, s'étoit déterminée à se mettre entre les mains des Espagnols qui l'en sollicitoient vivement. Si elle pouvoit échaper aux Anglois, elle devoit passer en Espagne pour négocier tête à tête avec Philippe, sur la piété & l'humanité duquel elle comptoit beaucoup ; lui expliquer elle-même ses projets , & prendre avec lui des mesures pour leur exécution que par-là elle éviteroit les longueurs & les embarras de ces sortes de négotiations, quand elles se font par le ministère des Ambassadeurs. Elle étoit assurée, disoit-elle, que le roi de France ap. prouvoit le mariage arrêté entre elle & le duc de Norfolck: de crainte apparemment qu'elle n'épousat Jean d'Autriche, comme les Espagnols l'avoient proposé : Que si elle prenoie ce dernier parti, on ne pouvoit douter que les François par jalousie ne secourussent de tout leur pouvoir les séditieux qui s'étoient révoltés contre elle en Ecosse : Qu'il falloit donc faire trouver bon au roi d'Espagne qu'elle n'épousat point Jean d'Autriche, en l'assurant que Norfolck rétabliroit la religion Catholique en Ecosse : Que ce dernier article tenoitextrêmement au cœur à Philippe II.parce que suivant l'a. vis du duc d'Albe, il regardoit le rétablissement de la religion en Angleterre, comme l'unique moyen de rétablir son autorité dans les Païs-bas : Que ce qui avoit jusque - là renu les Espagnols en suspens, c'est que le duc de Norfolck flotoit entre les deux religions, & qu'il étoit presque également suspect aux Protestans & aux Catholiques : Que fi elle pouvoit ôter ce soupçon de l'esprit du roi d'Espagne. elle étoit assurée qu'il se soucieroit fort peu qu'elle épousat Jean d'Autriche, & que ce Prince feroit tous ses efforts pour la remettre dans ses Etats: Que pour reuffir, il falloit qu'il : se servit du ministère de Ridolfi Florentin, qui étoit à Londres sous prétexte de quelques affaires : Que Ridolfi connu

de Norfolck pourroit assurer le Pape de la foi de ce seigneur, = que le Pape en instruiroit Philippe par ses Ministres, & assu. CHARLE reroit ce Prince qu'il peut prendre une entiére confiance dans la religion du duc de Norfolck : Qu'au reste son avis étoit, si Norfolck pensoit de même, qu'on se saisst le plûtôt qu'on pourroit du Roi son fils, & qu'on l'envoyât en Espagne pour y être élevé : Qu'il en arriveroit deux avantages considérables; le premier, que le Roi seroit élevé dans la religion de ses ancêtres; & le second, que son éloignement ôteroit aux rebelles d'Ecosses, qui se couvroient de son nom, tout prétexte de révolte.

Là-dessus Ridolfi étoit parti pour Rome, & avoir instruit le Pape de ce projet. De retour en Angleterre, il porta secréte. ment au duc de Norfolck des lettres du saint pere, par lesquelles il approuvoit ce plan,& promettoit d'agir vivement auprès du roi d'Espagne. On trouva une copie des lettres du Pape avec le mémoire de la reine d'Ecosse. Comme toutes ces circonstances chargeoient extrêmement le duc de Norfolck & ses complices, Elisabeth l'envoya à la Tour avec le comte d'Arondel, & Lumley son gendre, le comte de Soutampton, Robert de Cobhan, & Thomas de Cobhan son frere, & les Chevaliers Thomas & Edouard Stanley, Thomas Girard, & André Percy frere du comte de Northumberland, & plufieurs autres Gentilshommes. Raphaël Sadley, & Thomas Smith conseillers d'Etat furent nommés Commissaires pour interroger Norfolck. Ces mesures prises, Elisabeth envoya Smith en France. Il se rendit à Amboise où la Cour étoit alors, & le premier de Janvier il rendit compte au Roi de la conjuration formée contre la reine d'Angleterre . & des intrigues que ses ennemis concertoient avec l'Espagne.

On étoit très embarasse au sujet de l'évêque de Rosse, qui des le commencement avoit été l'ame & le chef de toute cette conjuration, d'abord avec le comte de Soutampton par des assemblées nocturnes, puis avec les Anglois réfugiés en Flandre, & enfin avec le Pape & le duc d'Albe, & tout cela pour envahir l'Angleterre. L'Evêque se désendoit par le droit inviolable des Ambassadeurs, à qui il est permis de procurer l'avantage de leurs maîtres, de quelque manière que ce soit. Les Jurisconsultes les plus verses dans le droit impérial,

IX. 1571. qui furent consultés là-dessus, répondirent qu'un Ambassa.

CHARLE deur qui excite une révolte contre le Prince à qui il est
IX.

envoyé, est déchu de tous les priviléges des Ambassadeurs,
1571. & par conséquent sujet aux peines portées par les loix. On

envoye, est déchu de tous les priviléges des Ambassadeurs, & par conséquent sujet aux peines portées par les loix. On demanda encore si l'agent d'un Prince déposé par une autorité publique a droit aux priviléges des Ambassadeurs ? Ils répondirent qu'un Prince légitimement déposé, ne commu. nique point à un agent les priviléges attachés au caractère d'Ambassadeur ; puisque le droit d'établir des Ambassadeurs est réservé à la souveraineté. On leur proposa ensuite ces deux autres questions : l'agent d'un Prince qui est venu dans un Royaume étranger où ce Prince a été arrêté, doit-il jouir du droit du privilége des Ambassassas 20. Le Souverain déclarant au Prince arrêté, & à son agent, qu'il ne veut plus regarder cet agent comme Ambassadeur; l'Agent nonobstant cette déclaration, peut il s'en attribuer le privilége ? On répondit au premier article, que c'est l'autorité du Prince qui nomme un agent, qui décide si cet agent doit être regardé comme un Ambassadeur ou non. Au second. qu'un Souverain peut défendre à un Ambassadeur d'entrer dans ses Etats; & s'il y est entré, l'en faire sortir, dès qu'il passe ce qui est de la compétence d'un Ambassadeur : mais qu'alors il jouit de son privilége, jusqu'à ce qu'il soit hors du Royaume.

Après cet examen, on fit revenir l'évêque de Rosse de l'isle d'Eli; & on lui sit en presence de plusieurs Seigneurs assemblés une dure réprimende, sur ce qu'il s'étoit écarté . des devoirs d'un Ambassadeur. On lui déclara qu'on le regardoit comme déchû de cette qualité, & qu'il devoit être bien content de ce qu'on ne le punissoit pas d'une manière plus rigoureuse. Le Prélat répliqua qu'il étoit Ambassadeur d'une Reine libre, & injustement déposée; qu'il s'étoit toujours acquité de ses dévoirs avec fidélité, & pour le bien des deux Royaumes , & pour justifier ce qu'il avançoit , il produisit les lettres de créance & les ordres de la reine d'Ecosse. La-dessus Cecil baron de Burgley lui répondit en colére, que les droits d'Ambassadeur & de la foi publique n'étoient pas établis pour mettre à couvert des traîtres qui attaquent la majesté des souverains; que l'on pouvoit procéder contre

contre eux, & les punir comme criminels, fans quoi le premier scelerat viendroit sous le beau nom d'Ambassadeur CHARLE attenter à la vie des Princes.

IX. 1571.

L'évêque persista à soutenir qu'on pouvoit bien violer le caractére d'un Ambassadeur par voie de fait, mais jamais par voie de droit : Qu'ils savoient eux-mêmes ce qui venoit de se passer en France à l'égard de Trokmorton, & en Ecosse à l'égard de Randolphe & Tamwerth leurs Ambassadeurs. Qu'après avoir eu grande part aux troubles qui agitoient ces Royaumes, on s'étoit contenté de leur ordonner d'en sortir dans un certain tems limité; & qu'en poussant les choses à toute extrêmité, ils ne pourroient penser à exercer contre lui un traitement plus rigoureux. Comme on lui répliquoit qu'il étoit chargé par les dépositions des Anglois, il dit agréable. ment qu'une telle déposition n'étoit pas recevable, & que suivant un usage constant qui avoit force de loi, le témoignage d'un Anglois contre un Écossois, & réciproquement celui d'un Ecossois contre un Anglois, étoient comptes pour rien. Enfin après des disputes très-vivessur le droit des gens & des Ambassadeurs que ses deux partis réclamoient, l'évêque de Rosse fut mene à la Tour comme un simple particulier sans caractere, & resserré plus étroitement qu'il n'étoit auparavant. Il y subit plusieurs interrogatoires, ausquels il répondit toûjours à la décharge de la reine d'Ecosse. Il dit que cette Princesse qui n'avoit jamais pû parvenir à voir Elisabeth, ni à lui parler, avoit crû que tout moyen capable de la fauver étoit honnête & légitime: Qu'à l'égard du duc de Norfolck . l'affaire de son mariage avec la Reine s'étoit traitée du confentement des grands du Royaume, & que la promesse signée de sa main, qu'il avoit remise à Elisabeth, ne pouvoit le degager de la parole solennelle qu'il avoit donnée à Marie de l'épouser, puisqu'il l'avoit donnée en presence de Dieu & des Anges. » Et pour moi, ajoûta-t'il, aurois-je pû fans crime » manquer à ce qu'exigeoit de moi le caractère d'Ambassa-» deur dont j'étois revêtu, & abandonner dans une si fâ-» cheuse extrêmité la cause de cette malheureuse Princesse? » Quant au dessein de se rendre maître de la personne » d'Elisabeth, je ne l'avois proposé que pour sonder Nor-» folck ,& pour voir s'il étoit disposé à tout entreprendre, « Tome VI.

IX. 1571.

Lorsqu'on nomma au Prélat ses complices, il diminua leur CHARLE crime avec beaucoup d'adresse, & jamais on ne put lui faire dire les noms des Gentilshommes qui vouloient se saisir de la personne de la Reine, & qui s'étoient engagés par serment à v concourir.

Tremblefuricux en Angleterre.

Je ne dois pas oublier de dire ici qu'il semble que toutes ment de terre ces agitations du royaume d'Angleterre eussent été annoncées par un furieux tremblement arrivé le dix-huit de Fevrier sur les six heures du soir auprès du village de Kinnaston dans le comté d'Hereford. La secousse fut si violente, que la montagne voifine avec la roche qui étoit au bas, sauta en piéces, & alla se placer plus haut, emportant avec elle les arbres tout droits, & les bergeries avec les brebis. Quantité d'arbres furent engloutis dans l'ouverture qu'elle fit en s'élançant, & ceux qui étoient dans le lieu où elle fut transportée, s'attachérent à cette nouvelle terre comme s'ils y euffent pris racine. Dans l'endroit, d'où la montagne fut arrachée, il resta un goufre long de deux cens quatre-vingttreize pieds, & large seulement de quarante. On vit aux environs vingt arpens de terre bouleversés; les bois reculés; une chapelle renversée; un if du cimetière qu'on avoit planté à l'Occident, transporté du côté de l'Orient. Les grands chemins, avec les haves & les arbres qui les bordoient, changérent de place; les paturages devinrent terres labourables, & les terres labourables furent changées en paturages; plusieurs petites élévations de terre opposées les unes aux autres, le rapprochérent & se réunirent en une seule masse qui forma une coline affez haute. Ce tremblement après avoir duré depuis le Samedi jusqu'au Lundi, & s'être pour ainsi dire promené dans tout le canton, se rallentit enfin, comme s'il eût été fatigué du chemin qu'il avoit fait, ou accablé par le poids dont il s'étoit charge, & finit entièrement sur le midi. Il en arriva un pareil à Y vorne dans le canton de Berne: nous en avons des rélations faites par des témoins oculaires, qui ont vû avec étonnement la défolation de ces lieux. Il y eut aussi cette année & la précédente des tremblemens à Ferrare & aux environs : mais ils étoient d'une autre espèce.

1572. Proces du duc

Le feize de Janvier la reine d'Angleterre nomma dix-sept de Norfolck. Pairs pour l'affaire du duc de Norfolck; scavoir, George

Talbot comte de Schrewsbury, qui devoit présider au jugement en qualité de grand Sénéchal d'Angleterre; les com- CHARLE tes de Kent, de Worcester, de Sussex, de Hutington, de Barwick, de Bedford, de Pembrock, de Levcestre, d'Harford, le vicomte d'Hereford, l'Amiral, le Grand Chambellan, & 14. autres Milords choisis par la Noblesse. Dès qu'ils eurent pris séance, on fit lecture des lettres d'Elisabeth. On produisit ensuite un mémoire contenant les noms de ceux qu'on avoit cités, & l'on déclara convaincus des charges portées contre eux, tous ceux qui ne comparoîtroient pas. On tira Norfolck de sa prison, & on lui lut tous les chefs de l'accusation intentée contre lui : Qu'il avoit négocié son mariage avec la reine d'Ecosse, sans en avertir Elisabeth, dans le dessein d'élever Marie sur le trône d'Angleterre, & de couvrir le crime qu'elle avoit commis en faifant assassiner Darley son mari ; qu'ainsi il avoit par-là encouru les peines portées par l'ordonnance de Henri VI. de l'année 1427. Qu'il avoit abusé du pouvoir que la Reine lui avoit donné pour l'expédition d'Yorck, & qu'il avoit malversé : Qu'il avoit eu part à la révolte excitée contre la Reine, trois ans auparavant, dans les provinces du Nord: Que dans le tems de sa première détention, il avoit fait demander pardon à la Reine, & l'avoit demandé lui-même par des lettres, où il protestoit un sincére repentir, & donnoit parole qu'il ne songeroit jamais à ce mariage : Que malgré ces assurances, il avoit fait négocier secrétement cette affaire, par des gens affidés : Qu'il avoit été en liaison avec l'évêque de Rosse & Ridolfi pour tirer des secours du Pape & du duc d'Albe, afin d'exciter des troubles en Angleterre : Qu'il avoit fait compter au mois d'Août dernier des sommes d'argent aux Ecossois rebelles, & ennemis du parti, pour lequel la Reine s'est déclarée : Qu'il en avoit fait donner en Écosse & en Flandre aux Anglois qui s'y étoient réfugiés : Qu'il avoit résolu avec ses complices d'envahir l'Irlande aussi-tôt que l'Angleterre seroit attaquée, afin de diviser les forces du Royaume, & d'en rendre la conquête plus facile: Qu'il avoit formé le dessein de délivrer la reine d'Ecosse à force ouverte, ou par ruse; d'exciter en même tems une sédition, pour la proclamer reine d'Angleterre & d'Ecosse, & d'envoyer le Roi son fils en Rrij

1572.

Espagne entre les mains des ennemis des deux Royaumes. CHARLE IX 1 572.

Tous ces chefs d'accusation parurent aux Juges suffisamment prouvés par les lettres, les aveus & les dépositions de l'évêque de Rosse, de Barcker secretaire du Duc, de Candisch, de Banister & de quelques autres. Le comte de Schrewsbury lui avant demandé s'il convenoit des crimes dont on le chargeoit, & l'accusé ayant répondu qu'il s'en donneroit bien de garde : Voyez donc, ajoûta le Comte, quels Juges vous voulez pour en connoître ? Dieu & ses Pairs, repliqua Norfolck. Mais aussi-tôt rabattant un peu de la sierte de cette réponse, il fit à l'assemblée un discours flateur, pour tâcher de se la rendre favorable. Il dit entre autres choses qu'il remercioit Dieu & la Reine, de lui avoir donné à se justifier devant une assemblée composée de Juges également éclairés & équitables : Oue pour leur prouver son innocence, il suffisoit de leur faire remarquer qu'ayant pû se sauver, & se tirer du péril par le sécours de ses amis, il n'avoit point fait difficulté de comparoître à la premiére citation. Qu'au reste il supplioit la Reine & l'assemblée de ne lui point faire un nouveau crime de choses pardonnées, & dont il avoit marqué un fincére repentir, & de trouver bon qu'il fe justifiat seulement sur les chess postérieurs au pardon qu'il avoit obtenu. Le Sergent royal lui ayant fait alors une reprimande, fur ce qu'il parloit avec tant d'orgueil & d'effronterie de son innocence, après avoir été parfaitement convaincu des crimes dont on l'accusoit, & après l'aveu ingénu que la force de la vérité en avoit tiré de sa propre bouche en présence de ses Juges; Norfolck représenta que sa mémoire étoit infidéle, & qu'il ignoroit entiérement les formalités

On le renvoya à l'instant, & Schrewsbury fit passer les Pairs seuls dans une autre chambre, & leur ordonna de déclarer si Norfolck étoit coupable de haute trahison. C'est la coûtume en Angleterre, lorsqu'il s'agit de juger à mort un citoyen, que les Juges passent dans un lieu séparé, sans avoir de quoi manger ni de quoi boire, fans feu & fans lumiére, & sans parler à aucune autre personne qu'aux témoins produits

qui regardent l'ordre judiciaire : qu'ainsi il prioit ses Juges de suppléer par leur équité ce qui manquoit à l'esprit de

l'accufé.

IX. 1572.

contre l'accusé, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord sur la Sentence qu'il faudra prononcer; & alors ils viennent faire leur CHARLE rapport au Président. Après la déliberation, ils déclarérent le duc de Norfolck coupable de haute trahifon. On fit revenir l'accufé; le Président lui déclara l'avis des Juges, & lui demanda s'il étoit en état de se justifier des crimes dont on le trouvoit convaincu. Comme il ne répondit rien, le Sénéchal, à la requête du Sergent royal, prononça ainsi la Sentence : " Thomas duc de Norforck, puisque tu es accusé » de haute trahison, & que tu en as été jugé coupable » par tes Pairs, j'ordonne par ma Sentence que tu fois à l'inf-» tant reconduit à la tour, d'où tu seras tiré pour être mis » fur une claye & conduit au supplice hors de Londre, où tu » feras pendu, & qu'avant que tu fois etranglé & mort, la » corde soit coupée; qu'on t'arrache en cet état les entrailles » du ventre, & qu'on les jette au feu; qu'ensuite on te coupe "la tête, & qu'on écartele ton corps, pour en exposer ses » quatre parties où la Reine ordonnera. Dieu veuille avoir » pitic de toi.

La Sentence prononcée, Norfolck parla ainsi: » Puisque » vous m'avez condamné comme convaincu de haute trahi-» fon , & que vous m'avez retranché de vôtre corps , je vais » me préparer à fouffrir la mort patiemment ; & quoique » j'aye souvent éprouvé la clémence de la Reine, je ne la » fatiguerai plus de priéres inutiles : la seule grace que je lui " demande, c'est qu'elle veuille prendre sous sa protection » mes enfans & ma famille, & faire payer mes dettes. Il prononça ces mots en frappant de tems en tems sa poitrine, & avec une voix entrecoupée de soupirs & de sanglots. Après qu'il eut fait les derniers adieux aux Seigneurs, on le remena à la tour, où il resta encore long-tems de l'avis des Juges, pour convaincre les autres accusés qui y étoient prisonniers, & dont le procès n'avoit pas été examiné.

Peu de jours après, Barney & Marther convaincus d'avoir formé le dessein de tuer quelques-uns des Seigneurs du Conseil, & de délivrer Norfolck, furent punis de mort. Ce fut Herli leur complice, qui pour se procurer l'impunité, se déclara leur accusateur.

Enfin le huit de Mai la Reine tenant une assemblée à Rrii

IX. 1572.

Westminster, on remit sur le tapis l'affaire du duc de Nor-CHARLE folck, à la follicitation du Parlement; mais on croit qu'il n'agissoit que sur les ordres secrets de la Reine même. On demandoit que la Sentence prononcée contre lui fût exécutée : autrement que la vie de la Reine, d'où dépendoit le salut de l'Etat, & la tranquillité publique, n'étoit pas en sûreté:Qu'on sçavoit les affemblées & les intrigues que Norfolck & ses complices avoient faites; qu'il étoit à craindre, si on négligeoit ce feu cache fous la cendre, qu'il n'excitât bien-tôt un incendie, qui deviendroit funeste à l'Etat : Que les ennemis de dehors, qui conjuroient la ruine de l'Angleterre, conserveroient toùjours l'espérance de quelque changement favorable à leurs desseins, tandis que Norfolck seroit en vie, & qu'on pourroit ou par adresse ou par force le tirer de la prison, & le mettre à la tête des rebelles : Qu'ils prioient S. M. de fonger à elle-même, & d'affurer le falut de l'Etat, en affurant le fien, pour lequel ils ne cesseroient de craindre, tant que les criminels convaincus de haute trahifon ne seroient point punis, La Reine ayant consenti a l'exécution de la Sentence, Norfolck fut mené au supplice le deux de Juin sur les sept heures du matin : & ayant été conduit sur une hauteur joignant la tour, il monta sur l'échaffaut, d'où il sit un long discours au peuple. Comme le vicomte de Londre l'interrompoit, sur ce que pour se justifier il accusoit ses Pairs d'injustice : C'est contre mes intentions, lui répondit Norfolck, & je les crois pleins d'équité : puis il continua fon discours. Il avoua qu'il étoit convenu d'épouser la reine d'Ecosse; qu'il avoit recû deux lettres du Pape, & qu'il avoit été en liaison d'affaires & d'amitié avec beaucoup de personnes attachées au parti Catholique; mais, ajoûta-t'il, jamais je n'ai pensé à detrôner la Reine, à me rendre maître de sa personne, ni à soulever la ville de Londre : Jamais je n'ai eu avec Ridolfi de conférences à ce sujet. Quant à l'accusation de favoriser fecrettement la réligion Romaine, il déclara hautement qu'il n'étoit point Catholique, qu'il ne l'avoit jamais été, & que jamais il ne le seroit quand même on lui laisseroit la vie. Il s'étendit ensuite sur la clémence & la bonté de la Reine, qui avoit bien voulu adoucir & différer fon supplice, & par ce délai lui donner le tems de reconnoître & de pleurer ses

péchés : Que par un effet de cette même bonté, elle s'étoit = offerte d'elle-même à prendre sous sa protection ses enfans & CHARLE sa familledésolée. Après cet éloge d'Elisabeth, il protesta qu'il avoit toûjours détefté les factions, & il conjure le peuple de n'y entrer jamais : Que pour lui il fouhaitoit ardemment que sa mort mît fin à tous les troubles & à tous les dangers dont le Roïaume étoit menacé. Après quoi il exhorta tout le monde à changer de vie, de peur qu'il n'arrivât de leur tems ce que Hugue Latimer avoit prédit autrefois dans un discours qu'il fit du tems d'Edoüard V I. sçavoir, que Dieu irrité par les péchés & par les iniquités du peuple, lui enléveroit bien-tôt un si bon Roi. Qu'ils devoient craindre de même que Dieu n'abrégeat les jours de leur Reine ; qu'il falloit donc le prier sans cesse de les prolonger, & de lui donner le tems d'affermir la paix de l'Église & la tranquillité de l'Etat. Quant à moi, s'écria-t'il, je souhaiterois qu'elle vécût, s'il étoit possible, jusqu'à la fin du monde, que je crois n'être pas fort éloignée, & dont plusieurs d'entre vous pourroient bien être temoins. En finissant il se recommanda aux prières des affiftans, afin qu'étant sur le point de mourir dans la connoissance de la vérité, dans la foi, & dans l'espérance de la miséricorde divine, Dieu lui sît la grace de sortir de cette vie avec beaucoup de tranquillité & de constance, pour aller se rejoindre à lui. En même-tems il récita des pseaumes; & à l'occasion de quelques endroits où il étoit parlé d'ennemis, il protesta qu'il leur pardonnoit de bon cœur, fans en excepter aucun. Norfolck ensuite dit quelque chose à l'oreille au chevalier Henri Leon, & parla un moment à Alexandre Noell doyen de faint Paul, qui l'assista avec beaucoup de zele jusqu'au dernier moment : puis il ôta sa robe & se mit à genoux. Aussi-tôt le doyen de faint Paul recita tout haut quelques priéres pour lui; & le peuple s'étant mis à crier : " Dieu veuille avoir pitié de son ame, " le Doven ordonna à toute l'assemblée de faire silence, pendant que le criminel prioit en particulier. Enfin le boureau ayant demande pardon à Norfolck qui le lui accorda, ce Seigneur mit sa tête sur le billot ; car la Reine avoit change le genre de son supplice : le boureau lui coupa la tête & la montra au peuple. On la laissa en spectacle environ une heure, après

IX. 1572.

quoi on la mit dans le cercueil avec le reste du corps. & ses CHARLE domestiques le portérent à l'Eglise voisine où il fut enterré à l'ordinaire. Ce fut Noell qui fit la cérémonie des funerailles.

La mort du Duc de Norfolck fit des impressions très-différentes fur les esprits des Anglois. Les uns ne pouvoient sans être attendris, penser à ce Seigneur, qui joignoit à la plus haute naissance les plus beaux dons de la fortune & de la nature; les autres étoient saisss d'effroi lorsqu'ils considéroient la grandeur des maux où l'Angleterre étoit prête de tomber, si une conjuration aussi puissante n'avoit été promptement arrêtée par la févérité. Mais hors de l'Angleterre, & dans l'ille même, le parti de la reine d'Ecosse reçût un terrible coup par cette mort. Pour la reine Elifabeth, dès qu'elle se vit délivrée du péril qui la menaçoit, elle perdit aisément de vûë les propositions de mariage avec le duc d'Anjou; & ce projet dont nous avons déja parlé, échoua entiérement.

Après la punition du duc de Norfolck, on tint quelques assemblées où l'on prit des mesures pour arrêter les intrigues & les conjurations qui se formoient de tous côtés dans le Royaume. Dans cette vûë il fut ordonné que tous les partisans du duc de Norfolck, qui se saissroient des villes, citadelles ou forts de la dépendance de l'Etat; qui s'empareroient des canons, des munitions de guerre, ou des vaisseaux, feroient regardés comme convaincus du crime de haute trahifon ; qu'ils seroient punis de mort, leurs biens confisqués, & qu'ils perdroient ce qu'on appelle le privilège de la cléricature & du fanctuaire. Par un autre réglement inoui jusqu'alors en Angleterre, on déclara que personne ne pourroit à l'avenir s'employer pour la liberte d'un prisonnier détenu pour crime de haute trahison; & que quiconque auroit fait quelque tentative pour délivrer un accusé de cette espèce, soit étranger, soit citoyen, il seroit puni de mort comme criminel de haute trahifon, & que tous fes biens feroient confifqués : Que si quelqu'un s'employoit pour délivrer un homme coupable de haute trabifon après la Sentence portée contre lui, il seroit puni de la même manière que le criminel qu'il auroit tâche de sauver. Il parut en cela beaucoup de févérité; mais on la crût nécessaire dans les circonstances

où l'on se trouvoit, c'est pour cela qu'on ajoûta que ces deux = Edits ne subsisteroient que pendant la vie de la Reine.

Après la mort de Norfolck, Guillaume Laware, Rodolphe baron de Sadler, & Thomas Wilton jurisconsultes, avec Thomas Bromley avocat du Roi pour le fisc, furent députés vers la reine d'Ecosse pour se plaindre de la part Plaintes d'Ed'Elisabeth de ce qu'elle avoit pris le titre de reine d'Angle- tre la reine terre, & les armes du Royaume, contre la promesse qu'elle d'Ecosse. avoit faite dans le traité d'Edimbourg d'y renoncer pour toûjours: Qu'elle avoit souffert que ses Ministres dans les Cours étrangères l'appellassent publiquement reine d'Angleterre : Que c'étoit là ce qui lui avoit fait négocier son mariage avec le duc de Norfolck, non-seulement sans en parler à Elisabeth, mais encore par l'entremise des ennemis du peuple Anglois : Qu'elle avoit souleve les provinces septentrionales d'Angleterre : Qu'elle avoit tout mis en œuvre pour tirer Norfolck de prison : Qu'elle avoit soûtenu les Anglois rebelles tant dans les Païs-bas qu'en Ecosse : Qu'elle avoit employé Ridolfi pour demander du secours au Pape, au roi d'Espagne & à d'autres puissances, pour envahir l'Angleterre : Qu'elle avoit mendié à Rome une Bulle fulminante contre Elisabeth : Qu'elle avoit reçû des lettres du Pape, par lesquelles il l'assuroit qu'il la portoit dans son sein avec autant de tendresse qu'une poule en a pour ses poussins, & & qu'il regarderoit comme véritables enfans de l'Eglise tous ceux qui le déclareroient pour elle.

A ces reproches Marie versa un torrent de larmes entremêlées de foupirs, non pas en suppliante; mais comme une personne à qui la grandeur de ses maux a fait perdre le sentiment. Dès qu'elle eut repris ses sens, elle nia fortement qu'elle eût pris ni le titre ni les armes de reine d'Angleterre, que c'étoit son beau-pere & son mari qui les lui avoient donnés à son insçû; mais qu'elle les avoit quittes des que François II. fut mort : Qu'elle ne prétendoit aucun droit sur l'Angleterre pendant qu'Elisabeth ou ses enfans vivroient : Qu'elle n'avoit jamais eu dessein en épousant Norfolck de faire aucun tort à la Reine : Qu'elle avoit crû au contraire que ce mariage seroit avantageux à son Etat : Que dans cette persuasion elle n'avoir pas voulu y renoncer, d'autant plus

Tome VI.

CHARLE IX. I 172.

IX. 1572.

qu'elle s'y étoit engagée par une promesse solemnelle : Qu'el-CHARLE le n'avoir point sollicité la Bulle dont on se plaignoit : Qu'elle n'en avoit vu qu'une copie imprimée, & qu'elle l'avoit jettée au feu des qu'elle en eut fait la lecture : Qu'elle s'étoit servie de Ridolfi pour tirer de l'argent de Rome, parce qu'il avoit beaucoup de crédit dans cette Cour : Qu'il étoit vrai qu'elle avoit reçû des lettres du Pape, mais qu'elles ne contenoient que des motifs de confolation. Elle nia qu'elle eût demandé ni à lui, ni au roi d'Espagne du secours pour envahir l'Angleterre, & quelle eût jamais excité de fédition. A l'égard des lettres écrites à Rolfton, & à Hall en caractéres inconnus, & en langage équivoque, elle dit qu'elle étoit prête à s'en justifier dans l'assemblee du Parlement.

> Pendant que ces mouvemens agitoient l'Angleterre, l'Ecosse étoit déchirée par des divisions funestes; nos Ministres sollicitoient vivement auprès des Etats le rétablissement de la Reine: Que l'honneur de la France seroit blesse si l'on abandonnoit une Princesse qui touchoit au Roi de si près, & dont la déposition injuste devoit intéresser tous les Princes: Que le seul moyen d'accommoder tous ces différens, étoit de choisir des gens de probité des deux partis pour gouverner les affaires du Royaume, sans que ce fût sous le nom du Roi, ni sous celui de la Reine: Qu'on ne pouvoit pas même reconnoître le Roi pour souverain légitime, puisqu'il n'avoit aucun droit au Royaume que par sa mere : Que cette Princesse n'avoit pû être déposée par ses sujets, sans un renversement entier de toutes les loix divines & humaines : Qu'en attendant la fin de ces funestes divisions, il falloit obferver l'ancienne alliance contractée entre la France & l'Ecosse. Les Royalistes répondoient que les Ecossois accoutumés à obéir à des Rois, ne consentiroient jamais à ce gouvernement ambigu : Qu'un pouvoir partage est sans force; qu'il est beaucoup mieux dans une seule main : Que la Reine avoit été légitimement déposée, & le Roi sacré selon les régles : Qu'à l'égard de cette ancienne alliance, dont on parloit, ce n'étoit pas entre les personnes, mais entre les Etats qu'elle avoit été contractée.

> Pendant que nos Ministres s'employoient avec tant de zele à pacifier l'Ecosse, les ministres d'Espagne montroient

les mêmes vûes au déhors; mais fous main ils entretenoient la faction contraire par le moyen d'un certain Seton, qui CHARLE étant abordé à Harwic avec un mauvais habit de matelot animoit les factieux, & leur distribuoit de l'argent. La reine d'Ecosse voyant qu'il y avoit peu de secours à attendre de nous, pendant que le feu de la guerre étoit allumé dans le Royaume, commençoit à se tourner vers l'Espagne. Notre Cour s'en étant apperçue, craignit si les Espagnols réussiffoient, qu'ils n'ajoutassent à leurs propres forces celles de tant de Royaumes réunis sur la tête de Marie, & qu'ils ne les tournassent contre la France. Ainsi elle commenca à se refroidir beaucoup pour la reine d'Ecosse, & à montrer autant d'indifférence pour ses intérêts, qu'elle avoit auparavant fait paroître de vivacité.

Cette année, se renouvella l'ancienne querelle entre les villes Anseatiques & les Rois voisins. On appelle villes An- villes Anseaséatiques, plusieurs villes maritimes & quelques autres qui fe sont unies depuis long-tems pour le commerce par une al. liance appellée Teutonique, & qui jouit de beaux priviléges & de grandes immunités. Voici l'occasion de ce différent. L'année précédente la ville de Lubec après une guerre de huit ans, avoit fait la paix à Stetin avec sean nouveau roi de Suede. Un des articles du traité portoit qu'à l'avenir les négocians de Lubec auroient la liberté d'aller par mer à Narva. Mais lorsque le roi de Suede se sentit affermi, il défendit aux vaisseaux de Lubec de porter des marchandises à Narva, qui est un port de Russie; & la guerre qu'il avoit contre les Moscovites, fut le prétexte de cette défense. Sur cela les villes Anséatiques indiquent une assemblée générale pour le commencement de Juin. On y proposaquantité d'affaires, entre autres de renouveller la société Teutonique, & l'union des villes Anséatiques pour le commerce de Russie, que l'on continueroit de faire dans un certain port marqué. On y parla de la nouvelle défense que le roi de Suede venoit de faire d'envoyer des vaisseaux à Narva ; d'une contribution pour payer les dettes de la maison commune des Orientaux à Anvers; d'envoyer une ambassade en France, & dans les Païsbas, & de beaucoup d'autres choses qui intéressoient leur fociété. On prétend qu'elle commença vers l'an mil deux

CHARL IX. cens un peu avant le tems de Frederic II. Ce fut alors que les villes de la côte de la mer Baltique, & presque toute la basse-Saxe firent un traité d'union pour maintenir la liberté du commerce : elles obtinrent pour cela des priviléges & des immunités de plusieurs Princes voisins, & elles fixérent le fiège de leur commerce dans quatre grandes villes des pais etrangers. Cette société fortifiée peu à peu par la multitude de ceux qui s'y joignirent devint dans l'espace de cent ans, si puissante, si riche, & si florissante, qu'elle excita la jalousie des Puissances qui avoient contribué à son établissement; elle fut dès le commencement composée de plus de quatre-vingt villes, distribuées d'abord en trois classes ou métropoles, puis en quatre, quand la Prusse y sut entrée. Les quatres Métropoles étoient Lubec, Cologne, Brunfwic & Danzick. En l'année 1528 on en retrancha quatorze villes; ainfi il n'en resta plus que foixante-six; scavoir, six Vandaliques, huit en Poméranie, six en Prusse, trois en Livonie, treize en Saxe, dix en Westphalie, sept dans le pais de Cleve, ou dans le comté de la Marck, trois dans l'Overissel, sept dans la Gueldre, & trois dans la Frise. A l'exception de ces villes ail n'y avoit personne qui pût jouir des privileges de la société dans les lieux principaux où leur commerce étoit établi. Les habitans des quatorze villes retranchées n'avoient plus ce pouvoir, & beaucoup moins encore les Anglois, les Ecossois, les Hollandois, les Flamands, les Allemans, les Danois, les Suedois, & les Polonois. A l'égard de ceux qui font nes dans les petites villes & dans les bourgades des villes de la fociété, ils n'ont permission d'y faire le commerce que lorsqu'ils ont acquis le droit de bourgeoisie dans quelqu'une des villes dont la société est composee. Londres est aujourd'hui une des quatre grandes villes du commerce de la société : elle y fut unie l'an 1250 par Henri III. roi d'Angleterre. Cette ville ayant toûjours été très-fidelle aux successeurs de ce Prince, & leur ayant donné de grands secours, sur-tout à Edouard III. dans la guerre qu'il fit contre nous avec de grands fuccès, ce Prince ordonna qu'à l'avenir tous les commerçans de la fociété Teu. tonique, ne pourroient être charges d'aucune nouvelle imposition sous quelque nom que ce sût de tribut, d'exaction,

IX. I \$72.

de subside, en un mot de quelque contribution que ce pût être. Cette Ordonnance fur confirmée & maintenuë par CHARLE Richard II. Henri IV. Henri V. & Henri VI. fes fuccesseurs. juíqu'au tems où la guerre s'alluma entre les Anglois & les Danois, Ce fut alors que quelques bâtimens Anglois pris dans le Sund, furent cause de la perte de soixante navires de la fociété Teutonique, que les Anglois enlevérent par reprefailles avec les marchandises dont ils étoient chargés. Cette hostilité donna occasion à une guerre qui dura trois ans entre l'Angleterre & les villes Anseatiques. Mais elle fut heureusement terminée par le traité de Mastrick de l'année 1474, conclu par l'entremise de Charle le Hardi duc de Bourgogne qui avoit époufé la fœur d'Edoüard. Depuis ce tems là les Marchands Allemans ont joui des priviléges qu'ils avoient en Angleterre, pendant quatre-vingt ans, sous le régne de Richard III. de Henri VII. de Henri VIII. & d'Edouard VI.

Une autre place capitale de leur commerce étoit Bruge, l'une des plus grandes villes de Flandre, & où se trouvent les plus belles maifons. Les commerçans de la fociété commencérent à y établir leur négoce en l'année 1262 : mais deux cens vingt fix ans après, elle déchut beaucoup de fon ancienne opulence, lorsqu'elle enferma dans une prison ignominieuse Maximilien roi des Romains, après avoir massacré fous ses yeux quelques-uns de ses principaux Ministres: Car l'empereur Frederic son pere ayant mis en armes tout l'Empire vint dans les Païs-bas, & ruina le port de Bruge. Auffitôt tout le commerce de cette ville passa à Anvers dans le Brabant, & la société s'y établit dans la suite. Car le roi Philippe ayant confirmé en 1562 à la prière des négocians de Lubec & d'Anvers les priviléges accordés par Jean II. duc de Brabant en 1315, & confirmés par Antoine un de ses successeurs l'an 1409, il fut résolu dans une assemblée générale de la fociété Teutonique qu'elle auroit à Anvers un collège & une maison publique, où elle établiroit un Conseil pour rendre la justice ; elle fit à cet effet un traité avec le Sénat d'Anvers, & elle dépensa pour cet établissement foixante mille Carolus,

La troisiéme place de commerce accordée à la société Ssiii

IX. 1572.

depuis plus de trois cens ans, est la ville de Novogorod (1) une CHARLE des plus grandes de l'empire de Moscovie, située à quarante milles de Narva qui est en Livonie, à vingt-six de Pleskow. & a fix vingt de Moscou capitale de Russie. Mais ce commerce a été transporté à Rêvel, & ce fut la perfidie & la cruauté de Jean duc de Moscovie qui en fut cause. Enfin les Moscovites sous prétexte de quelque injure reçûe des habitans de Revel, se rendirent maîtres de Narva, y établirent en 1558 le siège du commerce de la Russie, & firent en forte que les marchands laissérent Revel pour aller à Narva. Auffi-tôt tous les négocians Anglois, Flamans & François y allérent en foule au grand regret du grand Maître de l'Ordre de Livonie, & de l'archevêque de Riga, qui de concert en portérent leurs plaintes à l'empereur Ferdinand, comme d'une injure dont il falloit tirer raison. Malgré leurs plaintes le commerce continua à Narva, jusqu'à ce qu'Erick roi de Suede, qui se plaisoit à inquiéter tous ses voisins, se faisit de quelques navires de Lubec, qui revenoient de Narya, les fit conduire à Revel & à Stokolm, & en confisqua les marchandises. Cette violence causa une guerre de huit ans qui finit, comme nous ayons dit, par la paix concluë à Stetin : mais la mauvaise foi de Jean successeur d'Erick, donna occasion à l'assemblée que la société des villes Anséatiques tint cette année.

Le quatrième lieu de leur commerce fut établi à Berghen en Norwege; & c'est l'endroit où il est resté le plus de vestiges de l'ancienne alliance. Dans la suite la noblesse Danoise ayant pris goût au profit que l'on tiroit du commerce voulut aussi le faire sous le régne de Frederic II. ce qui porta un grand préjudice à celui de la fociété. Les villes en portérent leurs plaintes à ce Prince : & quoique vingt ans auparavant il eut donné une promesse solennelle de ne point toucher à leurs droits, à leurs immunités, à leurs priviléges, cependant il ne voulut point empêcher la noblesse Danoise de commercer par mer, & il abolit les manufactures des ouvriers que les affocies Flamans avoient réunis à leurs maisons, & à qui ils permettoient de jouir des priviléges dont ils jouisfoient eux-mêmes. Ces raifons & quelques autres encore les

(1) Ville archiépiscopale sur le Wolga,

encouragérent à indiquer l'assemblée générale à Lubec. On y renouvella les anciens droits, & l'on y fit plusieurs statuts, CHARLE dont quelques-uns regardoient la discipline, qui devoit être observée entre les associés, & d'autres intéressoient les Princes étrangers. Les premiers subsistent & sont observés; les seconds ayant été envoyés aux Princes qu'ils concernoient, ont pour la plûpart été fans effet.

IX. 1572.

Affaires de

L'année précédente le Roi après son entrée solennelle à Paris étoit allé à Blois avec la Reine sa mere, & les ducs d'Anjou & d'Alençon ses freres, pour affermir par sa presence la tranquillité que la paix nouvellement conclue n'avoit pas entiérement rétablie. Pour engager, pendant qu'il feroit sur les lieux, la reine de Navarre, le Prince son fils, le prince de Condé, Coligny & tous les Seigneurs du parti protestant à se rendre à la Cour; il envoya pour la seconde fois le maréchal de Cosse, comme nous l'avons dit, & lui donna ordre de rompre l'affemblée de la Rochelle, que bien des raifons lui rendoient suspecte, & de presser le départ de Coligny, fous prétexte que dans les entretiens que le Roi avoit eus avec Louis de Nassau sur le dessein de porter la guerre en Flandre, il s'étoit trouvé bien des difficultés que lui seul pouvoit résoudre ; qu'il étoit par conséquent nécessaire d'en conférer avec lui. On assure qu'il se tint alors un Conseil , où se trouverent la Reine, le duc d'Anjou, le cardinal de Lorraine, le duc d'Aumale son frere, le duc de Guise, Birague le Garde des Sceaux, & quelques autres, sur les moyens d'éxécuter le complot que l'on avoit formé contre Coligny & les autres Seigneurs Protestans, & que cette affaire fut discutée dans la même chambre, où dix buit ans après ce même duc de Guise fut assassiné par ordre de Henri III. & les curieux ont observé qu'étant survenu de nouvelles difficultés fur l'exécution, après que le Roi fut de retour à Paris, on tint un nouveau conseil à faint Cloud dans la maison de plaisance de Jerôme de Gondi, où un an après la mort du duc de Guife, le Roi fut assassiné lui-même d'un coup de couteau que lui porta un exécrable moine.

Il avoit été résolu d'abord qu'entre les préparatifs pour la solemnité des nôces du prince de Navarre & de la sœur du Roi, on construiroit dans une isse de la Seine, qui est

IX. 1572.

vis-à-vis du Louvre, une citadelle de bois; qu'on donneroit au CHARLE duc d'Anjou un corps d'élite, pour y foutenir une espèce de siége; que le prince de Navarre, Coligny & les autres Seigneurs. feroient une attaque pour emporter ce fort; & qu'on tireroit des deux côtés des coups de canons & d'arquebuses sans balles; mais que quand une fois les esprits seroient échauffés par le combat, on donneroit un certain signal pour charger à balle,& qu'on déguiseroit ces meurtres prémédités sous l'apparence d'une querelle qui se seroit élevée au milieu des divertissemens. Le fort fut effectivement bâti dans l'isle : mais comme les esprits défiants en prenoient du soupçon, & qu'il paroissoit que les Seigneurs ne s'exposeroient pas aisément à un combat si dangereux dans un tems où la réconciliation des deux partis étoit trop récente pour avoir étoufé toute leur haine; le Roi fit démolir le fort, & transporter les matériaux, avant que ce soupçon eût jetté des racines plus profondes.

> Quelques auteurs ont écrit que le duc d'Anjou avoit fait confidence du fecret de cette affaire à Ligneroles, & que ce fut cette confidence qui coûta la vie à ce dernier. Car étant entré un jour dans la chambre du Roi, & l'ayant trouvé de mauvaise humeur, à cause des plaintes déraisonnables, & menaçantes des Protestans, on prétend que par vanité, ou par imprudence, il dit au Roi à l'oreille : » Sire, prenez » patience, cette tour dans peu vous fera raison de ces im-» portuns. « Le Roi, dit-on, frappé de ce mot, ne répondit rien, & fit toûjours mine d'être en colere, comme s'il n'avoit rien compris à ce qu'il venoit d'entendre. Mais il aposta des gens pour assassiner Ligneroles, comme je l'ai dit, de peur que ce grand secret, qui ne devoit être sçû que d'un petit nombre de personnes, & qui se trouvoit deja découvert par l'imprudence de son frere, ne se répandît peu à peu, & ne vînt enfin jusqu'à ceux dont on vouloit se défaire. Mais d'autres attribuent sa mort à une autre cause. On prétend qu'il étoit en commerce de galanterie avec la Reine mère, & que la chose étant venuë à la connoissance du Roi, naturellement violent, & incapable de fouffrir une injure, il avoit donne ordre fur le champ qu'on l'affaffinât. Ceux qui donnent cette raison du meurtre de Ligneroles, ajoûtent que ce sut la nécessité

nécessité qui fit prendre au Roi le parti violent auquel il se = détermina par le conseil de la Reine, & du duc d'Anjou, CHARLE qu'il n'avoit jamais délibéré là-dessus, & qu'il ignoroit absolument le projet formé par sa mère, & par son frère avec

quelques autres (1) que j'ai nommés ci-devant.

Ce fut environ vers ce tems-là, que Charlote de Bourbon fille de Louis duc de Monpensier se sauva en Allemagne, & alla trouver Frideric électeur Palatin. Elle étoit Protestante de Monpenaussi bien que Jaqueline de Longwic sa mère, qui lui inspira ser se sauve le Calvinisme, mais en secret, de peur que le Duc son mari gne, & époune s'en apperçût. Comme cette famille, quoique très illustre, le le Prince se trouvoit alors à l'étroit du côte de la fortune, on prit le d'Orange. parti, pour la foulager, de mettre Charlote dès sa plus tendre jeunesse à l'abbaye de Jouars, dont elle sut Abbesse. Elle garda toujours dans cette retraite la religion qu'elle avoit apprise en son enfance, suivant en cela le conseil de Jeanne Chabot Abbesse du Paraclet, sa parente très-proche. Celle-ci en faisoit ouvertement profession; cependant elle ne sortit jamais de son monastére, que quand on l'en chassa dans le plus fort de la guerre contre les Protestans, & elle continua

toute sa vie à porter l'habit de Religieuse.

L'évasion de l'abbesse de Jouars intrigua la Cour. Christophle de Thou premier Président du Parlement eut ordre de se transporter dans cette Abbaye, pour prendre une connoissance exacte de ce qui s'étoit passe, & en faire son rapport au Roi. Le duc de Monpensier qui étoit alors à Aigueperse en Auvergne, reçut une lettre de l'électeur Palatin datée du quinze de Mars, par laquelle il justifioit sa fille, fur ce qu'elle avoit suivi les mouvemens de sa conscience ; & il prioit le Duc son pere de ne lui en savoir point mauvais gré. Monpensier zélé Catholique, & par conséquent trèsennemi des Protestans, répondit le vingt-huitieme de Mars à l'Electeur, qu'il étoit au desespoir de ce qui étoit arrrivé; & qu'il ne pouvoit écouter aucune excuse. Il s'emporte dans cette lettre contre le libertinage de sa fille, dit qu'elle a violé la promesse qu'elle avoit faite à Dieu d'elle même en l'absence de son pere & de sa mere, qu'elle a trompé l'esperance de toute sa famille, & manqué au respect qu'elle devoit à son

(1) Le Cardinal de Lorraine, le duc d'Aumale, Guife, Birague, &cc. Tome VI.

IX. 1572.

pére. Il proteste qu'il ne lui pardonnera jamais, si elle ne re-CHARLE vient incessamment en France se soumettre aux ordres du Roi, & à la volonté de son pére. Il prie l'Electeur de vouloir bien s'entremettre pour l'y engager, & de faire pour un Prince son ami & son parent, ce qu'il voudroit que l'on fit pour lui-même en pareille occasion. » Vous seroit-il donc » bien honorable, ajoûta-t'il, de retirer dans votre maison » des enfans qui quittent leur pere ? N'est-il pas plus digne » de vous de leur conseiller avec bonté de rentrer au plûtôt » dans leur devoir? « L'Electeur, prince respectable & plein de probité, & qui sçavoit ce que des enfans doivent à leur pere, répondit au duc de Monpensier, qu'il étoit prêt à lui renvoïer sa fille, pourvû que le Roi se rendît garant qu'on ne la violenteroit point sur sa conscience; & il en écrivit aussi au Roi : Mais quelque envie que Monpensier eût de r'avoir sa fille, il ne voulut jamais consentir à cette condition. Le Roi étoit résolu d'envoyer à l'Electeur Palatin Jean d'Aumont, homme de grande condition, & Lieutenant de Monpensier, pour ramener cette fille; mais le pére déclara que si elle vouloit persister dans la religion des Protestans, il aimoit mieux qu'elle restât en Allemagne, que de revenir en France pour scandaliser tout le monde, & faire le malheur de sa vieillesse. Ainsi Charlote demeura dans la maison de l'Electeur, qui eut pour elle les égards dûs à sa naissance. Quelque tems après elle épousa Guillaume de Nassau prince d'Orange.

Dans ce même tems les Guises quittérent la Cour, sous prétexte que le Roi sembloit avoir oublié les services que cette illustre famille avoir rendus à l'Etat; qu'il n'avoir tenu aucun compte de venger le meurtre du duc de Guise; & qu'il faisoit mille caresses à leurs ennemis mortels. La Reine & le duc d'Anjou en paroissoient très-mécontens, & ils n'étoient parfachés qu'on crût que leurs volontés & leurs sentimens étoient sur ce point bien différens de ceux du Roi. Soit ruse, soit réalité de la part du Prince, il est certain que sa conduite à l'égard des Protestans & des Guises jetta Coligny & ses amis dans une erreur qui leur a été funeste, parce qu'ils se perfuadérent que Charle vouloit fincérement la paix, & qu'il la regardoit comme nécessaire à son Etat; que pour l'affermir

il souhaitoit que sa sœur épousat le prince de Navarre, & qu'on portât la guerre en Flandre. Mais les auteurs Italiens CHARLE nous rendent ce point d'histoire très-problématique, parce qu'en se répandant en éloges sur ce qui se passa dans la suite, ils vantent cette ruse comme digne de l'esprit admirable de ce grand Roi, qui selon eux médita long-tems le coup que nous lui verrons frapper.

IX. 1 572.

La reine de Navarre étant en chemin pour se rendre à la Cour, le cardinal Alexandrin, qui l'année précédente avoit été envoyé par le Pape aux rois d'Espagne & de Portugal, eut ordre de passer en France au commencement de celle-ci. En courant la poste, il rencontra la reine de Navarre, & passa sans la saluer : On ne sçait si ce sut par fierté, ou par impolitesse. Quoi qu'il en soit, il alla droit à Blois où étoit la Cour. Il obtint sur le champ une audience secrette, dans laquelle il demanda au Roi au nom du Pape qu'il renonçât à l'amitie du Turc, parce que cette union étoit honteuse à un Roi très chrétien, & pernicieuse à tout l'univers : Ou'il entrât dans la ligue socrée : Qu'au lieu de donner sa sœur au roi de Navarre, comme il l'avoit résolu, il la mariât au roi de Portugal: Qu'il s'abstînt autant qu'il pourroit d'avoir avec les hérétiques des entretiens familiers, qui feroient pernicieux pour fon Royaume & pour lui.

Les historiens Italiens disent, qu'à l'égard de la ligue contre le Turc, Alexandrin n'obtint rien, & que ce Cardinal. n'en fut point étonné, parce que dans l'état où étoit la France, on ne devoit pas être surpris que ne pouvant mettre. ordre à ses propres affaires, elle ne se mêlât point de celles des étrangers; qu'il n'étoit pas possible qu'elle fournit de l'argent pour cette guerre, puisque ses finances étoient épuisées par les guerres intestines; qu'elle pouvoit encore moins laisser sortir ses troupes du Royaume; que les Protestans refuseroient de servir chez les étrangers, de peur qu'on ne les empêchât de rentrer en France; & que si on y envoïoit les gens de bien & les zélés Catholiques, le Roi destitué de leur. secours seroit à la merci des Protestans. Quant à la négociation du mariage de Marguerite de Valois avec le roi de Portugal, ils prétendent qu'elle fut poussée plus vivement, mais sans succès, parce que le Roi étoit persuade que la tranquillité.

Ttij

publique dépendoit du mariage de sa sœur avec le prince CHARLE de Navarre. Ils rapportent que ce Prince, malgré les raifons du Cardinal, persista dans son sentiment; mais que comme Alexandrin însistoit toujours, le Roi lui dit : » Que » ne puis-je, M. le Cardinal, vous expliquer tout ce que je » scais ? vous verriez bien-tôt le Pape & vous ; que ce maria-» ge de ma fœur avec le prince de Navarre est la chose du » monde la plus avantageuse pour établir solidement les af-» faires de la Religion, & pour exterminer ses ennemis. Mais » j'espére que dans peu le succès obligera le Pape à louer mes » desleins, ma piété & mon zéle ardent pour la Religion. « Jerôme Catena auteur de la vie de Pie V. ajoûte que le Roi ayant pris la main du Cardinal, tira de la sienne une bague qu'il lui présenta, en lui disant : » Recevez ce gage de la » parole que je vous donne de ma foûmission inviolable pour » le faint Siège, & de l'exécution prompte du projet que j'ai » formé contre les hérétiques & les impies : « Que le Cardinal refusa la bague, & dit au Roi qu'il étoit content de la parole que S. M. lui donnoit, & que le Pape s'en contenteroit aussi: Que c'étoit le gage le plus précieux qu'il pût porter au souverain Pontife.

Après une réponse conçûe en termes si clairs, ou plus enveloppés felon quelques auteurs, le Cardinal prit congé de la Cour, qui lui avoit fait tous les honneurs imaginables; & retourna à Rome en diligence, sur l'avis qu'il eut que la fanté de son oncle s'affoiblissoit de jour en jour. Avant son départ de la cour de France, la Reine mère & le duc d'Anjou

lui firent de grandes promesses.

Affaires d'Ita'ie. Mort de

A l'égard de Pie V. il fut attaqué des le commencement de l'année d'une fiévre lente, sans que cette indisposition interrompît fon travail accoûtumé & fes longues priéres. Au mois de Mars ses douleurs de reins augmentérent considérablement, & ses urines se trouvérent chargées de pus. Il crut alors devoir recourir au lait d'ânesse, son reméde ordinaire; mais l'ayant pris en trop grande quantité, son estomach en fut si malade qu'il tomba dans une sievre aiguë, & que pendant quelque tems on le crut mort. Néanmoins il reprit ses forces, monta le jour de Pâques à sa tribune, benit le peuple à fon ordinaire, & lui fit une exhortation. Il avoit visité

auparavant presque toûjours à pied, les sept principales Eglises de Rome, comme s'il eût voulu leur dire adieu, après quoi CHARLE il ne fongea qu'à se débarrasser entiérement de toutes les affaires, pour ne s'occuper que de la mort. Enfin ayant reçû le Vîatique de la main du Cardinal Alexandrin, qui étoit arrivé de France depuis quelques jours, il mourut deux heures avant la muit le premier Mai, dans la soixante-huitiéme année de sa vie, & la septiéme de son Pontificat. A cette nouvelle le peuple ne put cacher sa joie : accoûtumé à la licence, il portoit une haine secrette à ce vieillard chagrin & de mœurs austères. On détestoit sur-tout la rigueur du tribunal de l'Inquisition sous son pontificat, rigueur insupportable à des gens libres. C'étoit d'ailleurs un faint homme, éloigné de l'avarice & de tout intérêt fordide, & qui ne songea jamais à enrichir sa famille. Cependant un caractère de negligence, un abord difficile pour ceux qui avoient des plaintes à faire, un manque d'application aux affaire de l'Etat, où il n'entendoit rien, laissérent un champ libre à l'insatiable avidité de ceux de sa famille qu'il avoit élevés aux premières charges de l'état Ecclésiastique, suivant l'ulage ordinaire de cette Cour : ensorte qu'ils firent impunément sentir aux Romains les effets de leur avarice & de leur hauteur pendant tout son pontificat. Jerôme Rusticucci homme sans mérite & fans extraction, que Pie V. ne laissa pas d'élever au Cardinalat, ressentit les premiers effets de la haine qu'on portoit au gouvernement de son bienfaiteur : Car Gregoire XIII. qui lu fucceda, defendit à ce Cardinal de paroître à Rome : & pour diminuer le deshonneur de son exil, il lui ordonna de se retirer dans son Diocèse.

Deux ans auparavant, Pie V. avoit donné le chapeau a Pel-de Gregoire levé archevêque de Sens, à la recommandation du cardinal XIII. de Lorraine. Lorsqu'on eut reçû en France la nouvelle de la mort du Pape, le cardinal de Lorraine, qui avoit fait d'avance tous les préparatifs pour son voyage, se mit en chemin, & mena avec lui le cardinal de Pellevé pour se trouver au Conclave. Dès le fecond jour d'après la neuvaine ordinaire, tous les Cardinaux qui étoient au Conclave nommérent unanimement Hugue Buoncompagno de Boulogne, homme favant dans le droit civil & canonique, & que Pie IV. qui

IX. 1 572.

le mit dans le facré Collège, jugea deslors digne de deve-CHARLE nir le chef de l'Eglise. Hugue prit le nom de Gregoire XIII. IX. Sa nomination fut très-prompte, contre l'ordinaire des Conclaves, qui sont presque toujours longs, turbulens, & accompagnés de disputes très-vives, que l'animostré des esprits

ctaves, qui foin preque voijours foigs, dinfoneris, & accompagnés de disputes très-vives, que l'animonité des espris & le diversité des intérêts a coûtume d'y faire naître : mais les circonstances exigeoient de la célérité. Un long interrégne auroit suspendu les progrès que l'on avoir lieu d'attendre, en continuant la guerre contre le Turc.

Le cardinal de Lorraine apprit en chemin la nomination du Pape; mais il ne laissa pas de continuer son voyage: il étoit bien aise d'avoir un prétexte pour s'absenter de la Cour; & d'ailleurs il vouloit consérer avec le nouveau Pape, sur les

projets concertés avec la Reine mere.

Le mariage du P. de Navarre avec Marguerite de Valois arrêté.

Après le départ du cardinal Alexandrin, la reine de Navarre accompagnée de Louis de Nassau, parut à la Cour avec un grand cortége. On parla aussi-tôt du mariage de Marguerite de Valois avec le prince de Navarre, qui arriva peu de tems après avec le Prince de Condé son cousin germain, le comte de la Rochefoucaud, & quantité d'autres Seigneurs & de Gentilshommes. Les articles du contrar surent arrêtés le onzé d'Avril. Le Roi donna en dot à sa sœur trois cens mille écus d'or, l'écu évalué à cinquante-quatre sols.

Traité entre la France & l'Angleterre. Huit jours après, le traité d'alliance avec la reine d'Angleterre fut figné à Blois par François de Monmorency, René de Birague, Sebaftien de l'Aubefpine évêque de Limoge, & Paul de Foix pour la France; par Thomas Smith & François Heuwick de Valfingham pour l'Angleterre. Les conditions étoient que les deux parties se donneroient réciproquement du sécours contre tous leurs ennemis quels qu'ils fussent. Le secours fut déterminé à huit vaisseux bien équipés, fur lesquels on embarqueroit douze cens soldats, & des vivres pour deux mois, & à six mille hommes de pied, à condition pourtant que si la Reine aimoit mieux trois mille chevaux, on les lui donneroit: Que le commerce seroit libre entre les deux nations, & que les Anglois joüiroient en France des mêmes priviléges dont ils joüissient à Bruge, à Anvers, & à Berghen en Norwege: Qu'on ne les inquicteroit point

Le Roi jura quelque tems après l'observation du traité, en présence d'Edouard Clinton Amiral d'Angleterre, que la Reine envoya en France pour cette ratification; & la Reine d'Angleterre en fit autant à Westminster le quinzième de Juin en présence de François de Monmorency, de Paul de Foix,& de Bertrand de Salignac, de la Mothe-Fenelon ambaL sadeur de France à Londres, Le lendemain Elisabeth donna à François de Monmorency l'Ordre de saint George ou de la Jartiere, comme une marque de sa considération pour la mémoire du Connetable de Monmorency son pere, qui avoit recû le même honneur de Henri VIII. On parla ensuite d'adoucir la prison de Marie Stuart, & on proposa un armistice en Ecosse, en attendant que les Etats du Royaume pussent trouver quelque moyen de finir les troubles : & que s'ils ne pouvoient pas s'assembler librement en Ecosse, on feroit venir leurs Députés à Londres, où ils tiendroient leurs séances en presence des Commissaires François & Anglois nommés par les deux Cours. On répondit à cette proposition, qu'en considération du roi de France, on avoit traité Marie avec beaucoup plus de bonté qu'elle ne méritoit, & qu'on le feroit encore à l'avenir, quoique le Parlement fût convaincu que la sûreté de la Reine & de l'Etat dépendoient de la rigueur dont on useroit à son égard: Qu'on avoit déja travaillé sérieufement à rétablir l'union & la paix en Ecosse: Que Drury & du Croq Ambassadeur de France étoient allés dans le Pais pour travailler à tout pacifier:mais que Guillaume Kirkadev baron de Grangy, qui étoit maître de la citadelle d'Edimbourg, n'avoit voulu écouter aucune proposition, se flattant apparemment de recevoir du secours de France, ou des Païs-bas ; quoique les chefs du parti des Hamiltons, comme le comte de Huntley & d'Arbroth pour son pére, se fussent engagés par écrit à observer la paix avec Elisabeth, & que toute la Noblesse du parti de Marie eût juré la même chose. On se sépara avec de grandes marques d'amitié de part & d'autre. Il n'y avoit presque plus aucune espérance de réussir dans la

négociation du mariage avec le duc d'Anjou, que Monmoren-CHARLE cy avoit ordre de remettre sur le tapis, tant par les nouvelles difficultés qui s'y rencontrérent, que parce que le duc d'Anjou demandoit pour préliminaire que la religion Catholique fût rétablie en Angleterre. Mais la Mothe-Fenelon quelque tems après proposa le duc d'Alençon cadet du duc d'Anjou, suivant les ordres de la Reine mere, femme inquiete sur l'avenir, qui en procurant des Royaumes à tous ses enfans par des alliances, vouloit éviter le trifte présage de se succèder les uns aux autres dans celui de France. Mais on donna depuis une autre interprétation à cette démarche; & on dit que Catherine qui pensoit dessors à ce qui s'exécuta dans la suite dans Paris, avoit envie par cette marque d'amitié si éclatante, d'engager Elisabeth à n'être plus à l'avenir si disposée à secourir les Protestans. Lorsqu'on parla de ce mariage à Kenelwort deux jours avant le massacre de Paris, la Reine s'en excusa avec modestie, alléguant, outre la diversité de religion, l'inégalité d'âge; car le duc d'Alençon n'avoit que dix-sept ans, & Elisabeth en avoit plus de trente-huit : cependant elle promit d'y penser avec plus de loisir.

Mais soit que la proposition de la Reine mère sût sérieuse, ou seulement l'effet de sa politique, il est certain que le duc d'Alençon depuis ce tems-là ne cessa point de solliciter vivement Elisabeth d'y consentir : & l'amitié de la Reine que cet empressement lui acquit, ne lui servit pas peu dans les af-

faires qu'il eut depuis en Flandre.

Mott funeste dePercy comte de Northumberland.

Dès le mois de Juin précédent Thomas de Percy comte de Northumberland, qui avoit été envoyé en prison sur le lac Levin, comme on l'a dit ci devant, fut livre pour de l'argent, à ce qu'on disoit, à Mylord Hunsdon gouverneur de Barwick, qui lui fit couper la tête à Yorck. Ce fut Morton qui le vendit, pour récompense des grands services que ce Seigneur lui avoit rendus du tems qu'il étoit exilé en Angleterre. Ainsi les deux plus grands Seigneurs d'Angleterre Norfolck & Percy, périrent tous deux la même année par le même genre de supplice. Une mort tranquille & naturelle emporta encoreGuillaume Pouvel marquis deWinchester,& Edouard Stanley comte de Derby. Le premier, grand trésorier d'Angleterre, avoit passé par les premières charges de l'Etat

l'Etat pendant le cours d'une très-longue vie : car il avoir quatre-vingt dix-sept ans quand il mourut; & sa réputation CHARLE dans ses différens emplois avoit roujours été hors de toute at. teinte. Il eut la satisfaction avant sa mort de compter cent trois enfans fortis de lui. Celui qui lui succeda dans sa charge fur. Cecil baron de Burghley qui après l'avoir exercée long. tems avec beaucoup d'intégrité, eut le bonheur assez rare de la laisser à son fils. Stanley étoit un homme aimable, d'une douceur & d'une générosité qui ont rendu sa mémoire précieuse à tous ceux qui ont été en liaison avec lui. Je ne dois pas oublier le chevalier Guillaume Petré d'Excester , homme lavant & d'une grande prudence, qui fut employé dans les ambassades les plus importantes, sous Henri VIII. Edouard VI. Marie & Elifabeth, Les grandes richesses qu'il ayoit acquises pendant une vie longue & laborieuse lui attirérent de l'envie: pour la diminuer par le bon usage de ces biens, il donna un gros revenu au collége d'Excester, établi à Oxford.

l'ajoûterai encore sur l'Angleterre que ques faits singuliers & presque domestiques. La Reine qui avoit joui jusqu'alors d'une très-bonne sante eut quelques accès de sievre à Hamptoncour, Elle ne fut pas plûtôt guerie qu'elle fit faire de nouvelles fortifications à Porstmouth, le port le plus considérable de toute l'Angleterre ; elle augmenta le nombre des vaisseaux dont sa flote étoit composée : elle ordonna de nouvelles levées dans tous les comtes d'Angleterre; & pour se préparer à la guerre au milieu de la paix, elle voulut qu'on accoutumât la jeunesse à manier les armes. Elle rendit trèsfidélement à ses sujets l'argent qu'elle avoit emprunté dans ses besoins. Cet acte de justice qu'on pouvoit regarder comme une grace, fut suivi d'un nouveau bienfait : j'entends la publication d'un Edit qui ordonnoit de poursuivre suivant les loix anciennes, les Seigneurs qui se faisoient plus de vassaux qu'ils n'en devoient avoir:parce que ces vassaux soutenus de la protection des Seigneurs aufquels ils s'attachoient, s'exemptoient des charges de la République, entretenoient des factions dans le Reraume, & en violoient impunément les loix. A cet Edit si salutaire elle en joignit un autre qui ne sit pas moins de plaisir au peuple, & qui réduisit à des bornes très-étroites l'autorité excessive d'une espèce d'hommes également Tome VI.

IX. 1 572. IX.

intéresses avides, qui cherchant à satisfaire leur avarice sous CHARLE prétexte de rechercher les droits du Roi, commettoient mille injustices, sur-tout contre les Ecclésiastiques.

1572. Troubles d'Irlande.

Il y eut en Irlande quelques mouvemens de peu de conséquence. Les enfans que le comte Richard de Bourg avoit eus en grand nombre de plusieurs femmes, se soulevérent contre la dureté du gouvernement de Fitton dans la Province de Connaugh. Ils passérent donc la rivière de Sère, entrérent dans la partie Occidentale de Myh, ravagérent cruellement tout le plat pais, & firent un grand butin. Le pére qui étoit un vieillard vénérable, n'ayant pû les ramener par ses avis, alla trouver le Viceroi, auquel il se plaignit de la cruauté de Fitton. En conséquence la Reine révoqua ce gouverneur, & lui donna la charge de Tréforier de l'Isle; après quoi les enfans de Richard allerent faire leur soumission au Viceroi, suivant la parole que leur pere en avoit donnée.

Dans ce même tems les Omores, naturellement portés à la fédition, ayant commencé à remuer, furent déclarés coupables de haute trahison suivant le conseil du comte de Kildar; & cette sévérité les fit aussitôt rentrer dans le devoir. Comme on cherchoit à rémédier efficacement aux troubles qui renaissoient chaque jour dans cette isle, Thomas Smith homme savant & d'une expérience consommée, proposa à la Reine Thomas son fils barard, car il n'en avoit pas de légitime, pour le mettre à la tête d'une colonie qu'on enverroit dans la presque-Isle d'Irlande sur la côte orientale d'Ulster, afin d'aprivoiser ces peuples séroces par le commerce qu'ils auroient avec ces nouveaux habitans: Qu'il falloit en même tems lui donner un corps de bonnes troupes capable de les contenir dans l'obéissance, & de réprimer les courses continuelles des rebelles. Mais la mort de Thomas qui fut surpris & tué par la trahison de Neal Brian, sit échotier cette affaire.

Ambaffade de Schomberg en Allemagne.

Mais revenons à notre continent & aux affaires de France. Gaspard de Schomberg fut envoyé en Allemage pour faire avec les princes de l'Empire une ligue presque semblable à celle que l'on venoit de conclure avec l'Angleterre, mais offensive, & défensive. Il avoit ordre de demander que le

commandement des troupes Allemandes fût donné à Jean Ca. simir fils de l'électeur Palatin; & le Roi assigna en même tems CHARLE à Christophle second fils de l'Electeur, une pension proportionnée à son rang & à sa naissance. Jean Galéas Fregose fut envoyé vers le duc de Florence qui avoit quelque inquiétude pour Sienne, à laquelle il croyoit que les Espagnols en vouloient, Fregose étoit chargé de lui demander une somme d'argent à empruter pour faire la guerre à l'Espagne.

Toutes ces marques d'amitié & de confiance que le Roi donnoit aux Protestans avoient tellement rassuré Coligny, qu'il étoit le premier à détruire les foupçons de ses amis qui montroient quelque defiance, & qui croyoient entrevoir parmi tant de beaux dehors, une envie secrette de leur nuire : il les encourageoit, & les remplissoit d'espérance pour l'avenir. Mais Philippe Strozzi, le baron de la Garde, & C. Rouhaud de Landereau ayant été envoyés en Saintonge pour armer des vaisseaux , les uns destinés , disoit-on , pour une descente en Flandre, & les autres pour aller faire des courses dans les indes Occidentales; les Rochelois qui craignoient Avis donnée ce qui arriva en effet, envoyérent plusieurs couriers à Co- à Coligny. ligny pour l'avertir de songer à sa sûreté & à celle de ses amis, & de ne point se laisser prendre aux belles paroles & aux vaines promesses de la Cour. Ce Seigneur au contraire tâchoit de dissiper leurs soupçons, interprétoit tout en bonne part, & il disoit que dans la situation presente des affaires, il devoit beaucoup plus esperer de la bienveillance du Roi, qu'il n'a. voit à craindre de sa colère : Que tous les bruits qui couroienz là-dessus n'étoient que des artifices des ennemis de la tranquillité du Royaume, qui cherchoient à donner de la défiance aux Protestans, afin de les engager à quelque démarche capable de leur attirer l'indignation de Roi, & de les rendre indignes de ses bontés : Qu'ils devoient fermer l'oreille à ces discours de gens mal intentionnés, & abandonner leurs personnes & leurs biens à la providence divine, & à la bonté singulière de leur Roi. Pour donner encore plus de poids à ce qu'il leur disoit, il leur conseilla de rendre avant le tems marqué les villes de sureté qui leur avoient été données par le dernier Edit, ce qui fut exécuté suivant son avis. Le Roi prit de là occasion d'envoyer à toutes les cours du Royaume

IX. 1574.

IX.

Nimes.

Synode de

des lettres patentes, où après avoir loué la fidélité des Prin2 CHARLE ces & des Seigneurs du parti Protestant, il enjoignoit à tous ses Parlemens de faire exécuter ponctuellement l'Edit qu'il

avoit donné en faveur de ceux de cette religion. I 572.

Au commencement de Mai, le Synode indiqué à Nîmes dès l'année précédente, se tint dans cette ville; & il s'y trouva un grand nombre de Ministres. Théodore de Beze s'y rendit par Valence en Dauphiné, & y présida. On y sit plusieurs réglemens pour le rétablissement de la discipline énervée par la licence des derniéres guerres, & pour donner une forme à leur Clergé. Ce qui étoit resté indécis au dernier Synode, fut encore déterminé dans celui-ci de l'avis de toute l'affemblée.

Arrivée de la Reine de Navarre à Paris & fa

La reine de Navarre partit le quinze Mai de Blois pour se rendre à Paris, afin d'y préparer tout ce qui seroit nécesfaire pour la cérémonie du mariage. Elle se logea dans la maison de Jean Guillart évêque de Chartres, qui s'étoit déclaré ouvertement pour la religion Protestante, depuis qu'il avoit été condamné à Rome avec quelques autres Prélats, foupconnés comme lui de donner dans les nouvelles opinions. Cette princesse ayant demeuré quelques jours dans la ville occupée à ses affaires, fut attaquée le quatrième de Juin d'une fiévre continue qui l'emporta le cinquiéme jour dans la quarante-quatriéme année de son âge.

On remarqua toûjours dans cette Princesse beaucoup d'el prit & de courage. Très-attachée à fa religion, elle n'épargna ni travaux, ni dépenses pour la défendre : elle avoit une intrépidité audessus de son sexe:il n'y eut point de péril qu'elle ne meprisat, pour rendre service à la cause qu'elle avoit embrassee. Outre les grandes guerres qu'elle soûtint avec des frais immenses, elle eut soin d'envoyer dans la Biscaye, dépendante du royaume de Navarre, des Ministres qui avoient appris la langue basque, afin d'instruire ces peuples. Elle fit plus: quoique cette langue soit entendue de très-peu de perfonnes, & qu'on crût communément qu'il n'étoit pas possible de l'écrire, elle vint à bout de faire traduire en Basque le nouveau testament, le catéchisme, & les priéres qui sont en usage à Geneve, & elle fit imprimer ces ouvrages à la Rochelle en très-beau caractère, afin de les répandre dans le pais. Avant

IX. 1 172.

que de mourir, elle fit son testament, où après avoir recommandé son ame à Dieu, elle déclare qu'elle veut être enterrée CHARLE fans aucune cérémonie dans le tombeau de Henri d'Albret son pere. Elle recommande très-instamment à Henri son fils d'aimer la piété, de persévérer dans la foi dans laquelle il avoit été élevé, & d'y demeurer si fort attaché, que jamais l'ambition, les plaisirs & la volupré ne soient capables de l'en séparer. Elle le prie de faire observer soigneusement les constitutions qu'elle a publices la dessus dans le Bearn, & dans la basse. Navarre de chaffer de fa maifon tous ces mauvais esprits qui pensent mal de la divinité; d'éloigner les flateurs & tous ceux qui vivent dans la débauche; de garder les gens de bien qui menent une vie innocente, entre autres Beauvoir, Francour, & de Bethut, d'avoir grand soin de sa sœur Catherine, de la traiter avec douceur & avec tendresse; de la faire élever en Bearn dans la même école de piété, où il a été instruit; & de la marier quand elle sera en âge, à quelque Prince de sa qualité & de sa religion ; d'aimer le prince de Condé son cousin germain, comme s'il étoit son frère, & le prince de Conty de même : & de travailler à maintenit pour la gloire de Dieu l'union étroite qui a toûjours été entre eux & Coligny. Après tous ces avis, elle institue son fils son héritier ; & elle prie le Roi, la Reine mère, les ducs d'Anjou & d'Alencon freres du Roi, de prendre sous leur protection le Prince fon fils & Catherine sa fille, & de leur saisser le libre exercice de leur religion; enfin elle nomme pour e cuteurs teftamentaires le cardinal Charle de Bourbon oncle de ses enfans & Coligny.

Cette mort inopinée donna lieu à bien des discours. Les uns la croyoient de mauvais augure, & jugeoient que le mariage qu'on alloit faire, étant en quelque forte précédé des flambeaux funebres, ne seroit pas heureux. D'autres publicient que cette Reine avoit été empoisonnée par l'odeur d'une paire de gans, qui lui avoit été venduë par un parfumeur Milanois nommé René,homme scélérat, qu'on avoit suborné pour faire ce coup. Cependant son corps ayant été ouvert, on n'y trouva point de marque de poison mais seulement au côté gauche un abscesqu'on attribuoit à quelques efforts, & aux fatigues qu'elle avoit souffertes. Les médecins soutenoient que c'étoit-là ce

Vuiii

qui l'avoit fait mourir, & il y eut même un écrit publié sur CHARLE sur ce sujet. Il est vrai qu'on ne lui ouvrit point le cerveau, IX. quoique le Roi l'est commandé très-expressément.

1572. Le Roi qui parut fort affligé de sa mort, prit le deuil, & toute la Cour à son exemple, xant pour marque de la douleur publique, que par la crainte que cet accident n'apportât quelque retardement au projet (1), dont les préparatifs

avan çoient de jour en jour.

Mons furpris par Naffan.

Coligny pro-

quête de la

Flandre.

Pendant que l'affaire de la guerre de Flandre se négocioit avec chaleur, on reçut la nouvelle que Louis de Nassau avoit furpris Mons en Hainaut. Nous rapporterons dans la suire le détail de cet événement, qui fut regardé de tout le monde comme un commencement heureux, & qui promettoit de grands avantages pour l'avenir. Coligny pressoit vivement le Roi de ne pas laisser échaper une si belle occasion, & de déclarer au plûtôt la guerre à l'Espagne, parce qu'il sentoit bien que tant qu'on ne feroit la guerre qu'à la dérobée & sous main, on ne la poufferoit pas avec la vigueur nécessaire pour réussir : & que d'ailleurs la Noblesse, quoique fort portée à fervir contre les Espagnols, refuseroit d'agir si la guerre n'étoit pas déclarée; de crainte que s'ils venoient par malheur à tomber entre les mains de cette nation cruelle & barbare, elle ne les traitat, non comme des prisonniers de guerre. mais comme des déferteurs & des brigands fans aveu,

Le Roi n'avoit rien à répliquer à ces raisons. Ce Prince avoit donné parole entreprendre cette guerre; il vouloit d'ailleurs qu'on crût qu'il étoit toûjours dans la même disposition, asin de mieux cacher ses desseins secrets. Ainsi il étoit très-embarrasse. Il n'osoit rejetter le conseil de Coligny, de peur que ce Seigneur n'entrât dans quelque déssauce; d'un autre côté il ne vouloit pas s'avancer jusqu'à déclarer une guerre, qu'il n'avoit aucune envie d'entreprendre; il ne cherchoit qu'à gagner du tems. Dans cette vûe il dit à Coligny qu'il étoit toûjours dans la même résolution; mais qu'il souhaitoit fort que son Conseil sût de même avis, asin de ne se pas charger seul de l'événement. Il pria donc Coligny de mettre par écrit ce qu'il pensoit sur cette affaire, asin qu'après que son mémoire auroit été lu & examiné dans le Conseil,

(1) Le maffacre de la S. Barthelemy.

on pat commencer cette grande affaire avec toute la maturi. té & toutes les précautions qu'elle demandoit. Coligny obéit, CHARLE & remit au Roi ce qui suit.

» Sire, ceux qui jugent du renverlement prochain des » Royaumes & des Républiques par les signes extérieurs qui Ecrit de Co. » récédent ces événemens, par le mauvais gouvernement, ligny fur l'a-» & par les dangers, dont les divisions d'un Etat sont toûjours guerre contre " fuivies, voyant depuis quelques années la France troublée l'Espagne, » par des animolités domestiques embrasée de toutes parts

» par le feu de la guerre civile, livrée à tous les désordres » que le mépris de la magistrature & des loix entraîne avec » lui, ne doutoient pas que ce Royaume autrefois si floris-» fant, ne fût bientôt détruit de fond en comble, ou du mains » cruellement déchiré, si Dieu par sa bonté ne nous accor-» doit promptement la paix. Il nous l'a donnée enfin cette » paix îi nécessaire : & puisque tout est tranquille aujourd'hui, » & qu'on a lieu d'espèrer que la France revenue d'une ma-» ladie, qui paroissoit mortelle, va recouvrer ses forces & fa » dignité; il faut bien prendre garde qu'une rechute ne la » plonge dans les maux, dont elle vient de fortir. Ces maux » sont nos divisions domestiques, & rien n'est plus avanta-» geux pour éviter la guerre dans un Etat, que de la porter » au dehors. Les plus tages politiques ont toujours crû qu'il » falloit qu'un peuple belliqueux eût un ennemi étranger, lans » quoi il tourneroit ses armes contre lui-même. Le caractère » du François est de quitter avec peine les armes, qu'il tient » une fois dans ses mains, & de les tourner contre ses propres » concitoyens, lorsqu'il ne peut pas s'en servir contre les en-» nemis du dehors. Les Italiens, les Allemands & les Suisses » retournent chez eux, quand la paix est faite : le François qui . » hait fa maison, le repos & tous les arts, ou va chercher » la guerre dans les païs éloignés; ou s'il n'a aucune occa-» sion de continuer ce métier, il s'occupe ordinairement à » voler & à piller les fans. Pour prévenir de bonne heure » un tel désordre, nous avons besoin d'une guerre étrangere, » qui soit juste, facile, avantageuse, où l'urilité soit jointe à » l'honneur, & où l'honneur foit fuivi d'un avantage confidé-» rable, La guerre que je propose contre le roi d'Espagne est » de cette espèce: car si vous regardez les injures que vous

IX. I 572.

» avez reçûes de ce Prince pendant votre minorité, ou de CHARLE » puis que vous avez été engagé dans une guerre intestine, » peut on douter que la guerre que vous lui ferez ne soit "juste? Ce Prince avide du bien d'autrui, ne vous a-t'il pas » dépouillé de plusieurs provinces voisines de la France, qui » ont appartenu à vos ayeux? mais ce n'étoit pas affez pour » lui; il a persécuté vos sujets avec fureur jusque dans les " indes Occidentales: il les a massacrés dans la Floride avec » une barbarie qui n'a point d'exemple ; non content de ces » cruautés, il leur a imposé la nécessité d'en tirer vengeance, » par le trophée superbe qu'il en dressa à la honte du nom » François. Ainsi après avoir ôté la vie & les biens à vos peu. » pies, il a voulu deshonorer notre nation, & attenter à la » dignité Royale de Votre Majesté. C'est dans cette vûe qu'à » force de solliciter l'empereur Maximilien son parent, il est » venu à bout de faire refuser en cette cour à vos Ambassa-» deurs la préséance qui leur est dûë. Il a si bien pris son » tems, qu'il vous a disputé la même prérogative à Rome au-» près du Pape, dont les prédécesseurs ont reçû tant de » bienfaits des vôtres. Depuis peu encore, n'a-t'il pas fait » courir le bruit qu'Alfonse Carreto marquis de Final, en-» nuyé des longueurs qu'il essuyoit à la cour de l'Empereur » par les intrigues des Espagnols, avoit pris la résolution de » le jetter entre les bras de V. M.? & pourquoi ? pour avoir » un prétexte d'employer contre l'Italie des troupes Ita-» liennes destinées contre les Turcs, & de s'emparer de » Final en pleine paix, fans avoir aucune raison pour l'at-» taquer. Après avoir donné tant de marques de la haine qu'il » porte à V. M. quel autre parti peut - on prendre que . » de poursuivre à main armée la vengeance de tous les ou-» trages qu'il fait depuis si long-tems à la France ? La guerre » que nous lui déclarerons ne le rendra pas notre ennemi, il » l'a tonjours été. Mais il est votre frère, & il vous est uni » par une double parenté : c'est par-làmême que l'injure est » plus criante, & plus atroce, puisqu'elle vous est faite par » un homme qui vous étant attaché par tant de liens, devoit » naturellement être votre ami.

» Mais gardez-vous, Sire, d'écouter ces gens qui viennent » vous dire que dans la première guerre civile le roi d'Espagne vous

IX.

1571.

» vous a envoyé du fecours : il a fait en cela comme un = » homme qui vovant un furieux résolu de se donner la mort CHARLE » à lui-même, iroit lui présenter un poignard. Qui est-ce » qui ne connoît pas l'artifice & l'esprit sourbe des Espagnols? » afin d'être en repos chez eux, ils n'oublient rien pour allu-» mer & pour entretenir la guerre chez les étrangers, & en-» tre leurs voisins. Tout leur but est d'être spectateurs de » leurs combats, jusqu'à ce que le vaincu vienne implorer » leur secours, ou que les deux partis ruinés l'un par l'autre, » soient contraints de se soûmettre à leur ennemi commun. » qui est aux aguets pour profiter de leur foiblesse, & pour » triompher sans combat. La guerre que nous projettons » est donc juste. C'est à vous, Sire, à ne pas laisser échap-» per l'occasion de la faire, de peur que votre droit ne se " prescrive, & ne périsse. Vous avez aujourd'hui la justice » de votre côté; mais si vous différez trop long-tems à vous » la faire rendre, la guerre que vous entreprendrez dans la » fuite, paroîtra plûtôt un effet de votre haine, qu'une juste » vengeance des injures que vous aurez recûes. Mais, dira-» t'on, votre cause paroîtra injuste, parce que vous la pour-» suivez dans le tems que votre adversaire est occupé contre » le Turc. Par quelle loi est-il donc défendu d'attaquer un » homme en justice, dans le tems qu'il plaide contre un » autre ? Mais enfin si en faveur de la guerre contre le Turc » entreprise pour la foi Chrétienne, nous devions être plus " religieux à entretenir la paix , pourquoi l'Espagnol qui » veut l'exiger aujourd'hui de ses voisins, l'a-t'il si mal ob-» servée lui-même autrefois? Pourquoi dans ce tems-ci, où » il feroit si nécessaire qu'il l'observat pour la décharge de sa » conscience, & pour appaiser la colere de Dieu, ne l'obser-» ve-t'il pas à notre égard ? Pourquoi garde-t'il des provin-» ces qu'il a enlevées à vos ancêtres? Pourquoi retient-il par » violence le royaume de Navarre, qu'il a envahi sur des » Rois vos alliés? Pourquoi la haine que l'on a pour les Turcs » doit-elle tourner à l'avantage d'un Prince, qui doit être » plus détefté des Chrêtiens que le Turc même, par la rai-» son qu'un chien qui dévore un chien, est plus odieux qu'un » loup qui exerce la même violence ?

» N'examinons donc plus si nous pouvons déclarer la guerre Tome VI.

» à Philippe, voyons comment nous la lui pouvons faire CHARLE » Mais, Sire, vous la devez regarder comme déja déclarée, » & c'est ainsi que Philippe en juge. Il vous compte autant » pour son ennemi, que si vous marchiez contre lui à la tête » d'une armée, enseignes déployées : c'est le sens qu'il donne » au bon accüeil que V. M. a fait à Louis de Nassau, & aux » autres Seigneurs de son parti. Il sçait que depuis la prise de » Mons, Genlis a été en négociation avec V. M. Il scait qu'il » est sur la frontière, si ce n'est pas par vos ordres, au moins » de votre connoissance, & qu'il y leve des troupes pour se-» courir les places que les Espagnols assiégent; & il croit que » vous l'attaquez en secret, parce que vous n'oseriez l'atta-» quer ouvertement : car à l'égard de l'Espagnol, lui mon-» trer une épée, ou la lui enfoncer dans le cœur, l'offense » est égale. Il n'est donc plus question de délibérer si on dé-» clarera la guerre, puisque cette déclaration est faite : & » non seulement cette guerre est juste, mais il est absolument » nécessaire de la commencer sans délai, & à visage décou-» vert. Remercions Dieu seulement de ce que cette guerre » est aussi facile à soûtenir, qu'elle est nécessaire à entre-» prendre.

» La paix qui réunit toutes vos forces & les augmente, » ruine & divise celles de votre ennemi. Soyez persuadé, » Sire, que c'est ici une guerre qui se fait avec le fer, & non " avec l'or ; avec des foldats , & non avec de l'argent ; & que » la force de vos troupes consiste en ce qu'elles sont chez vous » & fous votre main, & que vous pouvez compter fur l'ami-» tié de vos alliés. Voilà deux points en quoi Philippe vous » est de beaucoup inférieur. Aujourd'hui toute la France est » aguerrie; & ce peuple qui frissonnoit autrefois au premier » coup de tambour, maintenant saute de joye dès qu'il l'en-» tend, & court donner fon nom. Une infinité d'hommes » qui n'ont fervi dans les guerres passées que comme simples » foldats, font aujourd'hui en état de commander, après les » preuves qu'ils ont données de leur valeur. Les villes, les » bourgs sont exercés au maniement des armes ; & il ne » faut pas craindre que les factions allumées par les différends " fur la Réligion, & qui ne font pas encore éteintes, empê-» chent le soldat d'obeïr à ses Commandans. Il peut bien

1 572.

» rester encore quelque semence de division entre les chess == " des partis; mais entre les simples soldats, il n'y en reste CHARLE » aucun vestige; la paix a tout dissipé. On en a une belle » preuve dans ce qui arriva il y a neuf ans ; la paix ne fut pas » plûtôt conclue, que les foldats des deux réligions se por-» térent avec une ardeur égale à reprendre le Havre ; jamais » il n'y eut plus d'union : ainsi il doit passer pour indubitable » que dès que l'autorité royale paroîtra, tout le monde » se portera avec joïe à remplir son devoir : dès que le pre-» mier aura fait un pas en avant, le second ne balancera pas » à le suivre; & l'expérience fera voir combien il y a plus à » compter sur les troupes de l'Etat que sur les étrangères. Le » foldat de la nation obéit à fon Roi comme à son pére; » l'étranger au contraire obéit comme un serviteur à son » maître, comme un mercenaire à celui qui le paye. Le pre-» mier combat pour sa patrie & pour la gloire de la nation; » il s'imagine que son Prince est spechateur de ses actions & de » son courage, & il se porte à bien faire tant par l'espérance » de la gloire & de la récompense, que par la crainte du » châtiment; au lieu que l'étranger en suivant votre camp, » n'a en vûë que le pillage & sa solde; sans cela il se mutine » & ne veut pas combattre , & si l'or le fait marcher , le fer » des ennemis & la présence du péril le fait reculer. Ajoûtez » encore que le foldat étranger desole les campagnes ; le feu, » le butin, le pillage & les ravages ne lui coutent rien; mais » le soldat du païs est arrêté par l'amour de la patrie, & fait » rarement ces cruautés, dont le récit même fait horreur.

» Je supplie V. M. de s'arrêter ici un moment, & de se » fouvenir de cet heureux tems, où la France paisible & » exempte de discordes intestines, faisoit la guerre sur la » frontière. Vos ancêtres ont souvent eu la guerre avec les "Italiens, les Allemans, les Espagnols & les Anglois, & » quelquefois même avec la plûpart de ces nations tout à la » fois. Le peuple qui étoit dans le cœur du Royaume & dans » les villes, n'étant point accoûtume aux armes, trembloit » au premier bruit de guerre; cependant nos Rois, soûtenus » de leur noblesse seule, & de quelques Régimens qu'ils » entretenoient en tems de paix pour la sûreté des frontières, ont non-seulement arrête les efforts de tant d'ennemis;

Xxii

1X. 1172.

» mais les ont repoussés avec perte au-delà des limites de ce CHARLE » Royaume ; ils ont forcé leurs places , & remporté sur eux » des dépouilles confidérables. Aujourd'hui que les mal-» heurs publics ont accoûtume les François aux sièges, aux » attaques, aux batailles; quels ennemis font affez puissants » pour triompher d'eux ? les Espagnols? Je ne nie pas qu'ils » ne soient braves; mais leur nombre n'est pas grand; seurs » villes ne sont point peuplees; & l'on assure que Charle » Quint n'a jamais pû raffembler dans fon camp plus de fept » mille hommes de pied, & huit cens chevaux. La noblesse » d'Espagne, qui suivant ses privilèges confirmés par des » traités, ne doit le service au Roi que pour la défense des » provinces Espagnoles, passe rarement les Pyrénées : & si » l'on fait des levées en Espagne au-dessus du nombre que je » viens de dire, elles ne sont composées que de païsans, & » de milices qui n'ont jamais manie d'armes; d'hommes en » un mot, tels que le duc de Medina-Celi en a amenés de-» quis peu en Flandre, & qui furent tous taillés en piéces au » premier combat où ils se trouvérent. La méthode des » Espagnols est de réduire en gouvernement militaire tous » les païs foûmis à leur Roi ; de bâtir grand nombre de for-» tereffes, d'y mettre de groffes garnisons, & par conséquent » de diviser extrêmement leurs forces : d'en avoir en Sicile. » en Afrique, dans le royaume de Naples, dans le Milanez » & en Flandre : dans la frontière seule qui borde la France » ils ont vingt-sept garnisons qu'ils sont obligés d'entretenir » à grands frais. Faites encore réflexion, Sire, combien la » guerre du Turc occupe d'Espagnols; combien il en périt » tous les jours par les combats de mer, par les maladies, » & par mille autres accidens.

» Mais la dernière victoire qu'ils viennent de gagner fait » peur à bien des gens, qui s'imaginent qu'elle a confidéra-» blement augmenté la puissance de l'Espagne. C'est juger » bien mal des choses, que de s'imaginer qu'un ennemi aussi » puissant que le Turc, & qui a tant gagné de batailles, soit » hors d'état d'agir, parce qu'il vient d'en perdre une. On » doit plûtôt craindre qu'il ne revienne avec des forces plus » nombreuses; car c'est ce qu'on voit presque toûjours dans » les grands Empires; après un échec confidérable, ils

» mettent fur pied des armées plus nombreuses, pour soûte-» nir leur réputation & venger leur défaite. Mais quelle est CHARLE » donc la perte du Turc? N'est-il pas toûjours maître de » Chipre : Les Venitiens ont-ils quelque espérance de la re-» couvrer ? Si le Turc remet une flote en mer, comme il v » a apparence, combien croïez-vous que cetre victoire con-» tera au Roi d'Espagne ? Il faut pour la soûtenir qu'il dépeu-» ple d'hommes ses villes & ses campagnes déja fort désertes; » & tout l'argent des Indes suffira à peine aux frais de cette » guerre. Jettez maintenant les yeux fur les Païs-bas : les » levées que l'Espagne y faisoit autrefois, alloient à trois » mille chevaux : aujourd'hui oue la guerre civile a foûlevé » une partie de la noblesse, & fait périr l'autre, ils ont peine » à en trouver mille. Pour les provinces révoltées, plus le » duc d'Albe v fait de conquêtes, plus il affoiblit son armée : » chaque bicoque qu'il prend demande une garnison com-» posée des plus fidéles de ses soldats : ainsi plus il force » de villes & de citadelles, plus le nombre de fes combat-» tans diminuë : au lieu qu'il semble que la victoire devroit " l'augmenter.

» Si l'on m'objecte que Philippe est plus puissant par mer, » que les François, je répondrai que nous n'allons pas lui » faire la guerre dans les mers d'Italie, où je conviens qu'il » a une flote nombreuse; mais sur l'Ocean, où l'on ne com-» bat pas avec des galères, mais avec des vaisseaux ronds & » de haut bord. & où par consequent les Espagnols n'ont » ni les mêmes forces, ni la même expérience que fur la Me-» diteranée. Y a-t'il quelqu'un qui doute que les Anglois, » les Ecossois, les Flamans & les Hollandois ne soient infi-» niment au-dessus d'eux dans la marine de l'Ocean ? Mais » s'il alloit tourner contre la Provence les forces qu'il destine » contre le Turc ? je · crois qu'il n'y réuffiroit pas mieux " que Charle Quint son pere. Voilà les troupes, la puissance, » les forces, que Philippe peut tirer de ses Etats. Examinons » maintenant ce qu'il peut attendre de ses amis & de ses " alliés.

» Depuis que la nation Espagnole, peu connuë autrefois » parce qu'elle étoit divifée en plusieurs Etats, a commencé » à se faire quelque nom, par l'union que Ferdinand & Isabelle X x iii

IX I 572.

"firent de toutes ses parties, & plus encore par la puissance CHARLE " de la maison d'Autriche, qui y joignit l'Allemagne, la "Flandre & l'Italie; nos malheurs & nos defaites sont venus " non des forces & de l'habileté des Espagnols, mais de la » puissance de tant de nations réunies sous un même Chef. "Si l'on veut bien examiner les choses, on verra que quand " nous avons perdu des batailles, les Espagnols ne compo-" foient pas le quart des armées que nous avions à combat-" tre, & que les Anglois en ont toujours fait la principale » force : Car ces infulaires, nos ennemis de tous tems, li-" gués encore contre nous avec la Flandre par une ancienne » alliance, & renouvellée plusieurs fois avec la maison de " Bourgogne, étoient toûjours prêts à se joindre à ceux qui " nous faisoient la guerre. Aujourd'hui la face des choses est "bien changée; les esprits des Flamans sont entiérement » aliénés des Espagnols, & les Anglois à qui la proximité de » la Zelande & de la Hollande est si avantageuse, favorisent » fous main la révolte de ces Provinces, & se détachent peu " à peu de l'amitie des Espagnols : & quoiqu'ils ne leur aient » pas encore ouvertement déclaré la guerre, ils n'en font » pas moins leurs ennemis : ainsi nous n'avons rien à crain-" dre de ce côté là. A l'égard des Ecossois, outre l'alliance » très-ancienne & très-inviolablement observée, qui subsiste " entre eux & nous, ils sont encore attachés à votre Majesté » par une liaison nouvelle : aussi dans toutes les guerres que " vous avez euës à foûtenir contre l'Angleterre, la Flandre " & l'Espagne liquées ensemble, l'Ecosse n'a jamais manqué » d'accourir à votre secours. Mais aujourd'hui que les forces n de ces trois nations sont aussi peu unies que leurs cœurs, » & qu'il y a par conséquent moins de péril à se déclarer pour " nous; qui peut douter que les Ecollois ne soient toûjours » animés du même zéle en notre faveur ? Mais supposons que » le péril où ils se trouvent, & les factions qui regnent chez » eux, ayent changé leurs dispositions à notre égard, quel » mal peuvent-ils faire à la France ? Désunis & déchirés par "l'ambition des Hamiltons, qui aspirent à la Couronne, " ils sont bien moins en état de nous faire du mal, que d'en » recevoir de nous. A l'égard de l'Allemagne, les divisions, » la différence de religion arrivée dans cet Empire, ont

» changé la disposition des esprits : la haine qu'ils portent » aux Espagnols, & la mémoire encore récente du projet CHARLE » formé par Charle-Quint de réduire l'Empire en province. » projet qui lui fut inspiré par l'ambition des Espagnols, ont » fait pancher leurs cœurs de notre côté : & il y a tout lieu » de croire que l'Empereur régnant demeurera neutre entre » les deux gendres. Mais quand on supposeroit qu'à cause du » nom de la famille, & du grand nombre de liaisons qui sont » entre lui & Philippe, il pancheroit plus pour lui que pour » vous ; la guerre de Hongrie ne lui donnera-t'elle pas affez » d'affaires? Quel secours pourra-t'il donner à l'Espagne? » Quel mal pourra-t'il faire à votre Majeste ? Quant aux prin-» ces Eccléfiaftiques (1) ils font si foibles, & changent si » fouvent, qu'ils ne font guere en état d'aider l'Espagne. » D'ailleurs l'amour de la patrie, & la crainte d'y voir des » troubles, les rend peu sensibles aux intérêts de la religion. » dont Philippe a toûjours grand soin de couvrir sa cupidité. » Pour les Suisses, il y a sept cantons alliés de V. M. les trois » ligues Grifes le sont aussi : à l'égard des autres, leur reli-» gion suffit pour les rendre ennemis des Espagnols. Quant » au Pape, je sçais qu'il est entiérement pour Philippe ; mais » il a assez d'affaires du côté des Turcs, & il n'a d'autre vûë » que de tourner toutes les forces des confédéres contre » l'Orient; en forte que nous n'avons rien à craindre de sa » part. D'ailleurs le génie de la cour de Rome, comme tout » le monde sçait, n'est pas de se liguer avec un prince Chré-» tien contre un autre ; mais de se rendre l'arbitre de leurs » différens, & de chercher à profiter de leurs divisions. Elle » aime mieux cette neutralité, que de risquer en se décla-» rant, à partager les dangers & les pertes du vaincu. Quels » fecours peut attendre l'Espagne des Venitiens, puisque » nous les voïons aujourd'hui, après cette grande victoire » dont on fait tant de bruit, plus semblables à des vaincus » qu'à des vainqueurs, comme ils l'avoüent eux-mêmes? » D'ailleurs ils sont tous les jours en dispute avec les Espa-» gnols sur la manière de faire la guerre; & on ne doute pas » qu'à la premiére occasion ils ne renoncent à la ligue, non » pour s'engager dans une guerre contre nous, mais pour

IX. 1572.

(1) Electeurs, Evêques & Abbés fouverains en Allemagne.

» vivre en paix avec leurs voifins, pour rétablir en Orient CHARLE » leur commerce, qui est l'unique ressource de leur Etat & » nour réparer par la paix les pertes que la prise de l'isle de " Chipre leur à causées. Comme on sçait encore que Jean » d'Autriche a résolu d'employer les forces destinées contre " l'Orient à attaquer l'Afrique, parce que cette guerre est » bien plus avantageuse à l'Espagne : il est certain que Venise " se rerirera bien, tôt de la lique.

» Si vous ietrez maintenant les veux fur tous les autres » princes d'Italie, vous verrez que Philippe n'a rien à espé-" rer d'eux : tout ce qu'ils peuvent épargner avec beaucoup " de peine fur leurs revenus, ils l'employent à regret à la » guerre contre le Turc, ou à la défense des côtes. Mais » vovons les en détail. Le duc de Savoie suivant les traités » doit être neutre : la nouvelle alliance qu'il vient de con-» tracter avec votre Majesté, & l'espérance du duché de » Milan . l'empêchera de rien entreprendre contre la France. "> Le duc de Ferrare ennemi des Espagnols dans tous les tems. » se trouve aujourd'hui attaché à la France (1) d'une manière » particulière. Cofine duc de Toscane n'est lié au roi d'Esna-» gne, que par des devoirs extérieurs de politique; mais au » fond il ne l'aime point : il scait combien les Espagnols sont » fachés de le voir en possession du petit état de Sienne : & n dans son cœur il est au désespoir que cette nation le tienne » lui & son duche dans une espèce d'entraves par les garnisons » qu'elle entretient dans les places de Piombino, de Porto-" Hercole, de Telamone & d'Orbitello. Guillaume duc de " Mantouë, malgre ses liaisons avec Philippe, s'excusera » aisément sur sa foiblesse, de prendre part à cette guerre : » D'ailleurs comme V. M. a auprès d'elle Louis de Gonzague » duc de Nevers frère du duc de Mantouë, on ne peut pas » douter que celui-ci n'engage aisément son aîné à ne point » donner de secours au roi d'Espagne. Je compte pour rien » le duc d'Urbin; je sçais qu'il est d'une famille illustre par la " valeur ; mais fon Etat est si foible , que sa personne en fait, ss pour ainsi dire, toute la force : & d'ailleurs son âge avancé » ne lui permettroit pas de s'engager dans cette guerre. Ainsi » de tant de nations liguées autrefois contre la France,

(1) Il étoit fils de Renée de France fille de Louis XII.

Allemans

» Allemans, Anglois, Italiens, Espagnols; les deux premières, » à cause de la circonstance des tems, seront aujourd'hui pour CHARLE » yous. Les Italiens demeureront neutres; ou si quelques-uns » se déclarent pour l'Espagne, ils ne seront pas en état de » nous porter grand préjudice. Dans ces circonftances, l'Ef-» pagne presque déserte, & obligée de fournir des garnisons, » non-seulement pour ses propres villes, mais pour la Sicile, » Naples, le Milanez, & la Flandre; épuisée encore par " les colonies qu'il faut envoyer aux Indes, se trouvera-t'elle » en état de foutenir la guerre que nous projettons?

IX. 1572.

» Après ce détail des forces militaires de l'Espagne, tant » domestiques qu'étrangères, passons aux finances; & voyons » lequel a le plus de reffources, de V. M. ou de Philippe. Dans » la dernière guerre que ce Prince eut à soutenir du tems de " Charle-Quint fon pere, il vendit, ou engagea fon patri-" moine, ses péages, & tous ses tributs : & comme il devoit » de grandes sommes aux Italiens, il trouva moyen de les » payer, en donnant à des villages & à des bourgs que ses créan-» ciers possédoient en Sicile & dans le royaume de Naples, » les titres magnifiques de Comtés, de Principautés, & autres » semblables. Il devoit aussi beaucoup aux Allemans; & com-» me ils l'importunoient en Espagne pour être payés, il se dé-» fit des uns en les menagant de l'Inquisition ; & à l'égard des » autres, dont la crainte de ce Tribunal ne put le débarrasser, » il se délivra de leurs persécutions en les faisant excommu-» nier. Enfin après avoir perdu son crédit en Italie & en Al-» lemagne, il a fait banqueroute à tous ses créanciers. Mais » ne peut-il pas tirer de l'argent des Espagnols? Ceux-ci ne » donnéroient pas une obole, si ce n'est pour la défense de » leurs frontières. Les mines qu'il a dans les Indes font ou » épuilées, ou noyées par les eaux que l'on a trouvées en les " fouillant. Il faut donc maintenant, s'il veut remplir son tré-» for épuisé par les frais immenses qu'il a faits pour envahir » le bien d'autrui, ou qu'il en vienne aux proscriptions & aux » confilcations, reflources dangereules, quand la guerre ci-» vile est allumée dans ses Etats; ou qu'il cherche de nou-" veaux fonds. Les trouvera t'il dans les Païs-bas : ces Pro-» vinces fuffisent à peine pour la solde des troupes qu'il y en-» tretient. S'adressera t'il à la bourse d'Anvers ? c'étoit un Tome VI.

» secours pour lui, quand le Païs étoit en paix, & le com. CHARLE » merce sorissant: mais depuis que les isles de Zelande ont » prêté serment au prince d'Orange, le commerce des Païs-bas » Espagnols est entiérement tombé; en sorte que les commer-» cans qui étoient auparavant en état de prêter, sont réduits » aujourd'hui à demander du terns à leurs créanciers pour fa-» tisfaire à leurs engagemens. l'ai oublié les Genois qui font » en quelque façon dépendans du roi d'Espagne : car Charle-» Quint a vant eu souvent envie de bâtir une citadelle à Genes. » & André Doria, qui aimoit sa patrie, n'y ayant jamais vou-» lu confentir : l'Empereur qui fouhaitoit à quelque prix que » ce fût. être le maître de cette ville, ne trouva point de » meilleur moyen pour y parvenir, que de prendre leur ar-» gent, en quoi consiste presque toute leur force : car la rivière » deGenes est le païs du monde le plus stérile, & le plus dénué » de tout ce qui est nécessaire à la vie. Ce Prince habite ju-» gea qu'ayant tous les fonds des Genois, la crainte qu'ils au-» roient de les perdre retiendroit ce peuple avare dans le de-» voir. Depuis ce tems-là ils ont imité les joueurs, qui pour » ravoir ce qu'ils ont perdu, achevent de perdre ce qui leur » reste : enfin à force de faire des contrats avec leur débiteur, » & d'accumuler les intérêts au principal, ils se sont si bien » lies à lui, qu'ils ne sauroient plus s'en dégager : mais com-» me on ne leur paye ni le fond, ni l'intérêt, ils aimeront » mieux laisser leur argent oisit dans leurs coffres, que de le » placer sur de si mauvais débiteurs. Ajoûtez à ces motifs de » défiance, Final furpris depuis peu par les Espagnols dont le » voifinage ne peut être que funeste aux Genois.

» Mais ce qui est très-difficile, ou pour mieux dire, im-» possible au roi d'Espagne pour les raisons que je viens de » dire fera, Sire, très-facile pour V. M. il vous en coûtera peu » pour armer votre Noblesse, qui fera votre cavalerie; & » pour entretenir votre infanterie, des fommes médiocres » suffiront, pourvû qu'elles soient bien assurées; outre que » quand on fait la guerre dans le païs ennemi, on y trouve » de quoi en payer les frais. D'ailleurs outre les revenus ordi-» naires de l'Etat, qui feront confidérables pendant que vos » fujets vivront en paix les uns avec les autres ; le Clergé qui » possede de si grands biens par les libéralités de vos ancêtres » & des Seigneurs du Royaume, ne manquera pas de vous » donner, comme son intérêt & son devoir l'y obligent, les CHARLE » fecours dont vous aurez besoin, pour soutenir une guerre » si juste & si nécessaire. Puis donc que Philippe n'a ni plus » de troupes que V. M. ni plus d'argent ; pourquoi différer » plus long-tems une guerre li juste, si indispensable, si aisée, » & où il se trouve de si grands avantages?

IX.

» Mais par où la commencera-t'on ? & comment ? Du cô-» té de l'Espagne ? les Pyrenées nous arrêtent ; de plus l'Es-» pagne est un païs stérile, plein de montagnes, & qui n'est » avantageux que pour ceux qui n'employent contre leurs » ennemis que la ruse & les embuscades. Je dirai de plus qu'il » y a de l'inconvénient à attaquer les Espagnols dans leur païs: " parce qu'alors la Noblesse, qui ne sort gueres du Royaume, » est obligée d'en défendre la frontière à ses dépens. Marche-» rons-nous contre l'Italie ? Mais outre que cette guerre nous » a toûjours mal réuffi, il y a encore d'autres raisons qui nous » empêchent aujourd'hui d'y penser. Les esprits y sont por-» tés à la tranquillité & à la paix ; le souvenir d'une protec-» tion que nous avions accordee, & dont la providence a » permis qu'on se soit mal trouvé, est tout récent, les grands » préparatifs qu'on fait contre le Turc, seroient infaillible. » ment tournés contre nous : en un mot si notre armée en-» troit aujourd'hui en Italie, ceux même qui panchent le plus » de notre côté se déclareroient contre nous. Il n'y a plus » que la Flandre : elle est sous nos yeux ; ou plûtôt elle est » dans nos mains, éloignée de l'Espagne, éloignée de l'Ita-» lie, si proche de nous qu'elle semble nous inviter : les peu-» ples nous tendent les bras, & font pour ainsi dire la moitié » du chemin ; la division qui y régne vous ouvre les portes » des villes, & renverse toutes les murailles qui défendent » ces Provinces. Vous y avez même un droit certain; c'est un » pais que la violence, & le malheur des tems ont arraché » à vos ancêtres; l'occasion se presente d'y rentrer; vous » pouvez faire valoir votre droit.

" Pour faciliter l'exécution de ce projet, on traitera avec » le prince d'Orange qui est très-accrédité dans le païs, & » que ces peuples respectent comme le défenseur de leur » liberté; il mettra sous votre protection, dont il a besoin,

» les villes, les places, les forteresses qui se sont mises sous la CHARLE » sienne: il fera desormais la guerre au nom & sous les auf-» pices de V. M. Voilà par où il faut commencer; cardès » qu'on aura gagné les cœurs de ces peuples, ils se joindront » volontiers à nous pour chasser les Espagnols, qu'ils regar-» dent comme leurs plus grands ennemis. Ce qu'il faut obser-» ver, c'est de lever une puissante armée bien disciplinée, » & qui obeiffe à ses chefs; une armée qui s'abstienne du » pillage, & qui se rende redoutable aux ennemis sans être » à charge aux amis: & ils se feront un plaisir de la recevoir. » si elle est bien soumise aux ordres de ses Généraux. Mais » pour être en état d'exiger cette obéissance, il faut qu'elle » foit bien pavée.

> » Une chose qu'il sera surtout important d'observer dans » cette guerre, c'est de ne point interrompre le commerce ma-» ritime de ces Provinces, parce que c'est presque leur unique » ressource. Mais V. M. ne doit pas commencer par attaquer » la frontière, & les forteresses qui la défendent. Si le Païs » étoit en paix, & qu'il n'y eût point de divisions, peut-être » feroit-il à propos de prendre ce parti : mais en l'état où font » les choses, il ne faut point suivre la manière des anciens » gladiateurs, qui n'attaquoient que les jambes & les cuisses. » V. M. doit aller tout d'un coup au cœur de ces Provinces : » c'est-à-dire aux grandes villes, qui sont placées dans le cen-» tre du païs, comme Bruges, & quelques autres peu forti-» fices. Car ou elles ne seront désendues que par les habi-» tans, & en ce cas la conquête n'en sera pas difficile; ou » l'ennemi marchera à leur secours, & vous aurez moyen » de le combattre. Je ne doute pas qu'il ne se trouve plusieurs » places qui par haine pour les Espagnols, & par l'envie qu'elles » ont de recouvrer leur liberté, ne vous ouvrent les portes » d'elles-mêmes. V. M. alors aura l'attention de les remettre » en liberté; de confirmer leurs anciens priviléges & leurs » franchises ; d'y en ajoûter de nouvelles , & de diminuer les » impôts. Si après avoir donné ces marques de bonté à celles » qui se seront renduës sans attendre un siège, il s'en trouve » qui refusent de suivre leur exemple, il faudra les assiéger en » forme; & quand on s'en fera rendu maîtres, les traiter avec » beaucoup de rigueur, ce ne sera pourtant pas contre le petit

» peuple, qu'il faudra employer la sévérité; mais contre les » chefs qui l'auront porté à se défendre opiniâtrément. Si CHARLE » V. M. suit ce plan, elle aura bientôt fini cette affaire; & » le succès également prompt & heureux, donnera à ses ar-» mes cette réputation, qui décide ordinairement des événe... » mens de la guerre. On ne s'amusera point à attaquer les cita-» delles, ni les petits forts, où il y a fouvent beaucoup de péril » & peu de gloire, & qui ne contribuent que très peu à une » victoire décisive. La conquête achevée, il ne sera pas né-» cessaire d'y mettre de grosses & nombreuses garnisons pour » la garder, ce seroit charger inutilement ces Provinces. Dès » que vous en aurez chasse les Espagnols, & que vous aurez » mis entre eux & le Païs-bas une si grande étendue de mer » & de terre, les Flamans, qui vous seront redevables de leur » liberté, garderont eux-mêmes leur païs, & vous demeure-» ront fideles; & par-la vous vous déferez d'un ennemi éga-» lement incommode, & pour les Flamans & pour nous : & » quand vous l'aurez renvoyé au de-là des Alpes & des Py-» renées, il ne sera plus à portée de regarder de près ce qui » se passe chez vous : votre frontière s'étendra jusqu'à la » Mense; & votre Royaume se trouvera fortissé par la réunion » de plusieurs villes très-riches & très-puissantes ; les Fla-» mans délivrés d'un joug tyrannique, vous respecteront » comme l'auteur de leur liberté; les Allemans vos voisins » vous aimeront comme un Prince bienfaisant, la France » n'aura plus rien à craindre:en un mot vos voifins & vos fujets » publieront à l'envi la clémence, & la liberalité de V. M. & lui » donneront des louanges immortelles. Ne différez donc point » davantage ; déclarez promptement la guerre à un ennemi » qui vous a outragé : cette vengeance est juste, & même né-» ceffaire. Dieu, qui vous presente une si belle occasion, sem-» ble vous dire de la mettre à profit : mais pour réuffir, il faut » vous déterminer sur le champ, & ne pas donner le tems à » l'Espagnol de se tirer de l'embarras que lui cause la révolte » du prince d'Orange. Il dissimule à present les injures que la » France lui fait sous main ; mais s'il peut triompher de ses » ennemis, il vengera à force ouverte ce qu'il fait semblant » d'ignorer aujourd'hui , parce que l'état de ses affaires ne » lui permet pas d'éclater, «

IX. 1 572.

Yyij

A ces raifons Coligny en ajoûtoit une autre, qui n'étoit pas CHARLE dans ce mémoire; mais qu'il avoit souvent dite au Roi en fecret, pour lui montrer la nécessité d'entreprendre cette guerre. C'est qu'il étoit presque indubitable, que s'il continuoit à refuser de prendre les Flamans sous sa protection, lorsqu'ils se verroient abandonnés de la France, ils auroient recours à l'Angleterre; que nous ne devions pas douter que la Reine ne les recût favorablement; & que devenue maîtresse des Païs-bas, elle ne rallumât bientôt le feu mal éteint de ces fanglantes guerres, qui ont duré si long-tems, & qui se sont faites avec tant d'animosité entre deux des plus puissantes nations de l'Europe; d'autant plus que la haine ancienne des Anglois contre la France le trouveroit fortifiée par celle que les Flamans, & la maison de Bourgogne avoient aussi contre nous. Par ce moyen tout ce que nous avons pû gagner en deux cens ans en reprenant Calais, & en repoulsant les Anglois dans leur isle, alloit se perdre en un moment, si par notre indifference & notre inaction nous les laissions mettre le pied en Flandre, & s'y affermir.

Le Roi qui avoit demandé ce mémoire à Coligny, ne manqua pas de l'approuver quand on le lui presenta, Mais comme ce Prince cherchoit à gagner du tems, sans vouloir qu'on s'en apperçût, il le remit à Jean Morvilliers, à qui son âge & sa capacité avoient donné béaucoup d'autorité dans le Conseil. Comme il n'étoit pas de l'avis de Coligny, le Roi lui ordonna de répondre à l'écrit qu'on vient de lire. Cette réponse fut faite dans le mois de Juin, & donnée au Roi, qui étoit alors au Château de Boulogne à une lieue de Paris. Morvilliers pasfoit pour un homme de probité, à qui l'expérience avoit donné de grandes lumiéres. Il avoit été élevé dans la maison du cardifial de Lorraine, mais il n'étoit pas esclave de l'ambition de ces Princes, l'écrit qu'il fit se sentoit du caractère de son esprit, qui panchoit toujours pour le côté le plus sûr. La crainte d'un péril present, quelque léger qu'il fût, le rendoit incapable de donner un conseil male & vigoureux pour prévenir un péril beaucoup plus grand, & plus difficile à pa-

rer. Voici comment il parle au Roi. · Réponfe de

Morvilliers "Il n'est pas étonnant, Sire, qu'on paroisse embarrassé. à l'écrit de "lorfqu'on a à parler fur un fujet aussi important, & d'un Coligny.

IX. I 572.

» fuccès auffi incertain & auffi périlleux, que celui fur le " quel V. M. me demande mon avis : car comme toutes CHARLE » les affaires du monde, & sur-tout celles qui regardent la » guerre, dépendent beaucoup de la fortune ; il peut arriver » que ce qu'on a résolu avec le plus de maturité ait une sin » malheureuse; & qu'un parti témérairement pris ait un suc-» cès très-heureux ; d'où il arrive que le peuple qui juge des » choses moins par la raison que par l'événement, condamne » souvent une entreprise très-sage, parce qu'elle n'a point » réussi; & qu'il réserve ses louanges pour une autre qu'on a » faite contre les régles de la prudence, parce qu'elle a eu » un heureux succès: c'est ce qui empêche bien des gens de » dire librement leur avis, quand on les confulte, dans la » crainte que si le conseil qu'ils ont à donner tourne mal ; » on ne leur impute les malheurs qui en arriveront. Mais » cette réserve n'a pas moins d'inconvenient qu'un mauvais » conseil; car il arrive que le Prince que l'on laisse indécis ne » fait pas à tems les préparatifs nécessaires pour une guerre » qu'il veut entreprendre, & qui ne laisse pas de donner de » l'ombrage à ses voisins, & de les irriter autant que s'il leur » déclaroit tout d'un coup la guerre. Je dirai donc librement » à V. M. ce que je pense, la suppliant très-humblement de » prendre en bonne part le conseil que je lui donnerai. Je ne » m'étendrai pas beaucoup à discuter si cette guerre est juste " & nécessaire, ou si elle ne l'est pas ; parce qu'il paroît ridi-» cule à bien des gens que les Princes & les ministres, qui » dans tous leurs projets n'envisagent que l'utilité de l'État, » & l'avantage de l'occasion, s'arrêtent à ces questions scru-» puleuses. Je crois néanmoins que quand il s'agit d'en-» treprendre une guerre qui traîne toûjours beaucoup de » maux après elle, & qui est accompagnée de beaucoup de » perils : le Prince doit bien examiner li la justice est de son » côté : car c'est une grande consolation dans l'une & dans " l'autre fortune, quand la confcience ne reproche rien, & » qu'on ne craint point d'avoir à répondre au jugement de » Dieu de l'injustice du parti que l'on a pris. Quand une cause » est manifestement juste, on marche avec plus de consiance, » & l'on est plus affuré dans le péril ; le foldat même combat » avec plus de courage; & le peuple contribue de meilleur

1 X. I 572.

» cœur aux frais de la guerre. Ainsi quoiqu'il soit vrai qu'une CHARLE » cause juste n'est pas toujours victorieuse, comme on le peut » prouver par une infinité d'exemples, & comme nous ne "l'avons que trop souvent éprouvé nous-mêmes dans les » derniéres guerres, je ne conseillerai jamais à un Prince d'en-» treprendre une guerre, qu'il ne puisse justifier par la néces-» fité de défendre sa gloire ou sa dignité, qui sont le sourien » des Empires; & au défaut de la vérité, il faut au moins que "l'apparence s'y trouve. Mais voyons si cette guerre est fa-» cile, ou non; pesons en les avantages & les inconvéniens; » examinons enfin si nous avons les forces nécessaires pour » la foutenir.

> » Ceux qui nous conseillent de l'entreprendre, disent que » toutes les grandes villes des Païs-bas accablées d'un joug » insuportable par le duc d'Albe, n'attendent qu'un moment » favorable pour se révolter; que la mort leur feroit moins » de peine que l'esclavage où elles sont réduites ; qu'elles im-» plorent le secours du Roi; qu'elles sont disposées à lui » prêter serment de fidélité, pourvû qu'il veuille bien s'en-» gager à les secourir : Que des que les troupes de France » paroîtront fur la frontière, tous les habitans des villes se » déclaréront . & leur porteront les clefs : Que comme il ne » manque à une si belle occasion, que la volonté d'en pro-» fiter, le Roi ne doit pas la laisser echaper : Qu'il peut en un » moment & sans frais se rendre maître des Païs-bas, qui » étoient autrefois membres du Royaume, & qui en ont été » injustement retranchés : Qu'il est permis de recouvrer par » les armes un bien dont on nous a injustement dépouillés, » Ils ajoûtent que la reine d'Angleterre fuivra l'exemple du » Roi: Que les Allemans seront pour nous, & qu'ils empê-» cheront que le duc d'Albe ne leve des troupes en leur Païs : » Que le prince d'Orange est sur le point d'arriver avec une » puissante armée, qui augmente tous les jours ; & qu'il est » déja en état de faire tête au duc d'Albe, que Louis de Nas-» sau son frère est maître de Mons, place forte, & située très-» avantageusement pour cette guerre : Que le François veut » avoir la guerre avec l'étranger, sans quoi il la fait à sa pa-» trie ; que la France remplie de Noblesse , & d'un peuple » belliqueux, ne demeurera pas long-tems en paix, qu'un Etat puissant

» puissant ressemble à un corps, qui par trop d'embonpoint » court risque d'étouffer, si on ne lui ôte une partie de son CHARLE » fang: Enfin que les choses sont dans un tel état, que le roi » d'Espagne n'est pas moins irrité de la guerre secrette qu'on » lui fait, que si on la lui déclaroit ouvertement; que si » nous ne le prévenons, il ne manquera pas de nous attaquer » aussi-tôt qu'il aura pacifié les troubles des Païs-bas; qu'a-" lors la guerre sera d'autant plus fâcheuse pour nous, que » nous n'y serions point préparés ; qu'il vaut mieux brûler la » maison de son voisin, que de s'exposer à périr dans la » sienne en demeurant dans l'inaction.

1 572.

IX.

» En supposant la vérité de toutes ces raisons, peut-être » qu'elles pourroient déterminer à la guerre un Prince en-» nuyé d'une trop longue paix, & qui ne fauroit à quoi em-» ployer les tréfors qu'il auroit accumulés. Je ne nierai pas » même que les Flamans, à qui la tyrannie du duc d'Albe >> est devenuë insupportable,ne haissent à mort les Espagnols, » & qu'ils ne fassent tous leurs efforts pour secouer ce joug » de dessus leurs têtes, & pour allumer la guerre entre les » rois de France & d'Espagne, afin d'arrêter par cette diver-» sion la violence de leurs gouverneurs étrangers, & de pou-» voir ensuite faire leur paix avec Philippe à des conditions » équitables. Mais j'ai bien de la peine à croire qu'ils soient » disposés à prêter serment de fidélité au Roi. Plusieurs bon-» nes raisons m'en font douter; leur haine naturelle pour les » François; la connoissance qu'ils ont de l'inconstance de notre » nation, dont l'histoire fournit mille exemples, l'état même » où sont les affaires : car l'expérience nous apprend que ceux » que le désespoir engage à se révolter, changent bientôt, » des qu'ils voyent luire un rayon de liberté. Ainsi les hommes , » fages n'ont jamais fait beaucoup de fond sur les dispositions » du peuple naturellement inconstant. Mais enfin en a-t'on dé-» ja vû quelques-uns venir au nom de leurs villes avec des pou-» voirs en forme supplier le Roi de vouloir bien les pren-» dre sous sa protection, & les mettre au nombre de ses su-» jets? S'il s'est trouvé des particuliers qui ayent eu recours à » nous, ils l'ont fait de leur propre mouvement, par néces-» sité, ou par désespoir, & sans l'aveu de leurs concitoyens, » mais du reste ils n'ont pas craint de promettre ce qu'il Tome VI.

» n'étoit pas en leur pouvoir de donner. Personne ne doute CHARLE » que l'Artois & la Flandre n'aient fait partie du royaume » de France: mais si vous examinez bien notre histoire, vous » verrez qu'ils n'ont jamais obéi de bon cœur à nos Souve-» rains, & que leur soumission a été interrompue par des » révoltes fréquentes. Quelque accablés qu'ils soient au-» jourd'hui fous le joug de la domination Espagnole, il ne » faut pas croire que leur naturel ait changé : ce qui est arri-» vé depuis peu à Valencienne & à Mons en est une preuve » convaîncante : ces villes ne font pas venuës d'elles-mêmes » entre nos mains, elles y font venues par stratagême; cel-» les que nous n'avons pas pû conserver par la force, sont » déja retournées à leurs anciens maîtres : & ce n'est qu'avec » peine que Nassau retient les autres avec de grosses garni-» fons. Mais supposons qu'il y en ait qui soient disposées à » se donner au Roi, ne faudra-t'il pas des garnisons pour les » garder, & de l'argent pour payer ces garnisons? Pour " tirer cet argent, il faudra mettre des impôts sur ces villes, » plus forts peut-être que ce qu'ils payent aux Espagnols : » car de se flater que ces villes nous demeureront fideles sans » qu'on y mette garnison, ce seroit bien mal connoître la » legereté du peuple qui change toûjours avec la fortune : » & d'aller toujours en avant sur cette espérance, sans laisser » derrière foi quelque place pour s'y retirer en cas de besoin, » ce seroit le comble de la folie & de la témérité tout ensem-» ble. Ainsi les conquêtes que l'on pourra faire sans beaucoup » de peine, ne pourront se conserver qu'avec de grandes » difficultés, & sans incommoder beaucoup ceux même pour » le foulagement desquels on aura entrepris la guerre; ce » qui les fera bien-tôt repentir de l'amitie qu'ils nous auront » témoignée.

» Mais fi nous nous emparons des provinces de Philippe, » il faut nous attendre à avoir la guerre avec lui jusqu'à ce » que nous lui ayons restitué ce que nous lui aurons enlevé. Un » Prince si riche, si puissant, si attentif à ses interêts, qu'il sçait » faire valoir avec autant de vigueur que de prudence, ne » quittera jamais les armes, s'il les prend une fois, qu'on ne » lui ait donné une entière satisfaction par des conditions » honorables, & qui mertent sa réputation hors d'atteinte.

1572.

» Les exemples encore récens des guerres qui se sont faites » entre Charle-Quint son pére, François I, & Henri II, ne CHARLE " laiffent aucun doute fur ce point : nos forces & nos richef. » fes ne sont point augmentées depuis ce tems-là, ni celles » de Philippe diminuees. Ce qu'on dit de l'approche du prin-» ce d'Orange, de ses vassaux, de ses forces, de son armée » fait peu d'impression sur moi. Son frère & lui sont des per-» fonnes de grande naissance. & d'un courage dione de leur » sang : ils haissent mortellement le duc d'Albe, qui les a » proferits & dépouillés ; & comme leurs affaires ne peuvent » guéres être en pire état qu'elles font, ils mettront tout en » œuvre pour rendre leur condition meilleure. Mais est il » prudent de s'affocier avec des gens à qui le défespoir fait " tout hazarder, qui sont aveuglés par la colère & par l'ar-» deur de la vengeance, & qui sont disposés à promettre tout " ce qu'on voudra, pourvû qu'ils puissent satisfaire leur " passion ? Toutes les personnes raisonnables ne le conseille. » ront jamais. V. M. doit bien se garder d'écouter plûtôt les " mauvais confeils de gens de ce caractére, que la raison & » les avis de gens sages. Si vous voulez sçavoir en quelle situa-» tion font les affaires des Nassaux, apprenez-le, Sire, de » ceux même qui les exagérent autant qu'ils peuvent. Ils "avouent déja que l'argent, qui est le nerf de la guerre, " manque au prince d'Orange, puisqu'il vous demande cent » mille florins à emprunter, sans quoi cette florissante armée » qu'il a fous ses ordres va bien-tôt se dissiper. Ces troupes » cependant ne commencent qu'à se mettre en mouvement, » & elles n'ont pas encore agi : elles font à peine sur la fron-» tiére, où elles s'arrêtent sans rien faire, & on dit qu'elles » vont se débander. Si le duc d'Albe se met en campagne; » si après avoir fait porter dans ses places les munitions » nécessaires, & les avoir bien garnies de troupes, il marche » au-devant de cette armée auxiliaire, qu'on nous fait tant » valoir; qu'en devons-nous espèrer? que prévoyons-nous » qui arrivera?

» On pourroit peut-être encore faire ici une question, qui » ne seroit pas hors de propos, scavoir s'il est honnête, & » s'il n'est pas même dangereux pour la suite de donner se-» cours à des sujets révoltés contre leur Prince légitime,

Zzij

--- » quelque bonnes raisons qu'ils alléguent pour justifier leur CHARLE » révolte; la chose est d'un exemple pernicieux, & les sages » sçavent combien la maxime est vraïe : « Ce qui arrive à un homme peut arriver à tout homme. » La fortune passe d'un » lieu à un autre ; ce qui arrive aujourd'hui à l'Espagne peut » arriver demain à la France. Mais laissons cette question. » & parlons de la reine d'Angleterre. Que pouvons nous » raisonnablement espérer de son amitié? à moins que de » vouloir nous tromper nous-mêmes, nous n'en espérerons » que ce que les Princes les plus prudens attendent les uns » des autres. L'amitié ne se forme & ne subsiste entre eux » que par la raison d'intérêt : comme elle a vû qu'on lui dres-» soit des embuches de toutes parts, la reine d'Ecosse d'un » côté, le duc d'Albe d'un autre, elle a recherché votre » amitie, parce qu'elle lui étoit utile ; elle a fait alliance » avec vous; mais ce n'est pas pour augmenter votre puissan-» ce, c'est pour sa propre sureté : & elle l'a bien fait voir, » puisqu'elle a refusé de renoncer au traité par lequel elle s'est » obligée à la défense de la Flandre : ainsi sans manquer aux » engagemens qu'elle a pris avec la France, elle peut envoïer » des troupes à Philippe pour défendre les Païs-bas; & on » doit croire même qu'elle lui en enverra dès que vous serez » en guerre avec lui , & qu'elle se verra delivrée du péril où » elle se trouve aujourd'hui, pourvû que l'Espagne veuille » lui donner satisfaction, & traiter avec elle à des conditions » honnêtes, & où il y ait de la fûreté; car il y a beaucoup » de sympathie de mœurs & d'inclinations entre les Anglois » & les Flamans; & pour leur commerce, ils ne sçauroient » se passer les uns des autres. Quant à la Reine, comme ses » incertitudes ordinaires fe trouvent encore augmentées par » la timidité & la défiance naturelles à son sexe, & qu'étant » en butte à beaucoup de monde, il faut nécessairement » qu'elle foit en garde contre beaucoup de gens; nous ne » devons pas douter qu'elle ne recoive à bras ouverts une » paix sûre, dès qu'elle verra jour à la faire. Nous serons » même fort heureux, si elle se contente d'être spectatrice » de nos combats, & si lorsqu'elle nous verra engagés dans » une guerre difficile, elle ne profite pas de notre embarras " pour renouveller les anciennes querelles des deux nations.

» A l'égard des princes d'Allemagne, nous sçavons bien » qu'ils n'aiment pas les Espagnols, & que ce voisinage leur CHARLE » déplaît; mais cette considération ne me persuade pas qu'ils » entreprennent rien en notre faveur, ni qu'ils fournissent » de l'argent pour cette guerre : ils font gens sages, & qui » ne font rien fans raifon : d'ailleurs ils font très-ménagers » de leurs finances, & ne prêtent pas volontiers leur argent. » Je ne nie pas qu'en fecret ils ne panchent de votre côté, » & que si les deux partis faisoient des levées dans leurs » Etats, leurs fujets n'aimassent mieux servir dans les armées » de V. M. que dans celles de Philippe : mais cette faveur » n'est pas d'un grand secours contre toutes les difficultés que » je viens de proposer, ni contre les périls où cette guerre » nous jettera; & il ne faut pas se flater que le motif de la » religion, quelque puissant qu'il soit, leur donne une grande » ardeur pour entrer dans notre querelle ; leur crainte de ce » côté-là a ceffé avec la vie de Charle-Quint. Croyez-vous » d'ailleurs que si quelques princes de l'Empire arment pour » vous, Maximilien de la même maifon que Philippe, fon » cousin germain & son beau-frère, (1) qui regarde la Flan-» dre comme son patrimoine, qui par conséquent s'interesse » au bien & au mal qui lui arrive, qui redemande tous les » jours la portion héréditaire qui lui en doit revenir ; croyez-» vous que cet Empereur se tienne simple spectateur ? souffri-» ra-t'il qu'après avoir enlevé ces Provinces aux Espagnols on » les mette pour ainsi dire, en pièces en les partageant? Pour » moi je fuis perfuadé qu'il y fera aussi sensible, que si on les lui » enlevoit à lui-même. Ce Prince d'ailleurs, dont la maison » est si florissante, & soûtenuë de tant d'enfans (2) en âge » d'aller à la guerre, manque-t'il de moyens pour secourir » le roi d'Espagne? Tous ces jeunes Princes voleront au se-» cours d'un Roi de leur fang, qu'ils confidérent avec raison » comme l'appui de la puissante maison d'Autriche, & dont » ils ne peuvent négliger les intérêts, sans préjudicier aux » leurs propres : tous ces motifs feront d'autant plus

Zzij

<sup>(1)</sup> Il avoit épouté Marie d'Autriche! sa propre niéce Anne d'Autriche, fille fille de Charle-Quint & fœur de Philip- de Maximilien. e II. mais il étoit aussi beau-pére de (2) Il avoit neuf garçons. Philippe, qui avoit épousé depuis peu

"d'impression, qu'ils se trouveront joints à l'amour de la CHARLE » gloire & de la réputation. On ne peut donc pas douter que » leurs forces, & l'entremise de l'Empereur leur pere, ce " Prince d'une prudence confommée, n'engagent les prin-» ces de l'Empire à faire rester leurs troupes en Allemagne, » & raccommoder même les affaires de la Flandre, de ma-» niére que les peuples soient contens. Qu'on rerire le duc " d'Albe du païs; que les Espagnols en fortent; qu'on rassu-» re les peuples contre la crainte de l'Inquisition; qu'on fasse » cesser les nouveaux impôts; qu'on leur donne un Prince de » la maison d'Autriche; ou que l'on envoye l'Imperatrice » même, fœur de Philippe, dans ces provinces, qui se sont » toûjours accommodees du gouvernement des femmes ; & » que l'Empereur se rende garant du traité; il est certain que » ces peuples, ennuïés d'une guerre qui ruine leur commer-» ce, rentreront sur le champ dans le devoir, & vous laisse-» ront seul dans l'embarras d'une guerre également difficile » & périlleuse. Et que fera Philippe alors? il tournera sans » doute contre vous ces forces redoutables qu'il a presente-» ment en Italie; & il s'emparera sans peine du marquisat de » Saluces, le seul fruit qui vous reste des dépenses immenses » que la guerre d'Italie à coûtées à votre pére & à votre ayeul. » Peut-être même se jettera-t'il sur la Provence, qui comme "V. M. sçait, n'est pas en état de défense, & qu'il vous en-» lévera tout ce que vous avez sur la Méditeranée. Voilà ce » grand avantage que vous tirerez de la guerre que l'on vous » conseille. Ne scait-on pas d'ailleurs que toutes les guerres » que les Princes se font les uns aux autres, peuvent bien » ruiner les deux partis; mais qu'il est rare qu'elles apportent » une utilité réelle à l'un des deux? En effet, quel profit y » a-t'il à perdre son bien pour s'emparer de celui des autres ? » Venons à present aux Finances.

» Il est rare que l'on calcule si juste les sommes que doit » coûter la guerre, que les frais n'aillent beaucoup plus loin » que l'on n'avoit crù. La guerre est un goufre si profond, » que les montagnes d'or de la Perse, & toutes les mines des » deux Indes ne suffiroient pas pour le remplir : cet or est » pourtant le nerf de la guerre, & vous sçavez, Sire, que vos " coffres n'en font pas bien fournis, & que les ressources

» ne sont pas aisées. Tout votre domaine est ruiné; vos re-» venus font engagés ; les campagnes font ravagées ; les CHARLE » villes & les places de guerre ont été les unes pillées, les » autres ruinées par des sièges; & dans la disette où l'épui-» ceveurs, & la cruauté des partifans ( cette espèce d'hom-» mes presque tous étrangers, & toûjours fatale à vos Pro-» vinces) ont mis en œuvre tout ce qu'elles ont pu inven-» ter de nouveaux moyens pour tirer de l'argent de vos » peuples furcharges. Les peuples de la campagne font tour-» mentés sans cesse par les passages des troupes; & ils sont » de plus si accables d'impôts, qu'à peine peuvent-ils respi-» rer. A l'égard de la Noblesse, elle est toûjours prête à sa-» crifier son sang & ses biens pour vous, pour l'honneur du » nom François, & pour le salut de la patrie; mais pour de » l'argent, V. M. sçait ce qu'elle peut attendre de ce corps. » Reste le Clergé, déja fort accablé de charges de disfé-» rente nature, pour ne rien dire de plus; & je le dirai » pourtant avec la permission de V. M. oui, Sire, le Clergé » le plaint qu'on l'affujettisse à la taille. Je sçais que ces par-» tifans dont je viens de parler, ont imaginé depuis peu un » projet qui doit produire à V. M. des sommes immenses. "C'est de prendre pour huit ans & trois mois une partie » des biens Ecclésiastiques, & de payer aux titulaires le même » revenu qu'ils en tirent. Ces sortes de traités qui ont pour » le present quelque chose de spécieux, si l'on veut porter ses » vûes plus loin, sont au fond très-pernicieux. Et si l'on em-» ploye la violence pour le recouvrement des impôts, quelle » différence y aura-t'il entre vos sujets & les Flamans ? » Qu'est-ce que le duc d'Albe a fait de pis? c'est pourtant » le prétexte de la révolte des Païs-bas. Tout le monde sçait » ce que vos sujets vous doivent, à l'égard de ce que vous » leur devez à votre tour, on en laisse le jugement à votre » prudence, & à votre bonté pour eux. Depuis la paix, vous » leur avez fait espérer qu'ils alloient désormais être en re-» pos, qu'ils pourroient réparer les pertes que la guerre leur a » causées, rebâtir les maisons qu'elle a ruinées, & mettre en » valeur les terres qu'elle a défolées. Si une nouvelle guerre va » leur ôter cette espérance, que penseront ces pauvres peuples?

Il est tems que V. M. pense à l'acquit de ses dettes : elle doit CHARLE » de grosses sommes à la cavalerie Allemande qui a servi pen. » dant la derniére guerre: elle doit à Jean Casimir. Les Suisses " lui demandent vingt millions de livres; & les Protestans doi-» yent aux Allemans plus de cinquante millions dont vous » avez répondu. Si l'on calcule le montant de toutes ces fom-» mes, on trouvera qu'elles vont à quarante millions d'écus " d'or. Ajoûtez à cela les charges de l'Etat, au payement des. » quelles les revenus ordinaires peuvent à peine suffire. Mais, » nous dit-on, la France est remplie de Noblesse & de sol-» dats: elle régorge en quelque sorte de sang; & si on ne la » faigne à propos, elle court risque d'en être suffoquée : » c'est-à-dire pour parler clairement, qu'elle est en danger » de voir recommencer la guerre civile. Il faut remercier le » ciel de ce qu'il se trouve tant de forces dans le Royaume, » dont la providence vous a confié le foin : vous devez les » ménager de manière qu'elles ne se ruinent point elles mê. » mes & prendre des mesures pour retenir par le frein de la » discipline & de l'obéissance les esprits rebelles & licen-» cieux : il faut les accoutumer insensiblement au joug des » loix, afin de les trouver prêts à l'exécution de vos ordres, "lorfque vous en aurez befoin. D'ailleurs n'est-il pas ab-» furde de prétendre qu'un Prince puisse mieux régler ses » sujets pendant la guerre, que pendant la paix ? & quelle » honte pour lui si cette pretention avoit quelque fonde-» ment !

» Le dernier & le plus fort retranchement de l'avis que » je combats, c'est la nécessité. Si vous ne prévenez Phi-"lippe, en lui déclarant la guerre dès à present, dès qu'il » aura appaisé les troubles des Païs bas, il vous la déclare-» ra; & vous vous trouverez alors engagé avec beaucoup » de péril, dans une guerre dont vous ne verrez jamais la » fin. Sur cela, comme il s'agit de l'avenir, je ne scaurois » rien dire de certain : ce que je puis avancer, c'est qu'il n'est » pas d'un homme sage de se jetter dans un malheur pre-» sent par la crainte d'un mal à venir. Je veux bien croire » qu'après la guerre de Flandre Philippe a dessein de tom-"ber sur vos Provinces, parce qu'il se persuade que les » Protestans François qui vont au secours des Flamans, ont finon

» finon des ordres exprès, au moins un confentement tacite == » de V. M. Mais qui peut répondre que cette guerre foit CHARLE » sitôt terminée : D'ailleurs le roi d'Espagne entend-il assez » mal ses intérêts pour tourner ses armes contre vous . 22 quand il pourra les employer plus utilement silleurs ; au. » ra-t'il fini la guerre avec les Mores en Afrique, & avec » les Turcs en Orient ? C'est donc une terreur vaine, que » vous devez, Sire, rejetter; & V. M. doit prendre des » mesures pour conserver la paix avec un Prince très-puis-" fant , votre ami , & votre allié , & ne lui point donner " d'ombrage qui puisse vous engager un jour dans une guerre » funeste. En attendant, profitez de la paix, reglez les af-» faires de votre Royaume, préparez tout ce qui est néces-» faire pour foutenir la guerre, afin que si quelque Puis-» sance tomboit sur vos frontiéres, V. M. appuyée de la » justice de sa cause, & du témoignage de sa conscience. » soit prête non seulement à résister aux efforts de celui qui » l'attaquera, mais à le repousser au de-là de vos limites. » Mon avis est donc, Sire, que cette guerre étant remplie de » difficultés, & plus périlleuse qu'utile, vos finances se trouvant » épuilées, votre réputation n'y étant point intéreffee, & man-» quant, de tout ce qui seroit nécessaire pour la conduire avec » honneur, vous ne l'entrepreniez point; & qu'au lieu d'ir-» riter sans sujet un aussi puissant Prince que le roi d'Espagne, » V. M. ne songe qu'à soutenir sa réputation, à maintenir » la tranquillité du Royaume ; à tenir les peuples dans le de-» voir; & à gagner leur amour. Cependant comme votre ri-» val a de grandes armées tant au Païs bas qu'en Italie; » il est de la prudence de V. M. de songer à sa sûreté. » de fortifier la frontière, de garnir vos places de troupes, » de munitions de guerre & de bouche ; & fur-tout de » rétablir la discipline militaire, en sorte que les soldats dans » leurs passages se contentent qu'on leur fournisse les vivres » nécessaires; qu'ils ne fassent point de concussions, & qu'ils » ne troublent point les travaux de la campagne. Mais la » chose la plus importante & la plus digne des soins de V. M. » c'est d'assoupir tout ce qui peut réveiller les divisions passées; » d'obliger les magistrats à rendre la justice avec équité, » fans faveur, fans avarice, & de réformer les vices, & les Tome VI.

1572.

IX. 1 172.

» désordres qui se sont glisses dans tous les états par la li-CHARLE » cence des guerres. Nous ne cesserons jamais de prier Dieu » auteur de tous les biens, qu'il vous inspire ce dessein : & " par-là vous serez cheri de vos peuples, utile à vos amis. » & redoutable à vos ennemis; vous vous acquerrez une » gloire immortelle chez les étrangers, & vous laisserez à » vos successeurs un modéle de prudence & de vertu, qui » les remplira d'admiration & de respect, & qu'ils se feront » un devoir d'imiter.

Genlis en Flandre.

Pendant que le Roi cherche à gagner du tems par ces disputes, & que Teligny Briquemaut & Chavagnes vont sans cesse conférer avec Coligny qui étoit à Chatillon sur-Loin, on reçut la nouvelle que les troupes de Genlis avoient été taillées en pieces par le duc d'Aibe. Le Roi fit semblant d'y être très-sensible : & il écrivit à Mondoucet son agent auprès du due d'Albe, de faire tout ce qu'il pourroit pour engager ce Général à mettre en liberté les Gentilshommes François, qu'il avoit fait prisonniers : & Coligny toujours plein de confiance, étant venu à la Cour contre l'avis de ses amis, le Roi lui permit de lever sur la frontière autant de troppes qu'il le jugeroit nécessaire.

Fin du cinquante-uniéme Livre.





## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

## LIVRE CINQUANTE-DEUXIĖME.

E mariage du prince de Navarre avec la sœur du Roi étoit fixé au dix-huirième d'Août. Comme le tems approchoit, le Roi écrivit à Coligny pour le presser de se rendre à Paris ; il avoit auparavant chargé Marcel Prevôt des Marchands de prendre les mesures convenables pour que l'arrivée de Coligny dans cette ville n'y causat aucun trouble, ligny de ne & le cinquieme de Juillet S. M. étant au château de Boulogne auprès de Paris, fit publier une ordonnance par laquelle il étoit défendu sous peine de mort, à toutes personnes de quelque condition qu'elles fussent, de rappeller le passé, de donner occasion à de nouvelles querelles, de porter des armes à feu, de se battre avec qui que ce fût, & même de tirer l'épée, sur tout à la suite du Roi, dans la ville & les fauxbourgs de Paris. Que s'il s'élevoit quelque dispute qui interessat l'honneur & la réputation, les Gentilshommes seroient tenus d'aller porter leurs plaintes au duc d'Anjou son Lieutenant Général dans tout le Royaume, & de lui Aaa ij

CHARL

demander justice; si c'étoit des gens du peuple, ils avoient CHARLE ordre de s'adresser au Grand Prévôt de l'Hôtel; & les per-IX. sonnes domiciliées à Paris, mais non à la suite de la Cour,

étoient renvoyées aux Juges ordinaires. Il étoit enjoint par la même ordonnance à tous ceux qui étoient à la Cour, & qui n'avoient point d'affaires qui les y retinssent, ou du moins qui n'étoient attachés à aucun des Princes, des Seigneurs ou des Officiers de la Cour, de même qu'aux vagabonds ou gens sans aveu, qui demeuroient dans la ville & dans les fauxbourgs de Paris, de fortir de la ville & de la Cour vingtquatre heures après la publication de cette ordonnance, & ce sous peine de la vie. Cela sut publié trois jours de suite à son de trompe dans Paris & à la Cour, & il étoit porte que cette publication se renouvelleroit tous les samedis. On ajoû. ta pour plus grande sûreté, quatre cens hommes choisis des Gardes du corps du Roi. Coligny toûjours plein de confiance & d'espérance, interprétoit tout cela en bien, & il n'appercevoit dans cette conduite du Roi, qu'un grand amour pour la tranquillité publique, & tout au plus un dessein de le tenir en garde contre les féditieux & ceux qui voudroient exciter quelque tumulte. Il vint donc à Paris, malgré les remontrances hardies & importunes même, que lui firent bien des gens pour l'en détourner, les uns de vive voix, les autres par lettres. Après les avoir tous remercies de leur zéle, il leur répondit en un mot, que la paix étant faite, & l'amnistie du passe accordée, il étoit résolu de demeurer fidéle au Roi, & qu'il aimoit mieux être traîné par les rues de Paris, que de se rengager dans une guerre civile. Entre autres lettres qu'il reçut depuis son arrivée à Paris, il y en avoit une très-violente, dans laquelle on lui disoit : » Souve-» nez-vous d'une maxime reçûe par les Papistes comme un » point de Religion, & confirmée par l'autorité des Conciles: » Qu'on ne doit pas garder la foi aux hérétiques, & que les » Protestans sont regardes par eux comme tels. Souvenez-» vous encore, que la haine qu'on a contre les Protestans » sera éternelle, à cause des maux que les dernières guerres " ont faits au Royaume; enforte qu'on ne peut pas douter que » le but de la Reine ne soit d'exterminer tous les Protestans » à quelque prix que ce foit. Souvenez-vous qu'une femme

» étrangére, Italienne, d'une famille de Papes, avec qui » les Protestans sont en guerre ; enfin Toscane , & naturel- CHARLE » lement fourbe, ne peut manquer de se porter aux der-» niéres extrêmités contre ses ennemis. Voyez encore, lui » disoit-on, à quelle école le Roi a été élevé, & ce qu'il a » appris sous ces beaux maîtres qu'il a eus : jurer, se parju-» rer. blasphémer le nom de Dieu, corrompre les filles & » les femmes, déguiser sa foi, sa religion, ses desseins, com-» poser son visage; voilà ce qu'on lui a appris de bonne heu-" re à regarder comme un jeu. Et pour l'accoûtumer à voir » répandre le sang de ses peuples, on lui a fait un plaisir dès » son enfance de voir égorger & mettre en pièces des ani-» maux. Fidéle disciple de Machiavel son maître, il est dé-» terminé à ne souffrir d'autre Religion dans son Etat que la » sienne, dans la persuasion qu'il n'y aura jamais de paix, » s'il y a deux Religions autorifées. On n'a cessé de lui » répéter que les Protestans ont résolu de lui ôter en même-» tems & la couronne & la vie . & ainsi il ne souffrira ja-» mais que des gens qui ont pris les armes contre lui, juste-» ment ou injustement, jouissent du bienfait de l'Edit qu'il » leur a accordé : & les armes à la main il se fera justice » du tort que les armes lui ont fait, sans penser qu'il soit » tenu de garder un traité conclu avec des fuiets armés » contre lui. Tel est l'art de régner, telle est la politique » des Princes, tels sont les secrets du gouvernement. C'est » ainsi que Commode sit assassiner Julien, (1) qu'il honoroit » & cheriffoit en apparence comme son pere. Caracalla en usa » de même avec les premiers & les plus confidérables des jeu-» nesRomains, qu'il avoit fait assembler sous prétexte de choi-» fir parmi eux des foldats. C'est ainsi que Lysander (1) fit » égorger huit cens Milesiens qu'il avoit attirés auprès de » lui, sous ombre d'amitié & d'alliance; & Galba, six mille » Iberiens. C'est ainsi que presque de nos jours Spinola

IX. 1572.

(1) Salvius Julianus général des ar-principaux habitans s'étoient cachés, mées de l'Empire, dont le fils ne voulut l'Pour les tirre de leurs retraites il jura pur-pas fe livrer à l'impedicité de Commo-bliquement qu'il ne leur feroir pointe de, & c'eft ce qui caufa la mort du pére. Imal, & qu'il pouvoient fe montres four la la morti di c'hé de sur le la faction de la la mort du pére. In al, & qu'il pouvoient fe montres four la la morti di c'hé de sur le la faction de la la morti de la faction de la la morti de la faction de la la morti de la faction de l Lamprid, in Comm.

(2) Lyfander voulant exterminer les qu'il fit tous égorger. Democratics, entre autres à Milet, les

foi du ferment il en fortit environ 800.

Aaa iij

IX. I \$72.

= » fit tuer les principaux de l'isle de Corse, dans un CHARLE " repas où il les avoit invités. C'est enfin par attache-" ment à cette politique, que de notre tems Christierne, » prince cruel & féroce, a fait un massacre épouventa. "ble à Stokolm; & qu'autre-fois Charle VII. (1) après s'être » réconcilié avec le duc de Bourgogne, trempa ses mains » dans le sang de ce Prince qui étoit à ses genoux. Tout le » monde sçait, ajoûtoit-on dans cette lettre, l'entretien que » le Roi a eu à Blois avec la Reine sa mère : & qu'entre au-» tres choses le Roi lui ayant demandé en plaisantant, & » en jurant le nom de Dieu à son ordinaire, s'il n'avoit pas » bien fait son personnage à l'arrivée de la reine de Navarre: » Vous avez très-bien commencé, dit la Reine, mais cela ne » servira de rien si vous ne continuez. Je les prendrai tous » au filet, lui répondit-il, en jurant plusieurs fois, & je vous » les livrerai. C'est sur ces discours, dont la vérité vous est » connuë, qu'il faut prendre votre parti; il faut, si vous êtes » fage, vous retirer au plûtôt de la ville, & par consequent » de la Cour, qui n'est qu'un cloaque infecté.

Coligny ayant lû ce mémoire, en fut extrêmement indigné, cependant pour ne pas paroître méprifer entiérement les prières & les avis de ses amis, il répondit : Qu'il n'y avoit plus de lieu à tous ces soupçons, & qu'il ne pouvoit se perfuader qu'un des meilleurs Princes que la France eût eu depuis plusieurs siécles, fût capable d'une si horrible perfidie: Qu'à la vérité le duc d'Anjou n'aimoit pas les Protestans; mais qu'il y avoit apparence qu'il leur seroit plus favorable à l'avenir en considération du mariage de sa sœur avec le Prince de Navarre : Qu'au reste le traité d'alliance que le Roi venoit de faire avec la reine d'Angleterre, & celui qui se négocioit actuellement avec les princes Protestans de l'Empire, faisoient assez connoître les dispositions favorables de ce Prince pour les Protestans, puisqu'il vouloit avoir à sa Cour un des fils de l'électeur Palatin, & un des seigneurs Anglois qui fût des plus zélés pour cette Religion, comme le comte de Leycestre, ou le baron de Burgley : Qu'il avoit même donné parole au prince d'Orange & à Louis de Nassau son frère, de leur envoyer du secours contre les Espagnols,

(1) Il n'étoit pour lors que Dauphin.

1572.

& qu'il avoit ordonné de faire des levées confidérables pour remplacer les troupes de Genlis qui avoient été taillées en CHARLE piéces: Que Fregole qui étoit arrivé depuis peu de Florence, affuroit que Coime de Medicis prêteroit au Roi deux cens mille écus d'or pour les frais de cette guerre : Que l'agent du Roi trouvoit moyen de pénétrer tous les desseins du duc d'Albe, & qu'il en informoit S. M. tous les jours; que c'étoit du Roi lui-même qu'il le sçavoit : Que la flote de Strozzi & du baron de la Garde, qui étoit dans le port de Brouage & sur les côtes du Poitou, n'avoit été mise en mer que pour s'opposer aux desseins de celle d'Espagne, après quoi elle iroit joindre le prince d'Orange à Flessingue : Qu'à l'égard de sa personne & de sa vie, les amis pouvoient être tranquilles, puisqu'il s'étoit reconcilié avec les Guises par ordre du Roi, & qu'ils avoient des deux côtés promis au Roi de ne renouveller déformais aucunes de leurs prétentions: Qu'il étoit persuadé que les Guises agissoient de bonne soi : . En un mot, que le Roi n'étoit occupé que des moyens d'avoir la paix dans son Royaume, & de se mettre en état de faire la guerre au dehors, c'est-à-dire en Flandre & contre l'Espagne : Ou'il prioit l'anteur du mémoire, & ceux qui pensoient comme lui, de ne plus le fatiguer par de semblables foupçons; qu'il étoit occupé d'affaires plus importantes, & de soins plus dignes d'attention : Qu'ils feroient mieux de joindre leurs prieres aux siennes, pour demander à Dieu de répandre sa bénédiction sur des commencemens si favorables, & de les conduire à une heureuse fin, pour le bien de l'Eglise & de l'Erat.

Coligny recevoit des Rochelois les mêmes avis, & il em. ployoit également la modération & la fermeté pour détruire leurs foupçons, avec tous les ménagemens d'un ami. Quand ils virent qu'ils ne ponvoient vien gagner sur lui, ils s'adresférent au prince de Navarre, & l'exhortérent par les mêmes raisons de se tenir sur ses gardes, & de ne point aller à Paris, Mariage la lettre est du dix de Juillet. Le Prince étoit alle à Blandy ondé avec pour affister au mariage du prince de Condé & de Marie de Marie de Cleve, qui étoient l'un & l'autre ses parens très proches. (1) Cléve.

(1) Ils étoient germains ; le prince de fille de Marguerire de Bourbon fœur des Navarre & le prince de Conde étant en- peres de ces deux Princes. fans des deux fréres, & Charlote étant

Blandy château situé dans le Bailliage de Melun, apparte. noit à Jaqueline de Rohan marquise de Rothelin, méré de Françoise d'Orleans dernière femme de Louis de Bourbon premier Prince de Condé.

La cérémonie du mariage étant faite, les deux Princes suivis d'un grand nombre de Protestans, se rendirent à Paris malgré les remontrances de leurs amis : c'étoit au commencement du mois d'Août. La Reine mére fit naître de nouveaux retardemens pour le mariage du prince de Navarre. On avoit d'abord espéré que le cardinal de Lorraine, qui étoit pour lors à Rome, obtiendroit du Pape la dispense. tant pour la parente, que pour la différence de Religion : mais le cardinal de Bourbon à qui le Bref fut adresse, parce qu'il en devoit faire la cérémonie, n'en ayant pas été content, il en demanda un autre plus précis : ce qui fit que le Roi rejetta sur lui la faute de ce retardement. Il disoit même pour se moquer de ce Cardinal, que les difficultés qu'il prétexoit, n'étoient que superstition & scrupules mal fondés, qu'il faisoit en cela grand tort à sa Marguerite ( c'est le nom qu'il donnoit à sa sœur ) & qu'elle ne trouvoit pas bon qu'on différât si long-tems ce qui lui faisoit tant de plaifir.

Pendant ce tems-là, Coligny pressoit la déclaration de la guerre de Flandre; en sorte qu'il ne sembloit presque plus possible de reculer. Le Roi néanmoins différoit tonjours. cherchoit des prétextes, & quand il se voyoit trop presse par Coligny, il lui disoit qu'il ne trouvoit dans son Conseil ni parmi ses Généraux, personne qui eût la fidélité, l'habilete, & la vigilance qu'il auroit souhaitée pour le charger d'une si grande affaire: Que les uns étoient entière. ment livrés aux Guises, & que les autres avoient des défauts essentiels. Dans le maréchal de Cossé, c'étoit l'avarice qu'il craignoit, dans Tavane (1) l'ambition. Que François de Monmorency ne s'occupoit qu'à chasser, & à prendre des oiseaux: Que François de Scepeaux (2) étoit usé par la bonne chere:

Que

<sup>(1)</sup> Gaipard de Saux.
(2) François de Scepeaux s'appelloit mander fon armée, puifqu'il étoit mort Marchel de Vieille ille La Contraction de le Maréchal de Vieilleville. Je fuis éton- au mois de Novembre 1571. né que le Roi le nomme fur la fin de

IX.

1572.

Oue des quatre secretaires d'Etat, il n'y avoit que Bernard = de Fizes avec qui il pût s'ouvrir sur un secret de cette im- CHARLE portance : enfin ils convinrent de confier l'affaire au maréchal de Monmorency & à Fizes. Ces marques d'ouverture de la part du Roi, cet air familier qui paroiffoit naturel, trompérent Coligny, qui à ces traits ne reconnoissoit que des qualités dignes d'un Roi, & qui ne pouvoit se former

de ce Prince une idée desavantageuse.

Quand toutes les meiures furent prifes par le moven de tous ces délais, & que les sentimens des conjurés, qui avoient. été long-tems partagés, se furent réunis, on convint de faire paroître une lettre (1) de l'Ambassadeur du Roi à Rome. par laquelle il informoit S. M. que le Pape avoit enfin accordé une dispense, qui levoit tous les scrupules du cardinal de Bourbon, & qu'elle partiroit bientôt de Rome par un courier extraordinaire. Ainsi les siançailles se firent au Louvre le dix-septiéme d'Août : ce fut le cardinal de Bourbon qui fit la cérémonie, & le lendemain on disposa tout pour le mariage. On avoit dressé aux portes de l'église de Notre-Dame, un échafaut fort élevé avec un degré, par où l'on descendoit sur un autre échafaut moins élevé . & qui étoit enfermé de tous côtés pour écarter la foule; cet Échafaut conduisoit par le milieu de la nef jusqu'au chœur: en sortant du chœur, il y en avoit un autre à gauche entouré de cloisons de bois, & qui s'étendoit jusqu'au palais Episcopal. Le Roi, la Reine sa mère, les ducs d'Anjou & d'Alençon, les Guises, les Maréchaux de France, & les grands du Royaume, tous en habits magnifiques, & avec une pompe vraiment Royale se rendirent à l'Evêché, où ils prirent la nouvelle mariée, qui y avoit passé la nuit, & la menérent à l'église. De l'autre côté arriva le prince de Navarre avec les princes de Condé & de Conty ses cousins germains, l'amiral de Coligny, le comte de la Rochefoucaud, & une grande suite de seigneurs Protestans, qui s'y étoient rendus de toutes les parties du Royaume. Le Roi monta sur le grand échafaut, & le cardinal de Bourbon ayant fait la cérémonie du mariage de la maniere dont on étoit convenu, le roi & le prince de Navarre avec leur suite se

(1) Cette lettre étoit fausse, Tome VI.

выь

rendirent dans le chœur par le petit échafaut, & placérent la CHARLE mariée devant le grand aurel où elle entendit la meffe. Pen. IX. dant qu'on la difoit, le prince de Navarre, Coligny, la 1772. Rochefoucaud, & tous les autres Seigneurs de la fuire for-

Rochefoucaud, & tous les autres Seigneurs de la suite sortirent par la porte opposée, & s'en allerent à l'Evêché. Après la messe Damville l'étant alle chercher, il revint au chœur, & avant baile son épouse en presence du Roi, de la Reine, & des ducs d'Anjou & d'Alencon, il s'entretint pendant quelque tems avec elle : enfuite toute la compagnie alla à l'Evêché, où l'on avoit préparé le d'îner : & je me fouviens qu'après la messe on me sit entrer dans le chœur par la galerie, & qu'on me mit auprès de Coligny , & que comme j'avois les yeux attachés fur lui. & que je le regardois avec beaucoup de curiofité & d'attention , je vis qu'il montroit à Damville les drapeaux des batailles de Baffax & de Moncontour suspendus aux murs de l'église, triste monument de la défaite de leur parti, & je lui entendis dire ces mots: » Dans peu on les arrachera de là . & on en met-» tra d'autres en leur place, qui seront plus agréables à voir.« Il vouloit parler fans doute de ceux que l'on gagneroit dans la guerre contre Philippe, qu'il croyoit résolue. D'autres cependant interprétérent ces paroles bien autrement, & crurent qu'il vouloit parler d'une nouvelle guerre civile : mais il est certain qu'il la détestoit sincérement.

Après d'iner on retourna au Louvre. Tous les ordres de la ville, le Parlement, la Chambre des Comptes, la Cour des Aides, & celle des Monnoies y furent régalés magnifiquement avec les formalités ordinaires. Après le fomper on dansa; mais peu. La danse fut fuivie d'un spectacle pompeux : c'étoit des roches artificielles & argentées qu'on sit entrer dans la Sale. Il y en entra d'abord trois, sur l'une defeuelles étoit le Roi seul, & ses fréres sur les deux autres. Elles étoient saivies de sept autres, traînées sur des chars, & qui portoient des dieux & des monssers marins. Toutes est machines passérent au travers de la grande Sale du Louvre qui a une voute au milieu; & lorsqu'elles s'arrêtoient, des mussicens chossis chantoient des vers françois composés par d'excellens Poètes. Ce spechacle ayant duré bien avant dans la nuit, on se sépara pour prendre du repos.

Le lendemain on ne se leva que fort tard, & on alla diner sur les trois heures chez le duc d'Anjou, où il y eut bal CHARLE après diner, & fur le foir on se rendit au Louvre. Le lendemain, qui étoit un mercredi, il y eut un beau spectacle, & un tournoi à l'hôtel de Bourbon près du Louvre. Au côté droit on avoit representé le séjour des bien-heureux, & un peu au dessous les champs Elisées, où il paroissoit douze Nymphes, à gauche on voyoit le Tartare avec quantité de spectres épouvantables, qui étant remplis de soufre & de feu jettoient une lueur affreule. Il y avoit un endroit appelle le paradis, qui étoit défendu par le Roi & par ses frères. Quesques Cheva. liers errans à la tête desquels marchoit le roi de Navarre. ayant voulu y entrer de force, furent tous repouffés, & tout de suite précipités dans le Tartare. Aussi-tôt Mercure monté sur un coq descendit du ciel accompagné de Cupidon, & s'étant approchés l'un & l'autre des trois défenleurs du paradis, & les ayant complimentés en vers, ils s'en retournérent au ciel. Les trois tenans allérent joindre les Nymphes, qui se promenoient dans un verger charmant, & ils les amenérent au milieu de la Sale, où étoit une fontaine, au tour de laquelle on dansa pendant une heure, des danses très-ingénieusement figurées, & qui divertirent beaucoup les spectateurs.

Les Tenans s'étant rendus aux prières de l'assemblée, allérent tirer du Tartare les Chevaliers errans, qui sur le champ se battirent sans aucun ordre, & rompirent leurs lances: Enfin on mit le feu à la poudre qu'on avoit mise dans les tuyaux autour de la fontaine, & aussi-tôt on entendit un grand bruit accompagné d'un incendie, qui consuma en peu de tems toutes les machines du spectacle; après quoi

tout le monde se sépara. On donna différentes interprétations à ce spectale, sur ce que les assaillans presque tous Protestans, qui en voulant entrer de force dans le paradis, avoient été précipités dans le Tartare, on disoit que c'étoit une insulte qu'on leur avoit voulu faire. D'autres prétendoient que cet incident présageoit quelque chose de funeste. Il est certain que François de Monmorency maréchal de France, quoiqu'intime ami de Coligny, demanda permission au Roi pendant ces Bbbij

spectacles de s'en aller à Chantilly rétablir sa santé, soit qu'il CHARLE prévît les malheurs qui étoient prêts d'arriver, foit qu'il lui fût reste quelque indisposition du trajet qu'il avoit fait sur mer, en repassant d'Angleterre en France. Henri de Damville. Charle de Meru, & Guillaume de Thoré ses fréres demeurérent à la Cour ; ce fut un grand bonheur pour cette illustre famille, que l'aîné se fût absenté : car il a passé pour constant, que ceux qui conseillérent le massacre dont cette Fête fut suivie, avoient résolu d'exterminer les Monmorencis: mais que la crainte qu'ils eurent que celui qui s'étoit absenté n'en tirât vengeance, sauva tous les autres.

Le jour suivant qui étoit un jeudi, il y eut un tournoi dans la grande place du Louvre. Le Roi, ses deux freres, les ducs de Guise & d'Aumale habillés en Amazones parurent d'un côté, de l'autre, le roi de Navarre & sa suite vêtus à la Turque s'avancérent, & combattirent lance contre lance. Il y avoit des échafauts aux deux côtés d'où la Reine mère, la Reine femme du Roi, la duchesse de Lorraine (1) & toutes

Mefures pour le massacre de Paris.

les Dames regardoient les combattans. Deux jours avant que le massacre fût résolu, le Roi s'étant approché de Coligny avec des démonstrations de l'amitié la plus fincére, lui parla ainsi : » Vous sçavez, mon » pére (il l'appelloit ainsi à cause de son âge, & de son mé-» rite ) vous sçavez la promesse que vous m'avez faite de » n'infulter aucun des Guises, tant que vousdemeureriez à » la Cour : De l'autre côté ils m'ont donné parole qu'ils au-» roient pour vous, & pour tous les gens de votre suite la » confidération que vous méritez : je compte entiérement » fur votre parole : mais je ne me fie pas tant à la leur : car » outre que je sçais qu'ils ne cherchent qu'une occasion pour » faire éclater leur vengeance, je connois leur caractère hau-» tain & hardi : & comme ils ont le peuple de Paris à leur » dévotion, & qu'en venant ici sous prétexte de la solennité » du mariage de ma sœur, ils ont amené avec eux une trou-» pe nombreuse de soldats bien armés, je serois au déses-» poir qu'ils entreprissent quelque chose contre vous ; certé " injure retomberoit sur moi. Cela étant, si vous pensez » comme moi , je crois qu'il est à propos que je fasse entrer

(1) Claude de France fille de Henri II. & fœur du Roi

is dans la ville le régiment des Gardes, avec tels & tels Ca. 📟 » pitaines : (il ne nomma que des gens qui n'étoient point suf. CHARLE » pects à Coligny) ce secours, ajoûta le Roi, assurera la » tranquillité publique, & si les factieux remuent, on aura » des gens à leur opposer. « L'Amiral qui défiroit ardemment la paix dans le Royaume; & qui s'étoit laissé gagner par les caresses de la Cour, consentit à la proposition, que le Roi venoit de lui faire avec tant de marques de bonté. Ainsi ce régiment entra dans Paris sans que les Protestans en

prissent ombrage.

Tout étant disposé, on tint conseil, & après quelque altercation, on se separa sans avoir rien décide. Les avis varioient suivant les lieux, où se tenoit le conseil, & les perfonnes qui le composoient. Devant le Roi accompagné de la Reine sa mère, du duc d'Anjou, & de leurs confidens les plus intimes: voici comme on raisonnoit. Il y a dans le Royaume deux factions, l'une des Monmorencis, dont les Colignis leurs alliés faisoient autrefois partie; mais ils en ont forme une à part des sectateurs de la religion qu'ils ont embraffée : l'autre faction est celle des Guises. Jamais le Royaume ne sera tranquille, & jamais la majesté Royale, que les guerres civiles nées de ces factions ont presque anéantie, ne pourra se relever, qu'on n'ait abattu ces premières têtes. qui troublent le Royaume & la tranquillité publique. Mais les troubles ont rendu les chefs des factions si puissans, qu'il n'y a pas moyen de les accabler tous ensemble; il faut donc les prendre les uns après les autres, & les mettre aux mains, afin qu'ils s'entredétruisent; il est à propos de commencer par Coligny : comme il reste seul de sa famille, il sera plus aisé de s'en défaire, & sa ruine affoiblira beaucoup les Monmorencis, qui font devenus odieux par la liaifon qu'ils ont avec lui » V. M. ne doit pas fouffrir plus long-tems, disoit-on » au Roi, qu'un homme qui n'a d'autre prérogative que sa » Noblesse, & qui tient des mains de son souverain tous » les honneurs dont il est revêtu, soit devenu à charge à 20 tous les Nobles : Qu'il aille de pair avec tous les Princes, » & qu'il tienne tête au Roi : En un mot qu'il pousse la har-» diesse & l'extravagance jusqu'à se faire un jeu d'insulter » tous les jours à la majesté Royale, & d'exciter quand il Bbbiii

IX. I 172.

IX. I 572.

» lui plaît la guerre dans le Royaume. Vous êtes obligé, CHARLE » Sire, de réprimer son insolence avant toutes choses, afin » que son exemple apprenne aux autres à ne point s'enorgueil-"lir de leur fortune & à en user avec modestie. Sa more » n'affoiblira pas seulement les Monmorencis, mais elle » ruinera totalement le parti des Protestans : comme il en » est en quelque sorte l'ame & le cœur, ce parti qui semble ne » respirer que par lui, doit expirer avec lui. Sa mort sera utile » pour affermir la tranquillité du Royaume, ou plûtôt elle » y est absolument nécessaire; l'expérience nous ayant appris » que comme une seule loge ne pouvoit nourrir deux chiens, » ni un même arbre porter deux perroquets, un seul Royaume » ne peut supporter deux religions. Pour exécuter ce dessein » fans péril, & fans se charger de la haine que cette action » ne manquera pas d'attirer; l'on peut engager quelque as-» fassin à l'entreprendre; nous en trouverons assez qui s'en » chargeront moyennant une récompense presente, ou quel. » que espérance pour l'avenir ; & il sera aisé au meurtrier de » se sauver sur un cheval fort vîte qu'on tiendra tout prêt, » Les Protestans qui sont dans la ville, jetteront infaillible-» ment leurs foupçons fur les Guises; & impétueux comme " vous les connoissez, ils prendront les armes pour venger » fur les Princes de cette maison la mort de Coligny. Les "Guises plus puissans que les Protestans, parce qu'ils ont » le peuple de Paris pour eux, tailléront en piéces tout ce » parti,& peut-être que les Monmorencis peu aimes des Pari-» siens se trouveront enveloppés dans le massacre

» Mais supposé que les choses n'aillent pas si loin, voici » toujours l'avantage que vous tirerez de cette exécution : » la haine au lieu de tomber fur vous tombera fur les Guises, » que l'on foupçonnera de l'avoir fait faire pour venger le » meurtre de leur pere; & quand vous vous serez défait de » leurs rivaux, il vous sera plus aisé de les réduire. Par là » vous serez maître du sort des autres chefs des Protestans » que vous tenez dans vos mains, & personne ne doute qu'ils » ne reviennent à la religion de leurs ancêtres,& qu'ils ne ren-» trent dans leur devoir des que vous leur aurez oté les mau-» vais conseillers qui les en empêhent. «

Lorsque le Conseil se tenoit chez la Reine mère, & au

IX. I \$72.

milieu de ses confidens, on poussoit les choses plus loin; on ne s'en tenoit pas aux Colignis & aux Monmorencis, on CHARLE n'en vouloit pas faire à deux fois, & les Guises devoient être massacrés comme eux. La Reine qui les avoit souvent offenses mortellement, ne pouvoit se fier à eux, ni les épargner; car voici comment ses conseillers raisonnoient : Si les Protestans entreprennent de venger la mort de Coligny, eux & les Monmorencis se trouvant les plus foibles, seront extermines par la populace : mais ce ne sera pas sans qu'il en coûte beaucoup à leurs ennemis. Pendant ce tems-là le Roi fera venir beaucoup de troupes au Louvre ; & après avoir été fpectateur du combar, lorsqu'il sera fini, il attaquera les vainqueurs affoiblis & las de tuer ; & sous prétexte qu'ils auront excité cette fédition, & qu'ils auront pris les armes sans son ordre, il les fera tous massacrer sans en laisser échaper un seul, & fera en même-tems main basse sur les Seigneurs qui auront été attachés à quelqu'un des partis; parce que tant qu'il en restera quelqu'un, il y aura toûjours des plaintes & des murmures contre la Reine, que les séditieux veulent à toute force éloigner du gouvernement, sous prétexte qu'elle est étrangère.

Voilà les différens projets qui se proposoient suivant la différence des conseils; mais ils se réunissoient pour la maniére de l'exécution. Enfin on mit Guise de la confidence pour le meurtre de Coligny, sans lui parler du reste. Il s'agissoit de trouver un assassin, que l'on ne chercha pas long-tems, Maurevel se présenta sur le champ, il s'en étoit déja chargé autrefois, & pour l'exécuter plus aisément, il avoit passé de l'armée Catholique dans celle des Protestans; mais effrayé par le péril, il s'étoit désisté de l'entreprise. Cependant de peur qu'on ne lui reprochât de n'avoir rien fait, il tua en traître Artus de Vaudré seigneur de Mouy, & depuis ce tems-là il étoit toûjours demeuré caché dans les maisons des Guises, où il avoit été nourri des l'enfance; mais il changeoit de tems en tems de demeure. On choisit pour le lieu de l'assassinat une maison du cloître S. Germain de l'Auxerrois, où logeoit Pierre de Piles de Villemur, qui avoit été précepteur du duc de Guise, parce que Coligny en s'en rerournant chez lui le soir au sortir du Louvre, passoit toûjours devant

cette maifon.

Le vendredi, après qu'on eut parle de beaucoup d'affaires CHARLE dans le Conseil du Roi, où étoit le duc d'Anjou, & qu'on eut accommodé un différend entre deux Gentilshommes de la première noblesse de Bourgogne, tous deux très-braves, ( c'étoient Antoine Marafin de Guerchy, & Leonard de Damas seigneur de Thiange ) le Roi suivi de Coligny, alla jouer à la paume auprès du Louvre. Après la partie que le Roi

Affaffinat de Coligny par Maurevel.

avoit faite avec Guise & Teligny, Coligny s'en retourna chez lui. Lorsqu'il fut vis-à-vis de la maison de Villemur. marchant fort lentement, parce qu'il lisoit un mémoire qu'on venoit par hazard de lui présenter, Maurevel lui tira un coup d'arquebuse d'une senêtre, devant laquelle étoir un rideau de toile : le coup blessa Coligny de deux bales, dont l'une lui coupa l'index de la main droite, & l'autre lui fit une grande blessure au bras gauche. Guerchy étoit à sa droite, & Sorbiers des Pruneaux à sa gauche, qui furent effrayés du coup aussi-bien que toute sa suite. Coligny sans la moindre émotion leur montra la maison d'où le coup étoit venu; & aussitôt il manda à Armand de Clermont seigneur de Piles & à François de Monins, d'aller trouver le Roi de sa part, & de lui dire ce qui venoit de lui arriver: ensuite il sit bander son bras, & s'en alla à pied à son logis foûtenu par ses domestiques. Comme quelques-uns de sa suite lui disoient de prendre garde que ces bales ne sussent empoisonnées; il en arrivera ce qu'il plaira à Dieu, répondit Coligny. Sur le champ on attaque la maifon d'où l'on avoit tiré, on brise les portes, & l'on trouve dans une chambre basse une servante, un laquais & une arquebuse; la servante & le laquais furent arrêtés. Pour Maurevel, il se sauva par une porte de derrière, monta à cheval, gagna la porte faint Antoine, où il trouva un cheval tout frais, & s'enfuit.

Le Roi à cette nouvelle s'écria d'un air consterné: » N'au-» rai-je jamais de repos? quoi toûjours de nouveaux trou-» bles ? « & ayant jetté sa raquette par terre, il rentra dans le Louvre. Guise sortit du jeu de paume par un autre coté; & se retira. Tout le monde sut surpris d'une action si indigne: bien des gens parurent troubles & inquiets des suites qu'elle auroit; mais il n'y eut presque personne qui ne la detestat;

même parmi les ennemis de Coligny.

Le roi de Navarre & le prince de Condé se rendirent = bientôt chez lui, & le virent panser. Ce Seigneur ne donna CHARLE aucune autre marque de ressentiment, sinon qu'il leur dit : » Est ce la cette belle réconciliation dont le Roi s'est rendu » garant? « Et se tournant vers More ministre de la seuë reine de Navarre : » Mon frére, lui dit-il, je vois que Dieu » m'aime, puisqu'il a permis que je recusse ces blessures pour » fon faint nom ; puisse-t'il me faire la grace de n'oublier ja-» mais la misericorde qu'il exerce sur moi. « Ambroise Paré avant été d'avis de lui couper le doigt, parce que la gangréne y étoit déja, & ayant essayé de le faire avec des ciseaux mal aiguifes, Coligny sentit une douleur très-vive; mais il ne laissa échaper aucune plainte, quoique le Chirurgien eût ouvert & refermé trois fois les ciseaux. Lorsqu'il fallut panser le bras gauche, Merlin ministre du prince de Condé s'y trouva; & pendantqu'il consoloit le blesse par des passages de la sainte Ecriture qu'il lui rapportoit, Coligny s'écrioit de tems en tems: Mon Dieu, ne m'abandonnez pas dans l'état où je fuis, & continuez à me faire sentir les effets de votre miséricorde accoûtumée. Après quoi il dit à l'oreille à l'un de ceux qui soûtenoient son bras, que l'on donnât cent écus d'or à Merlin pour distribuer aux pauvres de l'Eglise de Paris. J'ai souvent entendu Paré raconter ce fait à peu près dans les mêmes termes que je viens de rapporter. De là le roi de Navarre & le prince de Condé vont chez le Roi pour se plaindre d'une action si détestable; & ils le prient de trouver bon qu'ils se retirent, puisqu'il n'y a point à Paris de sûreté pour eux, ni pour leurs amis. Le Roi fut le premier à exagérer l'atrocité du crime, & il leur donna sa foi avec les plus grands sermens qu'il eût jamais faits, qu'il puniroit le meurtrier, les auteurs, les fauteurs & les complices du crime, d'une manière dont Coligny & ses amis seroient satisfaits, & qu'il en feroit un exemple à la postérité : Que personne n'étoit plus faché que lui de ce qui venoit d'arriver; mais que comme il n'y avoit pas moren d'empêcher que la chose ne sût faite, il alloit sérieusement penser au remêde, & qu'il mettroit tout le monde en état de comprendre que si Coligny avoit reçû la blessure, c'étoit le Roi qui l'avoit sentie, & il pria les Princes de rester pour en être eux-mêmes les témoins. Tome VI.

11772.

Catherine qui étoit presente, continua sur le même ton: Que CHARLE ce n'étoit point à Coligny, mais au Roi, qu'on avoit fait outrage, qu'on pousseroit bien-tôt l'insolence jusqu'à attaquer le Roi dans sa maison, si on laissoit un pareil attentat impuni: Qu'il falloit chercher toutes les voïes imaginables pour en tirer une vengeance proportionnée au crime. Ces paroles qu'elle prononça d'un air plein d'indignation, adoucirent le roi de Navarre & le prince de Condé, qui ne s'imaginérent jamais qu'il n'y eût rien de sincère dans tout ce qu'ils entendoient : ainsi on ne parla plus de quitter la Cour. On dépêcha des gens pour courir après le meurtrier, qu'on ne connoissoit pas encore. On le fit chercher dans Paris; & afin qu'il ne pût échapper, s'il y étoit, on ferma toutes les portes, excepté deux qu'on reserva pour l'entrée des vivres; mais le Roi

y fit mettre des gardes.

Pendant ce tems-là Christophle de Thou & Bernard Prevôt feigneur de Morsan, présidens du Parlement, & Jacque Viole conseiller, interrogérent séparément la servante & le laquais qui avoient été arrêrés dans la maison de Villemur. La servante déclara qu'il y avoit quelques jours que Villiers seigneur de Chailly, attaché aux Guises, avoit amené dans cette maison une espèce de soldat, & qu'il le lui avoir recommandé, en lui disant: Ayez-en autant de soin que si c'étoit le maître du logis, parce que c'est un de ses intimes amis: Que là dessus elle l'avoit mis coucher dans la chambre & dans le lit même de Villemur; mais qu'on avoit eu grand foin de ne le point nommer. Le laquais qui servoit depuis quelques jours cet assassin, dit que cet homme n'avoit jamais dit son vrai nom ; qu'il se nommoit lui-même tantôt Bolland, tantôt Bondol Archer à cheval de la garde du Roi; que le matin du jour qu'il fit l'action, il l'avoit envoyé chez Chailly pour le prier de lui tenir prêts les chevaux qu'il lui avoit promis.

Tous ces indices ne découvroient pas encore le criminel; mais comme les deux prisonniers s'accordoient sur le sieur de Chailly, on donna ordre à Gaspard de la Châtre seigneur de Nançay, capitaine des Gardes, de l'arrêter; & de l'amener. Le Roi écrivit à tous les Gouverneurs des provinces, pour leur faire entendre qu'il détestoit cet assassinat, & leur

ordonner d'instruire tout le monde de ses dispositions, & == qu'il en feroit un exemple très-sévère. Les maréchaux de CHARLE Damville, de Cosse & de Villars vinrent voir Coligny fur le midi. Après l'avoir falué avec de grandes marques d'amitié; ils lui dirent qu'ils n'étoient point venus pour l'exhorter à souffrir son mal avec beaucoup de courage & de patience; que tout cela lui étoit naturel; & qu'étant en possession de donner ces conseils aux autres, ils étoient trèspersuadés qu'il ne s'abandonneroit pas lui-même. » Je vous " proteste, leur dit Coligny d'un visage gai, que la mort ne » m'effrave point : C'est de Dieu que je tiens ma vie; quand » il me la redemandera, je suis tout prêt à la lui rendre. » Mais je voudrois bien voir le Roi avant que de mourir ; j'ai » à lui parler de choses qui regardent sa personne, & le salut » de son Etat, que je suis assuré qu'aucun de vous n'oseroit » lui dire. « Je vais en avertir S. M. reprit Damville; & aussitôt il fortit avec Villars & Teligny, laissant dans la chambre le Maréchal de Cossé. » Vous souvenez-vous, lui dit Coli-» gny, des avis que je vous ai donnés il y a quelques heures? "Vous ferez bien de prendre vos fûretes. « Tout le monde n'entendit pas ce que Coligny vouloit dire par là.

Le Roi ayant été informé par Damville du desir que Coligny avoit de lui parler, S. M. y consentit en apparence assez volontiers, & elle vint le voir sur les deux heures après midi, accompagnée de la Reine mére, des ducs d'Anjou & d'Alencon, du Cardinal de Bourbon, du duc de Monpensier, du duc de Nevers, des maréchaux de Cossé & de Tavanes, de Villars, Meru & Thoré fréres de Damville, de Nançay & du comte de Rais, qui entrérent dans la chambre avec le Roi. On fit retirer les autres personnes qui y étoient, excepté Teligny & un Gentilhomme qui demeura à la porte. On lit dans quelques mémoires que Coligny avoit dit quelque chose au Roi en secret; mais d'autres assurent qu'il ne lui parla point en particulier, & que la Reine, qui commençoit à se desier du Roi, empêcha qu'il ne le sît, de peur qu'il ne gagnât l'esprit de ce Prince, & qu'il ne le fit changer de sentiment. Mais voici ce que tout le monde entendit. Coligny ayant remercié le Roy de sa bonté, S. M. d'un air triste &rêveur, l'interrogea sur sa santé, sui protesta qu'il étoit

Ccc ii

Le Roi va voir Coligny.

IX.

I 572.

très-faché de cet accident, & lui dit ces mots : » La blessure CHARLE » est pour vous, & la douleur est pour moi. Mais je jure (&il » y joignit ses imprécations ordinaires) que j'en tirerai une » vengeance si terrible, que jamais elle ne s'effacera de la » memoire des hommes. Dieu, devant qui je paroîtrai ap-» paremment bientôt, reprit Coligny, m'est témoin que j'ai » été toute ma vie très-fidèle & très-attaché à V. M. & que » j'ai toûjours fouhaité de tout mon cœur que fon régne fût » tranquille & florissant. Je sçais cependant qu'on m'a voulu » faire passer pour un traître, un rebelle, un perturbateur » du Royaume; mais ce qui fait ma confiance, c'est que Dieu » jugera entre mes ennemis & moi; & quand il lui plaira » de me retirer de cette vie, je suis tout prêt de lui aller ren-» dre compte de la fidélité & du respect que j'ai toûjours » conserve pour V. M. Henri votre pere m'ayant comblé » d'honneurs, & V. M. ayant eu la bonté de me conserver » mes emplois, la fidélité & le zéle que je dois avoir pour » vos interêts, exigent de moi que je vous supplie avec toute » l'instance possible, de ne pas perdre l'occasion présente, » dont la France peut tirer de grands avantages. J'en parle » d'autant plus librement à V. M. que vous avez fait connoî. » tre affez clairement quelles font vos dispositions sur la » guerre de Flandre; on peut dire même que vous avez pris » des engagemens pour l'entreprendre : mais si vous en restez " là, & que vous ne poursuiviez pas ce que vous avez » commencé, vous exposez le Royaume à un péril évident. » N'est ce pas une chose indigne, qu'on ne puisse rien agiter " dans votre Conseil secret, que le duc d'Albe n'en soit » instruit dans le moment ? Quelle honte pour la France que » ce Duc ait fait pendre, ou périr par d'autres supplices, » plus de trois cens tant Gentilshommes que soldats qui fu-» rent faits prisonniers à la défaite de Genlis! Cependant » on s'en divertit à la Cour, & on en fait des railleries. Le » troisième chef dont je voulois parler à V. M. est le peu » d'égard que l'on a pour votre Édit de pacification. Vos » Juges sont les premiers à s'en mocquer, & tous les jours ils » violent sur des points importans la foi solemnelle que vous » avez donnée à vos peuples, & que vous avez jurée en » présence même de quelques Princes étrangers : cependant

» comme je l'ai dit bien des fois à V. M. & à la Reine votre = " mere, le moyen le plus fûr, & le plus infaillible pour con- CHARLE » server la paix, le repos & la tranquillité publique, c'est d'ob-» server religieusement les édits. Mais on en fait si peu de cas, » que tout nouvellement encore on a maltraité à Troies des » gens de la Princesse de Condé: & cette Dame ayant en » vertu de l'édit choisi un village appellé l'Isle pour y faire » l'exercice de notre religion ; un homme , & une nourice , » avec un enfant que l'on y avoit porté batiser furent tués » en s'en retournant chez eux , le dix du mois de Juillet

IX. 1 572.

» dernier. Le Roi lui repondit : » Je vous l'ai dit bien des fois, mon » Pére, je connois votre bravoure; je sçai jusqu'où va votre » fidélité, & votre zéle pour ma gloire : en un mot je vous » regarde comme un des plus grands Généraux que j'aye », dans mon Royaume: & si j'avois eu de vous une autre idée, » je ne vous aurois point donné tant de preuves de mon ef-» time. A l'égard de mon édit, j'ai toûjours fouhaité, & je » fouhaite encore qu'il foit religieusement observé ; j'ai en-» voyé des Commissaires dans toutes les Provinces pour y » veiller; & je suis prêt à en nommer d'autres, si ceux-là » vous sont suspects. « Le Roi parloit ainsi, parce que Coligny avoit dit entre autres choses, qu'il tenoit pour suspects des Commissaires qui l'avoient jugé digne de mort, qui l'avoient condamné au giber, & qui avoient mis sa tête à cinquante mille écus d'or. Pour finir cet entretien, le Roi ajoûta:» Je m'apperçois, mon pére, que vous parlez avec beau-» coup d'action : je crains que la violence que vous vous faites, » ne nuise à votre fante, & ne retarde la guérison de votre » blessure : j'aurai soin de tout. Et il lui répéta en jurant le » nom de Dieu : Je vengerai l'infulte que vous avez reçûë » comme si elle m'étoit faite à moi-même ; soyez assuré que » j'en punirai sévérement les auteurs. Ils ne sont pas bien » difficiles à trouver, reprit Coligny; les indices sont affez » clairs: mais je suis content, & je remercie très-humble-» ment V. M. de la justice qu'elle a la bonté de me pro-» mettre.

Le Roi ayant ensuite pris en particulier le Gentilhomme qui étoit à la porte, ordonna qu'on lui apportat la bale dont Ccciii

l'Amiral avoit été bleffé, & il voulut la voir : elle étoit de CHARLE cuivre. Il demanda encore à ce Gentilhomme si Coligny avoir perdu heaucoup de sang; s'il s'étoit plaint lorsou'on l'avoit panfé, s'il avoit jetté des cris? Le Gentilhomme avant répondu que non, le Roi loua beaucoup la grandeur d'ame . & la fermeté de l'Amiral : & ordonna à ce Gentilhomme de ne le

point quitter.

Voilà ce qui se passa dans la chambre de cet illustre blessé. Pendant une heure que le Roi y fut, il ne tint que des difcours vaques pour laisser couler le tems, & pour éluder l'affaire de la guerre de Flandre : car Coligny en avant dit quelques mots, on remarqua que Charle ne lui répondit rien. Pendant ces entretiens, le comte de Rais avoit dit à un ami de l'Amiral qu'il faudroit le transporter au Louvre pour le mettre en surete, en cas qu'il arrivat quelque émotion populaire , & le Roi l'avoit proposé plusieurs fois , ce qu'on regardoit comme une preuve de l'intérêt que ce Prince prenoit à la conservation de ce Seigneur. Mais les médecins, & surtout Mazilles premier medecin du Roi, ayant juge que sa bleffure étant auffi récente, l'agitation que lui causeroit le transport mettroit sa vie en danger, on résolut de le laisser où il étoit.

Lorsque le Roi fut retourné au Louvre, les seigneurs Prorestans s'assemblérent pour délibérer sur la conjoncture prefente. Jean de Ferrieres Vidame de Chartre dit au roi de Navarre & au prince de Condé, que la blessure de l'Amiral étoit le premier acte de la tragédie, qui finiroit apparemment par le meurtre général de tous ses amis : Que son avis par conséquent étoit qu'on sortit à l'instant même de la ville ; & pour appuyer son sentiment, il allegua divers indices, & diverses preuves, qu'il tira des bruits qui avoient couru : Que le jour du mariage, les Catholiques avoient dit aux Protestans qui sortoient de l'Eglise pour ne pas se trouver à la messe, qu'ils y viendroient dans peu : Qu'on avoit entendu dire ouvertement à plusieurs personnes considérables de la ville, que ce mariage feroit plus verser de sang que de vin : Qu'un Président du Parlement avoit conseillé à un seigneur Protestant de ses amis de s'en aller pour quelques jours à la campagne avec sa famille. Il leur rappella que Jean de Monluc en

IX.

1572.

partant pour l'Ambassade de Pologne avoit dit au comte de la == Rochefoucaud : " Que la fumée de la Cour ne nous envvre CHARLE » point : Quelques careffes qu'on vous y fasse, gardez-vous de » vous y laisser entraîner: les gens sages & prudens doivent être » en garde contre ces appas; trop de confiance vous jettera » dans de grands périls : le parti le plus fûr pour vous, & pour » tous les autres Seigneurs de votre parti, c'est de vous éloigner » autant qu'il vous sera possible. « Mais l'opposition de Teligny, & sa confiance avec laquelle il parla des bonnes intentions du Roi pour les Protestans, rendirent inutile l'avis de Ferrieres, & les raisons de ceux qui pensoient comme lui.

Le lendemain, on produisit de nouveaux témoins, & le laquais fut mis à la question en presence d'Arnaud de Cavagnes. Coligny l'avoit demandé, afin de pouvoir s'assurer qu'on avoit apporte à cet examen toute l'attention nécessaire; & en effet

il n'y manqua rien du côté de l'apparence.

Le jour suivant, Coligny envoya Cornaton au Roi & au duc d'Anjou pour les supplier au nom de tous les Protestans de vouloir bien donner quelques troupes pour garder sa maison, parce qu'ils avoient des avis certains que soixante mille Parisiens, c'est-à-dire, soixante mille ennemis jures de l'Amiral, & de tous ceux qui lui étoient attachés, commençoient à se mutiner, & à prendre les armes : que s'il arrivoit quelque émotion, la garde du Roi pourroit tenir en respect les séditieux. Le Roi & le duc d'Anjou accordérent très gracieusement ce qu'on leur demandoit, & Cosfeins Colonel des gardes Françoises eut ordre de prendre quelques soldats de son régiment, & de demeurer sous les armes à la porte de Coligny. Pour ôter tout foupçon, on y joignit quelques Suisses de la garde du roi de Navarre, mais en petit nombre. Pour plus grande sûreté encore, le Roi ordonna que les seigneurs Protestans qui étoient à Paris, allassent se loger aux environs de l'Amiral. Sur le champ l'ordre fut donné aux maréchaux des Logis de leur marquer des maisons dans ce canton, & tout le monde entendit le Roi qui disoit à un des Colonels qui étoient là presens, qu'il le chargeoit d'empêcher aucun Catholique d'approcher de ce quartier : Qu'il fit main basse sur tous ceux qui oseroient s'y IX.

presenter. Sur cela on chargea des officiers de Ville de faire CHARLE la visite par tout ; de prendre la liste des Protestans ; & de les exhorter à aller loger auprès de l'Amiral ; que le Roi le désiroit ainsi. £ 572.

Ces mesures de la part de la Cour jointes aux bruits qui couroient, fuffisoient, ce me semble, pour réveiller les Protestans s'ils n'avoient pas été aveuglés. Mais le Roi se contrefit si bien jusqu'au bout, que jamais l'Amiral ni Teligny ne purent se persuader qu'il fût capable d'un si horrible dessein. Cependant on tint encore là-dessus un conseil chez l'Amiral, dans la chambre de Cornaton; & le Vidame de Chartre persista dans l'avis qu'il avoit deja donné de sortir sur le champ de Paris, & d'emmener Coligny, qui étoit un peu mieux ce jour-là, malgré le danger qu'il y auroit à le transporter. Teligny foutint au contraire qu'il falloit demeurer : & son sentiment l'emporta parce que le roi de Navarre & le prince de Condé furent de même avis, Pouvoit-on, disoientils, prendre ce parti, sans outrager le Roi, qui leur témoignoit tant d'amitie? On foupconna un des Affiftans d'avoir été fur le champ rendre compte auR oi de ce qui se passoit.(C'étoit Bayancour seigneur de Bouchavanes, fort connu de la Reine.) En effet il alla en diligence aux Tuilleries, où tous ceux qui étoient du secret tenoient conseil sous prétexte de promenade; & ee fut là qu'on prit les derniéres mesures pour l'exécution de ce complot. Le Roi y étoit avec la Reine, le duc d'Anjou, le duc de Nevers, le bâtard d'Angoulême, Birague, Tavane, & le comte de Rais,

On y supposa que Coligny étoit la source des maux qui affligoient la France; que c'étoit de là qu'ils se répandoient dans toutes les parties du Royaume ; que le dessein d'y rémédier par la mort d'un seul homme n'ayant pas réussi, puisque les médecins garantissoient sa guérison, il n'y avoit plus d'autre parti à prendre que d'exterminer ceux qui lui étoient attachés, & d'étendre à tous les Protestans une vengeance qui se seroit éteinte dans le sang du seul Coligny, si Dieu n'en eût ordonné autrement : Qu'on avoit eu cette vûë des le commencement; mais que dans l'état present des choses c'étoit une nécessité absolué; & que le péril qui menaçoit le Roi & le Royaume, ne pouvoit être détourné que par la mort

mort de Coligny, & par la ruine des Protestans: Que ne feroit pas à la tête de son parti après une injure si sanglante, CHARLE celui qui avoit si long-tems fait la guerre au Roi, & ravagé le Royaume, dans un tems où il n'avoit aucun sujet de se plaindre ? Qu'au fortir de Paris, semblable à un lion échappé de sa loge, il extermineroit indistinctement tout ce qui se presenteroit devant lui : Que comme on ne pouvoit envisager ces maux sans fremir, il n'y avoit qu'à laisser agir la populace, assez animée d'elle-même ; & qu'il ne falloit plus s'opposer à la volonté de Dieu, qui n'avoit pas permis la réuflite du parti le plus modéré : Que quand la chose seroit faite, on ne manqueroit pas de prétextes pour la colorer ; qu'on en rejetteroit la faute sur les Guises, qui se chargeroient volontiers de cette haine. En conféquence le massacre de tous les Protestans fut résolu : & la Reine se rendit aisément à une décision si conforme à ses vûes & à ses maximes.

On mit en délibération si l'on excepteroit le roi de Navarre & le prince de Condé. A l'égard du roi de Navarre, tout le monde fut de cet avis : la dignité Royale, disoit-on, & l'alliance qu'il venoit de contracter avec le Roi, demandoient qu'on en usat ainsi. D'ailleurs le parti que l'on venoit de prendre déja fort odieux par lui-même, le seroit infiniment davantage si on alloit massacrer un grand Roi proche parent de Sa Majesté, & qui venoit d'épouser sa sœur, dans la maison & à la vûë du Roi son beau-frère, & pour ainsi dire entre les bras de la Reine son épouse : Qu'il ne seroit pas possible de justifier une pareille action, & que tout ce qu'on pourroit dire pour en charger les Guises, ne laveroit jamais le Roi. Il y eut plus de difficulté pour le prince de Condé: la haine qu'on avoit portée à son père lui faisoit tort; cependant son rang, sa dignité, & l'autorité du duc de Nevers qui se rendit garant de sa fidélité & de sa soumission, lui fauvérent lavie. Outre les anciennes alliances qui étoient entre le duc de Nevers & Condé, ce Prince venoit d'épouser Marie de Cleves, sœur d'Henriette, femme du duc de Nevers. Ainsi il fut ôté aussi bien que le roi de Navarre de la liste de ceux que l'on devoit égorger.

Au sortir de ce conseil, le duc d'Anjou & le bâtard d'Angoulême allant en carosse par la ville, font courir le bruit Ddd Tome VI.

que le Roi avoit envoyé ordre au duc de Monmorency de IX.

CHARLE venir à Paris avec un corps de Cavalerie. Dans le même tems on arrête un homme soupçonne de meurtre, qui s'avoue domestique de Messieurs de Guise. Au bruit qui s'en répand, les ducs de Guise & d'Aumale, & quelques autres de leurs parens vont trouver le Roi pour se justifier. & se plaignent qu'ils font accablés par le crédit de leurs ennemis, que les Juges sont toûjours disposés à écouter toutes les calomnies qu'on répand contre eux; & que leur innocence n'empêche point qu'on ne les attaque : Qu'ils s'apperçoivent de jour en jour, qu'ils ont encouru la disgrace du Roi, sans qu'ils en puissent deviner la cause : Qu'ils ont dissimulé toutes ces injures, dans l'espérance que le tems, cet excellent maître de la vérité, détrompera le Roi de la mauvaise opinion qu'il a conçûe d'eux : mais qu'ils voyent bien qu'il ne reste aucune ressource à leur innocence : Qu'ainsi ils sont forcés malgré eux de supplier le Roi qu'il leur permette de se retirer. On remarqua que le Roi leur répondit affez froidement : ce qui acheva de persuader les Protestans que ce Prince n'aimoit pas les Guises.

Sur cela S. M. avertit le roi de Navarre qu'il étoit à propos qu'il fit venir au Louvre tout ce qu'il avoit de gens à lui, fur lesquels il pouvoit compter; afin de s'en servir pour arrêter l'infolence & l'impétuofité des Guifes, qui dans l'agitation violente où étoient les esprits, pouvoient à l'aide de la populace entreprendre quelque mauvais coup. Le roi de Navarre scut très-bon gré au Roi de cet avis ; & il sit venir des gens dont il connoissoit la bravoure, pour rester auprès de lui pendant la nuit.

Quelques personnes attentives avant remarque que les ruës, & les environs du Louvre étoient pleins de gens en armes, qui alloient & venoient; que le peuple étoit dans l'agitation & le mouvement, & qu'on entendoit des menaces de tous côtés, jugérent que tout se préparoit à une émotion, & ils en donnérent avis à Coligny. Ce Seigneur qui se confioit pleinement en la bonté du Roi, & qui étoit perfuadé que c'étoit un artifice des Guises pour soulever le peuple, envoya un homme exprès pour en donner avis à S. M. » Co-» ligny n'a rien à craindre, répondit le Roi : Qu'il demeure » tranquille; rien ne se fait que par mes ordres; il s'agit de » calmer une populace que les Guises veulent mettre en CHARLE » mouvement.

IX. I 172.

Dans le même tems, on vint avertir Teligny que l'on avoit vû des crocheteurs chargés d'armes, que l'on faisoit entrer dans le Louvre. Mais il méprifa cet avis en difant : » L'on a » grand tort de chercher à multiplier les sujets de défiance » dans les triftes circonstances où nous nous trouvons : Qu'on » ne parle de rien à l'Amiral : Ces armes sont destinées pour » attaquer par divertissement un fort, que l'on a construit » dans le Louvre. Il sembloit que par ce mépris à contre-» tems des fages avis qu'on lui donnoit, & des périls dont » son parti étoit menacé, il eût voulu faire parade de pru-» dence & de modération.

Guise qui avoit été chargé en chef de l'exécution, fit venir fortavant dans la nuit les Commandans des Suisses des que sitte des cinq cantons Catholiques, & quelques Colonels des troupes la S.Barthelo-Françoifes, & après leur avoir déclaré les ordres du Roi: "Le mi » tems est venu, ajouta-t'il, de punir ce rebelle haï de Dieu » & des hommes, & d'exterminer tous ses partisans : la bête » est dans les toiles, ne la laissons pas échapper. Songez à » mettre à profit une si belle occasion de terrasser les enne-» mis du Royaume : la gloire des fuccès remportés dans les » guerres passées qui ont coûté tant de sang aux fidéles su-» jets du Roi, n'est rien en comparaison de celle que vous

» pouvez acquerir aujourd'hui.

Après ce discours, il plaça les Suisses & quelques compagnies Françoises au tour du Louvre, avec ordre de ne laisser sortir aucun des domestiques du roi de Navarre, ni du prince de Condé. Cosseins qui gardoit la maison de Coligny, eut ordre aussi de n'en laisser sortir aucun, & de se servir pour l'empêcher des arquebusiers que l'on avoit postés dans toutes les maisons du voisinage. Après que Gulse eut disposé les troupes étrangéres, il sit venir Jean Charon President de la cour des Aides, qui avoit enfin obtenu la charge de Prevôt des Marchands qu'il avoit long-tems follicitée en vain: il lui ordonna d'enjoindre aux Capitaines des quartiers de faire armer leurs compagnies, & de se rendre sur le minuit à l'hôtel de ville, pour y apprendre ce qu'ils auroient & faire. Dddij

Quoique Marcel ne fût plus en place, on sçavoit néan-CHARLE moins qu'il étoit en quelque considération chez la Reine par les fervices fecrets qu'il lui avoit rendus, ce qui lui donnoit encore de l'autorité dans le corps de ville : ainsi on lui sit dire aussi de se rendre à l'hôtel de ville. Comme on le voyoit fouvent au Louvre, on s'étoit persuadé qu'il avoit une sorte de faveur auprès du Roi & de la Reine; & il n'en fallut pas davantage pour lui gagner la confiance & l'amitié de la populace : & ce fut lui qui leur déclara de la part du Roi, que S. M. leur permettoit de prendre les armes : Que son intention étoit que l'on exterminat Coligny & tout son parti: Qu'ils prissent garde qu'il n'échapât aucun de ces impies, & qu'on ne les cachât dans les maisons : Que le Roi le vouloit ainsi, & qu'il donneroit ordre que toutes les villes du Royaume suivissent l'exemple de la Capitale. On leur dit que pour donner le fignal, on fonneroit le tocsin avec la cloche de l'horloge du palais; & que pour se reconnoître les uns & les autres, ils porteroient une echarpe de toile blanche au bras gauche, & une croix blanche à leur chapeau : Qu'ils . vinssent donc bien armés & résolus à bien faire. On ajoûta que pour empêcher qu'il n'arrivat quelque desordre avant le fignal, il falloit mettre des flambeaux à toutes les fenêtres. Les ordres & les avis de Marcel furent reçûs avec joye par les Echevins, les Capitaines des quartiers, Dizeniers, & par tous les autres Officiers de ville, qui se préparérent tous à cette expédition avec autant de filence, que l'état present des choses le pouvoit permettre; & ils dispoférent des corps de garde pour toutes les places & les carrefours: mais d'abord on les cacha dans les maisons voisines de leurs postes. D'un autre côté Guise & le bâtard d'Angoulême n'oublioient rien pour que l'affaire réuflit comme ils le vouloient,

Sur le minuit, la Reine s'imaginant qu'elle avoit laissé le Roi dans une espéce d'incertitude à la vûe d'une action si noire & si atroce, & craignant qu'il ne changeât, descendit chez lui Le duc d'Anjou, Nevers, Birague, Tavane, & le comte de Rais, de concert avec elle s'y rendirent aussitôt; & Guise vint les y joindre un moment après. On dit que la Reine, après une assez longue conférence avec le Roi, trouvant encore ce Prince irréfolu , lui representa que ces incertitudes alloient faire perdre l'occasion que Dieu lui CHARLE presentoit de triompher de ses ennemis. Ce Prince féroce & accoûrumé à verser le sang, regardant ce discours comme un reproche de lâcheté, prend feu tout d'un coup, & ordonne qu'on commence. La Reine saisssant ce mot, & craignant que la colére du Roi ne se ralentît, si l'on attendoit davantage, fait donner à l'heure même le signal, qui ne devoit se donner qu'une heure avant le jour : & au lieu de la cloche du Palais, elle ordonne qu'on fonne le tocsin à saint Germain de

l'Auxerrois, qui étoit plus prês. Il y avoit déja long-tems que les foldats qu'on avoit postés dans les ruës, étoient comme en bataille, attendant impatiemment le coup du fignal. Le bruit & le fracas qui s'excite fubitement, réveille les Protestans qui s'étoient venu loger dans le voisinage par ordre du Roi. Ils sortent de leurs maisons, & vont du côté du Louvre où le gros se rassembloit. En chemin ils demandent pourquoi tant de flambeaux & de gens armés? On leur répond qu'on se prépare à un combat pour le divertissement de la Cour, & que la curiosité du spectacle est cause de tout ce concours. Comme ils ne laissoient pas d'avancer, les corps de garde postés autour du Louvre les repoussent durement, les accablent d'injures, & enfin en viennent aux coups. Ce fut un Gascon qui commença; & des qu'il en eut frappé un, on tombe indistinctement sur tous ces infortunés.

La Reine impatiente de voir l'affaire engagée, faisit l'oc- la saint Barcasion de cette attaque, & vient dire au Roi qu'il n'est plus thelemi. possible de contenir les troupes; qu'il est tems de faire donner le fignal au Louvre; qu'en tardant davantage il est à craindre que la confusion ne se mette dans la ville, & que l'événement ne réponde mal à son attente. Là dessus le Roi fit sonner le tocsin à saint Germain : c'étoit le vingt-quatriéme du mois d'Août, jour de la fête de faint Barthelemi, qui tomboit cette année au Dimanche. Aussitôt les ducs de Guise & d'Aumale, & le bâtard d'Angoulême s'avancent vers la maison de Coligny gardée par Cosscins. Coligny s'étant réveillé au bruit, jugea qu'il y avoit quelque émeute; mais il ne craignoit rien de la part du Roi; foit que de lui-Dddiii

IX. 1572.

IX. Z 572.

même il comptat fur les affurances que ce Prince lui avoir CHARLE données; soit que ce sentiment lui eût été inspiré par Teligny fon gendre. Il crut bien qu'il viendroit quelque populace ameutée par les Guises; mais que sitôt qu'ils verroient les gardes sous la conduite de Cosseins se mettre en devoir

de le défendre lui & ses gens, ils se dissiperoient à l'instant, Cependant le désordre augmente, & il entend tirer un coup d'arquebuse dans sa cour. Jugeant alors sainement de toute cette affaire, mais trop tard pour pouvoir se soustraire aux meurtriers, il fort de fon lit, met sa robe de chambre, & se tient debout appuyé contre la muraille pour faire sa priere. Coffeins avoit ordonne de la part du Roi à Labonne qui avoit les clefs de la maison, d'ouvrir la porte, cet Officier, qui n'avoit aucun foupcon, l'ouvrit sur le champ, & fut un moment après poignardé par les foldats qui entrérent avec Cosseins. Les Suisses qui étoient dans la cour effrayés de cet assassinat, gagnent la porte de l'escalier, la ferment sur eux, & la barricadent avec des coffres, des tables & d'autres meubles; & dans ce premier choc il n'y eut qu'un Suisse de tué d'un coup d'arquebuse tiré par un des foldats de Cosseins. Mais lorsqu'on eut brisé la porte. Cosfeins. Attin. & Corboran de Cardillac de Sarlabouz. colonels des troupes Françoifes, avec Petrucci Siénois, & Bême Allemand, qui avoit été domestique dans la maison de Guise, tous armés de cuirasses, montérent à la chambre de Coligny. Guise étoit demeuré dans la cour avec quelques Seigneurs & le reste de sa suite.

Pendant ce tumulte, Coligny faisoit ses prières qu'il récitoit avec le ministre Merlin. Dès qu'il les eut achevées, adressant la parole à ceux qui étoient auprès de lui, c'est-àdiri à ses Chirurgiens, & à quelques uns de ses gens, & les regardant d'un visage tranquille & assuré : » Je vois bien, » leur dit-il, qu'on en veut à ma vie. Je n'ai jamais appre-» hendé la mort, il y a même long-tems que je la prévois, » & je suis disposé à la souffrir patiemment. Je m'estime heu-» reux de mourir avec une entière connoissance, & de mou-» rir en Dieu, dont la grace me foûtient par l'espérance » qu'elle me donne d'une vie éternelle. Je n'ai plus besoin " du secours des hommes : sauvez-vous promptement, mes

» amis, de peur que vous ne vous trouviez enveloppés dans = mon malheur: & que vos femmes après ma mort ne me CHARLE maudiffent, comme la cause de votre perte : je n'ai besoin » que de la préfence de Dieu, à qui je recommande mon » ame, qui va bien-tôt fortir de ce corps, " Auffitôt ils fe fauvérent les uns dans les chambres d'en haur les autres for les ruiles.

IX. 1572.

Pendant ce temps-là, les conjurés brisent les portes de l'appartement & se jettent dans la chambre de Coliony. Bême l'épée à la main voit l'Amiral derrière la porte. & lui dir : " Est-ce toi qui es Coligny ? C'est mai-même ré-» pond ce Seigneur d'un air tranquille; & il ajoûta : Jeune " homme, tu devrois respecter mes cheveux blancs : mais » fais ce que tu voudras; tu ne peux m'abréger la vie que » de fort peu de jours, « Pour toute réponfe. Bême lui enfonce son épée dans le corps, la retire pour lui en donner à travers le visage, & le défigure entiérement ; il redouble encore ses coups & le jette mort par terre. Quelques uns ont écrit que Coligny se sentant frappé s'écria : » Au moins si » j'étois percé par un homme de cœur, & non par un miféprable valet. " C'est Attin un des meurtriers qui l'a conté comme je viens de l'ésrire; & il ajoûtoit qu'il n'avoit jamais vû d'homme envisager le peril avec tant de fermeté, ni souffrir la mort si constamment.

Guise qui étoit demeuré dans la cour, demanda à Bême si l'affaire étoit finie ? Bême répondit qu'oui. » M. d'An-» goulême, reprit Guife, ne le croira point, s'il ne le voit à » ses pieds, « En même-tems on le jetta par la fenêtre. Le bâtard comptant à peine sur ses propres yeux, essuye avec un linge le sang dont son visage étoit couvert ; & après s'être bien affuré que celui qu'il voyoit étoit Coligny, on prétend qu'il s'oublia jusqu'à donner plusieurs coups de pieds à son cadavre. Pour lors il fort avec tout fon cartége en difant : Allons camarades, continuons notre ouvrage, le Roi l'or-

donne : ce qu'il répéta plusieurs fois.

La cloche de l'horloge du Palais ayant sonné dans le moment, on cria aux armes de tous côtés; & à l'instant la populace accourut à la maison de Coligny. Après avoir fait mille indignités à fon corps, elle le jette dans une écurie

CHARLE Ces forcenés peu contens de tels excès, exercent leur fureur fur fes mains, fes pieds, & les parties que la pudeur nous empêche de nommer; & traînent le tronc par les ruës jusqu'au bord de la riviere ; traitement qu'il sembloit avoir prédit quelque tems auparavant sans y penser. Comme les enfans se disposoient à se jetter dans le courant, on le retira pour le porter à Monfaucon, où il fut pendu par les cuisses avec des chaînes de fer. Au dessous de ce tronc on alluma du feu qui le grilla sans le consumer, comme si l'on eût voulu que tous les élemens prissent part à son supplice : car il sut tué fur la terre, jetté dans l'eau, exposé au feu, & pendu dans l'air. (1) Il demeura là quelques jours exposé à la curiosité des spectateurs; mais ce spectacle excita avec raison l'indi. gnation des personnes modérées, qui prévirent dessors que cette barbarie pourroit un jour coûter cher au Roi & au Royaume. François de Monmorency qui lui étoir attaché par les liens de la parenté, & plus encore par ceux de l'amitie, & qui avoit sçû se tirer à propos du peril où l'on vouloit l'envelopper, ayant fait enlever le corps de Monfaucon, le fit porter à Chantilly, & enterrer dans la chapelle du Châreau.

Après le massacre de tous ceux que l'on trouva dans la maison de Coligny, ou que l'on put tirer des endroits où ils s'étoient cachés, le foldat se met à piller, casse les coffres, prend l'argent & tout ce qui se rencontre de plus précieux. fans toucher aux lettres, ni aux papiers, parce que la Reine l'avoit défendu. Nevers, Tavanes, & Monpensier même, par la haine qu'il portoit aux Protestans, courent par la ville l'épée à la main pour animer le peuple déja disposé par luimême à ne point faire de quartier. Ils publient que Coligny & ses amis avoient conjuré contre le Roi & ses frères, contre la Reine & le roi de Navarre : Que c'étoit par une grace singulière de Dieu que la conjuration avoit été découverte, & que le Roi n'avoit fait que les prévenir : Qu'ils n'épargnassent point le sang de ces impies, ennemis jurés du Roi & de la patrie; qu'ils s'emparassent de leurs biens;

(1) Cette rémarque est puerile, & jugement ordinaire de notre Historien. paroit peu digne du bon goût, & du comme comme d'un butin qui leur appartenoit légitimement; que l'intention du Roi étoit qu'on écralât cette race de serpens, d'afin que l'heresse étant entiérement exterminée, il n'y eût à l'avenir dans l'Etat qu'une seule Religion, c'est-à-dire celle de nos péres.

CHARLE IX.

La bride ainsi lâchée à la fureur, chacun poursuit son ennemi & son rival, plusieurs avides de butin entrent de force dans les maisons, & tous tuent pêle mêle ce qui s'oppose à leur dessein.

Dans ce même tems, le comte de la Rochefoucaud éprouva le même fort que Coligny. Ce Seigneur aimé du Roi pour fa politesse à l'enjouement de son esprit, après avoir plaisanté avec ce Prince jusque bien avant dans la nuit, s'étoir retiré chez lui, lorsque la Barge Officier Auvergnat vint frapper à sa porte, en disant qu'il avoit à lui papeler de la part de S. M. La Rochefoucauf ordonne qu'on le sasse entrer, & apperçoit des gens masqués. Croyant que le Roi lui-même etois de la partie, & qu'ils venoient lui donner des coups de soüet par badinerie, il les prie de le traiter humainement; mais les meurtriers ne laissent pas long-tems dans l'erreur cet infortuné courtisan, qui après avoir vû piller sa maison à ses yeux, sut cuellement massacré à demi nud par un de ces assassins.

Teligny gendre de Coligny s'étoit sauvé sur les tuiles, & avoit échapé aux poursuites d'une partie de ces surieux, lorsque les gardes du duc d'Anjou l'apperçûrent enfin & l'égor-

gerent.

Antoine de Clermont marquis de Renel, frére uterin du prince de Porcien, qui avoit un procès pour le marquifat de Renel, contre Louis de Clermont de Buffi d'Amboife fon parent, étoit venu à Paris avec le roi de Navarre, dans l'espérance de terminer ensin une affaire qui lui étoit extrêmement à charge; mais elle finit pour lui d'une manière à laquelle il ne s'attendoit guére: car s'étrant trouvé dans ce rumulte, il s'enfuïoir par une maison voisine de la sienne, lorsqu'il fut rencontré par sa partie qui le cherchoit, & qui ui enfonça le poignard dans le fein, sans avoir pour le hair presque d'autre raison que celle de son procès. Quelque tems après, on jugea l'affaire en faveur de Buffy, qui ne prosita Tome VI.

= pas long-tems d'une telle victoire, parce qu'en vertu de l'Edit IX. 1572.

CHARLE accorde aux Protestans, l'Arrêt qu'il avoit obtenu fut casse : & Buffy lui-même éprouva le même fort qu'il avoit fait fouffrir à son cousin, mais pour une cause bien différente.

Antoine Marafin de Guerchy très brave Officier, qui avoit prié Coligny la veille de trouver bon qu'il passat la nuit dans la maison, se voyant surpris par ces meurtriers, sans qu'il eût le tems de se reconnoître, s'envelope le bras de son manteau, met l'épée à la main & se désend long-tems contre eux, fans en tuer pourtant aucun, parce qu'ils étoient tous cuirasses; enfin il fut accablé par le nombre. Baudiné, (1) Puviaut & Berny furent affaffinés par les foldats de la garde du Roi, aussi-bien que Charle de Quellenec baron du Pont en Bretagne, qui avoit épousé Catherine de Parthenai fille & heritiere de Jean de Soubife; mais il y avoit quelque tems que la mére de Catherine lui avoit intenté un procès, dans le dessein de faire casser le mariage pour cause d'impuisfance, & l'affaire n'étoit pas encore terminée.

A mesure qu'on massacroit ces malheureux, on jettoit leurs corps devant le château sous les yeux du Roi, de la Reine, & de toute la Cour : & les Dames venoient en foule avec encore plus d'impudence que de curiofité, confiderer ces cadavres nuds, fans qu'il parût qu'un si horrible spectacle leur fit la moindre peine. On en remarqua qui avoient les yeux attachés sur le corps du baron du Pont, pour voir sielles y trouveroient quelque cause ou quelque marque de l'impuis-

fance qu'on lui reprochoit.

Charle de Beaumanoir de Lavardin, parent de ce Baron, & ancien gouverneur du roi de Navarre, étoit tombé entre les mains de Pierre Loup procureur au Parlement, d'un caractere doux, & qui avoit fort envie de sauver son prisonnier. Les émissaires de la Cour vouloient néanmoins qu'il le tuât; comme c'étoit un esprit plaisant, & qu'il avoit la répartie prête, il leur dit : Attendes un moment, ma colére n'est pas encore bien enflammée; & par là il vint à bout de retarder pour un peu de tems l'effet de leur barbarie. Mais

<sup>(1)</sup> Frére d'Antoine de Crussol duc! mais Dacier se convertit depuis, & fat d'Usez, & de Dacier. L'ainé étoit Ca-duc d'Usez après la mort de son ainé, tholique & les deux puisnés Protestans; qui ne laissa point d'ensaus mâles.

bientôt après vint un homme qui se disoit envoyé par le Roi. & qui ordonna de sa part à Pierre Loup de mettre Lavardin CHARLE entre les mains des gardes pour le mener au Louvre, Ceux-si le poignardérent en chemin, & le jettérent dans la riviere de dellus le pont des moulins.

IX: I 172.

De Briou Gentilhomme de bonne maison, qui avoit éré gouverneur du marquis de Conty, fut tué entre les bras de ce ieune Prince, qui fit tout ce qu'il put pour lui sauver la vie. Mais iamais spectacle ne fut plus digne de pirié, que celui du meurtre de François Nompar de Caumont logé près du Louvre. Il est pourtant vrai que la fortune qui se plast à se jouer des évenemens humains, en adoucit un peu la douleur, comme on le va voir par le récit que nous allons faire. Caumont étoit couché dans un même lit avec deux enfans qu'il aimoit tendrement : les meurtriers que le zéle de la Religion animoit beaucoup moins que l'avidité du butin. avoient résolu de l'égorger lui & toute sa famille. Ils tuérent donc le pére & un des enfans : l'autre qui avoit à peine douze ans, montrant en cette occasion une prudence au-dessus de fon âge, couvrit son corps le mieux qu'il put, de ceux de son père & de son frère; & comme il nageoit dans le sang, il fit le mort, & les meurtriers le laissérent pour tel. Il vint ensuite une foule de monde pour piller la maison, & on parloit diversement sur les meurtres de ces trois personnes. Plusieurs donnant de grands éloges à cette action : " Ce n'est pas affez, » disoient-ils, de tuer les mauvaises bêtes, il faut aussi étouf-» fer les petits. « D'autres moins inhumains disoient : » A la » bonne heure, qu'on ait tué le pére qui étoit coupable; mais » pourquoi égorger des enfans qui n'avoient aucune part à fa » faute, & qui peut-être un jour se seroient conduits d'une » manière fort differente. « Sur le soir ce jeune enfant ayant entendu un de ceux qui étoient dans la chambre détefter cette action barbare, & dire que Dieu ne la laisseroit pas impunie, il se remua dans son lit, & levant un peu la rête, il dit qu'il n'étoit pas mort. On lui demanda qui îl étoit : » Je suis, » leur dit-il, fils de l'un de ces deux morts, & le frére de "l'autre : " & il eut la prudence de ne point dire fon nom. Comme on le pressoit, il répondit qu'il le diroit des qu'on l'auroit mis en lieu de sûreté. On lui demanda où il vouloit Eee ij

IX. 1571.

qu'on le menât : » A l'Arfenal, leur dit-il; je-fuis allié de CHARLE » Biron Grand-maître de l'artillerie, & vous pouvez compter » que vous serez bien payés du service que vous me rendrez. « Cet homme l'y fit conduire avec toutes les précautions nécel saires. C'est ainsi que sut sauvé Jaque Nompar de Caumont d'une des plus illustres familles de Guienne, dont il est aujourd'hui se chef, par la mort de Godefroi de Caumont son oncle, qui n'a laisse qu'une fille. Il semble que Dieu l'air voulu arracher à la mort pour relever cette maison qui étoit prête à tomber, & qui est aujourd'hui très-florissante par le grand nombre d'enfans qu'il a eus de Charlote de Gontault fille de Biron, (1) & par les dignités que son mérite lui a fait obtenir : car le Roi (1) l'a comblé d'honneurs, l'a fait Capitaine de ses gardes; & lui a donné le gouvernement de Bearn. (3) Au reste il n'a pas été ingrat envers le libérateur que Dieu lui envoïa, & on doit publier qu'il l'a récompensé magnifiquement.

On tua encore le même jour un grand nombre de Proteftans très-illustres, entre autres Louviers, Montamar, Montaubert, Rouvrai, Jean le Vasseur seigneur de Coignée, la Roche, Colombieres, Valavoire, Gervais, Barbier de Francour chancellier du roi de Navarre, Jerôme Grôlot bailly d'Orleans, & Germain Garraut Callifte. Ces deux derniers furent traînés long-tems par les ruës avec une barbarie extrême, & jettés ensuite dans la riviere, à l'instigation de ceux qui en vouloient à leurs biens & à leurs charges.

On affassina le même jour Etienne Chevalier sieur de Prunai intendant des Finances pour la province de Poitou, homme d'une grande probité, très-zélé pour le bien public, & qui a fait naître le dessein de bâtir un pont de pierre sur la Vienne dans la ville de Chatelleraud. Des affaffins envoyés par Etienne Fergon fieur de la Pataudiere, qui avoit envie de sa charge, après avoir tire beaucoup d'argent de Prunai, le poignardérent & jettérent son corps dans la rivière. La Pataudière eut sa charge à la recommandation de Monpensier, dont il étoit Intendant.

(1) Il en cut huir fils & deux filles. (2) Henri I V.

la terre de la Force en Duché Pairie : il mourut en 1652, agé de 93, ans.

(3) Louis XIII. a érigé en fa faveur

IX.

I \$72.

Denis Perrot, digne fils d'Emile Perrot conseiller au Parlement, homme d'une grande intégrité, & un de nos plus CHARLE célébres Jurisconsultes, eut le même sort. On n'épargna pas même ceux que le roi de Navarre avoit fait entrer au Louvre : car le Roi qui avoit conseillé à ce Prince de les retirer, leur fit dire de sortir de l'appartement de leurs maî. tres, & de descendre dans la cour; ils n'y furent pas plûtôt qu'on leur ôta leurs épées, & qu'on les chassa du château. On en poignarda une partie des le vestibule; on mena le reste un peu plus loin, où on les massacra tous, entre autres Pardaillan, Saint-Martin, Bourses, & Armand de Clermont Sieur de Piles, illustre par la belle défense qu'il fit au fiége de saint Jean #Angely. Comme on le menoit pour ainsi dire à la boucherie, & qu'il vit les monceaux de morts, dont il alloit augmenter le nombre, on dit qu'il s'écria : » Est-ce donc » là cette parole que le Rôi nous a donnée; ces promesses, » cette paix qu'on nous a jurée ? Grand Dieu, prenez la » défense des opprimés : juste juge, vengez un jour une per-» fidie & une cruauté si détestable; « à l'instant il ôta un mantau de grand prix qu'il portoit, & le donna à un Gentilhomme de sa connoissance, qui étoit auprès de lui, en lui disant : » Gardez-le comme un monument de la mort » indigne qu'on me fait fouffrir. » Mais le Gentilhomme refusa le present à cause de la condition qui y étoit attachée. De Piles fut tué d'un coup de hallebarde qu'on lui donna dans le côté.

De Leyran fort blesse s'échappa des mains des meurtriers, gagna la chambre de la reine de Navarre, & se cacha sous son lit; ce qui lui sauva la vie : car les médecins du Roi le traitérent avec grand soin à la recommandation de cette Princesse. Beauvoir qui avoit été gouverneur du roi de Na-

varre, & qui depuis long-tems étoit malade de la goute, fut tué dans son lit.

Le Roi fit grace à Antoine de Grammont un des Barons de Gascogne, à Jean de Durfort Seigneur de Duras, à Joachim Rouhaut seigneur de Gamaches & à Bouchavanes, qui lui promirent de lui être attachés à l'avenir, & qui ont tenu parole.

Après tous ces meurtres, le Roi fit venir le roi de Eee Hi

IX. 1 572.

Navarre & le prince de Condé, à qui il dit que depuis son en-CHARLE fance, la tranquillité publique n'avoit point cesse d'être troublée par plusieurs guerres, qui s'étoient succédées les unes aux autres ; que par la grace de Dieu il avoit pris de bonnes mesures pour en étouser toutes les causes: Que c'étoit par fon ordre qu'on avoit tué Coligny, le chef de tous les troubles, & qu'on traitoit de même dans toute la ville les scélérats & les impies infectés des mêmes erreurs que lui : Ou'il n'ignoroit pas combien ils lui avoient fait de mal l'un & l'autre, en se mettant à la tête des rebelles, & en lui faisant la guerre; qu'il avoit de bonnes raisons pour se venger de l'outrage qu'il avoit reçû d'eux, & que l'occasion ne pouvoit être plus favorable : mais qu'il vouloit bien en faveur de la parenté & de l'alliance, & en considération de leur jeunesse oublier le passe, & croire que leurs entreprises contre le bien du Royaume venoient moins de leurs mouvemens, que des conseils de Coligny & de ses partisans, qui en étoient déja punis, ou qui le seroient bientôt, comme leur crime le méritoit : Que leur faute demeureroit ensevelie dans un éternel oubli, pourvû que de leur côté ils voulussent la réparer par une fidélité sincère, & par une soumission telle qu'ils la lui devoient : Que pour cet effet il falloit abjurer la doctrine profane qu'ils avoient embrassée, & revenir de bonne foi à la religion Catholique & Romaine : Que c'étoir celle qu'il avoit reçûe de ses péres, & qu'il n'en souffriroit point d'autre dans toute l'étendue de ses Etats : Que c'étoit à eux à voir s'ils vouloient accepter ces conditions, sans quoi ils pouvoient s'affûrer, qu'on leur feroit le même traitement qu'on venoit d'exercer fur tant d'autres.

> Le roi de Navarre le pria humblement de ne point faire de violence à leurs corps ni à leurs consciences; que dans tout le reste, ils ne manqueroient jamais à la fidélité qu'ils lui devoient, & qu'ils étoient disposés à lui donner telle sa tisfaction qu'il exigeroit. Condé ajouta qu'il ne pouvoit se persuader que le Roi, qui avoit engagé sa foi à tous les Protestans du Royaume, & qui l'avoit confirmée par un serment folennel, voulût aujourd'hui la violer en écoutant les conseils de leurs ennemis : Que la religion ne se commandoit point; que sa têre & ses biens étoient entre les mains

IX. 1572.

du Roi, & qu'il en pouvoit disposer comme il lui plairoit; = mais que pour sa religion, comme il ne la tenoit que de CHARLE Dieu , il n'en devoit rendre compte qu'à lui ; & qu'il perdroit plûtôt la vie, que de renoncer à des dogmes, dont il connossoit certainement la vérité. Le Roi vivement piqué de cette réponse le traita d'opiniâtre, de séditieux, de rébelle, & de fils de rebelle; & lui déclara que si dans trois jours, il ne fortoit de son obstination, il lui en coûteroit la tête.

Il étoit resté au faubourg S. Germain plusieurs Protestans, à qui l'on n'avoit pû persuader d'aller passer la nuit dans la ville. De ce nombre étoient Jean de Rohan de Frontenay. Godefroi de Caumont, le Vidame de Chartre, Gabriel de Mongommery, Jean Lafin seigneur de Beauvais, Segur, Pardaillan & quelques autres. On avoit charge Laurent de Mongiron du massacre de ces Seigneurs, & l'on avoit ordonné à Marcel de lui envoyer pour cet effet mille hommes des compagnies Bourgeoises : mais il exécuta cet ordre assez négligemment. Cependant on vint donner avis à Mongommery que toute la ville étoit en mouvement, & que le peuple se disposoit à prendre les armes. Il le fait sçavoir au Vidame, & à tous les autres. S'étant assemblés pour délibérer sur le parti qu'ils prendront, ils ne sçavent à quoi se déterminer. parce que la plûpart comptant sur la parole du Roi, se perfuadent que ce tumulte vient des Guises, à qui l'insolence d'un peuple séditieux donne la hardiesse de tout entreprendre : ainsi plusieurs sont d'avis d'aller trouver le Roi, & de lui offrir leurs services pour repousser la populace mutinée. Quoique les plus sages ne doutassent point que tout ne se fît par ordre du Roi, cependant on passa quelques heures dans cette irréfolution ; & il auroit été facile aux conjurés de les accabler pendant qu'ils étoient assemblés, sans un contre-tems qui les fauva. Car Maugiron ayant attendu long-tems les Parisiens que Guise lui avoit promis, mais qu'il ne put envoyer, parce qu'ils s'étoient dispersés pour piller; ce dernier ennuyé de tant de longueurs, fait venir des foldats des Gardes; leur ordonne de passer la riviere en bateaux, & prend le parti d'aller lui-même au faubourg. Lors. qu'il fut à la porte de la ville, on reconnut que les clefs qu'on avoit apportées n'étoient pas celles dont on avoit

IX. 1 572.

besoin. Pendant qu'on va les chercher, le jour qui commence CHARLE à paroître fait appercevoir les Suisses & les gardes Francoises qui traversent la rivière : on entend en même tems un coup de canon du côté du Louvre, tiré par ordre du Roi, à ce qu'on croit. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer les seigneurs Protestans à prendre le parti de la fuite, & ils étoient déja loin, lorsque les troupes furent passées. Guise poursuivit Mongommery, & ceux qui l'accompagnoient, jusqu'à Monfort l'Amaury, sans pouvoir l'atteindre :il chargea Saint-Leger qu'il trouva dans cette petite ville, de prendre des chevaux frais & de continuer à les suivre: il envoya encore des gens à Oudan & à Dreux pour les arrêter, s'ils y passoient : mais ils ne purent les joindre.

François de Briquemant ayant échappé aux coups des meurtriers, se sauva chez l'ambassadeur d'Angleterre sur le quay des Bernardins, où il demeura quelques jours. Arnaud de Cavagne se cacha près du même endroit chez un de ses amis: cet ami effrayé du péril où il s'exposoit, dit à Cavagne de chercher un autre afyle. Mais ils furent arrêtés tous deux, & conduits à la conciergerie. Je dirai ailleurs ce qui leur arriva.

Guise avec le duc d'Aumale & le bâtard d'Angoulême, revint pendant ce tems-là à Paris, où les Gardes massacroient les Protestans de quelque distinction, leurs amis pour la plupart, ou du moins de leur connoissance; pendant que la populace conduite par les Echevins & par les Officiers des compagnies bourgeoises, exerçoit toutes sortes de barbaries contre leurs concitoyens. La ville n'étoit plus qu'un spectacle d'horreur & de carnage; toutes les places, toutes les ruës retentissoient du bruit que faisoient ces furieux en courant de tous côtes pour tuer & pour piller : on n'entendoit de toutes parts que plaintes & que hurlemens de gens, on déja poignardés, ou qui étoient prêts de l'être, on ne voyoit que corps morts jettés par les fenêtres. Les chambres & les cours des maisons étoient pleines de cadavres. On les traînoit inhumainement dans les carrefours & dans les boües : les ruës regorgeoient tellement de fang qu'il s'en formoit des torrens. Enfin il y eut une multitude innombrable de personnes massacrées, hommes, femmes, enfans, & beaucoup même de femmes grosses.

Anne

IX.

1572.

Anne de Terriere Seigneur de Chappes , vieillard octogenaire, & l'un des plus célébres avocats du Parlement fut CHARLE tué ce même jour. Jean de Lomenie secretaire d'Etat traita avec Jean Tanchou Prevôt de Paris, & lui abandonna à vil prix un bien qu'il avoit à Versailles, & pour lequel ils étoient en procès, à condition qu'il lui sauveroit la vie. Le traité fait il se laissa mener en prison, où il donna la démission de sa charge en faveur d'un autre : mais les perfides avec qui il

avoit traité, ne l'en égorgérent pas moins.

Madelaine Briconnet veuve de Thibaud de Longueuil d'Iverny maître des Requêtes, & niéce du cardinal Briconnet, femme de mérite, & qui avoit des lettres, se sauvoit, accompagnée de Jean d'Epina, Ministre célébre qui demeuroit chez elle, & tenant par la main Françoise de Longueuil sa fille, lorsqu'elle sut rencontrée par les meurtriers publics. Ceux-ci l'ayant reconnuë fous un mauvais habit qui la déguisoit, voulurent la forcer d'abjurer sa religion : mais n'ayant rien pû gagner, il lui donnérent plusieurs coups de javeline, & la jetterent à demi morte dans la rivière. Des bateliers voyant qu'elle flotoit sur l'eau y coururent comme à un chien enragé, & lui donnérent lentement & avec un plaisir barbare cent coups de crocs pour la faire aller à fond. Pour le Ministre, il ne fut pas reconnu, & se sauva parmi la foule; & Marcel survenant à propos, sit grace à la fille à cause de sa jeunesse.

Pierre Ramus ou la Ramée ne dans le Vermandois, après avoir enseigné long-tems les belles lettres, la Philosophie, & les Mathématiques au collège de Prêle, dont il étoit principal, & ensuite au collège Royal, introduisit enfin des sentimens erronés dans la Philosophie, attaquant sans cesse Aristote dans ses leçons & dans ses écrits. Ces disputes Philosophiques le brouillérent d'abord avec Antoine de Govea, & Joachim de Perion ; & ensuite avec Jacque Charpentier natif de Clermont en Bauvaisis. On ne sçauroit trop louer Ramus d'avoir employé fon esprit, ses soins, ses travaux, & son bien même pour procurer l'avancement des sciences: & tout le monde sçait qu'il a fondé une chaire de Mathématique, & laissé cinq cens livres de rente pour celui qui en seroit pourvû. Dans le desordre général, il s'étoit caché Tome VI.

IX. 1572.

CHARLE des chefs de la fédition, l'en fit arracher par les brigands, qui étoient à ses ordres ; & après avoir tiré de lui une somme d'argent, il le fit poignarder, & jetter par les fenêtres dans la cour de son collège. Comme ses entrailles sortoient de son corps, de jeunes écoliers furieux, à l'instigation de leurs régens, qui étoient comme enragés, les traînérent par les ruës, & mirent en pièces son cadavre après l'avoir souetté, pour infulter à sa profession. Denis Lambin de Montreuil Profesfeur royal en éloquence, connu par beaucoup d'ouvrages très-utiles à la littérature, ayant appris ce qui venoit d'arriver à Ramus, en fut effrayé : & quoiqu'il ne pensat pas comme lui fur la religion, cependant comme il avoit aussi eu avec Charpentier de grandes disputes littéraires, il craignit la vengeance de ce furieux ; & l'effroi dont il fut saisi lui causa une maladie facheuse, dont il mourut un mois après.

Ce sont leurs disputes qui ont donné naissance au nom de Politique, qui devint depuis un nom de faction, que les Ligueurs transportérent à tous ceux qui étoient attachés au

Roi . & qui vouloient la paix.

La fureur du peuple enveloppa dans le malheur des Protestans, des gens qui ne l'avoient jamais été. De ce nombre fut Guillaume Bertrandi de Villemor maître des Requêtes, fils de Jean Bertrandi Garde des Sceaux, & depuis Cardinal. C'étoit un homme de probité, libéral, & incapable de faire du mal à personne : cependant Fergon envoya chez lui ses satellites, qui prirent son argent, & le tuérent.

Jacque Rouillard conseiller au Parlement, & Chanoine de Notre-Dame qui n'étoit pas Protestant; mais homme inquiet, querelleux, & ennemi des Officiers des compagnies de ville, demeura quelques jours caché chez un prêtre de ses amis. Une servante qui le reconnut ne put garder le secret : ainsi il fut livré aux meurtriers, qui le mirent en prifon. Après lui avoir fait mille infultes, & l'avoir laissé longtems entre la crainte & l'espérance, un Orfévre nommé Cruce lui coupa la tête. Je me souviens d'avoir vû bien des fois, mais toûjours avec horreur, ce Crucé, homme d'une physionomie vraiment patibulaire, qui se vantoit insolemment, en montrant son bras nud, que ce bras avoit égorgé

ΙX, 1572.

ce jour là plus de quatre cens hommes. Dans la suite, soit = qu'il se sentit bourrelé par les remords de sa conscience; soit CHARLE qu'il fût animé d'un repentir fincère, & pour se soustraire à la vûe des hommes, dont il s'étoit véritablement rendu indigne par ses cruautes, il se retira dans un désert, sans renoncer néanmoins à fon naturel féroce : car dans ces derniéres guerres il fut accusé & presque convaincu, d'avoir égorgé un marchand Flamand qui s'étoit réfugié dans son hermitage, & d'avoir eu pour complices d'autres hermites qui lui ressembloient.

Enfin Pierre Salsede Espagnol de nation gouverneur de Vic dans le païs Messin, qui avoit excité la guerre du Cardinal, dont nous avons parlé ci-devant, fut aussi tué le même jour, quoiqu'il ne fût point Protestant, mais des personnes qu'il

avoit offenses prirent cette occasion pour se venger.

Il y eut même des feigneurs Catholiques qui coururent grand risque, entre autres Thoré, qui avertit Coligny qu'on ne pouvoit pas confier la garde de sa personne à un plus dangereux homme que Cosseins; que c'étoit donner la brebis à garder au loup, & qu'il pouvoit compter qu'il n'avoit point de plus cruel ennemi. Mais on croit que l'éloignement de François de Monmorency sauva ses trois fréres Damville, Thoré, & Meru. Le maréchal de Cossé fut aussi en danger, parce qu'il étoit ami des Monmorencis, & qu'il n'étoit pas du parti des Guises. Biron qui étoit à l'Arsenal, & qui n'étoit pas plus aimé des Guises que Cossé, craignant qu'ils ne voulussent s'en venger, fit braquer deux coulevrines contre la ville, pendant que la populace & les foldats de la garde du Roi remplissoient tout de carnage.

Il y eut quelques Protestans de nom qui échapérent par un bonheur extraordinaire, entre autres Jean de Saint-Chaumont feigneur de Saint-Romain, Cugy & le jeune Briquemaut. Jacque de Crussol d'Acier fut épargné par ordre de la Reine, à la considération d'Antoine de Crussol duc d'Uzez son frere. Ce furent les Guises qui le sauvérent avec quelques autres Gentilshommes, à dessein, à ce qu'on disoit, de faire retomber sur le Roi & sur la fureur populaire toute l'horreur de cet indigne massacre, & de faire croire qu'à leur égard ils n'en vouloient qu'au feul Coligny, l'ennemi

Fffij

particulier de leur maison: d'ailleurs ils étoient bien aises de CHARLE se faire par là des créatures, & ils y réussirent en effet.

IX.

Guillaume de Hautemer seigneur de Fervaques demanda en vain la même grace au Roi pour François de Monneins : sa priére ne servit qu'à découvrir ce malheureux, & à hâter sa mort; car on donna ordre à Marcel d'envoyer ses satellites pour le massacrer.

Générofité de Vezins.

Entre tant d'exemples de la plus horrible barbarie, il arriva une chose mémorable, dont le récit pourra peut-être adoucir un peu l'amertume de tant de meurtres & de carnages. Il y avoit dans le Quercy deux Gentilshommes également braves. Le premier nommé Vezins lieutenant du marquis de Villars (1) gouverneur de la Province, joignoit à cette bravoure un caractère de férocité qui le rendoit odieux à beaucoup de monde. L'autre nommé Regniers avoit beaucoup plus de douceur & de politesse dans l'esprit. Ces deux Gentilshommes se haïssoient mortellement : & leurs amis communs aussi bien que leurs voisins, avoient fait tout ce qu'ils avoient pû pour les réconcilier sans pouvoir y réussir. Pendant tout ce tumulte, Regniers ayant toûjours la mort devant les yeux, & s'y préparant le mieux qu'il pouvoit, voit tout d'un coup briser sa porte, & Vezins, qui venoit de recevoir un ordre du Roi de s'en aller à Cahors, entra l'épée à la main fuivi de deux foldats. Le premier ne doutant plus de sa perte se prosterne en terre, & implore la miséricorde de Dieu. Vezins d'une voix terrible lui commande de se lever, de le suivre, & de monter sur un cheval qui l'attendoit dans la ruë. Regniers obeissant sans scavoir où l'on va le mener, fort de la ville avec fon ennemi, qui lui ayant fait donner parole de le suivre, l'emmene ainsi jusque dans la Guienne, sans s'arrêter en aucun endroit, & sans lui dire un mot tout le long du chemin. Il ordonna seulement à ses gens d'avoir soin de lui, & de lui faire donner dans les hotelleries tout ce qui lui seroit nécessaire. Enfin ils arrivérent enfemble dans le Quercy, & au château de Regniers. Alors Vezins lui parla ainsi: "Il n'auroit tenu qu'à moi, comme " vous le voyez, de profiter de l'occasion que je cherche de-» puis long-tems : mais j'aurois honte de me venger ainsi,

1572.

» d'un homme aussi brave que vous. Je veux que le péril soit » égal en vuidant notre querelle : c'est pour cela que je vous CHARLE » ai fauvé la vie: & foyez perfuadé que vous me trouverez » toûjours aussi disposé à terminer nos différends, comme il » convient entre Gentilshommes, que vous m'avez trouvé vif à » vous délivrer d'une mort inévitable. « Regniers lui répondit: " Je n'ai plus, mon cher Vezins, ni réfolution, ni force, » ni courage contre vous : votre bienfait m'a tout ôté; tout » le feu de mon inimitié est éteint par votre générosité qui » vivra dans tous les siécles, & qui jamais ne sortira de ma » mémoire. Vous m'avez forcé de vous suivre, & vous m'avez » conduit jusque chez moi, sans qu'il me soit arrivé aucun mal. » Je vous suivrai désormais de tout mon cœur par tout où vous » voudrez, & soyez persuadé que je serai toûjours prêt à em-» ployer pour votre service la vie que je vous dois, & le peu » de bravoure que vous m'attribuez. Je tirerai même un » avantage du malheur public qui a fait périr tant de ci-» toyens; c'est que sensible autant que je dois au service que » vous m'avez rendu, je ferai tous mes efforts pour que mon » attachement pour vous foit déformais aussi fincère & aussi » vif, que ma haine a été ci-devant irréconciliable. « Après ces mots il se jetta à son cou. Vezins gardant encore dans son air quelque chose de sa férocité: " C'est à vous à voir, » lui dit-il, si vous voulez que je sois votre ami, ou votre » ennemi : je ne vous ai sauvé la vie, que pour vous mettre en » état de faire ce choix. « Et sans attendre de réponse , il donne un coup d'éperon & s'en va, fans emmener le cheval fur lequel Regniers étoit venu. Regniers ne manqua pas de le lui renvoyer: mais Vezins ne voulut pas le reprendre.

Ce même Vezins quelques années après, défendir avec beaucoup de courage la ville de Cahors affiégée par le roi de Navarre; & il fut tue fur la bréche. C'étoit une opinion conftante non-seulement parmi les foldats, mais même parmi les chefs des affiégeans, que sans la mort de ce Commandant la ville n'auroit pas été prise. Regniers fut plus heureux à la défense de Villemur sur le Tarn : & ce fut lui qui donna occasion à une grande victoire que l'on remporta quelque tems

après. Je reviens au massacre de Paris. Il y eut environ deux mille

Fff iii

IX. 1572.

hommes de tuez le premier jour. Sur le soir, le Roi fit crier CHARLE par toute la ville que chacun eût à rentrer dans sa maison, sous peine de mort contre les contrevenans; & qu'il n'y eût que les Gardes, & les Officiers de ville avec leurs archers à cheval qui pussent marcher par les ruës. On croyoit que cette précaution feroit cesser les meurtres & les pillages ; mais ils recommencerent la nuit d'après, & continuerent les jours sulvans avec la même furcur.

Le Roi voulant faire retomber sur les Guises toute la haine de cette horrible boucherie, écrivit le jour même à tous les gouverneurs de Province, que le desordre avoit commencé, sans qu'il y eût aucune part, & sans qu'il en eût rien sçu auparavant; mais que les Guises informés que les amis & les parens de Coligny, qu'il appelloit toûjours son cousin, se préparoient à venger la blessure de cet Amiral, avoient fait armer outre leurs Gentilshommes un si grand nombre de Parisiens, qu'ils avoient renversé la garde qu'il avoit donnée à Coligny, & qu'ils avoient massacré ce grand homme avec tout ce qu'ils avoient pû trouver de ses partisans: Que cet exemple s'étoit communiqué à toute la ville avec tant de rapidité & de fureur, qu'il avoit été impossible d'y rémédier aussitôt qu'on l'auroit voulu : Qu'enfin la fédition caufée par l'inimitié parriculière de ces deux familles étoit appaisée; & que comme elle étoit arrivée contre sa volonté, ils cussent soin de faire entendre à tout le monde que ce qui venoit de se passer, ne donnoit aucune atteinte au dernier édit de pacification : Qu'il ordonnoit donc de nouveau qu'on l'observât religieusement par tout le Royaume, & qu'il enjoignoit à tous les Gouver. neurs des villes d'empêcher qu'on n'en vînt aux armes les uns contre les autres : Qu'il vouloit que chacun demeurât en repos tant dans les villes qu'à la campagne, sous peine de la vie contre ceux qui n'obéïroient pas. A la fin de la lettre il y avoit ces mots: " Je suis avec le roi de Navarre mon frére, » & avec mon cousin le prince de Condé: s'ils courent quel-» que risque, je suis résolu de le partager avec eux. « La Reine. écrivit sur le même ton, non-seulement en France, mais aux diétes des Suisses; & on envoya de pareilles lettres en Angleterre & en Allemagne.

Le lendemain, on continua de tuer & de piller. Pierre de

la Place premier président de la cour des Aydes, magistrat = aussi illustre par sa sagesse & son intégrité, que par sa science CHARLE & ses lumières, s'étoit jusque-là défendu de la fureur populaire par le moyen d'une grosse somme qu'un certain Capitaine nommé Michel avoit tirée de lui la veille, & avec le secours de quelques archers qui lui furent envoyés par Nicolas de Beaufremont baron de Seneçay, & par Charron Prevôt des Marchands. Seneçay avoit été fait Grand-Prevôt depuis peu à la place d'Innocent Tripier de Monsteruc, sous qui cette charge devint considérable; car au lieu que sa jurisdiction ne s'étendoit auparavant que sur des gens de néant qui suivoient la Cour, on y soumit pour lors jusqu'aux perfonnes nobles : & on commença à lui adjuger la connoissance des affaires qui jusque-là avoient été renvoyées pardevant les Maréchaux de France. C'est le premier qui ait pris le titre de Grand-Prévôt, au grand regret de ceux qui comproient qu'on ôtoit à leurs charges tout ce qu'on donnoit à la fienne. Cette iurisdiction si étendue avoit cessé pendant quelque tems, après la mort de Monsteruc; mais se Roi la rétablit en faveur du baron de Seneçay, tant à cause de sa grande noblesse, que de sa science, qualité rare parmi nos guerriers. Senecay vint donc trouver la Place ce jour-là, & lui dit de la part du Roi, que quoique S. M. cût réfolu d'exterminer tellement les Protestans, qu'il n'en restât pas un dans le Roïaume; cependant elle avoit résolu pour bien des raisons de l'excepter de ce nombre, & qu'elle lui avoit ordonné de le conduire au Louvre pour sçavoir de lui certaines particularités des affaires des Protestans, qu'elle avoit intérêt de connoître. La Place s'excusoit d'y aller, & prioit Seneçay de lui donner quelques jours, jusqu'à ce que la fureur du peuple fût un peu calmée; & qu'en attendant il supplioit le Roi de le faire garder comme il lui plairoit. Senecay qui avoit des ordres précis de la Reine, le pressoit de le suivre, & il lui donna Pezou un des principaux chefs des seditieux, pour empêcher, disoit-il, que le peuple ne l'insultât : mais le traître le livra entre les mains de ces furieux, qui après l'avoir jetté en bas de sa mule, le tuérent à coups de poignard. Son corps fut traîné dans les ruës, & jetté ensuite dans une écurie de l'hôtel de Ville. Sa femme ayant pris la fuite, & ses enfans

IX. I 572. affaffins.

s'étant sauvés où ils purent, sa maison sut exposée trois jours CHARLE durant au pillage; & l'on donna sa charge à Etienne de Neuilly, qui en avoit fait les fonctions pendant la guerre, & IX. l'absence de la Place. Ce Neuilly homme sanguinaire, étoit 1574. un des plus emportes; & on croit que ce fut lui qui suborna les

Acuric dans le cimetière des Innocens.

Pendant qu'on versoit tant de sang de toutes parts, la fureur populaire qui sembloit être à son comble, sut encore Aubespine allumée par l'évenement qui suit. Le ciel paroissant plus serein qu'à l'ordinaire, une Aubespine du cimetière des saints Innocens fleurit tout d'un coup, dans une saison où les arbres ne donnent point de fleurs. C'est pourtant ce qu'on a vû arriver quelquefois aux arbres qui se portent mal, & qui sont prêts à fecher : peut-être même que pour imposer au peuple. crédule, on avoit fait pousser l'arbrisseau en l'arrosant d'eau chaude. Quoi qu'il en soit, les factieux s'applaudissant de leurs fureurs, ne manquérent pas de dire que Dieu marquoit par là que tout ce qu'ils avoient fait jusqu'alors lui étoit agréable. Ils ajoûtérent même que le ciel par sa sérenité sembloit se réjouir de la mort des Protestans : & Jaque Charpentier publia un écrit dans lequel il donna à ce jour le nom d'auguste, par une allusion au nom latin du mois d'Août.

Sur le bruit qui se repandit que cette aubespine venoit de pousser des fleurs, les séditieux assemblés se sivrérent à une joie sans bornes, & comme tout leur étoit permis, ils la marquérent par le son des tambours qu'ils firent battre par toute la ville. Voilà, s'écrioient-ils, les Protestans extermines : la religion Catholique & le Royaume vont refleurir & recouvrer leur splendeur passee. Les Protestans y donnoient un sens tout contraire : Si c'est un miracle, disoient-ils, il fignifie que quoique l'Eglise semble détruite par la playe qu'on vient de lui faire, on la verra dans peu se relever& refleurir de nouveau par des moyens aussi incompréhensibles que merveilleux; ce qu'ils confirmoient par le miracle du buisson ardent, qui brûloit sans se consumer. Ils ajoûtoient que la blancheur de ces fleurs étoit plûtôt pour honorer l'innocence des opprimés, que pour canonifer la cruauté de leurs bourreaux, & que ce n'étoit pas sans raison que cet arbre avoit fleuri dans un lieu confacré à honorer les innocens,

Ggg

Le même jour, Gaspard de la Châtre comte de Nançay, envoya par ordre du Roi à Chatillon sur Loin un détache. CHARLE ment des Gardes du corps, pour arrêter la femme de Coligny, ses enfans & ceux d'Andelot son frère, Mais François, l'aîné des enfans de Coligny, & Gui de Laval fils aîné d'Andelot, avoient déja pris la fuite : on amena les autres à Paris avec les meubles précieux qui étoient dans le château. L'intention du Roi étoit qu'après le massacre des partisans de Coligny, les Guises sortissent de Paris, qu'ils s'en allassent dans leurs terres, afin de les faire regarder comme les auteurs de toutes les cruautés qu'on avoit exercées; mais la Reine & le duc d'Anjou, qui favorisoient ouvertement le parti des Guises, empêchérent le Roi de les éloigner, & ils l'engagérent petit à petit & comme par degres, à quelque chose de bien plus étonnant. Charle qui ne pouvoit oublier le péril où il s'étoit vû lorsqu'il s'enfuit de Meaux, n'en vouloit d'abord qu'à Coligny : ils trouvérent ensuite moyen de l'engager à s'en venger sur tous les Protestans. Après ces deux premiers pas, le Prince ne sçachant, pour ainsi dire, où poser le pied, ils lui firent faire une troisième démarche, qui fut de se charger seul de toute la haine d'une action si atroce, afin de soulager les Guises, qu'un tel poids auroit accablés. Dans cette vue le duc d'Anjou, de concert avec sa mère, produisit des lettres trouvées, disoit-il, parmi les papiers de Teligny, & écrites de la main de Monmorency, par lesquelles ce dernier déclaroit qu'il regardoit la bleffure de Coligny, & l'insulte qu'on lui avoit faite, comme si elle étoit faite à lui-même, & qu'il en poursuivroit la vengeance contre ceux que tout le monde sçavoit en être les auteurs. La dessus la Reine & le duc d'Anjou representérent au Roi que dans l'état où étoient les choses, il ne pouvoit connuer sa dissimulation, sans exposer à un péril évident la tranquillité de l'Etat, la fortune de ses sujets, son autorité & son honneur même : Que les Guises naturellement remuans, & toûjours ravis de trouver l'occasion de brouiller les affaires, instruits encore par ces lettres & par d'autres voïes, des desseins de Monmorency, ne quittéroient point les armes que le Roi leur avoit ordonné de prendre ; qu'ils en avoient même un prétexte très-plaufible, en s'autorifant de la nécessité

1 572.

Tome VI.

où ils étoient de se défendre contre les Monmorencis : CHARLE Qu'ainsi ce qu'on avoit crû devoir mettre fin à une guerre IX. très funeste, alloit devenir le commencement d'une autre beaucoup plus dangereuse. » Car enfin, disoient-ils au Roi, I 572. » les restes des Protestans que vous croyez ruines, ne man-» queront pas de se joindre aux Monmorencis, deja assez » puissans par eux-mêmes; & par cette union ils reprendront " une nouvelle vigueur. Quelle sera alors la face du Royau-» me ? La majesté royale sera méprisée & foulée aux pieds ; » chacun se rendra justice à soi-même, & se livrera à tous les » emportemens de sa haine & de ses passions. Que penseront » les Princes etrangers du roi de France, qui se laisse imposer » des loix par ses sujets, & qui n'a pas la force de les tenir » chacun dans leur rang & dans leur devoir ? Le seul moyen » pour prévenir tous ces maux est que votre Majesté donne » une Déclaration par laquelle elle approuve tout ce qui s'est » passé, comme aïant été fait par ses ordres; par là vous vous » rendrez le maître, en ôtant les armes aux Guifes, & en » empêchant les Monmorencis de les prendre. Enfin vous » viendrez à bout par cette réfolution d'achever la ruine des » Protestans, en séparant leur cause d'avec celle des Mon-» morencis. « Qu'au reste le Roi devoit se mettre au dessus de la haine que pourroit lui attirer le parti qu'on lui conseilloit; & qu'il étoit infiniment plus dangereux d'avouer sa foiblesse & son impuissance, que de prendre sur soi une exécution, dont après tout on pourroit diminuer l'horreur par bien des

Ce fut ainsi que ce Prince naturellement haut, & qui traignoit moins d'être haï que méprisé, se laissa persuader de déclarer par un aste public que tout ce qui s'étoit fait pendant le tumulte de Paris, avoit été fait par ses ordres; déclaration qui lui parut nécessaire pour contenir dans le

endroits. Que l'aveu de la foiblesse est toûjours suivi du mépris, & qu'un Prince méprisé est en grand danger de périr.

devoir les Monmorencis & les Guises.

Lit de Juf

Ainsi le mardi suivant, le Roi, après avoir entendu une Messe solemnelle, se rendit au Parlement avec ses deux frères, le Roi de Navarre, & une grande suite de Seigneurs, pour y tenir son Lit de Justice. Ce fut alors que toutes les Chambres assemblées, ce Prince parla des injures atroces

## DE J. A. DE THOU, LIV. LII.

qu'il avoit reçûes depuis son enfance, de Coligny, & d'un grand nombre de scelerats qui prenoient la Religion pour CHARLE prétexte de leur révolte : Que cependant il avoit bien voulu oublier leurs attentats, pour affurer la tranquillité publique, & qu'il avoit accorde aux rebelles des Edits de pacification ; mais que malgré sa bonté, Coligny, pour mettre le comble à son crime, avoit conjuré d'exterminer le Roi, la Reine, les ducs d'Anjou & d'Alençon, & le roi de Navarre même, quoique de la même Religion que lui, pour mettre Condé fur le trône, à dessein de le tuer aussi lui-même dans la suite & de s'emparer du Royaume, après avoir exterminé toute la famille royale. Qu'il n'avoit pû parer un coup si affreux, que par un autre très-violent, mais que comme les maux Le Roi avoile étoient extrêmes, il avoit été force d'en venir aux remédes que le massales plus forts, pour arracher du cœur de l'Etat une peste si ere s'est faie rédoutable : Qu'il vouloit donc que tout le monde scût que par son ordre. ce qui s'étoit fait le vingt-quatriéme d'Août pour punir tant de coupables, avoit été fait par ses ordres.

1 572.

Après que le Roi eut fini, Christophle de Thou premier President du Parlement, sit un discours accommodé au tems, dans lequel il loua la prudence du Roi d'avoir sçû en dissimulant tant d'injures, prévenir de bonne heure une conjuration qui menaçoit l'Etat d'un si grand péril, & d'avoir, en l'étouffant, affermi la paix du Royaume; & il y inséra le mot fameux de Louis XI. » Qui ne sçait pas dissimuler ne sçait pas » régner. « On enjoignit à la Cour de faire faire incessamment des informations fur la conjuration de Coligny, & de ses complices; & d'ordonner ce qu'elle jugeroit à propos, conformément aux loix & à la justice.

Gui du Faur seigneur de Pibrac Avocat général, s'étant levé, demanda au Roi s'il ordonnoit, 1°. Que cette Déclaration fût inscrite dans les registres publics du Parlement, pour en conserver la mémoire? 2°. S'il vouloit que l'on travaillât à la réforme du Clergé & de la magistrature, dont il avoit fait de grandes plaintes dans son premier Lit de Justice? Et enfin si son intention n'étoit pas que l'on fit finir les meurtres & le pillage ? Le Roi répondit à ces trois chefs : Qu'il ordonnoit le premier : Qu'il donneroit ses soins pour le second : Et à l'égard du troisième, il commanda sur le champ

Gggij

qu'on fit publier dans tous les carrefours de la ville, que le CHARLE Roi vouloit qu'on cessat de tuer & de piller.

IX.

Cette déclaration étonna bien des gens, & fur-tout le premier President de Thou: car jamais homme ne sut moins sanguinaire, ni d'un caractère plus doux. Il lui parut que cet exemple étoit d'une dangereuse conséquence; & comme il étoit assez libre avec le Roy, il le blâma fort en particulier. Si la conjuration est vraire, lui dit-il, pourquoi n'avez-vous pas puni les coupables suivant les loix? Pour lui, il a détesté toute sa vie cette statel journée, & il lui appliquoit ces vers de Stace, qui regardoient un sujet fort différent:

> Des crimes de ce jour périsse la mémoire, Que les siécles futurs refusent de les croire: De notre nation taisons ces noirs forfaits, Et qu'une épaisse nuit les couvre pour jamais.

Enforte qu'il est certain que s'il loua le Roi sur sa prudence, son cœur y eut peu de part, & que ce ne sut que pour s'accommoder au lieu & au tems.

On croit que celui qui conseilla au Roi de faire informer de la conjuration, fut Jean de Morvilliers, qui s'étoit démis de fon évêché d'Orleans pour s'attacher à la Cour, homme habile, modéré, aimant la justice, & incapable de donner un conseil sanguinaire. Mais comme ce Prélat ne pouvoit pas empêcher que le massacre ne fut fait, il crut important pour l'honneur du Roi & la tranquillité de l'Etat, d'aviser aux moyens de decharger le Prince d'une partie de la haine que cette barbarie faisoit retomber sur lui, puisqu'il n'étoit pas possible de l'en décharger entièrement. Ainsi quoique l'affaire fût confommée, & qu'on ne put entamer qu'une procédure contraire à l'ordre naturel, néanmois il porta le Roi & la Reine à avoir recours aux régles ordinaires de la justice; & à faire ramasser les preuves de la conjuration, dans la vûe de rendre un jugement contre les coupables. Ce fut aussi l'avis du premier Président, que Morvilliers consulta làdessus par ordre du Roi.

Deux jours après on publia le Jubilé, & le Roi & toute la Cour allérent faire leurs stations, avec une grande affluence de peuple : c'étoit pour rendre graces à Dieu d'avoir si heureusement terminé une affaire de cette conséquence.

Le même jour, on publia un Edit par lequel le Roi déclaroit que tout ce qui étoit arrivé sur ce sujet avoit été fait par ses ordres exprès, non en haine de la Religion protestante, ni pour déroger à ses Edits, dont il ordonnoit de nouveau avoile le masl'exécution, mais pour prévenir une conjuration déteffable facte. tramée par Coligny & ses complices : Qu'ainsi il vouloit & ordonnoit que tous les Protestans demeurassent en paix dans leurs maisons, & qu'ils y vécussent sans crainte sous sa protection: Que tous les Gouverneurs veillassent à ce qu'il ne leur fût fait aucun tort ni dans leurs biens, ni dans leur corps, sous peine de mort pour les contrevenans. On y ajoûta une clause, qui détruisoit, à ce que prétendoient les Protestans, toutes celles qui précédoient; la voici : Que comme leurs prêches & leurs affemblées publiques donnoient occasion à des troubles & à des querelles, Sa Majesté ordonnoit qu'ils s'abstinssent à l'avenir de toutes assemblées tant publiques que particuliéres, fous quelque prétexte & pour quelque cause que ce fût, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par le Roi, & cela fous peine de la vie, & de confiscation de biens. Tous ces Edits & ces ordres différens, furent différemment interprêtés dans les provinces, suivant le caractère de ceux qui y commandoient. Les Monmorencis & leurs partifans les exécutérent avec beaucoup de modération. Les autres à qui on avoit donné des ordres fecrets, non pas par écrit, mais par des gens envoyés exprès, en userent avec une barbarie extrême, & se faisoient une loi d'imiter les cruautés qui s'étoient exercées à Paris.

Ce fut à Meaux que l'on commença. Comme cette ville est près de Paris, le jour même de la saint Barthelemi, Cosset sumple du procureur du Roi de la ville, homme scélérat & perdu massacre de d'honneur, seconde d'un sergent nomme Roland, & d'un Paris. batellier nommé Pigeon, fit mettre en prison plus de deux cens personnes. Le lendemain, les séditieux attaquérent le marché qui est hors de la ville; & les hommes s'étant sauvés de côté & d'autre, ces misérables se jettérent sur les semmes, en tuérent vingt-cinq, & en violérent quelques-unes. Le lendemain, après avoir saccagé les maisons de tous ceux qui

Edit qui

CHARLE

· IX.

1572.

IX. 1572.

étoient suspects, l'on vint aux prisonniers. Cosset les fit ame-CHARLE ner les uns après les autres ; & à mesure qu'ils arrivoient, ils étoient égorges comme des bœufs, & leurs corps jettes dans les fosses du château; quand les assassins furent las de tuer. ils en précipitérent la plus grande partie dans la Marne. Après cette première expédition, Cosset alla exhorter les voisins à continuer ce qu'ils avoient si bien commencé.

Il ne se fit rien de semblable à Senlis : la presence de François de Monmorency gouverneur de l'isle de France, qui étoit pour lors à Chantilly, tint en bride les séditieux. Mais le défordre fut terrible à Orléans, Les Protestans qui s'en étoient rendu maîtres deux fois, y avoient ruiné la plûpart des Eglises, & la mémoire en étoit encore toute récente. Le souvenir de leurs excès & les ruines des temples qui se presentoient partout à la vûë, allumérent contre eux la fureur du peuple. Le massacre commença le lendemain de la faint Barthelemi par un confeiller du Roi nomme Champeaux sieur de Bouilly, qui ne sçavoit rien de ce qui s'étoit fait à Paris. Un certain Tecxier furnommé la Court, chef des séditieux, qui connoissoit ce Conseiller, s'en alla chez lui le soir avec sa troupe, comme pour lui rendre visite. Champeaux crut qu'ils venoient comme amis fouper avec lui, & il leur fit la meilleure chere qu'il put. Après souper, ils lui disent ce qui étoit arrivé la veille à Paris, & ils lui demandent son argent; à peine l'eurent-ils reçû, qu'ils le massacrérent auprès de la table, où ils venoient de manger avec lui. Ce fut comme le fignal des massacres & des vols qui se firent pendant trois jours entiers dans tous les quartiers de la ville. Il y eut plus de cinq cens personnes massacrées, hommes, femmes, & enfans; on jetta une partie de ces corps dans la Loire; pour ceux qu'on égorgea sur le rempart, on les précipita dans les fosses. On sit dans cet intervalle un butin très-considérable : mais une perte qu'on ne scauroit réparer, ce fut la riche bibliothèque du sçavant Pierre de Mondauré qui etoit mort de chagrin à Sancerre deux ans auparavant. Il avoit eu soin de ramasser beaucoup de livres Grecs sur les mathématiques, la plupart manuscrits, & il y avoit fait quantité de corrections & de notes fur les endroits obscurs. Il y avoit d'ailleurs grand nombre d'instrumens nécessaires pour cette science, travailles avec

423

un soin extrême : tout cela fut pillé & dissipé de la manière du monde la plus barbare.

du monde la pius datoate.

L'exemple d'Orléans s'étendit aux villes , & même aux bourgades du voisinage , &il y eut quelques personnes tuées à Gergeau. On fit la même chose à Angers. On commença par le ministre Jean Masson la Riviere , qui sut affassiné dans son jardin où il se promenoit, par un meurtrier , que sa semme lui amena , sans le connoître. La Barbée Cornette de la compagnie du prince de Condé trouva moyen de se sauver, aussi bien que Rouvrai de Bressaut, grand ennemi des prêtres, & quelque tems après, ce der-

nier fut puni de mort.

Les habitans de Troyes, contre lesquels Coligny avoit porté ses plaintes au Roi, ayant appris ce qui s'étoit passifé à Paris, mirent des gardes aux portes de la ville, afin qu'aucun
des Protestans ne pût s'échaper: & ayant mis en prison le
trentième d'Août tous ceux qui étoient suspects, ils les en
frent tirer cinq jours après, & les massacrérent tous par
l'ordre d'Anne de Vaudray seigneur de Saint-Phal Gouverneur de la ville, & à l'instigation de Pierre Bellin qui étoit
arrivé nouvellement de Paris avec des ordres secrets de la
Cour, à ce que l'on crut. On fit une sosse secrets de la
Cour, à ce que l'on crut. On fit une fosse après cette exécution,
on publia l'ordre du Roi, qui désendoit les meurtres pour
l'avenir; & on prétend que Saint-Phal, à qui ces désenses
furent adresses, les avoit reçüés avant le carnage dont nous
venons de parler.

Sur des bruits incertains qui couroient à Bourges, on fit fermer les portes de la ville, & l'on resta quelques jours sans répandre de sans, parce que les lettres qui étoient venues de la part du Roi s'expliquoient différemment. Ains l'on se contenta d'abord de mettre en prison ceux qui étoient suspects d'hérésie, mais ensin le peuple animé par l'exemple d'Orléans entra dans la même sureur. François Hotman; & Hugue Doncau sameux prosessieurs en droit surent délivrés du péril qui les menaçoit, par les secours de leurs écoliers, & surtout

des Allemans.

Deux jours après le massacre de Paris, la compagnie de Louis de Gonzague s'empara de la ville de la Chariré située

IX.

cerre.

fur la Loire audessous de Nevers, sous prétexte d'y passer en CHARLE revisé, & de recevoir sa folde; mais sur les lettres qui vinrent de Paris, elle fit soulever le peuple, & il y eut dix-sept personnes de tuées. Pierre Meletin, & Jean de Lery connu par son voyage d'Amérique, se sauvérent contre toute espérance des mains des meurtriers, & trouvérent un azile à San-

Les meurtres & le carnage se firent sentir surtout à Lyon. François Mandelor qui en etoit gouverneur, commença par ordonner qu'on sermàt les portes de cette ville: après quoi il fit arrêter & conduire en prison un grand nombre d'habitans, qu'il vouloit, dissit-il, soustraire à la fureur populaire. Mais les s'éditieux, sous prétexte d'exècuter les ordres du Gouverneur, & de mener en prison des gens suspects, en égorgent plusseurs dans de petites ruës détournées, & jettent leurs cadavres dans le Rhone & la Saone. Ces assafissins avoient à leur tête un certain Boidon, chargé de routes sortes de crimes & d'infamies, qui dans la suite le firent condamner à mort, & exécuter à Clermont en Auvergne: digne fin d'un tel séclerat.

Après qu'on eut employé trois jours entiers à piller les maifons des Protestans, & à la recherche des gens suspects, le vendredi vingt-neuvième d'Août, arriva de Paris un certain du Perat simple bourgeois de Lyon, mais décoré du collier de S. Michel; foible relief pour ceux qui le portoient depuis qu'on le donnoit à des gens de neant. Ce du Perat muni de lettres de créance de la Reine, avoit encore des lettres de Claude de Rubis & des autres Echevins de Lyon, gens de même étoffe que lui, qui faifoient à la Cour & à Paris les affaires des Lyonnois. Ces lettres contenoient le détail de ce qui s'étoit fait à Paris, & portoient que le Roi vouloit que la ville de Lyon suivît l'exemple de la Capitale. Mandelot, homme prudent, eut horreur de ce dessein, quoiqu'il passat pour attaché aux Guises. Les séditieux le pressoient vivement de laisser agir la populace : mais il en obtint quelques jours de délai pour délibérer, & pour receyoir les ordres du Roi qu'il attendoit, disoit-il, d'heure en heure. Dans cet intervalle il fit publier par toute la ville, que les Protestans eussent à se rendre à la maison du Gouverneur, pour y apprendre les ordres

1572.

ordres du Roi. Ces malheureux fortirent tous des lieux où ils étoient cachés, dans l'espérance d'être sous la protection CHARLE du Roi; & ils vinrent chez le Gouverneur, qui les fit auffitôt distribuer dans les différentes prisons de la ville : car celles de Roanes qui sont les prisons du Roi, ne pouvoient pas les contenir. Pendant ce tems la Pierre d'Auxerre procureur du Roi, très-méchant homme, & livré aux débauches les plus infames arriva en poste. Il n'avoit aucuns ordres par écrit : mais il prétendit qu'un homme de sa dignité devoit être crû fur sa parole. Il dit donc à Mandelot que le Roi & la Reine vouloient qu'on tuât généralement tout ce qu'il y avoit de Protestans ou déja arrêtés, ou qu'on pouvoit arrêter dans la suite. Mandelot entouré & pressé vivement par la populace, à qui ce scélérat avoit communiqué son secret, se vit force d'y donner les mains ; & adressant la parole au porteur de cet ordre barbare, Pierre, s'écria-t'il, je te dis la même chose que Jesus-Christ dit autrefois à Pierre : Ce que tu lieras, seralié; ce que tu délier as , sera délié.

En même tems les assassins se répandent par toute la ville pour égorger & pour piller, Boidon prend Mornieu & le Clou, deux scélérats comme lui, à qui les plus grands crimes ne coûtoient rien : ces dignes affociés propofent au bourreau de les suivre : celui-ci leur répond qu'il est prêt d'obéir à la fentence d'un Magistrat legitime, mais que jamais il ne prêtera son ministère pour aller massacrer des innocens dans les differens quartiers de la ville. La même proposition est faite aux soldats de la citadelle, qui répondent : » Sommes-nous donc » des bourreaux ? Ce qu'on nous demande ne convient point » à des foldats qui doivent avoir de l'honneur; quel mal nous » ont fait ces malheureux, pour que nous allions les égorger ? Comme ils ne rencontroient que des gens qui avoient en horreur leur barbare résolution ; après avoir fait prix avec quelques déterminés bandits qu'ils trouvérent dans le marché, ils s'adressérent au régiment de la ville composé de trois cens bourgeois, qui se chargerent avec joye d'exécuter contre leurs concitoyens, ce que des foldats étrangers, & le bourreau même avoient refusé. On choisit dans la troupe tout ce qu'il y avoit de plus scélérat pour les mettre à la tête ; ils tournérent d'abord du côté des Cordeliers, où l'on avoit Tome VI.

emprisonné une partie des Protestans : de là ils allérent aux IX. 1572.

CHARLE Celestins, où il y en avoit aussi beaucoup. Ils firent main basse fur tous ces malheureux le dimanche dernier jour d'Août, Il y eut quelque tumulte au faubourg de la Guillotiere : pendant que Mandelot y couroit avec Saluce feigneur de la Manie, Gouverneur de la citadelle, les Conjures fondirent dans l'Archevêché, où les plus confidérables Protestans de la ville étoient détenus par ordre du Gouverneur. Après leur avoir pris ce qu'ils avoient d'argent, ils les massacrérent avec la dernière cruauté, sans être touchés des prières de ces infortunes, qui imploroient vainement le secours de Dieu & des hommes. Spectacle affreux & inoui jusqu'alors : Les enfans pendus au cou de leur pere ; les peres tenans leurs enfans entre leurs bras ; les frères & les amis s'entr'exhortant les uns les autres à la patience, sont égorges comme des bêtes par des bouchers sans pitié, par des crocheteurs, par des bateliers, au milieu des cris, des lamentations, & des hurlemens de toute la ville.

Mandelot revenant de la Guillotière à grand hâte, trouve l'exécution achevée. Pour faire croire qu'il en est très-faché, & que tout le carnage s'est fait à son insçû, il se transporte fur les lieux où le massacre s'est commis , appelle les juges Royaux pour instruire l'affaire juridiquement; en fait dresser une espèce de Procès verbal par un Notaire; fait crier par toute la ville: Que tous ceux qui connoissent les auteurs de cette boucherie ayent à les déclarer ; & promet cent écus d'or aux dénonciateurs, & à tous ceux qui pourront en découvrir par la suite.

Malgré ces procédures, que l'on prit pour l'effet d'une dissimulation ridicule, les mêmes meurtriers vont sur le soir à la prison de Roane, où ils exercent un nouveau genre de cruauté fur ceux qu'ils y trouvent. Car après leur avoir mis une corde au cou, ils leur font souffrir mille tourmens, & les

traînent à demi morts jusqu'à la rivière.

Pendant toute la nuit, ce ne furent que meurtres & que pillage. On emportoit les meubles des maisons, les marchandifes des boutiques; on arrachoit ces malheureux des trous où ils s'étoient caches pour fauver leur vie, & on les jettoit dans la rivière par monceaux. Cependant la cour de

1 X.

1171.

l'Archevêché étoit encore toute couverte de cadavres. Mandelor saisi d'horreur à la vûë d'un tel spectacle, ordonne qu'on CHARLE les mette dans des bateaux, & qu'on les porte de l'autre côté de la rivière, pour être enterrés dans le cimetière de l'abbaye d'Aifnay, où étoit autrefois le fameux autel de Lyon. Il'y envoya des fossoyeurs pour cet effet : mais les Moines n'y voulurent pas consentir; sous prétexte que tous ces cadavres étoient indignes de la sépulture Ecclésiastique. Aussitôt, à un certain fignal, la populace accouruten fureur, & jetta tous ces corps dans la rivière, à la réserve des plus gras qu'on abandonna aux Apotiquaires qui les demandoient pour en avoir la graisse. C'est ainsi que le racontent ceux qui en ont écrit des rélations, dans un tems, où la mémoire de ces horreurs étoit encore récente.

La licence de ces meurtres n'en demeura pas là; peu de tems après, les Daruts frères, marchands fameux, la Bessée, Gautier, & Flocard qui étoient de la meilleure bourgeoisse de la ville furent tirés de prifon, égorgés & jettés dans le Rhône. On fit le même traitement à Claude Gaudimel un des premiers musiciens de notre tems, qui a composé de très-beaux airs pour les Pseaumes de David traduits en vers françois par Clement Marot, & par Beze. Les Protestans les chantent encore aujourd'hui, tant dans leurs maisons, que dans leurs

temples.

4

Au milieu de tous ces carnages, il y eur plusieurs Protestans qui furent sauvés par la garnison, & le seigneur de la Manse Gouverneur de la citadelle ; entre autre Jean Ricaud, & Antoine Caille Ministres de la ville. A l'égard de Jean Langlois, le plus notable d'entre eux, il fut tué des le commencement de l'émotion. On assure qu'il y eut bien huit cens personnes de tout âge & de tout sexe, qui périrent en cette occasion. Les corps qui avoient été jettés dans le Rhône, & qui furent entraînés par le courant de l'eau se ramassérent auprès de Tournon en si grand nombre, que les bords de la rivière en furent couverts, & que les habitans de certe ville effrayés coururent aux armes, croyant que d'étoient des ennemis. Bientôt après, l'horreur succèda à la crainte : &c quoiqu'ils n'eussent aucune affection pour la religion Protestante, ils détestérent les auteurs de certe barbarie. Hhhii

Pour ôter de devant leurs yeux un spectacle si affreux, ils miCHARLE rent du monde sur la rive avec des crocs de bateliers, ass.

1572.

1572.

1572.

1572.

1572.

1573.

1573.

1574.

1575.

1575.

1575.

1575.

1575.

1575.

1576.

1576.

1576.

1576.

1576.

1577.

1577.

1577.

1578.

1578.

1578.

1578.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

157

ne regardoient plus ce fleuve qu'avec horreur.

Les choses se passerent bien différemment dans la Provence & le Dauphiné par la prudence, & l'humanité de ceux qui commandoient dans ces Provinces. Car Joseph Boniface de la Mole qui périt deux ans après à Paris, y étant venu avec des lettres du Roi qui ordonnoit les mêmes cruautés, & les avant presentées à Claude de Savoie comte de Tende allié des Monmorencis; ce Seigneur lui dit que ce n'étoit pas S. M. qui donnoit de tels ordres, puisqu'il en avoit reçu de contraires quelques jours auparavant; qu'ils ne pouvoient venir que des ennemis de la tranquillité publique, qui empruntoient le nom du Roi pour satisfaire leurs passions; qu'ainsi il prenoit le parti d'obeir aux premiers ordres, parce qu'ils étoient plus dignes de la justice & de la clémence de S. M. Mais il mourut peu de tems après à Avignon presque subitement: fort regretté des Provençaux: & l'on foupconna qu'il avoit été empoisonné par les émissaires des factieux.

Du côté du Dauphiné, Bertrand de Simiane de Gordes, qui avoit eté élevé dans la maison de Monmorency, ayant reçu un pareil ordre, s'excusa de l'exécuter sur la puissance de Monbrun & des Protestans du Dauphiné; & representa qu'il séroit très-dangereux de les réduire au désépoir. Il y en eut pourtant quesques-uns de tués à Valence & à Romans, mais plus tard: car ce ne sur que le 12 de Septembre. D'un asses grand nombre qu'on avoit mis dans les prisons, la craînre en sit revenir plusieurs à la religion de leurs péres: mais il y en eut sept qui furent poignardes par la populace en sureur.

1572.

Saint-Heran gouverneur d'Auvergne, qui étoit aussi attaché aux Monmorencis, se conduisit à peu près de même : il CHARLE répondit comme le comte de Tende aux émissaires envoyés par la Cour, & il ajouta de plus qu'il n'obeïroit jamais à de pareils ordres, à moins que le Roi ne les lui donnât de fa bouche.

On ne fut pas si modéré à Toulouse : car la nouvelle du carnage fait à Paris y étant arrivée le trente & uniéme d'Août, qui étoit un Dimanche; & les Protestans étant allés au prêche à Castanet, on ferma aussi-tôt les portes de la ville. & l'on prit des mesures pour que personne n'en sortit, mais on n'empêcha personne de rentrer. Plusieurs de ceux qui étoient hors de la ville ayant été avertis de ce qui se passoit, ne jugérent pas à propos d'y retourner, & ils se retirérent les uns à Puylaurent, les autres à Montauban, quelques-uns à Realmont, & d'autres en d'autres endroits. Deux jours après, on publia un arrêt du Parlement, qui défendoit de faire aucune violence, ni aucune infulte aux Protestans : ce qui n'empêcha pas que dès le lendemain on ne mît des corps de gardes aux portes de la ville, & dans les carrefours, & qu'on ne se saissit de tous ceux qui étoient suspects, qu'on enferma partie dans les couvens, partie dans les prisons publiques. Quelques jours après, Delpech & Madron riches marchands, ennemis jurés des Protestans étant arrivés de la Cour.on conduifit ces malheureux dans les prisons du palais, où on les fit tous égorger la nuit, par des scélérats de profession; mais furtout par cette espéce de gladiateurs, qui se mêlent parmi les Ecoliers en droit, entre lesquels un certain la Tour s'étoit rendu fameux. Ces affassins tuérent au tour de deux cens hommes, entre autres Jean Coras conseiller au Parlement, & quelques autres du même corps, dont les cadavres, par une double cruauté furent ensuite pendus à l'orme de la Cour du Palais avec l'habit de leur dignité: & tous ces corps furent jettes dans une fosse que l'on creusa dans la maison de l'Archevêque.

Le carnage fut encore plus grand à Rotien. Taneguy le Veneur comte de Carouge, gouverneur de la ville, gentilhomme de la première noblesse de la Province, homme d'un esprit doux & modéré, l'empêcha pendant quelque tems; mais à la fin il fut contraint de céder à la violence des féditieux,

Hhhiii

IX. 1572.

fur-tout de ceux qui avoient été proscrits l'année précé-CHARLE dente par Sentence des Commissaires nommés par se Parlement de Paris, & qui voulurent se venger par là de l'injure qu'ils prétendoient avoir reçue, & abolir la mémoire de l'Arrêt qui les avoit flétris. On mit quantité de personnes en prison; le dix-sept de Septembre on les fit appeller l'un après l'autre; & à mesure qu'ils paroissoient ils étoient assommes par ces meurtriers, qui avoient à leur tête un fameux scélérat nommé Maronime. On se jetta ensuite dans les maifons particulières : il n'y eut point de cruautés qu'on n'y commît deux jours durant, sans distinct ion d'age ni de sexe : il y eut autour de cinq cens personnes de tuées. Après qu'on eut dépouillé leurs cadavres, on les enterra dans des fosses que l'on creusa à la porte de Caux : leurs habits tout ensanglantes furent donnés aux pauvres, en forte que l'on mettoit à profit jufqu'aux meurtres pour gagner la populace. Le Parlement fit semblant de désapprouver une telle noirceur, & d'en vouloir rechercher les auteurs; mais la diffimulation n'ayant pas duré long-tems, la poursuite s'en alla en fumée, & les aslassins eurent une entière liberté de se retirer où ils voulurent.

> L'exemple des grandes villes passa jusqu'aux petites, jusqu'aux bourgs même, & jusqu'aux villages; & plusieurs ont écrit que ce tumulte avoit fait périr trente mille personnes dans le Royaume en diverses manières; mais je crois qu'on

a un peu exagéré.

Pendant tout ce carnage dans les provinces, on ne demeuroit pas à rien faire à la Cour, ni dans Paris. La Reine chargea Morvilliers d'éplucher tous les papiers de Coligny; & de voir si l'on n'y découvriroit rien qui pût diminuer la haine que cette exécution faifoit retomber fur la Cour, tant en France que dans les païs étrangers. Voici un article qu'on trouva dans un journal qu'il faisoit, & qui a été supprimé par ordre du Roi. Il donnoit avis à S. M. de prendre garde en affignant l'appanage à ses fréres, de ne leur pas donner une trop grande autorité. La Reine fit lire l'article devant le duc d'Alençon, qu'elle sçavoit affligé de la mort de Coligny. "Voilà votre bon ami, lui dit-elle, voyez le conseil " qu'il donne au Roi. Je ne sçais pas, lui dit le duc d'Alen-"con, s'il m'aimoit beaucoup; mais je sçais qu'un pareil

IX. 1 57 2.

» conseil n'a pû être donné que par un homme très-fidéle à » S. M. & très-zelé pour ses interêts. « On trouva encore CHARLE dans ses papiers un petit memoire sur la guerre de Flandre, où il avoit écrit quelque chose qui n'étoit pas dans le discours qu'il fit donner au Roi, parce qu'il craignoit que cet avis ne transpirât, & qu'il ne vouloit le dire qu'au Roi, lorsqu'il pourroit lui parler en secret : c'est que si le Roi ne vouloit pas accepter la condition que les peuples des Païs-bas lui offroient, c'étoit la ceder aux Anglois, qui étoient alors en bonne intelligence avec la France; mais qui deviendroient bientôt ses plus grands ennemis, s'ils mettoient une fois le pied dans des provinces qui lui sont contiguës, & qui leur donneroient le moyen de renouveller leurs anciennes prétentions. La Reine eut encore grand soin de montrer cet endroit à Walfingham ambaffadeur d'Angleterre 1& de lui faire remarquer l'ingratitude de Coligny envers Elisabeth, qui lui avoit témoigne tant d'amitié. Walfingham lui répondit qu'il ne scavoit pas quels étoient les sentimens de Coligny à l'égard de la reine d'Angleterre; mais qu'il scavoit parfaitement que c'étoit là le conseil d'un homme très-fidéle au Roi, très-zélé pour le nom François, & que sa mort étoit une grande perte pour le Roi & pour le Royaume. Par cette réponse assez semblable à celle du duc d'Alençon, la Reine mère eut la honte de voir que sa finesse n'avoit servi qu'à montrer sa malignité.

Sur la fin du mois d'Août, le Roi appréhendant que le désespoir ne portât les Protestans des provinces aux derniéres extrêmités, écrivit à tous les Gouverneurs, & en particulier à Eleonor Chabot comte de Charny, Gouverneur de Bourgogne, & il leur donna à tous des ordres très-amples de visiter toutes les villes de leur gouvernement, de faire beaucoup de caresses aux Protestans, de les instruire des grandes raifons qu'on avoit euës pour agir à Paris comme on avoit fait : Que ce n'étoit point en haine de leur religion ; que cette conduite ne portoit aucun préjudice aux Edits qu'on leur avoit accordés; que l'on n'avoit eu en vûe que de prévenir une conspiration dangereuse que Coligny & ses amis avoient tramée contre le Roi, la Reine, les ducs d'Anjou & d'Alençon, le roi de Navarre, & tous les autres Princes & grands seigneurs du Royaume : Que la volonté du Roi

étoit que les Edits fussent religieusement observés ; que les CHARLE Protestans pussent vivre tranquilles sous la protection royale: IX. que les Commandans des lieux où ils seroient leur donnassent des lettres de sûreté; & qu'on punît de mort tous ceux qui I \$72. entreprendroient de les infulter ou de les maltraiter : Qu'on les avertît à leur tour de se conduire sagement, de demeurer en repos chez eux, de s'abstenir de leurs prêches & de leurs affemblées publiques, parce qu'on y tenoit souvent des conseils qui donnoient de l'ombrage aux Catholiques, & qui pouvoient occasionner de nouveaux troubles : Qu'en se conduisant ainsi ils pouvoient s'assurer qu'il ne leur seroit rien fait dont ils pussent se plaindre; & que le Roi auroit pour eux les mêmes sentimens de bienveillance & de bonté qu'il a pour tous ses autres sujets. Que si malgré ces avis & ces promesses, ils osoient encore tenir des assemblées, exciter des troubles, & prendre les armes sous prétexte de se défendre, S. M. ordonnoit au comte de Charni de les passer

> Chabot se conduisit de son côté avec beaucoup de prudence & de modération : il disoit que la rigueur excessive, & la cruauté dont on avoit usé envers les Protestans, n'avoit fervi jufqu'ici qu'à les aigrir & à les effaroucher; que le meilleur moyen de les ramener étoit d'user de clémence à leur égard, & de les traiter avec humanité. Ainsi il y eut trèspeu de sang répandu en Bourgogne; & presque tous les Protestans revinrent à la réligion de leurs ancêtres, ou d'euxmêmes, ou par crainte. Le feul homme de confidération qui fut tué par la populace furieuse, dans le premier seu de l'émotion que causérent les nouvelles du massacre de Paris, sut Clermont seigneur de Trayes, dont Antoine d'Asté seigneur de Grammont avoit épousé la sœur ; &il y a apparence que cette violence ne seroit pas arrivée, si Chabot eût êté pour lors à Dijon. Philibert de la Guiche Gouverneur de Mâcon, fit arrêter par ordre du Roi, & mettre en prison tous ceux qui étoient suspects; mais il ne leur fut point fait d'autre mal,

tous au fil de l'épée comme des rebelles, & des ennemis de de la patrie. On donna des ordres pareils à Melchior de Monpefat qui commandoit en Poitou, à de Prie gouverneur de Touraine, & à tous les autres Gouverneurs de province.

Fin du cinquante-deuxiéme Livre.

HISTOIRE



## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU.

## LIVRE CINQUANTE-TROISIÉME.

Ette tempête effroyable qui venoit d'agiter la France, étant en quelque sorte appaisée, & la liberté des meurtres reprimée; les plus sages de ceux qui n'étoient pas savorables aux Protestans, revinrent de leur éblouissement, & firent de sérieuses réslexions sur la triste situation, où l'E- Discours sur tat se trouvoit. Détessant sincérement cette action; ils en les causes du massacre de recherchérent les causes avec beaucoup de soin, & firent Paris. ce qu'ils purent pour trouver de quoi l'excuser. Mais après bien des recherches, ils convinrent que dans toute l'antiquité, il n'y avoit pas de nation dont les annales fournissent aucun exemple d'une pareille cruauté; qu'à la vérité on y voyoit quelques traits d'une fureur passagére bornée à un certain lieu, à un certain nombre de personnes, & que le premier ressentiment d'une injure toute récente pouvoit excuser, mais qui ne s'étoit étendue que sur ceux, que le chef de l'émotion avoit intérêt de faire périr. Ce fut ainsi que Mithridate roi de Pont fit égorger le même jour dans toute l'Asie quarante mille Tome VI.

CHARLE

CHARLE IX.

citoïens Romains: que Pierre d'Arragon fit tuer en Sicile huir mille François, qui s'étoient rendu maîtres de l'isle en son absence : mais tout cela étoit bien différent de ce qui s'étoir fait en France. En effet ces Rois n'exercoient leur cruauté que fur des étrangers : mais ici c'étoit ses propres sujets, confiés à ses soins aufsi bien qu'à sa puissance, que le Roi avoit exterminés. Mithridate & Pierre d'Arragon n'etoient liés que par une parole qu'ils avoient donnée à des étrangers : mais Charle IX. venoit tout rétemment de s'obliger par un traité folemnel fait avec des Rois & des Princes voisins, de garder la paix qu'il avoit jurée. Les premiers n'avoient employé aucun artifice indigne de la majesté du thrône pour exécuter leur dessein; Charle pour amorcer ceux qu'il vouloit faire périr, leur avoit donné sa foi ; avoit abusé des cérémonies facrées du mariage, & avoit presque ensanglanté l'habit nuptial de sa propre sœur.

Ils ajoutoient que les vertus qu'on louoit furtout dans les Rois, étoient la justice, la douceur, & la clémence: Que la cruauté & l'inhumanité étoient condamnables dans tous les hommes, mais que c'étoient des vices horribles dans un Prince: Que tous les fiécles avoient loué ce mot de Scipion. » l'aime » mieux sauver un citoyen, que de tuer mille ennemis; « & qu'Antonin surnommé le pieux avoit coutume de dire, que les Rois avoient à la vérité le droit de vie & de mort sur les peuples foumis à leur empire, mais qu'il ne leur étoit permis de l'exercer qu'après avoir bien examiné leur cause, & leur avoir fait leur procès : Que cette fureur & cet aveuglement qui s'étoit emparé des esprits des François, étoit une punition de Dieu pour les juremens horribles & les blasphêmes exécrables qu'ils ne cessoient de prononcer contre son faint nom; que le Roi lui-même suivant les pernicieuses leçons de sa mère & des Gouverneurs qu'elle lui avoit donnés, s'étoit fait une habitude de ces excès; que de lui l'exemple avoit passé à toute sa Cour, & ensuite aux villes, & jusqu'aux gens même de la campagne, avec un tel débordement, qu'on ne difoit pas trois mots sans y mêler en blasphêmant, la tête de Dieu, sa mort, son sang, & son ventre: Qu'on avoit lasse la patience divine par des impudicités détestables: Que tout étoit plein de débauches honteuses & d'adultéres : Que la nature

outragée sembloit se plaindre à Dieu de l'excès de sa douceur & de sa patience; & que la terre même de France sem- CHARLE bloit être lasse de porter de pareils monstres : Que tous les prétextes qu'on alléguoit contre Coligny étoient li malimagines, & appuyes de preuves si foibles, qu'on auroit eu peine à les faire trouver vraisemblables à des enfans même ; bien loin d'en convaincre des personnes raisonnables. A qui en effet auroit-on jamais pû persuader que cet Amiral sût venu former une conjuration dans les murs de Paris ? En supposant qu'il eût été criminel avant la paix, on ne pouvoit douter qu'il ne fût innocent lorsqu'il vint trouver le Roi, puisque c'étoit après l'édit de pacification, fondé sur la foi publique & fur la parole de S. M. Il n'étoit pas moins conftant que personne n'avoit plus d'éloignement que lui pour la guerre civile, & qu'il n'étoit occupé que de la guerre de Flandre. Il y avoit encore moins de vraisemblance à dire que c'étoit depuis sa blessure, qu'il avoit conjuré. A qui auroit-on fait croire que ce Seigneur avec deux blessures considérables, accablé de maladies, dans un âge fort avancé, n'ayant aucun usage des deux bras, & dans le tems que les médecins délibéroient de lui en faire couper un, eût pû former le dessein d'attaquer avec trois cens jeunes gens qui l'avoient accompagné, une armée de soixante mille hommes très-bien armés, & de plus fes ennemis? S'il en avoit eu la penfée, comment auroit-il pû prendre en si peu de tems des mesures pour une si grande & si détestable entreprise ? Car à peine a t'il vêcu quarante heures depuis sa blessure, & dans ce peu de tems, les médecins ne lui avoient pas permis de parler à qui que ce fût. Après tout s'il étoit coupable de quesque crime, le Roi nel'avoit-il pas en sa puissance, puisqu'il l'avoit mis sous la garde de Cosseins, qui s'étoit emparé avec son détachement de toutes les avenues de la maison de ce Seigneur? Il ne tenoit donc qu'au Roi de le faire mettre en prison d'un moment à l'autre, s'il l'eût jugé à propos, de lui confronter des témoins, suivant l'usage des procédures ordinaires; de lui faire faire son procès, & de le faire punir suivant les loix. Mais enfin si Coligny avoit conjuré contre le Roi avec ses amis & ses vassaux, falloit-il affocier à fon crime tant de perfonnes innocentes, tant de Gentilshommes, de méres de familles, de jeunes filles Liiii

IX. 1 172.

sai:

que la cérémonie du mariage de la fœur du Roi avoit attirées
CHARLE à Paris, tant de femmes groffes, unt de vieillards, tant de
I X. malades couchés dans leurs lits, tant de perfonnes enfin de
tout fexe & de toute profession, qui ne pouvoient scavoir les
derniers projets de Coligny? A qui d'ailleurs n'auroit-il point
paru absurde & ridicule, que Coligny eût si mal pris son tems

paru abfurde & ridiculle, que Coligny eût si mal pris son tems pour tramer une conspiration contre le roi de Navarre qui professoit la même religion que lui, & qu'il avoit eu auparavant à sa discrétion pendant quatre années de suite?

Voilà quels étoient les raisonnemens que faisoient la plûpart des personnes sensées, & l'on étoit persuade qu'une action si indigne & si atroce rendroit à l'avenir le nom François odieux & infame, & que la postérité en auroit horreur.
Mais le comble de la solie, c'est d'avoir voulu tirre gloire
d'une chose si détestable, & d'avoir à l'exemple des empereurs Romains fait frapper à cette occasion des médailles d'or
& d'argent, que l'on presenta au Roi le sept Septembre avec
cette inscription: Virtus in Rebelles, Courage contre les Rebelles, & sur le revers, deux colonnes qui étoient la devisé du Roi
avec ces mots, Pietas excitavit justitum, La piete a excite l'a justice. On en sit d'autres, où d'un côté étoit la tête du Roiavec
cette inscription Françoise, Charle IX. vainqueur des rebelles;
& sur le revers, un Hercule tenant un slambeau d'une main,
& une massue de l'autre, & combattant contre l'hydre.

Les affaires des Protestans étant ruinées dans la plûpart des Provinces, ils cherchérent divers asyles les uns à la Rochelle, les autres à Montauban, à Nîmes, dans le Vivarez, & dans quelques châteaux des Cevennes: beaucoup d'autres que la crainte-avoit obligés de quitter leurs maisons, après avoir erré en différens endroits, prirent le parti d'aller s'établir hors du Royaume. La reine d'Angleterre, l'électeur Palatin, qui étoit un Prince rempli d'humanité, les cantons de Zuřik & de Berne, & surtout la ville de Geneve les reçurent à bras ouverts. Mais comme ils souffroient dans cette ville, parce que le pillage & l'abandon de leurs biens les avoient réduits à une grande pauvreté, Beze & ses collégues eurent grand soin de les soulager par des quêtes qu'ils firent faire pour eux. Les deux sils aînés de Coligny furent sauvés du péril; le comte de Lavai sils de Dandelot, & Louise de Coligny

tiza: telet

Carrier!

rim

on the

ant of

20025

ar bai

o en r

on fiz

bone

rer siz

BET

10.8

de z

0 800

快热

cirt's

a Rass

I PROCE

mt mi

selfic.

Rotor

20,6

des

05, **198**0

10750

to Pa

and de

eccul.

mile.

5 27 OKT

o (Old

CE LE

és da 🌣

Con

rdit.

veuve de Teligny, se retirérent d'abord à Geneve, d'où ils passérent à Bâle, & y demeurérent quelques mois; enfin ils CHARLE allerent demeurer à Berne, où ils furent reçûs par la République avec autant d'honneur que d'humanité. Beaucoup d'autres n'ayant pas affez de courage pour fouffrir les incommodités de l'exil, & pour vivre éloignes de leurs maifons, de leurs femmes, & de toutes les autres liaisons que chacun a dans le lieu de sa naissance, cédérent à la violence, & s'accommodant au tems, retournérent à la religion de leurs ancêtres. On dressa à Paris une formule d'abjuration, qu'on fit faire à ceux qui prirent le parti de demeurer dans leurs

maifons. Quoique les entreprises du Roi eussent eu jusque-là tout le fuccès qu'il pouvoit fouhaiter, il y avoit pourtant trois choses qui l'inquiétoient, la première étoit de voir que le roi de Navarre & le prince de Condé ne vouloient point quitter leur religion , la feconde qu'en Pologne & en Suisse, où nous avions alors un grand intérêt qu'on ent bonne opinion du Roi, on avoit juge très-desavantageusement du massacre de Paris; la troisiéme, que la Rochelle serviroit toûjours d'asyle aux Protestans qui auroient assez de courage & de hardiesse pour prendre les armes; trois circonstances facheuses qui demandoient un remêde prompt & convenable, parce que dans ces fortes d'affaires, le moindre retardement peut avoir des fuites dangereuses. A l'égard du roi de Navarre & du prince de Condé, c'étoit en quelque façon perdre le fruit de tant de sang répandu dans Paris, si le Roi, qui croyoit avoir triomphé du parti Protestant, étoit obligé de céder à leur opinia. treté, l'exemple de leur résistance étant capable de rassembler les restes épars & consternés de ce parti, & de les affermir dans leurs premiers engagemens. Sur cela le Roi crut qu'il lui convenoit de prendre le parti de la douceur & de la modération avec le roi de Navarre, dont il connoissoit l'esprit souple & pliant; mais qu'il devoit traiter le prince de

Condé avec beaucoup de sévérité & de rigueur, dans l'es-

pérance d'intimider l'un par l'autre. Ainsi le neuf de Septem-

bre, foit que ce fût l'effet d'une colére véritable, ou que ce

ne fût qu'une feinte, ayant ordonné qu'on lui apportat des

armes, & qu'on fit venir les Officiers du régiment des Gardes,

· IX.

I 172.

il jura qu'il vouloit exterminer les restes des Protestans en

IX. I \$72.

CHARLE commençant par Condé, & il leur commanda à tous de se tenir prêts pour exécuter ses ordres. Mais la Reine femme du Roi, qui avoit une prudence & un courage au dessus de son fexe, s'opposa à ce dessein, & elle se servit de l'autorité qu'elle avoit sur son esprit pour arrêter son impétuosité, en lui representant qu'il ne devoit pas entamer une entreprise de cette importance sans avoir pris l'avis de son conseil; qu'elle étoit du nombre de celles où la trop grande précipitation ne pouvoit être réparée par le repentir. Le Roi touché des priéres de sa femme, qu'il aimoit tendrement, met les armes bas, & congédie ses gardes. Le lendemain, il fait venir le prince de Condé, & lui propose trois choses, dont il lui donne le choix; la messe, c'est-à-dire la religion Catholique, la mort, ou une prison perpetuelle. » A Dieu ne plaise, dit Condé, que je choi-» sisse la première ; pour les deux autres , c'est à V. M. à déci-» der, & je prie la providence divine de vouloir bien la con-» duire dans le choix qu'elle fera. « Cette réponse pleine de modestie appaisa un peu le Roi ; & comme il croyoit qu'il étoit de son honneur, & de l'intérêt de ses affaires de vaincre l'opiniâtreté de Condé, & qu'il cherchoit tous les moyens possibles d'en venir à bout, il arriva heureusement qu'un fameux prédicateur ministre de l'église Protestante d'Orléans, nommé Hugue Sureau du Rosser fut arrêté. Cet homme marqua qu'il avoit envie de retourner à la religion de fes peres, & qu'il avoit des choses importantes à dire au Roi; la fuite fera voir que ce n'étoit pas sincérement qu'il parloitainsi; mais qu'intimidé comme bien d'autres, la vûe du péril, où il se trouvoit, l'avoit engagé à faire cette démarche. C'étoit remporter une grande victoire sur les Protestans, que de détacher du Rosier de leur parti : on l'amene donc au Roi, il déteste ses erreurs en presence de S. M. Il dit qu'il avoit assez montré dès auparavant qu'il étoit dans ces sentimens, ayant toûjours pensé qu'il falloit recourir aux ouvrages des Pères & de l'antiquité pour la décision des points controversés, sans quoi les disputes ne finiroient jamais: Que Dieu l'avoit mis dans l'heureuse nécessité de ne plus reculer, & le forçoit aujourd'hui à faire ce qu'il avoit résolu depuis long-tems; mais qu'il n'oublieroit rien pour réparer par son zele le tort qu'il

Convertion du ministre du Roffer.

avoit fait à la religion par ses délais; & que son exemple serviroit de flambeau pour éclairer ceux qui s'étoient égarés, CHARLE

& pour les ramener au fein de l'Eglise.

ı.

Le Roi saissiffant cette occasion le méne chez le roi de Navarre, & chez Catherine de Bourbon sa sœur, chez le prince de Condé, Marie de Cleve sa femme, & Françoise Navatre, sa d'Orleans sa belle-mère (1). Du Rosier parla avec beaucoup sœur , les d'éloquence des marques de la véritable Eglife, de sa succeision constante, de la mission legitime de ses Ministres; & il vertissent. assura que tous ces avantages ne se trouvoient que dans l'église Catholique, Apostolique & Romaine, & il le prouva par un grand nombre d'argumens, en présence de quelques docteurs de Sorbonne. Les deux Princes & les trois Princesses l'entendirent avec beaucoup d'attention, & tous à la réserve de Condé se rendirent, mais il y a lieu de croire que la crainte y eut plus de part que la persuasion : cependant Marie de Cleve & Françoise d'Orleans persévérérent jusqu'à la fin dans la religion Catholique : à l'égard du roi de Navarre & de sa sœur, ils retournérent dans la suite à la religion Protestante; mais comme ils ne cherchoient alors qu'un prétexte honnête pour s'accommoder au tems, & pour mettre leur vie en sûrete, ils furent ravis d'en trouver un aussi plausible que l'exemple de Sureau.

Condé qui n'avoit pas été convaincu par tout ce qui avoit été avancé dans cette conférence publique, prit Sureau en particulier, & lui dit : " Ce que vous nous avez déclaré pu-" bliquement, est-il vrai ? avez-vous parle selon vos verita-» bles sentimens? n'est-ce point la crainte qui vous a fait te-» nir un tel langage ? « Sureau l'ayant affure que non , & ayant encore rencheri sur tout ce qu'il avoit dit alors, Condé lui repliqua: " Si j'étois affuré que la doctrine que j'ai apprise » à votre école, & à celles de vos semblables, fût la doctrine » de la véritable Eglise, je la défendrois de bon cœur au

(1) Monfieur de Thou l'appelle Se- Jee Condé dont il s'agit ici, étoit Mar-erum belle-mére dont on a épouféle fils guerite de Bourbon-Vendôme, fille de oula fille, & c'étoit Novercam qu'il de- Charle duc de Vendôme, & fœur d'Anvoir dire ; car Françoise d'Orleans étoit toine de Bourbon roi de Navarre & de la feconde femme de Louis de Bourbon Louis I. ainfi Marie de Cleves étoit prince de Condé I. du nom; la belle- coufine germaine de fon mari. mere Socras de Henri I. du nom, prince

IX.

1 572.

princeffes de Condé se con-

péril même de ma vie : mais si je suis dans l'erreur, si mes CHARLE "maîtres m'ont trompé, il faut renoncer à l'erreur, & se » rendre à la vérité connuë.

1572.

Depuis ce tems-là Condé parut ébranlé. Peut-être fut-il bien aise de pouvoir rejetter sa foiblesse sur la faute d'un autre, (car on lui fit entendre qu'on lui avoit préparé un logement à la Bastille) peut-être aussi que les raisons du Mi-Condé fait nistre le convainquirent entierement. Quoi qu'il en soit, il abjura ses erreurs après le roi de Navarre & les autres ; fur absous par le Cardinal son oncle au nom du Pape, & il assista

abjuration.

à une Messe solemnelle. Surcau ayant continué de prêcher à Paris en divers endroits avec beaucoup de succès, sut enfin envoyé à Metz avec Maldonat Jesuite Portugais, homme de beaucoup d'esprit, & d'une grande érudition, pour ramener par son exemple, & par l'eloquence de ses discours, un grand nombre de personnes qui s'étoient séparées de l'Eglise. Ensuite le duc de Monpensier, qui étoit au désespoir que la duchesse de Bouillon sa fille (1) fût Calviniste, le pria de faire un voya. ge à Sedan pour la convertir : il y alla, mais il ne la fit pas changer. Le chagrin qu'il en eut, & les lettres continuelles qu'il recevoit de ses amis d'Allemagne, qui lui reprochoient son apostasie, le firent changer une seconde fois : ainsi n'ayant plus rien à craindre, il renonça au ministère de prédicateur de la religion Romaine, qui ne lui plaisoit pas, & il se retira à Heydelberg. Dès qu'il y fut, il publia un écrit qui rendoit sa retractation authentique : il reconnoît qu'il a fait une très-grande faute, il s'en repent, il la déteste; après quoi il demande pardon au prince de Conde de l'avoir engagé par son ministère, aussi pernicieux qu'impie, à embrasser une Religion, où son salut est dans un si grand danger. Cette conduite de Sureau ne le fit estimer d'aucun des deux partis; on le regarda dans l'un & dans l'autre comme un homme leger & inconstant; depuis ce tems-là il vécût tranquillement en Allemagne.

Charle duc de Lorraine jugeant l'occasion favorable pour

porter

<sup>(1)</sup> Elle s'appelloit Françoise de Bour-testantes, celle-ci,& Charlote de Bour-bon. Ainsi deux filles du duc de Mon-bon mariée au prince d'Orange, penfier fi zélé Catholique, furent Pro-

porter un coup à la religion Protestante, en défendit l'exercice dans tous les païs de son obéissance, sous prétexte qu'elle CHARLE s'y étoit établie sans sa permission : l'Edit est du quatorzième deSeptembre ; il accorde néanmoins aux Protestans la faculté de vendre leurs effets, & de mettre ordre à leurs affaires : il leur donne un an pour cela, au bout duquel il veut qu'ils fortent de ses Etats pour aller où bon leur semblera.

1572.

Le Roi ayant détaché le roi de Navarre & le prince de Condé du parti des Protestans; & voulant affermir & sceller, pour ainsi dire, leur profession de soi par un témoignage encore plus autentique, persuade à ces deux Princes d'écrire au Pape, & de lui envoyer leurs lettres avec une que lui écriroit le cardinal de Bourbon leur oncle. Ce qu'ils firent le troisième d'Octobre. Ils disoient l'un & l'autre, mais en termes différens, qu'ils avoient une douleur extrême d'avoir été imbus dès leur enfance, d'une doctrine erronée, & d'avoir été féparés de la communion de l'Eglife, moins cependant par la faute de leurs péres, que par celle des faux docteurs qui les avoient séduits : Qu'ayant reconnu leur égarement par les avis du Roi & de la Reine sa mère, par ceux des ducs d'Anjou & d'Alençon, du cardinal de Bourbon, & du duc de Monpensier, ils l'avoient sincérement détesté, & qu'ils avoient fait leur profession de soi en présence du Ministre de sa Sainteté : Que le souverain Pontife étant le Vicaire de J. C. fur la terre, & le dispensateur général des graces que le Ciel répand dans tout cet univers, & portant tous les hommes dans son sein paternel, ils se conficient pleinement à sa bonté, & avoient recours à sa miséricorde, le suppliant de vouloir bien les recevoir dans sa communion; de leur accorder la dispense pour les degrés de parenté qui sont entre eux & leurs femmes, afin qu'il ne restât aucun empêchement, & que les mariages & les enfans qui en naîtroient fussent tenus pour légitimes. Le premier Novembre le Pape répondit à leurs lettres avec de grandes marques d'amitié; & après avoir loue leur piété, & approuvé leur foi, il leur accorde la difpense qu'ils demandoient; & confirme par cette grace le mariage qu'ils avoient contracté avant que de la recevoir. Lorsque la nouvelle du massacre de Paris arriva à Rome, a Rome de

ce fut une joie au-dessus de tout ce qu'on peut dire. Les lettres Paris, Tome VI.

CHARLE lûes le fixième de Septembre dans l'affemblée des Cardi-IX. 1572.

naux. Elles portoient que toute l'expédition avoit été projettée & exécutée par l'ordre exprès du Roi; & sur le champ il fut résolu que le Pape accompagné des Cardinaux iroit à l'Eglise de saint Marc pour remercier Dieu solemnellement de la grace singulière qu'il venoit de faire au saint Siège & à toute la Chrétiente, & que le lundi suivant on diroit à ce sujet une Messe solemnelle à la Minerve, où le Pape & les Cardinaux affisteroient, & qu'on publieroit un Jubile universel pour les causes suivantes : Premierement, parce que les ennemis de la vérité & de l'Eglise avoient été exterminés en France: Secondement, à cause de la grande victoire remportée fur les Turcs, & des heureux fuccès du duc d'Albe en Flandre : En troisième lieu, pour implorer la miséricorde divine en faveur du royaume de Pologne, afin qu'on y pût élire un Roi qui eût un véritable zele pour la défense & pour la propagation de la religion Catholique. Sur le foir, on tira le canon du château faint Ange, & on alluma des feux dans toutes les ruës; en un mot on n'oublia rien de tout ce qui s'est toûjours fait après les victoires les plus grandes & les plus signalées, qui ayent été remportées pour l'Eglise Romaine. Le cardinal de Lorraine comme transporte de joye, fit compter mille écus d'or à un Gentilhomme du duc d'Aumale son frére, qui lui apporta cette agréable nouvelle, & il témoigna qu'il en avoit une joye inexprimable. Ce fut aussi sur ses instances qu'on alla deux jours après en procession à l'Eglise de saint Louis, où il se trouva un grand concours de noblesse & de peuple. Les Evêques & les Cardinaux marchoient à la tête; après eux étoient les Suisses, & ensuite les Ambassadeurs des têtes couronnées ; puis le Pape sous un dais, & à ses côtés les Cardinaux diacres, parmi lesquels étoit au premier rang le cardinal del Monté, à la place du cardinal Louis d'Est qui étoit alors en France. L'ambassadeur de l'Empereur portoit la queue de l'habit du Pape : cette fonction comme la plus honorable, étant toûjours déférée à l'Empereur, le premier des Princes chrétiens. La cavalerie legére fermoit la marche. Lorsqu'on fut arrivé à l'Eglise dans l'ordre que je viens de dire, le cardinal de Lorraine célébra la Messe

avec une pompe superbe; l'Eglise même étoit plus magnisiquement ornée qu'à l'ordinaire. On avoit mis à la porte une CHARLE inscription qui portoit que le cardinal de Lorraine au nom du roi très-chrétien Charle I X. rendoit graces à Dieu, & félicitoit notre faint pére le Pape Gregoire XIII. le facré collège des Cardinaux, le Sénat & le peuple Romain, du succès étonnant & incroïable qu'avoient eu les conseils que le faint Siège avoit donnés, les fecours qu'il avoit envoyés, & les priéres que S. S. avoit ordonnées pour

douze ans.

Il parut bientôt après à Rome un petit Livre intitulé le Relation du Stratagême, composé par Camille Capilupi, c'est une rela- massacre par tion détaillée du massacre de la saint Barthelemi. L'auteur reprend les choses dès le commencement, & il prétend que deux ans auparavant, lorsqu'on fit la paix avec les Protestans, tout fut dessors disposé par la prudence, l'habileté & la politique du Roi & de la Reine pour ce grand succès qu'on a vû depuis. On y lit outre cela que le cardinal deBourbon refusant de marier le roi de Navarre, parce qu'il n'y avoit pas de dispense, & qu'il avoit à ce sujet des scrupules dont le Pape seul pouvoit le guérir, le Roi pour y engager ce Cardinal qui n'étoit pas du secret, & pour tromper en même-tems la Reine. qu'il assuroit contre sa pensée n'être pas disposée à consentir à ce mariage, à moins que la dispense ne fût obtenue, se concerta avec Coligny, & feignit d'avoir reçû une lettre de son Ambassadeur à Rome, qui portoit que le Pape avoit accordé la dispense, & qu'elle suivroit sa lettre de près. Cette ruse, qui étoit fort du goût de Coligny, trompa le cardinal de Bourbon, & fit croire à l'Amiral que le Roi étoit trèsbien disposé en faveur des Protestans, puisqu'il n'avoit pas hésité de tromper sa mère pour leur faire plaisir. Là-dessus le mariage fut fait sans dispense; mais le mystère ayant été découvert depuis, le Cardinal qui avoit encouru les censures de l'Eglise sans le sçavoir, avoua sa faute au Pape, lui en demanda l'absolution, & l'obtint.

Capilupi & Jean-Baptiste Hadriani font monter à trois mille le nombre de ceux qui périrent dans ce massacre. Le premier assure qu'il y eut quatre cens maisons de pillées, & que Pierre-Paul Tofinghi se trouva avec un de ses enfans au

Kkkij

meurtre de Coligny, & qu'il eut part au butin : il ajoute CHARLE qu'on trouva dans le bureau de Coligny une espèce de médaille ou de monnoye fur laquelle étoient gravées ces trois lettres R. L. P. qui faisoient connoître que son dessein étoit d'exterminer le Pape & la maison de Lorraine. Ce conte ridicule est suivi d'un autre qui est le comble de l'impertinence; car cet Italien écrit que le Roi étant alle le lendemain au Parlement, le Cardinal de Bourbon demanda à S. M. comme une des plus grandes graces qu'elle lui pût faire, que l'Evêché de Beauvais qu'il avoit depuis la mort du cardinal de Chatillon, fût décoré du titre de Pairie, & que le Roi le lui accorda. Ce trait montre combien cet auteur est ignorant dans notre histoire; car jusqu'aux enfans il n'y a personne qui ne sçache que de tout tems Beauvais a été une des six Pairies eccléfiastiques. Il dit une autre chose qui n'a pas plus de fondement, c'est que les troupes que Villiers Despots conduisit en Flandre avant la mort de Coligny pour secourir Nassau, qui étoit fort embarrasse à Mons, furent taillées en pièces. par Eleonor d'Orleans duc de Longueville gouverneur de Picardie: qu'il y eut huit cens hommes de tues. & que tous les Commandans furent faits prisonniers. Ce qui est vrai, c'est que ces troupes ayant appris le meurtre de Coligny se débandérent entièrement, & qu'il n'y eut ni combat, ni tues, ni prisonniers. Il ajoûte enfin que depuis plusieurs années la Reine méditoit de se venger des rebelles à la première occafion; qu'il y avoit plus de quatre ans qu'elle s'en étoit expliquée en termes aflez clairs au cardinal de Sainte-Croix, & qu'elle l'avoit prié de le dire à Pie V. qu'elle l'avoit depuis écrit elle-même à ce Pape jusqu'à deux fois; & il assure qu'il a vû les lettres, & que c'étoit le but de la conférence qu'elle avoit euë quelques années auparavant avec Jean Corraro ambassadeur de Venise, auguel elle dit que ce qui la confoloit dans ces troubles du Royaume, étoit l'exemple de Blanche de Castille mere de saint Louis, qui avoit eu les mêmes traverses qu'elle pendant la minorité de son fils ; que c'étoit en ce tems-là que les Albigeois, dont la doctrine étoit peu différente de celle des Protestans, s'étoient revoltés, & que malgré la paix & l'amnistie générale qu'on leur avoit accordée après un combat fanglant où ils avoient été entiérement

défaits, Blanche avoit sçû si bien profiter des occasions, qu'elle les avoit exterminés tous les uns après les autres.

Après ces réjouissances, le Pape résolu d'envoyer un Legat en France, nomma pour cela le cardinal Fabio Orfino, & lui donna solemnellement la Croix, qui est la marque d'un honneur si distingué. Le Cardinal partit sur le champ.

CHARLE IX. 1572.

Hadriani écrit que la Reine avoit formé le dessein de faire assaffiner Coligny dès le tems de la conférence qu'elle eut à Bayonne avec le duc d'Albe ; que les guerres continuelles qui furvinrent l'ayant empêché de l'exécuter, & les affassins qu'elle avoit engagés à le faire ayant manqué leur coup, elle avoit différé juiqu'alors, mais qu'elle n'avoit pas laissé échaper une si belle occasion. Il faut avouer que les écrivains Italiens & Espagnols sont fort ingenieux pour nous prêter sur ce fait leur raffinement de politique, & les traits de prévoyance qu'ils ont imaginés après coup. Nos courtisans ont fait tout le contraire; car ils ont employé leur adresse à excuser l'atrocité de l'action, fur ce qu'elle fut faite sans avoit été préméditée, & par une espèce de hazard que l'occasion sit naître.

Le roi de Navarre voulant montrer de plus en plus la fincérité de sa conversion, donna un Edit le seiziéme d'Octobre, de Navatte par lequel de l'avis de la Reine sa belle-mére, de la Reine sa la Religion femme, & du cardinal de Bourbon son oncle, il ordonne Catholique. que la religion Catholique qui avoit été abolie depuis quelques années dans tout le Bearn par une Ordonnance de sa mère, & de l'avis des Etats, soit rétablie dans cette principauté, & dans tous les autres lieux qui lui appartiennent : Que tous les biens qu'on a enleves au Clergé lui soient rendus: Que l'exercice de la Religion protestante y soit aboli, & que les Ministres sortent du païs, à moins qu'ils ne se convertisfent. Antoine de Grammont qui fut fauve du massacre, comme nous l'avons rapporté, fut argé en qualité de Gouverneur de tout le pais, d'y porter l'Edit, & de le faire exécuter; mais il l'eslaya en vain, les Bearnois resusérent d'obéir, sous prétexte que l'Edit avoit été arraché de force à leur Souverain, qu'ils regardoient comme prisonnier en France.

Le Roi donna de son côté un Edit nouveau qui dépouilloit tous les Protestans de leurs charges, tant dans la robe que Kkkiii

IX.

dans l'épée, même ceux qui avoient renoncé à leur réligion; CHARLE à l'exception pourtant des petites charges, qu'on laissoit à ceux qui en étoient en possession, à condition qu'ils feroient 1572. abjuration, suivant la formule solemnelle prescrite par le Roi.

Après qu'on eut ainsi reglé toutes les affaires au dedans du Royaume, il en restoit encore une qui donnoit beaucoup d'inquierude au Roi & à la Reine, c'étoit d'excuser le fait auprès des Princes étrangers. On écrivit ; on envoya des ambassades; en un mot la Reine après avoir commis le crime, n'oublia rien pour en diminuer l'horreur, parce qu'elle craignoit que ce ne fût un obstacle au dessein qu'elle avoit d'engager les grands de Pologne à choisir le duc d'Anjou, pour leur Roi; car cette femme qui avoit de grandes vûës, qui vouloit pénétrer l'avenir, & qui employoit jufqu'aux moyens les plus criminels pour le connoître, avoit confulté des devins, qui lui avoient prédit qu'avant sa mort elle verroit tous ses enfans Rois. Quoiqu'elle donnât à cette prediction un sens qui la flattoit, il lui restoit toûjours quelque crainte qu'on n'eût voulu lui faire entendre par la que ses enfans régneroient l'un après l'autre en France. Pour éluder donc le pronostic de cette funeste succession, elle promenoit sans cesse son imagination sur les différens Royaumes qu'elle pourroit procurer à ses deux fils, & elle étoit très attentive 1 toutes les occasions qui s'en présentoient. C'est ce qui lui avoit fait long-tems auparavant négocier le mariage du duc d'Anjou & du duc d'Alençon avec la reine d'Angleterre ; elle avoit porté ses vûës jusqu'au royaume d'Alger en Afrique, qu'elle croyoit aife à conquerir sur la foi de quelques marchands de Marseille qui la trompérent. Ils disoient que les forces de Selim étant occupées en Orient, les Algeriens qui sçavoient que le roi d'Espagne en vouloit à leur Etat, aimeroient bien mieux être soumis à un pace François ami de Selim, que de devenir esclaves de l'Espagnol leur plus cruel ennemi. Si ce projet réuffiffoit, elle comptoit y joindre dans peu la Sardaigne, que Philippe avoit offerte autrefois comme un dédommagement de la Navarre qu'il avoit usurpée, & ensuite l'isle de Corse sur laquelle la France a des prétentions: Que ces deuxisses qui sont des plus grandes de la Mediteranée,

& très-avantageusement situées pour passer en Afrique, étant = jointes à l'état d'Alger formeroient un grand Royaume. C'est CHARLE dans cette vûë qu'on avoit charge François de Noailles évê. que d'Acqs, qui alloit à la Porte en qualité d'Ambassadeur, de négocier cette affaire avec le grand Vizir, & de faire en forte que le grand Seigneur y consentît. Selim n'avoit pas d'abord absolument rejetté la proposition, tant que le succès de l'entreprise lui avoit paru douteux , mais après avoir consulté le Muphti, dont l'avis est nécessaire dans les affaires de cette importance, il refusa de savoriser les projets de la Reine, sous pretexte que sa religion ne lui permettoit pas de consentir que leurs temples, & les choses qui avoient été consacrées par le culte de leurs peres, tombassent en d'autres mains qu'en celles des Musulmans, mais il dit qu'il vouloit procurer au Roi, & à son frere un avantage plus considérable; qu'il envoyeroit dans peu fur les côtes de Provence une flote de deux cens galéres bien équipée, avec laquelle il se rendroit maître de toutes les villes, & de toutes les forteresses qui sont sur les côtes d'Espagne & d'Italie, & qu'il remettroit au roi de France toutes les conquêtes que feroit cette flote, qui n'agiroit que pour fon fervice.

Noailles ayant reçû cette reponse, & envoya au Roi une grande lettre de Selim, où il s'agissoit d'une nouvelle alliance entre la France & la Porte, & il conseilloit à la Reine d'en accepter les conditions, en lui representant qu'elle devoit plûtôt penfer sérieusement à s'emparer des Païs-bas qui étoient fous sa main, qu'à aller chercher au loin la conquête des Sables de Libie, & à vouloir se soumettre des peuples aussi inconstans que les Africains: Que le succès de cette guerre seroit d'autant plus avantageux, qu'elle pourroit se faire sans aucun risque de la part de la France, puisque les Protestans de Flandre qui venoient de faire leur paix avec le Roi ( ceci s'écrivoit avant le massacre de Paris) auroient un intérêt particulier à la foutenir, tandis que d'un autre côté les Turcs ravageroient avec leurs flotes les côtes d'Italie & d'Espagne.

Pendant, que la Reine étoit occupée de ces projets, & qu'elle jettoit les yeux sur tous les Royaumes étrangers, Jean de Monluc évêque de Valence, qui étoit son principal ministre dans toutes les affaires d'importance, lui parla du IX.

I 57 2.

4

ķά

CHARLE IX. 1572.

royaume de Pologne, & n'eut pas de peine à lui persuader qu'au lieu de songer à un Royaume situé au de-là de la mer & dont la religion étoit si opposée à la nôtre, elle feroit bien mieux de mettre à profit une occasion que la providence sembloir lui offrir : Que l'on avoit appris des l'année précédente que la santé du roi Sigismond Auguste étoit absolument désespérée, & que ce Prince n'ayant as d'enfans, l'élection d'un nouveau Roi seroit dévoluë aux Etats du Royaume. Pour disposer de loin la réussite de ce projet, on résolut d'envoyer quelque jeune Gentilhomme de la Cour, qui fous prétexte de vovager iroit d'abord à la Cour de Vienne, pour tâcher d'en pénétrer les vûës & les desseins ; car on disoit que l'Empereur pensoit à faire tomber cette couronne à son fils Ernest : Que de Vienne ce Gentilhomme passeroit en Pologne, où il feroit son possible pour voir le Roi : Qu'il rendroit visite aux seigneurs, qui dans ce Royaume se piquent de bien recevoir les etrangers; qu'il s'appliqueroit à leur inspirer sans affectation quelque estime pour le nom François, si célébre par toute la terre, mais peu connu alors dans ces cantons éloignés : Qu'il ne négligeroit rien pour les engager à se souvenir de la nation Françoise, lorsqu'il s'agiroit d'élire un Roi, La Reine voulant obliger Monluc, nomma pour ce voyage Jean de Balagny bâtard de cet Evêque, quoiqu'il fût encore fort jeune, & qu'il demeurât alors à Padoue. LeR oi lui adressa ses ordres, & Monluc son père homme très-entendu dans ces sortes de négociations y joignit des instructions très-amples. Balagny se mit aussi-tôt en chemin; passa à Vienne suivant l'ordre qu'il en avoit, & se rendit ensuite en Pologne. Il visita les Seigneurs, qui le régalérent souvent & avec beaucoup de magnificence, suivant l'usage du païs; mais il ne lui fut pas possible de voir le Roi, qui s'étoit avancé jusque dans la Lithuanie où il étoit demeure malade à Knichin. Enfin ce Prince mourut le feptième de Juillet dans sa cinquante-deuxième année. Il ne laissa point d'enfans d'Elisabeth & de Catherine d'Autriche filles de l'Empereur Ferdinand, ni de Barbe Radzewil, qu'il épousa entre ces deux sœurs.

Mort de Sigifmond Auguste roi de Pologne,

> Après les funérailles du Roi, qui ne furent pas magnifiques, parce qu'il étoit mort dans un lieu écarté, où il n'y avoit rien de tout ce qui est nécessaire pour l'appareil de ces sortes

de

de pompes, Balagny songea sur la fin du mois de Juillet à revenir en France, mais il avoit eu soin avant son départ de CHARLE parler très-avantageusement du duc d'Anjou. & de publier les vertus par des discours étudiés qu'il récitoit dans les repas. & dans toutes les affemblées où il se trouvoit. Il se rendit d'abord à Poltoz ville située sur le Boug, & qui appartient à l'évêque de Plesko, Ayant scu que la princesse Anne sœur du Roi défunt étoit à Blonie affez près de là il lui envoya un Gentilhomme nomme Charbonneau pour lui faire compliment, & lui demander la permission de l'aller voir : mais comme elle étoit observée par les Sénateurs du Royaume, elle s'excusa de recevoir sa visite. Balagny n'avant plus rien à faire en Pologne se mit sur la Vistule. & descendit à Danzic, la plus riche ville de toute la Prusse. & où se fait le plus grand commerce de tous les pais septentrionaux. Il v fut recû dans la maison de Constantin Ferber qui étoit magnifiquement meublée. & garnie d'une quantité prodigieuse de vaisselle d'argent. Quelques jours après , Balagny s'étant embarqué sur un vaisseau François nomme l'Ange de Fêcamp, descendit en Suede & en Dannemarck . & aborda en France au commencement du mois d'Août.

On y avoit déja appris la mort de Sigismond, & l'on songeoit à envoyer une grande ambassade en Pologne. Monluc, qui avoit donné la première ouverture de cette affaire & qui la fuivoit, avoit d'abord proposé Gui du Faur de Pibrac avocat général au parlement de Paris, homme de beaucoup d'esprit, poli, scavant, & éloquent, ou Jean Truchon premier Président du Parlement de Grenoble, mais le Roi ayant besoin de Pibrac, & Truchon étant éloigné, & attaqué d'une maladie incurable . \* Monluc proposa de nouveau Michel \*L'Epilepsie. Seurre chevalier de Malte, qui avoit déja été envoyé en plusieurs ambassades, où il s'étoit fait beaucoup d'honneur, & en dernier lieu Gui de Saint-Gelais fils de Lanfac, jeune hom- Monlue évême d'un génie rare, & d'un eferit très-orné. Pour lui il s'excu- que de Vasoit de se charger de cet emploi sur son grand âge & sur sa lence nommé mauvaise sante; mais la Reine lui fit tant d'instance qu'il ne en Pologne. put se dispenser de l'accepter. Quelques grands que fussent les secours & les pouvoirs qu'il avoit reçus de la part du Roi pour traiter une affaire de cette importance, il avoit de son Tome VI.

ΙX

1 572.

côté de bien plus grands avantages pour la faire réuffir, car IX. 1572.

CHARLE il avoit fait connoître sa capacité dans plusieurs ambassades où il s'éroit conduit avec autant de prudence que de bonheur. Il partit donc de Paris le dix-sept du mois d'Août, la veille du mariage du roi de Navarre avec Marguerite de Valois. après avoir averti en partant le comte de la Rochefoucaud de songer à se mettre en sûreté lui & sa famille, comme je l'ai dit ci-devant. Lorsqu'il fut à saint Dizier en Champagne, il tomba malade de la dyssenterie, & ayant été obligé d'y séjourner trois jours, il apprit ce qui s'étoit passé à Paris. Sur cela prévoyant qu'il y auroit de grandes difficultés & du péril même à traverser l'Allemagne dans ces conjonctures, il résolut d'avancer, avant que les princes Allemans eussent eu le tems d'être instruits de cette affaire. Il se mit donc en chemin malgré les remontrances des médecins, & arriva à Saint-Mihel en Lorraine, où il essuya un traitement injurieux, & qui pensa lui coûter la vie, de la part de Manegre Lieutenant du gouverneur de Verdun qui l'arrêta & le fit retourner en cette ville. Ce Lieutenant servoiten cela la passion d'un certain Marcere secretaire de l'évêque de Verdun, qui avoit compté que dès que Monlue seroit tué, le Roi donneroit l'Evêché de Valence à son frere, qui passoit pour un grand Théologien, & qui avoit été autrefois précepteur du duc de Guise : mais le Roi, la Reine & le duc d'Anjou ayant marqué par leurs lettres du sept de Septembre qu'ils desapprouvoient fort l'insulte faite à Monluc, ces deux hommes le laisserent en liberte. Il se rendit de là à Strasbourg, où il avoit donné rendez-vous à Pierre Gilbert Mallot Confeiller au parlement de Grenoble, à Charle de Leberon abbé de faint Ruth, fils de sa sœur, & à Joseph Scaliger très-illustre fils d'un des plus illustres & des plus sçavans hommes de ce siécle. Monluc qui connoissoit sa vaste érudition, se flatoit qu'un homme de ce mérite lui feroit honneur, & lui seroit d'une très-grande utilité. Mais il sut fort chagrin de ne trouver aucun de ces trois hommes à Strasbourg. La nouvelle de ce qui s'étoit passé à Paris les avoit tellement effrayés, qu'ils avoient crû que dans l'état où étoient les affaires Monluc ne partiroit point. Ainsi chacun prit son parti, les uns s'en retournérent chez eux, les autres s'en allérent errant

de côté & d'autre à l'aventure. Scaliger quitta Valence en = Dauphiné où il étudioit sous Cujas, & se retira à Geneve CHARLE avec Emond Bonnefoi célébre Professeur de cette Université. & jamais on ne put le déterminer à fortir de cette ville quelque instance qu'on lui fit. De tous les sçavans à qui Monluc avoit donné rendez-vous à Strasbourg, il n'y eut que Jean Basin procureur du Roi au siège de Blois, qui s'y rendit. Ils allerent de là à Francfort sur le Mein, où ils furent encore arrêrés par les Officiers de la cavalerie Allemande qui avoient servi en France, & qui se plaignoient qu'on ne leur payoit point les fommes qui leur étoient dûes par les protestans François. Monluc se tira encore de ce mauvais pas, en promettant trois cens écus d'or à un de ces Colonels nommé Cracow, qui étoit de Prusse & Vassal du roi de Pologne. Il partit de Francfort le vingt-deux de Septembre avec cet Officier qui le conduisit à Lipsick ville de l'électorat de Saxe, où ils arriverent le six d'Octobre. L'Electeur \* n'y étoit pas, il étoit alle voir le roi de Dannemarck son beau-frère. De là Monluc prit fur la gauche, & laissant la Silesie à droite, il traversa sa marche de Brandebourg, où il crut qu'il courroit moins de risque parce qu'il n'y étoit pas connu. La peste qui faifoit alors de grands ravages dans ces cantons & dans toute la Pologne, ne fut pas capable de l'arrêter. Il arriva à la mi-Octobre à Mejericz sur la frontière de Pologne, & peu de tems après à Conin, d'où il écrivit le vingt-huit d'Octobre Monlue proaux Archevêques, Evêques, Palatins, grands Seigneurs, & pole le duc sénateurs de Pologne assemblés à Warsovie, pour les enga- Roi aux Pologer à être favorables au duc d'Anjou dans l'élection qu'ils al- nois. loient faire d'un nouveau Roi de Pologne. Il avoit joint à ces lettres dont Basin étoit charge, un mémoire intitulé: Apo- Diverses apo-Logie du duc d'Anjou contre les calomnies de ses ennemis, dans logies pour lequel on faisoit valoir tous les motifs qui pouvoient dimi. justifier le nuer l'horreur du massacre de Paris ; car c'étoit là le point qui embarrassoit le plus Monluc, & il prévoyoit qu'il nuiroit beaucoup à l'objet de sa négociation. Il excusoit plûtôt cette action, qu'il ne la justifioit, il répondoit aux accusations en récriminant, il rappelloit le meurtre de Gondrin fait à Valence dans la première guerre civile, la cruauté du Baron des Adrets qui avoit massacré à Pierrelate (1) tant d'hommes Llli (1) Petite ville en Dauphiné.

IX. 1572.

qui ne se désendoient point ; tant d'autres qui avoient été IX. I 572.

CHARLE tues à Monbrisson en Forez, & à Mornas dans le Contat Venaissin; Fumel en Quercy blesse & trahi par ses gens, qui forcerent ensuite sa maison, l'arracherent d'entre les bras de sa femme, & le firent enfin expirer sous les coups de verges & de fotiets; tant de Catholiques jettés dans des puits à Nîme, Bernard d'Elbene Evêque de cette ville, homme d'une fainteté exemplaire près d'y être précipité comme les autres, si fon Vicaire par une générofité austi admirable qu'elle est rare ne se fût mis à sa place, & n'eût consenti d'y être jetté pour fauver la vie à ce faint Evêque; en Bearn plusieurs Gentilshommes, qui s'étoient rendus suivant les loix de la guerre, & qui après avoir été bien traités pendant un mois, furent tous cruellement massacrés par ordre de la reine de Navarre, en fortant de souper, & lorsqu'ils avoient tout lieu de compter que les droits de la guerre, & le tems qui s'étoit écoule depuis leur prison, devoit les mettre à l'abri de toute insulte : Que ce n'étoit pas seulement contre les vivans, que les Protestans avoient fait éclater leur fureur ; mais contre les morts & les pierres mêmes : Qu'en effet on avoit déterré à Angoulême & à Clery près d'Orleans les corps des Rois, & qu'on les avoit jettés dans les rues, afin qu'ils fussent foulés aux pieds par les passans, qu'on n'avoit pas épargné à Vendôme, les péres & les ayeux du roi de Navarre; qu'ils avoient ruiné vingt mille Eglifes, & deux mille couvents. D'ailleurs que le duc d'Anjou n'avoit eu aucune part aux derniers maffacres; que de l'aveu même des Protestans qui ont écrit l'histoire de ces derniers tems, ce Prince avoit toûjours fait paroître beaucoup de modération dans toutes les guerres précédentes avec beaucoup de clémence; qu'après la bataille de Moncontour, il avoit fort desaprouvé la cruauté de ses soldats, & qu'il avoit ordonné de ménager le fang des François; que lorsqu'on lui demanda son sentiment après qu'on eut découvert la conspiration de Coligny, il répondit : » Je me croirois deshonoré, » fi je prenois quelque part au dessein qu'on a d'opprimer des » gens, que j'ai tant de fois vaincus les armes à la main.

Quant au maffacre même, Monluc pretendoit l'excufer en disant que ce n'avoit point été un dessein prémédité; que le Roi s'étoit vû forcé d'y consentir par les circonstances où

1572,

il se trouvoit : Qu'après la blessure de Coligny, il n'avoit plus été maître de faire ce qu'il vouloit : Qu'il avoit bien vû qu'en CHARLE ne punissant pas le duc de Guise, qui étoit à la vérité suspect, mais non pas convaincu, il excitoit contre lui un foulévement général de la part des Protestans : Qu'il y avoit d'ailleurs trop de risque pour lui & pour son autorité, à entreprendre de punir sans forme de justice, un homme tel que le duc de Guife, qui s'étoit rendu si agréable au peuple, surtout au milieu de Paris, où tout le monde sçait qu'il y avoit tant de milliers d'hommes armés aux ordres & à la dévotion de sa famille: Qu'ainfi de quelque côté que le Roi se tournât, il se trouvoit dans les plus facheuses extrêmités : Qu'il devoit se préparer à une quatrieme guerre, s'il ne se rendoit maître de Coligny & des principaux chefs des Protestans : Qu'il n'avoit pas eu d'abord d'autre dessein; mais que pendant qu'il balancoit, le duc de Guise suivi d'une troupe de soldats, s'étoit mis à la tête de la populace pour tâcher de faire tomber sur la tête de ses ennemis le malheur qui menaçoit la sienne, & que les séditieux sans se soucier ni des avis ni des ordres avoient fait main baffe fur Coligny, & fur tous ceux de son parti qu'ils avoient pu rencontrer : Que l'affaire étant confommée, & sans reméde, le Roi l'avoit approuvée, ou du moins fait semblant de l'approuver, comme si elle eût été faite par les ordres.

Il parut deux ans après contre cette apologie un écrit trèsenvenimé, qui fut composé en Allemagne par un François réfugié sous le nom de Zacharie Furnester. Comme il attaquoit la personne & l'honneur de Monluc, on publia l'année suivante à Lyon en réponse à ce libelle, une apologie pour Jean de Monluc évêque de Valence & comte de Die ; cette pièce est écrite avec beaucoup d'élégance, & ce fut Cujas le plus grand Jurisconsulte de ce siècle qui la composa ; mais sans y mettre son nom. Quoiqu'il ne se sût jamais excercé à ces sortes d'écrits, & qu'il ent des occupations beaucoup plus importantes, il ne put refuser sa plume à un homme avec qui il étoit lié de la plus étroite amitié, & il donna par cet essai une grande idée de ce qu'il étoit capable de faire dans ce genre de littérature.

Dans le même tems, Guy Dufaur seigneur de Pibrac en Llliij

IY I 572.

composa une autre, travaillée avec beaucoup plus de soin CHARLE & ornée de tout ce que l'éloquence a de plus brillant, qu'il mit au jour le premier de Décembre, sous la forme d'une lettre adressée à Stanislas Elvide. Pibrac faisoit envisager dans cet ouvrage l'expédition de la St. Barthelemi, comme logable & faite selon les regles de la justice. Le principal motif qu'il apportoit pour la justifier, étoit que le Roi parfaitement inftruit de la conjuration de Coligny avoit eu raison de la prévenir, & d'employer la force pour l'étoufer dans sa naissances Qu'il en avoit connu la réalité par le témoignage uniforme de trois délateurs, qui avoient affifté à un Conseil tenu à ce sujet dans la maison de Coligny ; que le Parlement l'avoit confirmée par son autorité, puisqu'après une information très-exacte, il avoit trouvé Coligny coupable, & avoit prononcé contre lui un arrêt dont nous parlerons dans la suite.

Il parut le premier de Janvier une réponse à cette lettre fous le nom de Pierre Burin . & adressée à Guillaume Papon: & le treize d'Avril suivant on publia un autre écrit sous le nom de Stanislas Elvide, à qui Pibrac avoit adressé sa lettre Apologétique, encore plus fanglant que celui de Furnester. & dans lequel on ménage aussi peu la personne de l'auteur que les preuves de sa lettre. Florent Chretien badina aussi spirituellement sur le titre de cette lettre dans une épigramme qui renfermoit quelques traits mordans contre Pibrac même, dont il cultiva néanmoins très-fincérement l'amitié depuis :Pibrac qui étoit charmé de la beauté de son esprit, n'ayant pas eu de peine à lui pardonner cette faillie, comme il avoit déja fait à l'égard de Ronfard le plus grand poète, non-seulement de notre siècle, mais de tous ceux qui l'ont précédé, quoiqu'il eût aussi publié dans sa jeunesse des vers très-satyriques contre lni

Pompone de baffadeur en Suife tache d'y juftifier le maffacre.

Pompone de Bellievre qui avoit été déja Ambassadeur en Bellievre am- Suisse, y fut renvoyé pour justifier auprès des cantons le masfacre du mois d'Août. Les avant trouvés assemblés à Bade. voici les raisons qu'il en rendit dans la harangue qu'il y prononça : Que Coligny avoit formé le dessein de tuer le Roi ; que par toutes sortes d'artifices & de stratagêmes, il avoit ramassé dans toute la France une quantité prodigieuse d'or & d'argent, pour mettre ses richesses & sa puissance au

niveau de celle du Roi, & pour être en état quand il le jugeroit convenable à ses intérêts, de lever une armée, & de CHARLE troubler le Royaume : Que dans le conseil il avoit osé menacer hautement le Roi, que s'il ne déclaroit pas la guerre à l'Espagne, il souleveroit une bonne partie de la France contre lui : Qu'il étoit toûjours environné d'une foule de bandits qui s'étoient fait une habitude des meurtres & des assassinats: Qu'il en avoit d'autres dans toutes les provinces] du Royaume qui le servoient avec une promptitude extrême soit pour porter & rapporter ses ordres, soit pour lui lever des troupes: Que c'étoit cela qui l'avoit rendu si redoutable au Roi & à toute la France; que tout blesse qu'il étoit, lorsque le Roi l'avoit prié de se faire porter au Louvre, il l'avoit refusé avec une audace & un orgueil incroyable, & qu'ayant remué les bras autant que son mal pouvoit lui permettre, il avoit essayé devant lui s'ils auroient encore assez de force pour entreprendre quelque coup hardi, en répétant plus d'une fois: Il est vrai que mes bras sont malades ; mais ma tête se porte bien, & j'ai jusqu'ici plus fait de la tête que de la main. A quoi Bellievre avoit ajouté un grand nombre d'autres traits aussi faussement imagines, & qui tendoient à ternir la gloire de Coligny, en le representant comme un homme dévoré d'ambition : Qu'il n'avoit jamais rien fait de grand : Que les honneurs & les emplois dont il avoit été revêtu, avoient plûtôt été l'effet de la faveur, que la récompense de ses services, & que le Royaume ne lui devoit que les divisions funestes qui l'avoient agité.

Cette harangue ayant été depuis publiée en Allemand, on y sit une reponse très-piquante, & très-injurieuse sous le nom de Volfang Prifbrach de Cracovie. Bellievre avoit pris en amitié un certain Toulousain, nommé Pierre Charpentier, qui avoit été professeur en droit à Geneve & à qui le jour du mas. facre il avoit donné retraite dans sa maison, aussi bienqu'à quelques autres Protestans peu connus; car un courtisan n'auroit pas hazardé sans beaucoup de risque de retirer chez lui des per-Tonnes d'un grand nom. Charpentier d'un naturel leger, & prêt à tout faire pour avancer sa fortune, ne détestoit pas le massacre en lui-même, mais la cause du massacre, c'est ainsi qu'il appelloit la faction protestante. Il disoit que tout cet évenement étoit

IX. 1572,

une juste punition de Dieu; parce que toute leur religion CHARLE avoit dégénéré en Faction, & que ces hommes qui se piquoient de régularité au lieu de recourir aux larmes, aux prières, & aux jeunes, avoient pris les armes contre leur Roi. s'étoient emparés de plusieurs personnes, avoient commis une infinité de meurtres dans toutes les parties du Royaume. & en étoient venus enfin jusqu'à donner des batailles contre leur souverain, que c'étoit là ce qui avoit attiré sur eux la vengeance du Ciel : Que leurs prêches qui n'avoient d'abord été établis que pour y faire des prières communes, étoient devenus depuis des rendez-vous d'intrigue & de cabale, où au lieu de parler de piété, de doctrine, de morale ; il nes'agiffoit plus que de contribution d'argent, de levées fecrettes de troupes, de liaisons cachées avec des Princes étrangers.& avec les séditieux répandus dans toutes les places du Royaume. & cela pour renverser la paix que le Roi avoit eu la bonté de leur accorder : Ou'il ne falloit pas moins que le glaive vengeur de Dieu pour arrêter ces excès, & qu'il reconnoissoit visiblement que Dieu seul avoit pu inspirer ce dessein au Roi, peu porté par lui même à la sévérité. Charpentier ne tenoit d'abord ces discours qu'en cachette, & dans les entretiens particuliers qu'il avoit avec Bellievre : mais comme il s'expliqua ensuite hautement & en toute occasion, le Roi & la Reine le jugérent propre à jouer quelque rôle dans cette affaire, & il ne fut pas difficile de l'y faire consentir. Une somme d'argent comptant qu'on lui donna, de grandes promesses de charges & d'honneurs pour l'avenir, l'engagérent à rendre. tous les services qu'on sui demanda ; ce qu'il sit avec tant de zele, qu'il reçut encore plus qu'on ne lui avoit promis. Ayant donc laissé Bellievre en Suisse, il s'en alla à Strasbourg, où il avoit enseigne le droit quelque tems pour être de la plus à portée, de répandre dans toute l'Allemagne le système qu'il avoit imagine, pour donner quelque couleur au massacre de Paris. Ce fut là qu'il écrivit une grande lettre à François Porto ne en Candie, & cleve en Italie dans la maison de Renée de France duchesse de Ferrare, un des plus sçavans hommes qu'il y eût alors pour le Grec. Dans cette lettre datée du quinze de Septembre, il attaque sur-tout une espéce de Protestans, qu'il appelle Causaires. Il distingue en France deux classes

IX. 1172.

classes de Protestans, les uns paisibles, & qui n'ont en vûë === que la religion, les autres qui n'ont que la cause dans la bouche, CHARLE gens de parti, factieux, & ennemis jurés de la paix : Que chacune de ces classes avoit ses ministresparticuliers: Que du côté des paisibles, d'Espina, Sureau, Houbraque, Capel, la Haye, & Mercure, étoient gens moderés, & qui ne s'avançoient pas légérement : Que c'étoit pour cela qu'ils déplaisoient aux autres, sur-tout à Théodore de Beze, qu'il appelle la trompette de Seba, (1) & qu'il s'attache principalement à décrier dans tout cet écrit. Il ne se contente pas d'excuser l'action atroce du jour de faint Barthelemi; il montre fort au long & avec beaucoup d'art qu'il étoit juste, & nécessaire de detruire une faction impie, formée par des hommes ambitieux & ennemis de la patrie pour renverser l'autorité Royale, soulever les villes, troubler la tranquillité peblique, & ruiner les Protestans même, & leur religion. On vit paroître le premier de Mars de l'année suivante une réponse très-aigre de François Porto, ou de quelque autre qui prit son nom. Le duc d'Anjou s'adressa aussi à François Baudouin, & le pria d'ecrire pour justifier la cour de France. Ce Baudouin étoit un fameux Jurisconsulte qui avoit demeuré quelque tems en Allemagne, où il avoit embrasse la réforme, & qui ayant pris dans la suite des sentimens plus sages & plus modérés par les conseils de George Cassander Théologien célébre, & digne des plus grands éloges, étoit passé en France, & enfeignoit le droit à Angers. Mais il se défendit avec beaucoup de modestie d'entrer dans les vûes du duc d'Anjou; sous prétexte qu'ayant eu des disputes très-vives avec les ministres de Geneve, tout ce qu'il écriroit sur cette affaire seroit trèsmal reçû; mais la véritable cause de son resus étoit qu'il dérestoir ce qu'on vouloir qu'il justifiar, & en lisant la lettre de Charpentier il y avoit trouvé bien des fautes, ou de mémoire, ou d'ignorance de l'histoire ancienne.

Ce qu'il y avoit de déplorable, étoit de voir des personnes respectables par leur piété, leur science, & leur intégrité, revêtuës des premiéres charges du Royaume, ennemies d'ailleurs de tout déguisement & de tout artifice, tels que Morvilliers,

(1) Seba fils de Bochri se révolta contre David.

Tome VI.

M m m

de Thou, (1) Pibrac, & Bellievre, louer contre leurs fenti-IX. 1 572.

CHARLE mens, ou excuser par complaisance une action qu'ils détes. roient dans le cœur, sans y être engagés par aucun morif de crainte ou d'espérance : mais dans la fausse persuasion où ils étoient que les circonstances où l'on se trouvoir & le bien

de l'état demandoient ou'ils tinssent ce langage.

Le vingt-neuvième de Septembre jour de faint Michel, les Chevaliers de l'ordre qui porte le nom de ce Saint, allérent en procession à Nôtre-Dame; & pour éblouir le peuple, on eut soin que cette cérémonie se s'it avec beaucoup de pompe & un nombreux cortége. Le roi de Navarre & le prince de Condé y affistérent. Au dessous du Roi étoient les portraits de Philippe roi d'Espagne, d'Elisabeth reine d'Angleterre. de Frideric roi de Dannemarck, & de Jean roi de Suede; enfuite les ducs d'Anjou & d'Alençon, le roi de Navarre & le prince de Condé; & pour donner plus d'éclat à cette affemblée, on avoit choisi dans cette foule confuse de chevaliers qui commençoit à rendre l'ordre méprifable, ce qu'il y avoit de plus distingué, & par la naissance, & par les services. Après la messe, on presenta au Roi au nom de la Noblesse attachée à l'ancienne religion, une requête concertée dans laquelle on commençoit par dire qu'il restoit encore un grand nombre de Gentilshommes; ce qui avoit été mis à dessein de faire oublier le massacre des Gentilshommes Protestans, & de faire croire que cette perte, que l'on disoit avoir si fort affoibli la France, ne méritoit presque aucune attention. Les auteurs de la requête prioient le Roi d'employer toute son autorité pour bannir de la France toute autre religion, que celle qu'ils avoient reçue de leurs ancêtres par une tradition constante, & sur laquelle étoit appuyée, & la majesté Royale, & le salut du Royaume; & que le réglement que le Roi avoit fait depuis peu dans cette vûë fût regardé comme une loi perpétuelle; & pour la faire exécuter, ils offroient au Roi leurs services. si Sa Majesté en avoit besoin. Le Roi recut leur requête avec beaucoup de bonté, & sit réponse qu'il feroit là-dessus ce qu'il jugeroit le plus avantageux pour l'Etat.

Il écrivit dans le même tems au roi d'Espagne, à qui l'expédition de Flandre avoit donné quelque ombrage, pour le

(1) Christophle de Thou pére de notre auteur.

raffurer en lui marquant qu'il étoit aisé de reconnoître quel étoit le motif de sa diffimulation : Que l'événement avoit fait CHARLE voir qu'il n'avoit jamais eu en vûë de faire la guerre à des princes Chrétiens, avec qui il avoit des liaisons si étroites : Qu'on ne devoit plus douter que son unique objet n'eût été d'exterminer les hérétiques & les rebelles de son Royaume: Qu'il le prioit comme son ami & son allié d'avoir les mêmes fentimens à fon égard , & d'observer sincérement & religicusement l'amitie & la paix qu'ils avoient solemnellement jurée.

IX.

Dans la crainte que le prince d'Orange n'excitât des troubles fur la frontière, on y envoya quelques régimens d'infanterie qu'on avoit nouvellement fait venir de Piemont, pour remplacer ceux que Coligny y avoit fait passer, comme nous l'avons dit, après le carnage de Genlis, & qui s'étoient en-

tiérement débandés.

Pendant ce tems-là, on informoit au Parlement contre Arrêt du Par-Coligny & ses complices, & en particulier contre Briquemaut Coligny. & Cavagnes qui avoient été arrêtés depuis peu; enfin le vingtfept de Septembre on rendit un arrêt terrible contre Coligny qui le condamnoit comme coupable de leze-Majesté, ennemi de la paix & de la tranquillité publique, comme l'auteur & l'ame de la conjuration formée contre le Roi ; déclaroit ses biens confisqués, sa mémoire infame, abolissoit à jamais son nom; & ordonnoit que son corps, si on pouvoit le trouver, ou du moins son portrait, seroit mis sur une claye, & traîné dans les ruës par le bourreau ; enfuite pendu à un gibet en place de greve, d'où il seroit transporté aux fourches patibulaires de Monfaucon, & exposé dans l'endroit le plus élevé : Que ses armes attachées à la queüe des chevaux seroient aussi traînées dans les villes du Royaume pour marque d'une ignominie eternelle; & que par tout où il s'en trouveroit dans le Royaume d'élevées à son honneur, elles seroient brisées & lacérées publiquement par la main du bourreau; que ses statuës & ses portraits, en quelque endroit qu'on en trouvât, seroient aussi mis en piéces : Que son château Seigneurial de Chatillon-sur-Loin seroit rasé, sans qu'on pût jamais le rebâtir : Que les arbres du Parc feroient coupés à demi hauteur: Qu'on semeroit du sel sur la terre, & qu'on éleveroit dans la Mmmij

IX. I 572.

cour une colonne, où l'on attacheroit une plaque de cuivre CHARLE sur laquelle on graveroit cet arrêt. Ses enfans étoient déclarés roturiers, incapables de tester, & indignes de posséder aucune charge ni aucun bien dans leRoyaume,& tous leurs biens,s'ils

Supplice de Briquemaue & de Cavagnes.

en possédoient, étoient confisqués. Le même arrêt ordonne qu'on fera tous les ans au jour de saint Barthelemi une Procession solemnelle dans les ruës de Paris pour rendregraces à Dieu, & pour célébrer la mémoire de ce jour. On rendit le même jour un autre arrêt également sévére contre Briquemaut, & contre Cavagnes; excepté qu'il n'y étoit point parlé ni de leurs armes, ni de leur noblesse, ni de leurs portraits. Lorsqu'on leur prononça cet arrêt dans la chapelle, je me fouviens (car j'y étois & j'avois alors dix-neuf ans ) je me souviens, dis-je, que Briquemaut qui en avoit soixante & dix, & qui avoit entendu avec beaucoup de patience tout ce qu'on avoit ordonné contre lui, quand on vint à ses enfans, demanda ce qu'ils avoient fait pour être traités avec tant de rigueur. Les deux criminels avant ensuite été attachés séparément à des anneaux de fer, comme c'est la coûtume ; Briquemaut effrayé de la vûë de la mort, essaya de s'y soustraire à des conditions indignes. Comme on parloit du fiège de la Rochelle, il sit dire au Roi par ses amis, que si on vouloit lui sauver la vie, il donneroit des moyens assurés pour s'en rendre maître; que c'étoit lui qui avoit fait commencer & finir par Scipion Vergano, très-habile ingénieur, toutes les fortifications de cette place. Le Roi ne voulant pas lui donner la vie à cette condition, il en proposa une autre, qui étoit d'avouer tous les crimes, dont on l'accusoit, & de reconnoître publiquement & devant tout le peuple, que Coligny avoit véritablement conspiré contre le Roi; mais cette condition ne sur pas mieux reçûë que l'autre. Cavagnes au contraire marqua une grande constance; il avoit toujours les yeux levez au ciel, & il récita continuellement durant trois heures des pseaumes latins qu'il sçavoit par cœur ; & voyant que Briquemaut manquoit de courage, & qu'il vouloit racheter aux dépens de sa réputation un reste de vie qui ne pouvoit être que très-court, il l'exhorta à se souvenir de cette fermeté qu'il avoit montrée en tant d'occasions périlleuses, & qui lui avoit fait tant d'honneur. A ce discours le généreux Briquemaut eut honte

de sa foiblesse; & ayant repris sa première fermeté, il n'eut = plus que du mépris pour la mort. Ils se recommandérent en- CHARLE fuite tous deux aux prières des affistans, & ayant été attachés fur leurs clayes, ils furent traînés par les rues, & fuivis d'une foule de populace qui les chargea d'injures, & les couvrit d'ordures & de bouë ; ils arriverent en cet état au lieu du supplice, où ils furent pendus & étranglés par le bourreau. Ce ne fut pas assez pour cette canaille qui les avoit suivis; leur rage s'étendit jusque sur leurs cadavres, qu'ils dépouillérent & qu'ils mutilérent d'une manière indigne. On traîna avec eux l'effigie de Coligny faite de paille : on lui avoit mis à la bouche par dérission un morceau de bois de lentisque, parce que ce Seigneur avoit coûtume d'en avoir un à la main pour se nettoyer les dents; & lorsqu'il rêvoit le plus profondément à quelque chose, il le tournoit continuellement dans fa bouche par habitude, & fans y faire attention. Pendant cette expédition, le Roi accompagné de la Reine sa mére, étoit derriére un rideau à une fenêtre de l'Hôtel de ville, à jouir de ce spectacle indigne des yeux d'un Roi, &il voulut que le roi de Navarre y affiftât avec lui.

Le Roi & la Reine ne doutérent pas que cette derniére exécution n'achevât de confirmer les bruits qu'ils avoient fait répandre de toutes parts, pour persuader que la conjuration de Coligny étoit véritable ; & c'étoit sur-tout par ces Arrêts du Parlement que Pibrac prétendoit la prouver dans l'Apologie dont nous avons déja parlé. Il ne restoit plus qu'à ramener les villes dont les Protestans étoient maîtres, & sur tout la Rochelle, qu'on avoit déja envie de surprendre; car c'étoit dans cette vûë qu'on avoit envoyé à Brouage une flote commandée par Strozzi, & par le baron de la Garde, sous prétexte de faire voile vers les côtes de la Floride, pour s'emparer de la flote d'Espagne qu'on attendoit des Indes Occidentales, & aller ensuite en Zelande & en Hollande au sécours du prince d'Orange. Les Rochelois ayant entrevû le véritable dessein de cet armement, avoient souvent averti Coligny de se tenir sur ses gardes, & ils avoient de leur côté si bien fait par leur vigilance, qu'ils s'étoient mis à couvert des surprises; mais lorsqu'ils eurent reçû la nouvelle du massacre fait à Paris, ils redoublérent leur Mmm ij

IX. 1572.

IX. 1 172.

attention, pour éviter les piéges qu'on ne manqueroit pas de CHARLE leur tendre, parce qu'après le massacre de tant de personnes considérables, de tant de Généraux & Officiers, & de tant de milliers d'hommes dans toutes les provinces du Royaume, ils ne doutoient pas que la Cour, persuadée qu'elle n'avoit plus d'ennemis à craindre, ne format le dessein de les arraquer, & de les exterminer entiérement. Il y avoit alors dans la ville Château-Briand, la Roche-Baritaut, Belleville, & quelques Capitaines de galères, que le baron de la Garde fit revenir fur le champ.

Les Rochelois voïant que les rélations qui couroient du tumulte de la faint Barthelemi étoient fort différentes les unes des autres, & qu'on faisoit courir dans le public des lettres écrites au nom du Roi à cette occasion, qui n'avoient pas plus de conformité, résolurent de sonder Strozzi. Ils lui écrivent donc qu'ils seroient bien aises d'apprendre de lui la vérité de toute cette affaire : en attendant sa réponse, ils travaillent à mettre la place en bon état, disposent des corpsde-garde en différens endroits, établissent des Officiers de guerre dans les huit quartiers de la ville, & leur donnent à chacun deux cens hommes sans aucune solde. Il y arriva bientôt après cinquante Gentilshommes du voisinage, cinquante-cinq Ministres, & quinze cens soldats des provinces de Poitou & de Saintonge, & d'autres encore plus éloignées, qui avoient été obligés d'abandonner leurs maisons.

Pendant qu'ils sondent Strozzi, & qu'il leur répond d'une manière ambigue, on leur rendit une lettre du Roi dattée du trentième d'Août, dans laquelle on tâchoit d'excuser le massacre d'une manière encore différente de ce qui avoit paru. Le Roi en rejettoit toute la faute sur Coligny, qui par une hardiesse détestable avoit conspiré contre sa personne, contre la Reine, contre les deux frères du Roi, & même contre le roi de Navarre. Du reste il leur protestoit qu'il vouloit que les Edits faits en faveur des Protestans, fussent exactement observés; & il les exhortoit à s'abandonner à sa clémence, à lui garder inviolablement la foi qu'ils lui devoient, & à donner à toutes les autres villes l'exemple de l'obérssance & de la fidélité. Audevars controlleur de la maison de la reine de Navarre, avoit été chargé

de leur porter les lettres du Roi, & de leur ordonner de == sa part de recevoir Biron, à qui S. M. avoit donné le gouver. CHARLE nement de leur ville; & de ne point ouvrir d'azile à ces séditieux vagabonds, qui vont de province en province exciter les peuples à prendre les armes. Il avoit de plus ordre de leur dire que, quoique le Roi eût interdit par des Ordonnances l'exercice public des Prêches dans ses Etats pour prévenir toute occasion do nouveaux troubles, il vouloit pourtant bien leur permettre d'en avoir dans leur ville.

Ce qu'on vient de dire sur la conjuration de Coligny, Melchior de Monpesat Lieutenant du roi de Navarre dans le gouvernement de Guienne allant à Bordeaux, & passant auprès de la Rochelle, l'écrivit aux habitans de cette derniére ville. Comme ils étoient persuades que ce n'étoit qu'en temporifant qu'ils pouvoient se mettre en état de s'opposer aux entreprises des troupes du Roi, ils témoignérent extérieurement qu'ils obérroient aux ordres de S. M. pourvû qu'on renvoyât les troupes, qui venoient tous les jours faire des courfes jusqu'aux portes de la ville, & qui ravageoient depuis long-tems toute la campagne. Ils demandoient aussi que la flote du Roi s'éloignât de leurs côtes. Strozzi le leur fit espérer, & leur accorda des passeports pour envoyer librement au Roi les Députés qui seroient charges de traiter avec lui pour le renvoi des troupes. Voilà ce qu'on disoit en public; mais on vit paroître une autre réponse bien plus choquante. à la lettre du Roi du trentième d'Août. Elle étoit écrite par un auteur inconnu, au nom des Gentilshommes, des Capiraines & des habitans de la Rochelle, & elle contenoit en fubstance: Qu'ils n'avoient jamais douté des bonnes intentions du Roi; mais que l'horrible exécution qu'on venoit de faire avec une cruauté sans exemple, montroit assez que ce n'étoit pas le Roi qui parloit de lui-même; que c'étoient les Guises anciens ennemis du Royaume & de la paix, qui abusoient du nom & de l'autorité du Roi : Qu'il étoit aisé de s'en convaincre par les contrarietés & différences sensibles qui se trouvoient dans les lettres qui portoient le nom du Roi. Que dans les unes ce Prince déteftoit le massacre, & en rejettoit toute l'horreur sur les Guises, tandis que dans les autres il s'en de laroit l'auteur : Qu'ils ne pouvoient pas se

perfuader qu'un Prince dont ils connoissoient la bonté & la CHARLE clémence, eût pû donner un ordre si barbare, sans quoi, quelle idée pourroient-ils avoir d'un Roi qui assure sans crainte de se deshonorer, ce qu'il a nié peu de jours auparavant, qui déclare qu'il veut qu'on observe un Edit, & qui défend en même-tems sous peine de la vie l'exercice public d'une religion que cet Edit autorisoit; qui sans se soucier de l'auguste cérémonie du mariage de sa propre sœur, ni des droits sacrés de l'hospitalité, avoit fait égorger avec une horrible cruauté tant de Seigneurs, tant de Gentilshommes, tant de braves Officiers, tant de femmes & tant d'enfans, sans aucun égard ni pour la dignité, ni pour le sexe ? N'est-ce pas là ce qu'on appelle souffler en même-tems le froid & le chaud? Que s'il se trouvoit quelqu'un assez impudent pour faire cette injure au plus humain de tous les Rois, & pour l'accuser contre toute vérité, d'être l'auteur de tant de crimes, ils étoient tous disposés à prendre les armes contre lui pour venger l'honneur de leur Souverain : Qu'au reste, ils avoient toujours regardé comme un de leurs premiers devoirs l'obéiffance qu'ils doivent au Roi, & qu'ils ne se départiroient jamais de ce principe, tant qu'on ne leur demanderoit rien qui blessat leur conscience, qui est la seule véritable régle de l'obéissance qu'on doit au Prince : Qu'ainsi pleins de respect & de soû. mission pour les ordres qu'ils sçavent être véritablement émanés de l'autorité rojale, ils avoient pris la résolution, dans le défordre où sont toutes les affaires, de veiller à leur fûreté; d'user tant à l'égard de la Religion que du gouvernement civil, de la liberté que le Roi a eu la bonté de leur accorder; & d'eviter les embuches des Guises qui ont répandu le sang de tant d'innocens, & ont eu la hardiesse de faire violence au Roi même; & qu'après les malheurs qu'on venoit d'essuyer, ils ne seroient pas assez dépourvus de raison, pour se laisser égorger comme des bêtes par ces étrangers alterés du fang françois, & ennemis jurés du Roi & du Royaume. Cet écrit ayant été rendu public, quoique Audevars s'en fût retourné avec quelque espérance que fa négociation réuffiroit , cependant Biron qui étoit venu à faint Jean d'Angely, & qui avoit rendu visite & marqué beaucoup d'amitié à tous ses amis, qui étoient de la nouvelle religion,

religion, dans la vue de les engager à être fidéles au Roi, jugeant que les Rochelois ne se laisseroient pas aisément ga- CHARLE gner, employa toutes fortes de moyens pour dissiper leurs loupçons, & pour leur donner de bonnes espérances; jusque là que leurs Députés étant venus lui rendre leurs refpects, il les prit en particulier, & les larmes aux yeux il maudit & détesta la cruauté du massacre que l'on avoit fait, & dit qu'il avoit des graces infinies à rendre à Dieu de ce qu'il n'avoit point trempé dans une si infâme & si indigne action. Il pria ensuite les Députés de représenter à leurs concitoyens les périls où ils alloient s'expoler; qu'ils prissent garde que leur repentir ne vînt trop tard & lorsque le mal seroit sans reméde: Qu'ils songeassent à profiter des moyens que Dieu leur présentoit pour sauver leur ville : Qu'ils étoient trop foibles pour être en état de se désendre seuls contre toutes les forces du Royaume, & contre toute la puissance royale: Qu'il ne voyoit qu'un remede pour empêcher leur ruine, qui étoit de le laisser entrer dans la ville avec un ou deux de ses gens pour quelques heures seulement, afin qu'il pût assurer le Roi qu'ils avoient obeï à ses ordres ; qu'ils pouvoient se fier à sa parole, & compter que lorsqu'ils sui auroient donné cette marque de soumission, il empêcheroit que l'armée du Roi ne leur fit aucun mal, & feroit retirer la flote. Les Députés se laissérent persuader par ces discours, & étant retournés dans la ville, ils conseillérent à leurs concitoyens d'accepter la proposition de Biron; & un grand nombre des principaux, qui craignoient les maux dont la ville étoit menacée si l'on en formoit le siège, ne s'en éloignoient pas trop : ils croyoient qu'on pouvoit se fier à la parole d'un homme comme Biron, qui non-seulement n'avoit eu aucune part à tous les meurtres qui s'étoient faits; mais qui s'étant rendu fuspect à la Cour, avoit lui-même couru grand risque d'être assassiné à Paris, suivant le bruit qui en avoit couru, & qui n'étoit pas sans fondement. Pendant qu'on délibéroit là-desfus, on apporta fort à contre-tems des lettres du baron de la Garde, qui renversérent toutes les bonnes dispositions où ils étoient pour la paix : il leur marquoit que Biron arriveroit bien-tôt avec une armée, & il les menaçoit que s'ils ne le recevoient avec tous les honneurs qui lui étoient dûs, Tome VI. Nnn

Go gle

ils devoient s'attendre aux plus grandes extrêmités. & que

IX. 1 5.7 2.

CHARLE c'étoit par ordre du Roi qu'il leur donnoit cet avis. Le nomdu baron de la Garde étoit très-odieux aux Rochelois, ou pour mieux dire, à tous les Protestans, par le souvenir des meurtres qu'il avoit faits du tems de François II. à Merindol. à Cabrieres, & en d'autres endroits de Provence, comme nous l'avons dit en fon lieu. Ils se fioient beaucoup plus à Strozzi, qu'ils regardoient comme un homme d'honneur, & qui étoit bien intentionné pour eux; mais ce qui pouvoit le leur rendre suspect, c'est qu'il passoit pour être entiérement dévoué aux volontés de la Reine, & que la Reine étoit fort prévenue contre les Rochelois. Il arriva encore une chose qui fit beaucoup d'impression sur leurs esprits, & qui suspendit toute délibération. Ils recurent dans ce même tems des lettres de Montauban, par lesquelles on leur mandoit que la ville de Castres, que les Protestans tenoient dans le territoire d'Alby, ayant été remife entre les mains du sieur de la Creusette Gentilhomme de la première Noblesse du païs, sur les promesses magnifiques qu'il leur avoit faites au nom du Roi, il n'en fut pas plûtôt maître, qu'il remplit cette malheureuse ville de meurtres & de carnage, la pilla & la ravagea avec une cruauté inouie; qu'ainsi ils songeassent à ne pas tomber dans le même inconvenient. Cette nouvelle les détermina à ne point laisser entrer Biron, & le décret en sut aussi-tôt prononce. Ainsi ne voyant plus d'esperance de paix, ils indiquérent, suivant leur usage, un jeune pour le neuf & le treize de Septembre, & ils travaillérent à se mettre en état de défense. Ils donnérent le commandement de leur cavalerie à un Gentilhomme du païs, très-brave, nommé Saint-Etienne, & on lui donna la Guimeniere pour son Lieurenant. Biron ne fut point irrité de leur refus, comme ils le craignoient, & il ne cessa pas de leur faire de nouvelles instances : il leur écrivit de Surgene le vingt-fix Septembre, qu'il étoit bien faché du parti qu'ils prenoient, parce qu'il seroit la cause de leur perte ; qu'il feroit cependant tout ce qu'il pourroit pour les excuser auprès du Roi, & pour colorer leur refus de raisons specieuses, jusqu'à ce que mieux confeillés ils prissent un parti moins périlleux, & qu'il feroit en forte que le Roi retirât sa flote. Ils reçurent dans le même

cems des lettres du roi de Navarre, qui les exhortoit à la paix comme l'unique moven de fauver leur ville. Ils en recurent CHARLE aussi du Roi, de la Reine & du duc d'Anjou, qui étoient pleines de témoignages de bienveillance, & il leur arrivoit courrier sur courrier pour cette affaire. Les habitans dans les réponses qu'ils firent au Roi commencérent par rendre graces à ce Prince de la bonté qu'il leur témoignoit, après quoi ils le supplioient très-humblement de retirer sa flote de leur voifinage, que c'étoit pour eux un fuiet de crainte & d'allarmes. qui les empêcheroit de prendre aucune résolution assurée.tant qu'ils l'auroient devant les yeux : Qu'ils regarderoient comme un gage certain de la bienveillance de S. M. pour eux, si elle vouloit bien leur accorder cette grace, & que ce feroit un nouveau motif de se soumettre, & de lui obeir avec plus de zéle que jamais,

LX.

Le Roi leur envoya encore Jacque Durand, qui étoit charge de leurs affaires à Paris, avec des lettres très-pressantes de Christophle de Thou, dont la Reine attendoit un grand effet sur les Rochelois, parce qu'ils connoissoient de Thou pour un homme paisible, ennemi de la violence & des conseils sanguinaires, & qu'ils le regardoient outre cela comme leur ami : mais il est vrai que dans le trouble affreux où étoient alors toutes les affaires, les conseils des hommes même les plus généralement estimés, n'étoient point écoutés des Rochelois, qui croyoient toujours que ce n'étoit pas d'eux-mêmes qu'ils leur donnoient cet avis; mais que c'étoit le Roi qui les forçoit d'écrire contre leurs propres sentimens. On emploïa encore un autre artifice. Quarty, qui avoit été jusqu'alors dans le parti Protestant, eut ordre de leur écrire, & de les prier de laisser entrer Biron, & de suivre en tout les conseils de la Rive, qu'il leur envoyoit exprès. Ce même Ouarty se fit mocquer de lui quelque tems après, en demandant aux Rochelois une grande quantité de biscuit & de chairs salées, sous prétexte qu'il étoit prêt à s'en aller par mer en Picardie. Mais comme le baron de la Garde leur avoit déja fait inutilement la même demande, cette récidive sous un autre nom leur rendit fort suspects les conseils & la bonne volonté d'Ouarty.

Maffacre de Pendant que tontes ces lettres s'écrivoient de part & Bordeaux. Nnn ij

IX. I 5721

d'autre, arriva le massacre de Bordeaux, qui acheva de ren-CHARLE verser tous les projets de conciliation ; car les plus pacifiques en furent si irrités, qu'ils jugerent qu'il ne falloit plus songer à la paix, & ceux qui avoient toûjours été pour le parti de prendre les armes, furent plus que jamais confirmés dans leur premier sentiment. On dit que l'auteur & l'instigateur de cette nouvelle cruauté fut un Jésuite du collège de Clermont, nomme Emond Augier. Cet homme avoit perfuade à François Baulon conseiller au Parlement de Bordeaux, qui avoit de très-grands biens, de se séparer de sa femme & il avois scû tirer de lui de quoi fonder un beau collège en cette ville. Ce prédicateur Jésuite, à l'exemple de ses confréres de Paris. exhortoit tous les jours ses auditeurs à faire quelque chose qui fût digne de leur piété : mais dans son sermon du jour de faint Michel, en parlant des Anges qui sont les dispensateurs des graces de Dieu, & les exécuteurs de ses vengeances, ildit cent fois que les massacres de Paris, d'Orleans & d'autres lieux avoient été faits par le ministère d'un Ange du Seigneur; & il blamoit de tems en tems & en public & en particulier deux hommes de son parti, qui étoient Romain Mulet Procureur Général, & Charle Monferrand gouverneur de la ville, parce qu'ils n'entroient pas dans ses vues avec autant de chaleur & de vivacité qu'il le souhaitoit. En effet ces deux hommes contens d'avoir défendu aux Protestans leurs assemblées publiques, & d'avoir mis de bons corps-degarde à toutes les portes de la ville, ne faisoient d'ailleurs aucune violence, & ne verfoient le fang de perfonne. On croit que c'étoit Strozzi qui leur avoit conseille de s'en tenir là. parce que voulant se rendre maître de la Rochelle, il craignoit qu'une conduite plus févére ne fût un obstacle à ses des. seins. Mais Monpesat étant venu dans ce même tems à Blaye, comme si son arrivée eût été le signal du carnage, il y eut quelques Protestans de tués dans cette ville : & des qu'il fut à Bordeaux, la populace commença à parler haut, & les &ditieux à courir dans tous les quartiers de la ville : le prédicateur Jésuite tonna encore plus fort dans la chaire. Enfin après les conférences secrettes que Monpesat eut avec Monferrand pendant quelques jours, fans qu'on ait pû sçavoir si c'étoit pour le porter au carnage, ou pour l'en détourner, Monpesat

1571,

s'en alla, & mourut de la dyffenterie quelques jours après. Ce fut un vendredi troisième d'Octobre. Austi-tôt qu'il sut parti, CHARLE les Jurats suivis de leurs Officiers se rendirent après dîné dans la maison de Monferrand avec une troupe de bandits, de scélérats & d'assassins, que P. de Lestonac avoit eu soin de raffembler. Après qu'ils eurent reçû l'ordre de Monferrand, ils se mirent à courir dans la ville avec des chapeaux rouges, couleur qui convenoit fort à leur dessein sanguinaire. Ils commencérent par Jean Guilloche & Guillaume Sevin conseillers au Parlement, & après les avoir assassinés chez eux, ils mirent leurs maisons au pillage. Un autre Conseiller nommé Boucher se racheta par une somme considérable qu'il donna à Monferrand; mais il ne laissa pas de courir grand rifque, & sa maison n'en fut pas moins pillée. Ce ne fut plus après cela que meurtres & que brigandages dans toute la ville, & en trois jours il y eut deux cens soixantequatre personnes égorgées, & il y en auroit eu bien davantage, si ceux à qui l'on en vouloit ne s'étoient sauvés dans le Château-Trompette, & dans un autre château. Jacque Benigne de Largebaton, premier président du Parlement, pensa être assommé dans ce tumulte, & ses amis eurent beaucoup de peine à le sauver.

Cette nouvelle étant venue à la Rochelle, rompit toutes les négociations de paix, & l'on commença à s'y préparer sérieusement à la guerre. Le baron de la Garde & Biron écrivirent encore pour renouer l'affaire; mais leurs nouvelles tentatives n'avant pas réuffi, le Roi y envoya François Dufou du Vigean de la première noblesse de Poirou, dans l'espérance que sa présence & son autorité feroient quelque chose sur l'esprit des habitans; mais comme ils ne voulurent pas le laisser entrer dans la ville, il se logea à un village nommé Tarlon près de la porte saint Nicolas, où les députés des Rochelois vinrent conferer avec lui le vingt-deuxième d'Octobre : il fit tout ce qu'il put pour leur perfuader au nom du Roy de recevoir Biron dans sa ville, & de lui obeir. N'ayant pû rien gagner, il se retira à Sigogne, distant de la Rochelle de trois lieues; mais quoiqu'il eut un fauf-conduit des Rochelois, il y fut attaqué par Guimeniere lieutenant de Saint-Etienne, qui tua deux Gentilshommes de sa suite, le blessa. Nnniij

Go gle

lui-même dangereusement, & s'empara de tous ses bagages. IX. 1572.

CHARLE Les Rochelois furent très-fachés de ce contre-tems : d'autant plus que l'Anguillier de la maison de Belleville, parent trèsproche de du Vigean, & qui avoit un grand credit dans la ville. leur remontra fortement qu'il ne falloit pas laisser la chose impunie : que cette injustice retomberoit sur eux . &c. les rendroit odieux , s'ils ne donnoient une satisfaction convenable à du Vigean. D'un autre côté Biron & du Vigean fe plaignant hautement de cette insulte, on commença à informer contre ceux qui pouvoient en être les auteurs : & Guimeniere en avant été convaincu, parce qu'il avoit le cheval fur lequel du Vigean étoit monté, il fut mis en prison. Mais Saint-Érienne étant revenu dans la ville sur ces entrefaires. soutint hautement que Guimeniere n'avoit rien fait contre les loix de la guerre. & il fit de si grandes menaces. si on ne le lui rendoit pas, qu'on abandonna la poursuite de cette affaire. Guimeniere étant en liberté, fit réflexion fur ce qui venoit d'arriver. & quoiqu'il eût toûjours été très attaché au parti des Protestans, il quitta la Rochelle, & alla se rendre au camp de Biron, qui se contenta de cette satisfaction pour l'injure qu'on avoit faite à du Vigean. Peu de tems après Saint-Etienne abandonna aussi les Rochelois, & avant recâ un fauf-conduit de Biron, il se retira chez lui.

Edit pour raffurer les Protestans.

Le huit d'Octobre le Roi donna un Edit, dans lequel, après avoir déploré le malheur de ceux que la crainte avoit fait fortir de leurs maisons pour aller s'établir dans des villes fort éloignées, & même hors du Royaume, où ils devoient être réduits à une grande misére ; il ordonne à tous les Commandans de faire faire une liste de tous ceux qui se sont absentés, & de les faire citer par trois jours de marchés pour revenir dans leurs maisons, promettant à tous ceux qui obéiroient, la vie & une entière sureté, avec la restitution & la possession libre de tout ce qui leur appartenoit : & qu'à l'égard des refractaires, on fit un inventaire de leurs biens, & qu'on en donnât l'administration aux procureurs du Roi. Le vingthuit du même mois le Roi fit publier un autre Edit en faveur des Protestans, par lequel il ordonne, qu'à la réserve de ceux qui ont conjure contre lui, on n'inquiere point les autres pour la Religion; que s'il y en a qui soient en prison pour ce sujet,

IX.

1572.

qu'on les mette en liberté sur le champ, qu'on les rétablisse dans leurs biens, & que les Gouverneurs & les Commandans CHARLE des lieux où ils seront, les prennent sous leur protection, & que s'il leur arrive quelque mal, ils en répondront en leur propre & privé nom. Ces ordres du Roi tendoient à affoiblir le parti de ceux qui avoient pris les armes, & en effet il y eut beaucoup de Gentilshommes, qui flatés par des conditions si équitables retournérent dans leurs maisons, & qui sans cela, ou seroient allés dans les païs étrangers folliciter les Princes à envoyer du secours à ceux qui avoient pris les armes, ou se seroient jettes dans les villes qui étoient au pouvoir des Protestans, & auroient pu se mettre à la tête d'une populace confuse, tremblante, & peu propre à soutenir la guerre par ellemême.

Pendant que la Cour prenoit toutes ces précautions, les Rochelois envoyérent deux fois des Députés en Angleterre, pour prier le comte Gabriel de Mongommery qui y étoit passé avec le Vidame de Chartre, (1) de faire embarquer du Tecours : ces Députés étoient Pardaillan , le ministre Claude du Moulin, & Jean-David Pair de la ville , (1) mais la tempête les ayant empêché d'aborder, on y renvoya Jean de la

Place. (3)

La Cour voyant que rien ne pouvoit engager les Rochelois à recevoir Biron, à moins qu'ils n'eussent des suretés plus fortes que des paroles, donne ordre à ce Seigneur de leur déclarer la guerre, s'ils ne le reçoivent sur le champ & sans aucune condition, & de les traiter comme des rebelles & des ennemis de l'Etat. Pendant qu'on fait les préparatifs nécessaires pour cette guerre, on envoya Tofinghi vieux officier Florentin, & gouverneur de saint Jean d'Angeli, Fiesque, & Greguet Genois, & Ramelli de Pezaro célébre ingénieur, avec deux galéres pour reconnoître la situation de la Rochelle, son port, & la profondeur du canal. Pour se mettre en état de faite cet examen de plus près, ils mandent qu'ils ont des lettres du Roi adressées aux habitans, & ils les font porter dans la ville par quelques-uns de leurs gens. Les galéresét ant

<sup>(1)</sup> Il s'appelloit Jean de Ferriere. Pairs & des Bourgeois. La Popeliniere (2)C'eft un Officier de l'hôtel de ville, met Jean-David au nombre des Pairs. composé du Maire, des Echevins, des (3) Bourgeois de l'hôtel de ville.

arrivées fur le midi à la vûë de la Rochelle, Tofinghî fe mir CHARLE à l'ancre affez loin de la ville ; la galére de Fiesque s'approcha plus près, & entra dans le canal: Greguet & Ramelli com. mencérent à dessiner; & à prendre le plan de la ville, en attendant que leurs gens qui y étoient allés dans un esquif en revinssent : ce qu'ils ne purent faire aussi-tôt qu'ils l'auroient voulu, parce que les Officiers du corps de ville les retinrent jusqu'au soir. Fiesque inquiet de ce retardement, craignit qu'il ne leur fût arrivé quelque chose de sinistre, & songea à se retirer: mais il s'élèva fur le foir un vent si violent qu'il ne put sortir du canal, & il se vit à l'entrée de la nuit entouré par quatre vaisseaux de charges, & par huit autres petits bâtimens à voile & à rames qui croisoient sur la côte. Cette petite flote étoit commandée par des Essarts, qui s'étoit mis en mer dans le dessein de s'emparer de l'isle de Re, dont la situation étoit très-avantageuse pour cette guerre, & pour la fûreté des convois, Dans ces circonstances, de Fiesque avertit les pilotes de mettre à la voile : aussi-tôt l'équipage reveillé crie aux armes, & les Commandans ordonnent à la chiourme de faire force de rames pour gagner la pleine mer. Mais sur les promesses que leur firent les Rochelois de leur donner la liberté, les rameurs cessérent leur manœure. Alors les Royalistes qui avoient contre eux le vent, la marée, & leur chiourme, prennent les armes pour dernière ressource : mais se voyant foudroyés par le canon, & accablés par le nombre, ils le rendirent. Greguet combattant à la prouë avec une hache dont il s'étoit faisi, fut percé d'une bale. Fiesque reçut deux légéres blessures, & fut pris avec Ramelli. La galère très. . maltraitée fut emmenée dans le port, & le lendemain toute la chiourme fut mise en liberté, comme on le lui avoit promis. Tofinghi, qui s'étoit tenu au loin, voyant qu'il n'y avoit pas moyen de secourir ses gens, & qu'il étoit trop soible pour tenir contre l'ennemi, prit le parti de se retirer suivant l'avis de celui qui commandoit sa galére; ainsi il vira de bord, & gagna la terre ferme.

La Rochelle alliégée,

On commença dès lors à traiter les Rochelois en ennemis. La guerre ne fut pas d'abord bien vive, & l'on fit encore une tentative pour engager les habitans à se soumettre. Voici ce qui en fit naître l'occasion, Mons capital du Hainaut, où Louis de

de Nassau & la Nouë s'étoient renfermés, perdit toute espé rance de secours après le massacre de Paris, & se rendir au CHARLE duc d'Albe, comme nous le dirons plus au long dans la fuite. La Nouë ne sçachant plus où se retirer, le duc de Longueville gouverneur de Picardie son ancien ami l'engagea à se rendre à la Cour. Il y vint, & contre son attente il y fut trèsbien reçû duRoi, qui le prit en particulier dans la maifon d'Al-vient à la bert de Gondy. Ce Prince après avoir excuse comme il put Courl'affaire de la saint Barthelemi, lui sit don des biens de Teligny, dont la Nouë avoit époufé la sœur : & après avoir fait l'éloge de son intégrité, de la valeur, & de son esprit ennemi des factions, ensuite il le prie & lui enjoint de travailler en même tems à maintenir la tranquillité du Royaume, & à fauver les Rochelois; que pour y réussir, il ne faut que leur inspirer des sentimens de paix. La Nouë s'en excusa d'abord, & dit au Roi qu'il n'étoit guére propre à négocier une affaire si difficile. Mais sur les instances du Prince, il s'en chargea, à condition que le Roi ne se serviroit point de son ministère la Noue de pour les tromper, & qu'on ne le mettroit point en situation négocier la d'être regarde comme un traître : Que son honneur lui étoit Rochelois. plus cher que sa vie, & que rien au monde n'étoit plus contraire à fon caractère que ce personnage de fourbe. Là-dessus le Roi lui donne parole que tout se passera de bonne soi, & le fait partir pour la Rochelle. On lui donne pour l'accompagner Jean-Baptiste Guadagne Florentin, sous prétexte de mettre à ses ordres un homme de confiance qui viendroit rendre compte à la Cour du succès de la négociation ; mais en effet pour lis servir d'espion dans toutes ses démarches. Comme cette affaire étoit de nature à donner lieu à bien des discours, la Nouë reçut volontiers l'inspecteur de la Cour : & il étoit bien aise que les deux partis fussent témoins de sa droiture & de sa sincérité. Sur le refus qu'on fit de le laisser entrer dans la ville, il se rendit le cinq de Novembre, comme on étoit convenu, au village de Tadon, accompagné de son inspecteur Florentin. Ce fut là que les députés de la Rochelle le reçurent avec une hauteur qui a peu d'exemples. Car après que ce Seigneur leur eut expose le sujet de sa commission qu'il leur eut déclaré qu'il avoit à leur parler de la part du

Roi, & qu'il eut demandé que les propositions dont il étoit

Tome VI.

chargé fussent rapportées au Conseil ; on se contenta de lui CHARLE repondre : " Il est bien vrai que nous sommes venus pour " conférer avec M. de la Noue mais M. de la Noue ne paroît IX. I 572.

» pas . & nous ne l'appercevons point ici.

Deux jours après on se rassembla au même endroit. & ce furent les mêmes propositions, & la même réponse, » Je suis » étonné, dit alors la Nouë, que vous avez sitôt oublié celui » qui a recu il y a trois ans tant de blessures pour vous & qui a » perdu un bras en combattant pour votre défense. Nous sça-» vons, dirent les députés, qu'il y a eu un la Nouë, qui a vécut » dans une grande liaison avec nous; mais il n'a jamais fait au-» près de nous le personnage que vous representez aujourd'hui. " Il s'étoit chargé alors de défendre une cause qui nous étoit » commune avec lui, & il l'a toûjours fait avec une valeur & une » fermeté qui ne s'est point démentie. Sourd à toutes les pro-» messes qu'on lui fit alors, il ne nous flata jamais de vaines » espérances ; jamais sous prétexte d'amitié il ne nous invita à » des conférences destinées à nous trahir. Vous avez ses traits. » mais vous n'avez pas fon cœur: ainsi retournez vers ceux » qui vous ont envoyé. » La Nouë dissimulant cet outrage, les pria avec tant d'instances de rapporter ses demandes au Sénat, qu'ils le lui promirent. Enfin on lui permit d'entrer dans la ville, mais la populace le regarda de mauvais œil; & pour toute réponse on lui fit ces trois propositions, dont on lui donna le choix : Que s'il vouloit rester dans seur ville comme fimple bourgeois, la République lui donneroit un logement, des biens & des dignités, à proportion des forces qu'elle avoit. S'il aimoit mieux commander eque toute la noblesse & toutes les troupes de la ville le reconnoîtreient volontiers pour leur Général, & combattroient avec plaisir sous fes aufpices : Que s'il ne vouloit ni l'une ni l'autre de ces conditions, il pourroit monter sur un de leurs vaisseaux, & passer en Angleterre, où il trouveroit beaucoup de ses amis.

La Nouë en ayant conféré avec Guadagne, prit le parti qui convenoit le mieux à sa dignité, & qui lui donnoit une grande autorité dans la ville, dans l'espérance qu'il pourroit trouver quelque occasion de s'en fervir pour porter les esprits à la paix, suivant la parole qu'il en avoit donnée au Roi : ainsi il accepta le commandement général que les foldats, le peuple & la Noblesse lui déféroient avec une grande unanimité, sans préjudicier pourtant à l'autorité du Maire. C'est ainsi qu'ils CHARLE appellent le chef des Echevins & des Pairs. Alors la Nouë revêtu du commandement des armes de la Rochelle, se trouva dans une grande perplexité. Comment servir le Roi suivant la parole qu'il lui en avoit donnée, sans s'exposer au reproche de trahir les Rochelois & leur cause, qu'il s'étoit chargé de défendre? C'est ce qui lui faisoit dire quelquesois que la mort lui feroit beaucoup plus de plaisir que sa vie,&qu'il seroit ravi d'avoir occasion de se la procurer, s'il le pouvoit sans offenser Dieu; c'est ce qu'il répétoit à Guadagne toutes les fois qu'il venoit le voir. Mais il se conduisoit avec tant de sagesse, & tout le monde étoit si persuadé de sa candeur & de sa bonne foi que jamais on n'interpréta mal ni ses paroles, ni ses actions. C'est pourquoi pendant qu'il fut à la Rochelle, où il remplit tous les devoirs d'un excellent Général & d'un zélé défenfeur de sa cause, jamais le Roi ne l'accusa d'avoir rien fait d'indigne d'un homme de bien, ni de contraire à la parole qu'il lui avoit donnée: & lorsqu'il se crut obligé de quitter les Rochelois, parce qu'on ne vouloit écouter aucune condition de paix, jamais ils ne le regardérent ni comme un déserteur, ni comme un traitre. Tant qu'il fut parmi eux, il les défendit avec toute la fidélité qu'exigeoit la dignité qu'il avoit acceptée : lorfqu'il n'y fut plus, il montra tonjours la même ardeur pour travailler au salut de la ville ; & par une grace singulière de Dieu, il se conduisit de manière avec les deux partis, que le Roi ne se plaignit jamais qu'il eût manqué à ce qu'il lui devoit, ni les Rochelois qu'il eût violé la foi qu'il leur avoit donnée.

L'espérance qu'on avoit conçûe de la negociation de la Nouë étant tout à fait évanouie, le Roi fit faire la revue de fes troupes le quatre de Décembre: on trouva quatorze compagnies d'arquebusiers commandés par Strozzi, \* en vertu de \* Philippe. son ancienne charge de colonel général de l'infanterie : pour la cavalerie elle étoit en petit nombre. L'affaire du siège ayant été proposée au Conseil, il sut résolu que Biron, nommé par le Roi gouverneur de la Rochelle, s'approcheroit de la ville avec le gros canon, & l'infanterie de Strozzi: Que le comte du Lude gouverneur de Poitou attaqueroit Marans, petite ville dont les Rochelois étoient maîtres, Normand, Capitaine

IX. I 572.

Oooii

de réputation, qui en étoit commandant n'avoit que trois IX. 1572.

CHARLE compagnies d'infanterie, & cinquante chevaux. Comme il se fentit trop foible pour tenir tête aux ennemis en pleine campagne, il jugea à propos de se renfermer dans la ville : mais ayant trouve Biron sur sa route, il se jetta dans la maison de Grimenaudiere, qui étoit entourée d'une muraille, & défenduë par devant d'un lange fossé. On envoya un trompette pour le fommer de se rendre, mais sans aucun succès. Aussitôt on fair approcher du canon, & l'on renverse la tour qui étoit devant la porte de la maison. La nuit qui survint à propos, donna à Normand la facilité de se sauver par les marais dont ce lieu-là est environné. Virolet qui étoit venu avec lui, & qui ne voulut pas le suivre dans sa retraite, parce qu'il étoit plus inquiet de ses chevaux, que de sa propre personne, sut pris le lendemain matin avec ce qu'il avoit de gens. La ville de la Rochelle réferva une compagnie à ce dernier : mais il fe piqua de ce qu'on ne payoit pas affez-tôt sa rançon, & lassé de servir des bourgeois, il passa au service du Roi.

Par des lettres du dix Novembre, on avoit aussi sollicité Languillier de quitter la Rochelle, & de se retirer dans sa maison, où il pouvoit vivre en repos sur la foi des édits. Ces lettres lui ayant été renduës trop tard, il y répondit le 8 de Décembre; qu'il avoit été forcé de le retirer dans cette ville pour mettre sa vie à couvert, & pour jouir de la liberté de conscience: Qu'à la vérité le Roi la lui avoit accordée par un édit dont il avoit folemnellement juré l'observation ; mais qu'il la lui avoit ôtée depuis contre la parole qu'il avoit donnée : Qu'il supplie donc S. M. de ne pas trouver mauvais, s'il n'obéit pas à l'ordre qu'il reçoit de retourner dans sa maison, jusqu'à ce qu'on lui ait donné une caution suffisante tant pour sa religion,

que pour sa vie.

Après ce premier exploit, Biron alla camper au bourg de S. André à trois milles de la Rochelle; il y fit un parc d'onze canons de fonte, en quoi consistoit son artillerie : mais il avoit toutes les provisions nécessaires pour un long siège. Strozzi prit son quartier à Pileboreau à deux milles de la ville. Goas Capitaine fameux s'empara de Ronfay avec fix compagnies d'infanterie. Il y eut de fréquentes escarmouches entre les deux partis, mais avec peu de perte : elle fut cependant plus

IX.

1572.

grande du côté des troupes du Roi que des Rochelois, parce = que les premiers qui ne connoissoient pas les lieux se trouvoient CHARLE souvent surpris dans des défilés, entre des buissons & des vignes, où qu'ils alloient s'enfoncer dans les marais falans. On leur prenoit aussi quantité de goujats & de valets, dans le tems qu'ils alloient chercher de l'eau ou du fourage. Il y eut même des soldats de la garnison, qui ayant pris des habits des troupes du Roi, venoient jusque dans le camp pour s'inftruire des desseins des assiegeans; & lorsqu'ils trouvoient quel qu'un à l'écart en s'en retournant, ils l'emmenoient prisonnier à la ville. C'est ainsi que sut pris Sainte-Colombe, qui étoit un très-bon Officier.

L'automne ayant été très-beau cette année, les Rochelois avec leur garnison firent une vendange très-abondante; & pendant qu'on étoit occupé à des pourparlers, ils firent entrer dans la ville vingt-cinq mille pièces de vin, & une trèsgrande quantité de ble : & dès qu'ils se virent menacés d'un siège, ils se haterent de tirer des hameaux voisins le plus qu'ils purent des provisions, & ce qu'il ne fut pas possible d'emporter, ils le brûlérent, de peur que l'armée du Roi n'en profitât. Elle ne laissa pas cependant d'en trouver encore beaucoup, malgré les précautions qu'ils avoient prises.

Les affieges faisoient des sorties fréquentes, dans l'une defquelles Saint-Martin furnomme le Luthérien, qui s'étoit joint à Strozzi avec huit cens fantassins d'elite, se trouva si bien envelopé par la cavalerie de la ville, qu'il eut bien de la peine à s'échaper: vingt de ses gens furent tués,& quarante qui s'étoient jettes dans une maison voisine furent faits prisonniers. Mais les affiégeans furent bientôt consolés de cette perte par une à peu près pareille que firent les assiégés. Campet un des plus fameux Capitaines des troupes de la ville fut es dans un de ces combats tumultuaires, & envoyé prisonnier à Nyort; mais il trouva moyen de se sauver.

Il se donna aussi un combat à Lasont, village situé à six cens pas de la Rochelle, où il y a des fources d'eau douce que l'on conduit dans la ville par des canaux. Les affiégéans ayant tenté inutilement de détourner ces sources, entreprirent de gâter les canaux. Pendant qu'ils y travailloient, la garnison fit une sortie, & vint fondre sur les travailleurs. Le

Oooii

IX. 1572.

combat fut vif, & dura jusqu'à la nuit. Les assiégés n'y per-CHARLE dirent que six hommes; mais la perte des assiegeans sut plus grande : la Salle & Fouillou deux de leurs Capitaines y furent faits prisonniers. Le lendemain le combat recommença au même endroit avec un fuccès pareil à celui de la veille, fi ce n'est que les tuyaux furent coupés, & les sources détournées: ce qui ne fit pas grand mal aux affieges, parce qu'il y a dans la ville un grand nombre de puits d'eau vive, outre que les Magistrats avoient défendu des auparavant qu'on n'allât prendre de l'eau à ces sources, parce qu'on croyoit que les assiégeans les avoient empoisonnées.

Le seize & le dix-huit de Décembre, il y eut un jeune solemnel dans la ville. Six jours après, Biron fit ruiner fix moulins à vent qui étoient auprès de la porte de Coigne, & l'on y prit ou tua une quarantaine de foldats, à qui l'on avoit fait dire de se retirer dans la ville. Le lendemain, qui étoit le jour de Noel, quelques Gentilshommes firent une course jusqu'à Ronfay, quoiqu'il y eût tant de glace dans les chemins, que l'on avoit peine à s'y foutenir. De Floyac un des plus braves Officiers de la garnison y sut dangereusement blesse d'un coup d'arquebuse. On les rapporta dans la ville, où il mourut quel-

ques jours après, très regretté de tout le monde.

Exploits des Protestans da côté de la Guienne.

Du côté de la Guienne, voici quelles furent les suites des Matines de Paris: c'est ainsi qu'on appelloit en ce païs-là le massacre de la saint Barthelemi. Jean de Lomagne seigneur de Serignac, homme de condition & d'une des meilleures maisons du païs, Regniers dont j'ai déja parlé, Moulins & quelques autres s'étant échapés du péril avec peine, se rendirent tous à Montauban dans le Quercy, & tinrent conseil fur le parti qu'il y avoit à prendre. Les vicomtes de Paulin & de Moncley étoient arrivés avant eux. Ces deux derniers étoient redevables de la vie au marquis de Villars, qui avoit été fait Amiral à la place de Coligny. Villars les avoit fort exhorté d'engager les habitans de Montauban à entrer dans des vûes de paix, pour se rendre dignes des bontés du Roi: & à la confidération de leur bienfacteur, ils n'oubliérent rien pour y réuffir, excufant du mieux qu'ils purent ce qui s'etoit passé à Paris, & louant fort la bonté & la clémence du Roi. Mais Serignac vivement touché de l'atrocité de cette

fus

TO S

e, ic

d/AC

1 020

quek

Lirpos

n de

CON"

in mi

e die

T IN T

(L)

e plai

NO. O

us igri

m C

ma A

mar c

11234

KM

lonios.

ر نون م

Panta

1000

III WILL

S IN

1000

ODIES &

distri

of it of

cicit

fatale journée, & du péril où il s'étoit trouvé, n'eut pas de peine à réfuter leurs raisons, & tout ce qu'il dit à ce sujet fut CHARLE écouté avec grand plaisir. En sorte qu'après avoir tenu conseil avec les députés de Millau, de Castre, & de Nîmes, & avoir envoyé à la Rochelle pour sçavoir le sentiment de cette ville. il fut résolu qu'on prendroit les armes, & qu'on feroit tous ses efforts pour se mettre en état de défense. Aussitôt Regniers s'empare de Villemur sur le Tarn. Caussade, Bioule, Negrepelisse, faint-Antonin, Malause, Flognac & Belleperche, petites places de la province de Rouergue, furent prises dans le même tems, aussi bien que Puylaurent, saint Paul de Damiate & Viterbe dans le Lauragais; Realmont, Lombez, & Roquecourbe dans l'Albigeois; Mazere, & Mas-d'Azil dans le païs de Foix. Le vicomte de Gourdon se faisit de Cadenas & de Souillac dans le Quercy. Ils s'emparérent outre cela de Terride, sur laquelle Serignac avoit des prétentions. Buzet qui n'est pas éloigné de Toulouse sur pris par escalade, & les habitans ayant voulu se mettre en défense furent tous tués. On fit une tentative inutile sur Rabasteins, parce que les échelles le trouvérent trop courtes.

Après ces conquêtes, on tint conseil à Realmont pour partager les Provinces. Le Quercy échut à Gourdon, toute la Gascogne au de-là de la Garonne à Serignac ; le Lauragais au vicomte de Paulin, & le Rouergue au vicomte de Panat; le vicomte de Caumont prit pour lui le Bigorre & le païs de Foix, & ils promirent tous de s'entre-secourir au besoin.

Cependant on fit aussi une tentative sur Sancerre, qui est une place du Berry très-forte par sa situation. Pendant les fur Sancerre. dernières guerres c'étoit l'asile des Protestans, & il y en avoit un grand nombre qui s'y étoient établis depuis peu. Le troisième de Septembre, on leur rendit une lettre du Roi, qui leur ordonnoit de recevoir le Gouverneur & la garnison que Claude de la Châtre gouverneur de Berry leur donneroit. Les habitans s'adressérent à Honorat de Bueil seigneur de Fontaine de la maison de Sancerre, qui étoit très-bien avec le Roi, & ils le priérent d'employer son crédit, pour qu'on ne leur envoyat point de garnison, & qu'on leur laissat la liberté de conscience qui leur avoit été accordée par les édits. De Bueil se chargea de les protéger, & il leur des êcha

IX. 1 572.

Tentative

un certain Cadaillet , petit Officier de la venerie du Roi ? IX.

1572. \* La Popelinietel appelle faint Pre.

CHARLE homme ruse, qui avoit été autrefois domestique chez le pére du comte de Sancerre. Cadaillet, & faint-Pé\* que les habitans avoient envoyé au seigneur de Fontaine entrent en négociation avec eux, & leur representent en particulier la grandeur du péril où ils s'exposent en recevant tous les jours quantité d'étrangers chasses de leurs villes comme séditieux; que ces gens-là, s'ils les écoutent, feront infailliblement cause de leur ruine: Qu'ils songent donc à leur salut avant toutes choses: Qu'ils disent à ces nouveaux venus de se retirer. de prendre leurs fûretes, & d'aller chercher un asyle ailleurs, fans quoi ils s'attireront surement l'indignation du Roi, & s'exposeront à de grands maux. Voilà ce qui se négocioit en secret : mais en public Cadaillet au nom du Seigneur de Fontaine faisoit de grandes instances pour qu'on envoyât des députés à la Cour, où la protection de ce leigneur lui feroit obtenir des conditions raifonnables. Les habitans par crainte ou par espérance en envoyérent cinq pour presenter leurs soumissions au Roi, comme on leur conseilloit; demander pardon du passé, & déclarer qu'ils étoient prêts d'obéir aux ordres de S. M.

On leur renvoya auffitôt Cadaillet, qui leur dit que le seigneur de Fontaine arriveroit bientôt avec les ordres du Roi. Les nouveaux habitans effravés de cette nouvelle vont trouver les ministres qui avoient le plus de crédit dans la ville, les follicitent, se plaignent les larmes aux yeux qu'on les abandonne impitoyablement ; qu'on les livre à leurs ennemis communs; qu'ils sont tous François, tous sujets du même Souverain; que leur cause est la même, & que le péril est commun.» A quoi bon, disoient-ils, certe distinction d'habitans » anciens & nouveaux ? elle n'est propre qu'à les diviser, afin » qu'il foit plus aifé de les ruiner les uns après les autres, & » d'accabler tout le corps, lorsqu'on sera parvenu à en di-» viser les membres. Vous ne pouvez ignorer, ajoutoient-ils, » ce qui vient d'arriver à Gien, à Orléans, à la Charité, ou pour mieux dire dans tout le Royaume : le malheur de 33 vos voifins doic vous rendre fages, & vous perfuader qu'on one vous traitera pas mieux que les autres; ces nouveaux » venus qu'on veut yous ôter, n'ont été chassez de leur pais

33 que pour la même Religion que vous professez : c'est pour » cela qu'ils font errans, & qu'on veut les égorger à vos yeux; CHARLE » le péril où ils se trouvent doit vous intéresser, & vous ne » pouvez vous montrer indifférens sur ce qui les touche, sans » passer dans toute la postérité pour des aveugles, des impies » & des infâmes.

1572.

Les Ministres trouvant ces plaintes bien fondées, en parlérent dans leurs assemblées, mirent le feu sous le ventre au petit peuple, & lui firent entendre que le seul moyen de se sauver étoit de regarder la cause de tous les Protestans comme leur cause particulière, & de ne se jamais séparer les uns des autres, pour quelque raison & sous quelque prétexte que ce fût.

Là-dessus l'on renvoya brusquement Cadaillet, qui alla rejoindre son maître à Cosne sur la Loire. Après lui avoir rendu compte du peu de fuccès de sa négociation, il lui dit que les principaux de la bourgeoisse étoient dans ses interêts, sur-tout Julien la Bertauche & Simon-Charle Luchet, qui étant maîtres du château, pourroient l'introduire par là dans la ville. Comme les conditions qui avoient été acceptées par les Députés, se trouvoient rejettées par la ville, il ne restoit plus que cette ressource. On choisit le neuvième de Novembre pour cette tentative. Charle de Bueil de Racan frére du Seigneur de Fontaine, s'approcha du guichet de la citadelle avec un détachement de gens d'élite; & ayant fait planter sans bruit ses échelles, il monta sur le mur avec environ trente de ses gens, dans le tems qu'il pouvoit compter environ sur un pareil nombre de ceux qui étoient dans le château. Pendant que le reste du détachement gagnoit le haut de la muraille, ceux de la forteresse qui n'étoient pas du complot donnérent le fignal à la ville ; auffi-tôt on donne l'alarme par tout. La Fleur brave capitaine accourt à la terrasse de saint Denis, & ordonne à Paquelon qui s'étoit sauvé depuis peu de la Charité, de sortir avec un bon détachement d'arquebusiers, pour barrer le chemin aux troupes qui marchoient vers la porte Oison, ce qui fut exécuté: & en même-tems l'on mit un bon corps-de-garde à faint Romble. Les gens du seigneur de Fontaine qui étoient dans les fosses, n'ayant plus d'espérance de pouvoir escalader les murs, se

Ď

Zi.

i

ic

Tome VI.

retirérent vers la rivière par un sentier détourné. Les habi-IX I 572.

CHARLE tans de leur côté attaquent le château, prennent la réfolution d'en rompre les portes & de les brûler, & ils obligent les femmes & les enfans de ceux qui étoient dans ce fort. d'y venir eux-mêmes. & d'y mettre le feu. Si les affiéres ne tiroient point sur ces personnes, qui devoient leur être si cheres, il y avoit beaucoup d'apparence que la place seroit bientôt forcée : s'ils les traitoient en ennemis, c'étoit un fujet de consolation pour les habitans d'avoir forcé ces trastres à tuer eux-mêmes leurs femmes & leurs enfans : & on ne pouvoit quéres exercer sur les conjurés une vengeance plus marquée. Enfin à l'aide d'une troupe de païsans, ils s'avancent jusqu'au pied de la muraille couverts de mantelets, & ils commencent la sape. Sur le soir ils apprennent de ceux des affiégés qui n'étoient pas du complot, que les conjurés perdent courage, & que les lécours promis par le Seigneur de Fontaine n'arrivent pas. Sur cet avis ils font une ouverture au mur, mettent le feu à un amas de paille qu'ils avoient fait apporter, & donnent l'assaut. Racan aussi-tôt prend la fuite avec ses gens . & abandonne la place quinze heures après qu'il s'en fut rendu maître. Cadaillet bleffé dangereusement, y fut pris & porté dans la ville : la populace en fureur le tua auprès de la porte faint Jean, comme chef de la conjuration. Paquelon ayant poursuivi quelque tems Racan, rentra dans la ville.

Comme il n'y avoit plus d'espérance d'engager les habitans de Sancerre à se soumettre, & à recevoir garnison, le feigneur de Fontaine s'en retourna à la Cour. Les Sancerrois ayant reconnu par ce qui venoit d'arriver, que leur division avoit pensé être la cause de leur ruine, se reunirent tous, & fans faire aucune distinction d'anciens & de nouveaux habitans, ils résolurent de vivre à l'avenir dans une concorde & dans une amitié parfaite. Comme ils ne pouvoient plus attendre de graces du Roi, ils établirent une milice bourgeoife, & se préparérent à la guerre, en protestant cependant toûjours qu'ils seroient très fachés d'être obligés de la faire : ils nommérent donc pour commandant général André Joanneau, qui avoir donné des preuves de son courage dans la guerre précédente. Martinon fut fait capitaine des anciens habitans, qui pouvoient faire cinq cens hommes, y compris

## DE J. A. DE THOU, LIV. LIII. 483

IX.

I 172.

les païsans. On lui donna Claude Pillard pour lieutenant, & Louis Martinat pour enseigne. Les principaux Capitaines des CHARLE nouveaux habitans étoient la Fleur, Chaillou, d'Orleans, Montauban, la Buissiere, de Cortaizon, le Buisson, la Minée, Paquelon, & d'Orival d'Aubigny, qui avoient trois cens hommes sous leurs ordres. Il y avoit outre cela les païsans qui combattoient avec des épées, des bâtons ferrés, des arquebuses & des frondes; & ils se servoient si adroitement de cette dernière arme, qui faisoit un grand effet de haut en bas, qu'il n'y eut rien qui incommodât tant les troupes du Roi pendant le siège : C'est de la qu'est venu le proverbe des Arquebuses de Sancerre, pour dire des frondes.

Après que le château eut été repris, les capitaines Ladoye, Guichard, le baron Bazarne, & quelques autres des premiers de la ville, se retirérent ailleurs, sans qu'on sçût le sujet de leur mécontentement, ce qui fut très-préjudiciable

aux affieges.

Il y eut d'autres villes que Sancerre qui ouvrirent leurs portes aux Protestans exiles & errans, sçavoir Montauban dans le Quercy, Millau dans la province de Rouergue, Nîmes, Saint Privat & Anduze en Languedoc; le Pousin, Aubenas, Villeneuve & Mirabel dans le Vivarez & dans les Cevénes; mais la plûpart des habitans de ces villes ne se voyant pas en état de résister à la puissance du Roi, se retirérent hors du Royaume, les uns à Genéve, les autres en Suisse. Pompone de Bellievre ambassadeur de France auprès des Cantons, exhorta ces derniers à retourner dans leurs maisons, & à profiter de la grace que le Roi leur offroit; & d'un autre côté il follicitoit les Suisses à ne point donner de retraite à des gens qui ne cherchoient qu'à exciter des troubles en France; mais comme il y auroit eu de l'inhumanité à refuser un asyle à des malheureux qui cherchoient à mettre leur vie à couvert par la fuite, la pitié fut plus forte sur le cœur des Suisses, que les demandes du Roi & que les plaintes de son Ambassadeur. A l'égard de ceux qui étoient restés dans leurs maisons, non seulement ils perdirent toute espérance de se soûtenir à la vûe de leur foiblesse; mais ébranlés par le peu de succès qu'ils avoient eu jusqu'alors, ils se partagérent encore en différens sentimens sur la justice de leur

= cause. Plusieurs d'entre eux soûtenoient qu'il n'étoit pas per-JX. 1 572.

CHARLE mis de prendre les armes sans l'autorité du Prince, ou du chef de la Republique: & que quand même le Roi abuseroit de son pouvoir, il étoit défendu à ses sujets d'opposer la force à ses injustices. Que Dieu l'avoit assez fait voir par le malheureux fuccès qu'avoient eu jusqu'alors toutes les entreprises des Protestans de France, quoiqu'ils prissent pour prétexte l'enfance du Roi, qui n'étoit pas en état de gouverner le Royaume: & la mauvaise administration de ceux qui formoient son conseil, & qu'ils eussent d'ailleurs à leur tête des Princes, & des personnes d'une très-grande considération. Qu'aujourd'hui le Roi étoit en âge de conduire fon Etat; qu'il n'y avoit aucun Prince à qui ils puffent dire que le gouvernement appartenoit; que d'ailleurs leur Prince legitime protestoit hautement qu'il ne vouloit faire aucun préjudice à la cause des Protestans; que si Coligny & ses amis avoient été accablés, c'étoit parce qu'ils avoient formé une conjuration, & qu'ils prenoient des mesures pour renouveller la guerre : Que le Roi ne s'étoit déterminé à un parti si violent que par nécessité, & dans la seule vûe de rétablir la paix dans le Royaume. Que quand même il auroit dans cette occasion passé les bornes de la justice, il n'appartenoit pas à un sujet de s'elever contre lui, de lui demander compte de ses actions, ni de s'arroger le droit de le punir : Que c'est Dieu qui l'a donné pour chef à fon peuple ; qu'ainsi c'est à Dieu seul qu'il est comptable de son administration. Il y en avoit même entre eux qui blamoient hautement la mémoire du prince de Condé & de Coligny & qui les accusoient de s'être portés à des excès que le Roi ne devoit pas fouffrir. Que des prières & des remontrances ils étoient passés tout d'un coup à la violence & aux factions, & que ce n'étoit pas sans une dispofition particulière de la Providence, que le Roi qui ne cherchoit que la paix, & le maintien des Edits qu'il avoit jugé nécessaire à la tranquillite du Royaume, s'étoit porté à un parti extrême. Ceux qui parloient ainsi ne dissimuloient pas les vices que l'oissivere & les richesses avoient depuis longtems introduits parmi les Protestans, & qui avoient attiré fur eux la colére de Dieu, & la vengeance de leur fouverain. Que le meilleur parti qu'ils eussent à prendre étoit de se

IX. 1572.

foûmettre & d'appaiser par leurs priéres & par leur patience, ce Prince qu'ils avoient irrité par leurs armes. D'ailleurs à CHARLE confiderer les choses humainement, quel moyen leur restoit-il d'entreprendre la guerre ? & quel fuccès pouvoient-îls en efperer après la mort de tant de braves gens, de tant de grands capitaines, après la défaite de tant de troupes, après la ruine enfin de tant de familles exterminées ou dépouillées de tout? Qu'il y auroit de la folie à vouloir résister à toutes les troupes du Royaume, sans places fortes, sans garnisons, sans argent; & qu'il ne falloit plus compter sur les secours etrangers, Quelle apparence en effet que la reine d'Angleterre & les princes d'Allemagne, qui les avoient affiftés dans les guerres précédentes, voulussent encore les aider dans l'état déplorable où étoient leurs affaires, & s'engager à des grandes dépenses, qui ne serviroient qu'à épuiser leurs finances, & à leur attirer la haine du Roi ? Qu'ils n'avoient donc plus d'autre reflource humaine que de recevoir la loi de leur prince, & d'en obtenir les conditions les plus favorables qu'ils pourrojent.

Mais malgré ces considérations, & toutes les difficultés qui renaissoient de tems en tems, l'horreur du carnage de la faint Barthelemi, & la crainte d'un pareil traitement s'ils recevoient garnison dans leur ville, empêcha le plus grand nombre de penser à aucun accommodement, & le désespoir

donna du courage & de la force aux plus timides.

Dans le tems qu'on tâchoit d'engager la Rochelle & San- Tentative cerre à recevoir garnison, Guillaume de Joyeuse lieutenant Nimes. de Damville en Languedoc, & qui commandoit en son absence, faisoit la même proposition à plusieurs villes de cette Province, & sur-tout à celle de Nîmes, qui chanceloit d'abord, n'osant pas refuser absolument, cherchoit des prétextes pour tirer la chose en longueur : mais comme Joyeuse pressant tellement qu'il n'y avoit plus moyen de reculer, la plupart des habitans, sur tout les riches, étoient d'avis de s'accommoder au tems, & disoient qu'il ne falloit pas s'exposer témérairement à des malheurs, dont on pourroit se repentir trop tard. Tout panchoit à prendre ce parti; mais Chaussonne un des conseillers du Présidial s'y opposa : & comme il passoir pour un homme ferme & intégre, il eut assez Ppp iii

IX. I 572.

d'autorité dans le conseil pour empêcher la décision. » Ne CHARLE » précipitons rien , leur dit-il , il sera toûjours tems de nous " déterminer : C'est ici la cause de Dieu ; soïons assurez qu'il » la soûtiendra : Il ne sçauroit nous arriver rien de pire que » la mort; & elle est beaucoup plus supportable à des gens qui » ont l'épée à la main, qu'à des malheureux sans armes, qui » fe voient entre les mains des brigands, dont ils n'ont point » d'autre traitement à attendre que celui qu'on vient de faire » aux villes de Paris, d'Orleans, de Castres & de Toulouse. » où ils ont égorgé un nombre infini de personnes avec une » barbarie qui n'a point d'exemple. Il vaut bien mieux être » tué par un ennemi dans un combat, ou fur une bréche, » que d'être affaffiné par un voleur, ou de mourir par la » main d'un bourreau. Les armes que l'on prend pour repoul » ser une injustice, sans avoir dessein d'en faire à personne. » ne sont défendues ni par les loix divines, ni par les loix lut-» maines : ce n'est pas contre le Roi que nous ferons la guerre, » mais contre des impies & (célérats, qui abusent de son au-» torité, pour faire périr tous ceux qui leur déplaisent. Si » dans une cause aussi juste que la vôtre, vous travaillez sé-» rieusement à purifier vos cœurs en confessant sincérement » vos péchés devant Dieu; s'il est le but de tous vos vœux & » de toutes vos espérances, vous ne devez pas douter qu'il » n'ait pitié de vous, & qu'il ne vous ouvre un chemin de » salut du côté où vous l'espérez le moins. En attendant, » marchez dans la patience, priez, & faites réflexion que » les réfolutions précipitées font toûjours dangereuses, & » qu'au contraire la lenteur jointe à la prudence fournit » presque toûjours des occasions de mettre ses affaires en bon » état : c'est donc à ce dernier parti que vous devez vous » en tenir.

Ces rémontrances de Clausonne furent encore appuyées par les habitans de Montauban, qui soûtenus de leur côté par l'exemple des Rochelois, encouragerent la ville de Nîmes à persister dans la résolution de ne point recevoir de troupes, & de ne point interrompre leurs assemblées. Ainsi ils firent une longue réponse à Joyeuse, où après avoir proteste qu'ils seroient toujours fideles & soumis au Roi, ils difent que dans la conjoncture où ils fe trouvent, ils ne peuvent

pas exécuter ses ordres; qu'ils ne consentiront jamais à recevoir garnison, à moins qu'on ne leur donne une caution va\_ CHARLE lable, qui mette à couvert leurs biens & leurs vies, & outre cela la liberté de conscience & l'exercice de leur Religion, qui leur est infiniment plus chére que les biens & que la vie même. Ils exagérent ensuite & dépeignent avec des termes pleins d'horreur le carnage fait à Paris, & dans toutes les villes qui avoient suivi l'exemple de la capitale. Ils avoitent que ces cruautés les épouvantent, & qu'ils craignent qu'en se soumettant au joug qu'on veut leur imposer, ils ne soient dépouillés & égorges, comme l'ont été leurs amis & leurs frères, qui pensoient comme eux sur la Religion. Qu'ils n'en seront pas moins fideles au Roi pour cela, & que quand le tems aura peu à peu dissipé la juste crainte dont ils étoient alors faisis, S. M. les trouvera toûjours très-disposés à lui obeir, non seulement sur ce point, mais en tout ce qu'il lui plaira d'exiger d'eux.

Sur cette réponse Joyeuse faisant semblant de s'intéresser vivement à leur salut, les pressa d'interrompre au moins leurs prêches, afin de marquer au Roi par quelque endroit l'envie qu'ils avoient de lui obeir : Que la défense de tenir des assemblées ne tendoit ni à lier leurs consciences, ni à empêcher l'exercice de leur Religion, dont S. M. vouloit leur laisser la liberté entière; mais seulement à ôter pour le present toutes les occasions d'exciter des troubles, & à faire cesser tout ce qui étoit capable de donner de l'ombrage. Que le Roi étoit persuadé qu'il s'y parloit fort peu d'exercices de piété, de réforme & de rétablissement de la discipline, & que leurs Présidens n'avoient gueres d'autre but, que d'exciter des féditions, de foulever les villes, & de prendre des mesures pour renouveller la guerre. La dessus la ville voulant montrer les égards qu'elle avoit pour les ordres du Lieutenant général de la province, ou pour mieux dire du Roi, décida après une mûre délibération, que leurs affemblées ne se tiendroient plus le jour, ni publiquement, mais seulement en cachette & pendant la nuit; ce qui fit murmurer bien des gens. Viviers & quelques autres villes des Cevennes, qui étoient entre les mains des Protestans, suivirent l'exemple de Nîmes dans l'espérance que le Roi-les traiteroit plus favorablement.

1572.

CHARLE IX.

Les habitans de Nîmes prévoyant que si la guerre venoir à s'allumer, le premier effort tomberoit fur eux, se préparérent à le foûtenir. Dans cette vûe ils ruinérent un de leurs fauxbourgs, qui étoit très-peuplé, parce qu'en cas de fiége il auroit fort incommode la ville. Le Roi envoya à Viviers un Gentilhomme du pais nomme Logeres connu pour home me de probité. A son arrivée les Protestans s'emparérent du Poufin, place forte sur le Rhône, & très-avantageusement située pour la guerre. Il y a dans le voisinage une petite ville appellee Villeneuve, dont le Bailliage ressortit à Nîmes. Les habitans tant Catholiques que Protestans s'étoient, ligués enfemble pour leur sûreté commune, & avoient nommé deux commandans militaires, Mirabel pour les Catholiques, & Baron pour les Protestans. Leur union ne dura pas long-tems, & ceux qui favorisoient le parti du Roi ayant tout à craindre des autres, qui étoient irrités de longue main, & d'ailleurs très-ombrageux, crurent qu'ils ne pouvoient rien faire de mieux que de se mettre entre les mains de Logeres, qu'on scavoit être ennemi de la violence & des meurtres. Logeres informé par Mirabel de ce qui se passoit, fit avancer sestroupes, & s'étant approché lui-même jusqu'à la porte de la ville, de concert avec Mirabel, il le fomma au nom du Roi de lui ouvrir les portes. Baron qui se promenoit près de là sans armes, effrayé de ce discours, & ayant vû Logeres s'avancer avec un air pacifique, & faluer honnêtement tous ceux qu'il rencontroit, il se douta du complot, & s'échappa sans bruit. Logeres maître dans la place se conduisse avec beaucoup de modération, car il n'y eut pas une goute de fang répandu : mais sa réputation ne fut pas tout-à-fait si pure du côté de l'avarice , car ayant fommé les villes d'Aubenas & de Privas, de recevoir garnison, sur le resus qu'elles en firent, il composa avec les habitans moyennant une somme d'argent qui lui fut promise, & retint un des plus riches bourgeois nommé Valeton, juíqu'à ce que la fomme ent eté payée.

Baron se retira à Mirabel, qui étoit un des lieux désignés par l'Edit pour y faire le prêche, & il s'en empara par le moyen d'un Gentilhomme nommé Pradel, qui avoit du bien en cet endroit. Cette place lui servit dans la suite à se rendre maître de Villeneuve, d'où il avoit été obligé de se sauver,

Ç,

Le Dauphiné étoit cependant fort tranquille par la sage conduite de Bertrand de Simiane de Gordes Lieutenant géné- CHARLE ral de la Province, & commandant en l'absence de Monpensier, qui en étoit Gouverneur. Ce qui lui fut d'autant plus aifé, que les Protestans n'y avoient ni villes, ni places de guerre, ni forteresses, & que Monbrun, qui n'avoit point été au mariage du roi de Navarre, demeuroit caché chez ses amis, en attendant qu'il se presentât quelque occasion de se

IX. 1 572.

Pendant ce tems-là Damville vint dans son gouvernement deLanguedoc, pour réduire les villes qui refusoient de se soumettre aux volontés du Roi. Avant son arrivée, Joyeuse fon Lieutenant avoit assemblé une armée par ordre du Roi. Damville se mit à la tête; mais il ne sçavoit par où il devoit commencer. Les habitans de Nîmes croyant que la tempête tomberoit d'abord sur eux, travailloient sans relâche à met-

tre leur ville en état de défense.

Quelque tems auparavant, Antoine Dupleix feigneur de Gremian, homme de guerre & bon Officier, ayant appris ce qui s'étoit passé à Paris, avoit rassemblé quelques troupes pour sa sûrete; & voyant que personne ne pensoit à l'inquié. ter, il forma le dessein d'attaquer les autres. Dans cette vue il marcha à Sommieres, où Joyeuse qui ne s'attendoit point à cet ennemi, n'avoit laissé qu'un petit nombre de cavaliers, & ses équipages. Dupleix se rendit maître de cette place, qui fervit d'asyle aux Protestans pendant les suites du tumulte de Paris. Il y en vint un grand nombre, qui se tinrent quelque tems en repos, parce que le Commandant du château leur avoit donné parole que de son côté il ne leur feroit aucun mal; mais foit qu'ils eussent quelque soupçon que ce Commandant se disposat à violer la foi qu'il leur avoit donnée; soit que leurs heureux succès leur eussent enslé le courage, ils formérent le dessein de s'emparer de la place avec le secours de Dupleix, qui étoit à Leques dans le voisinage. On s'aboucha pour cette entreprise avec un maréchal nommé Ribot, & un serrurier appellé Guillaume Aimar, qui travailloient pour le Commandant, & qui entroient à tout moment dans le château, fans que le corps-de-garde les en empêchât. Ces deux ouvriers y vont vers le tems du dîner, Tome VI.

Qqq

fe saisissent de quelques soldats & les tuent. Le beau-frére du CHARLE Commandant étant accouru au bruit, est aussi-tôt égorgé: & le Commandant lui-même auroit perdu la vie, s'il ne se IX. fût jetté promptement dans une tour, d'où il donna le signal 1572. & cria aux armes. Mais Gremian qui étoit embusqué près de là avec cinq cens hommes d'élite, s'étant présenté à la porte du château, Ribot & Aimar vinrent à bout de l'enfoncer à force de leviers : ce qui donna moyen à Gremian d'entrer avec son détachement. Monperroux enseigne de Joyeuse, qui étoit de la garnison, étant accouru au secours du Commandant, Ribot roula sur lui de grosses pierres, & l'obligea de se retirer avec un petit nombre de gens, vers une tour qui couvroit le pont. Tout le reste de la garnison se dispersa, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Enfin les tours capitulérent & se rendirent, à condition que Monperroux & le Com-

mandant auroient la liberté de se retirer où ils voudroient. Ceci arriva le dix de Novembre.

Le même mois on enleva aux Catholiques par une ruse de guerre très-bien concertée, le château de Chelar, un des plus forts du Vivarez, au pied duquel est une ville basse. Le capitaine la Mothe y commandoit avec une bonne garnison. Dans les dernières guerres les habitans, qui étoient presque tous Protestans, se voyant assieges par la Torrette, taillérent dans le roc un soûterrain pour se lauver dans une nécessité extrême. Cette issuë étoit connuë de très-peu de monde. Pendant l'absence de la Mothe, qui étoit allé trouver de Gordes à Valence, la bourgeoisie saisst l'occasion de se délivrer des insultes continuelles qu'elle recevoit de la garnison ; ainsi après avoir tenu conseil, elle ôta une pierre énorme qui bouchoit l'entrée de ce soûterrain, entra la nuit dans la citadelle, se jetta sur la garnison endormie, & sit main-basse sur ceux qui voulurent se mettre en défense, le reste demeura prisonnier. La Mothe en recut la nouvelle dans le tems qu'il parloit à de Gordes du château de Chelar comme d'une place imprenable. Comme on n'étoit pas encore bien instruit de la manière dont les habitans s'en étoient rendus maîtres, il se mit à jurer, & peu s'en fallut qu'il ne donnât un démenti au courrier : mais enfin il devina fans y penser comment la chose étoit arrivée; car il s'écria : » Il faut ou qu'ils y

» foient venus par fous terre, ou qu'ils y foient entrés en

CHARLE IX. 1 572.

Damville s'étant mis en marche avec son armée, fit une tentative inutile fur Usez : il prit ensuite Saint Geny, & força Cauvisson. Dans le tems qu'on crut qu'il alloit de là à Nîmes, il retourna vers Sommieres, dont le siège dura quatre mois. Mais cet événement regarde l'année suivante, qui fut célébre par quatre sièges fameux, celui de Sommieres, de Sancerre, de la Rochelle & de Harlem en Hollande; & de plus par l'élection du duc d'Anjou pour roi de Pologne.

ı(z

die

ú.

100

ķû

10

Tel fut le commencement de la quatrieme guerre civile de Commence-France, qui eut un succès très-différent de ce que l'on pensoit : car après le meurtre de tant de Généraux , la disper- guerre civile. sion de tout ce qui restoit de Noblesse parmi les Protestans, l'effroi des peuples dans toutes les villes, il n'y avoit personne qui ne regardat ce parti comme absolument ruiné : cependant contre l'attente de tout le monde, & contre l'opinion de ceux même qui avoient pris les armes plûtôt malgré eux que de dessein prémédité, cette guerre, dont les commencemens parurent si foibles, retablit en moins d'un an les affaires des Protestans, sans le secours d'aucun Prince étranger. & malgré la disette d'argent où les avoit réduit le pillage de tous leurs biens. Mais comme le massacre de Paris influa beaucoup sur les affaires de la Flandre, & que par là elles ont eu une très-grande connexité avec les nôtres, l'ordre demande que j'en parle au commencement du Livre suivant.

Fin du cinquante-troisiéme Livre.



Qqq ij



## HISTOIRE

DE

## DE THOU

## LIVRE CINQUANTE-QUATRIÉME.

CHARLE IX. 1572. Affaires des Païs-bas.

DEndant que le duc d'Albe est tout occupé de la levée du dixième & du vingtième, & qu'il l'exige avec autant de dureté que s'il n'y eût point eu d'émotion populaire à craindre, tous les artifans de Bruxelles fermérent leurs boutiques de concert; les boulangers refusérent de cuire, les braffeurs; les droguistes, & généralement tous ceux qui fournissoient des choses nécessaires à la vie, ne voulurent plus rien vendre, afin , disoient-ils , de n'avoir ni dixiéme, ni vingtième à payer. Le Duc prenant cette résolution pour une insulte, mit des corps-de-garde dans tous les quartiers de la ville, & résolut de faire pendre à leurs portes tous ceux qui refuseroient d'ouvrir leurs boutiques & de vendre. Déja le jour d'exécuter cette Sentence terrible étoit arrivé; les bourreaux & les autres ministres de sa cruante n'attendoient que ses ordres; les échelles & les cordes étoient prêtes, lorsqu'il apprit que les conféderes s'étoient rendus maîtres de la Brille en Hollande. Le Duc dissimula le mieux qu'il put le trouble que cette nouvelle lui causat; cependant il n'osa punir les coupables. == Mais de peur que l'on ne crût qu'il se repentoit d'avoir pris CHARLE un parti extrême, il publia que l'exécution n'étoit que diffé-

rée à un tems plus commode.

Voici comment la place tomba entre les mains des Etats. Un grand nombre de Gentilshommes & d'habitans bannis Etats. du païs, & retirés en Angleterre vinrent à bout de former une flote d'environ quarante navires en mauvais état, qu'on appelloit par dérision les Oyes de la mer, avec lesquels ils faifoient des courses, & infestoient toutes les côtes. Le duc d'Albe envoya plusieurs couriers en Angleterre pour s'en plaindre, & representer à la Reine qu'elle ne pouvoit pas donner de retraite à des Corfaires dans les ports de son Royaume, sans violer le traité conclu avec l'Espagne. Quoique Elisabeth ne fût pas fort amie du duc d'Albe, elle ne jugea pas à propos de lui refuser la satisfaction qu'il demandoit : mais elle commença par avertir les Hollandois de ce qu'elle alloit faire. Après quoi elle donna un édit terrible, par lequel elle ordonna aux réfugiés de fortir incessamment de tous ses ports. & particuliérement de celui de Douvre, défendant à tous ses sujets de leur fournir aucunes munitions. Cet édit ne fit pas plaisir aux Hollandois : mais comme ils étoient forcés d'obéir, ils prirent le parti que la nécessité leur inspira; & le péril n'ayant fait qu'augmenter leur hardiesse, ils vont à Enchufe, où ils prennent deux navires, l'un d'Anvers richement chargé, & un autre de Biscaye. Comme le vent n'étoit pas favorable, ils furent pouffés à l'isle de la Brille, où la Meuse & le Rhin joints ensemble se jettent dans la mer : & ce futlà que l'occasion leur fit hazarder une entreprise, à laquelle ils n'auroient jamais ofé penser. Ils attaquent la ville qui porte le nom de l'isle, & renversent la porte avec des petards; montent sur la muraille, attaquent la place à l'improviste, & s'en rendent maîtres le premier d'Avril, jour des rameaux. Aussitôt ils pillent toutes les églifes & tous les couvens des environs, brifent les images, & se mettent à fortifier cette ville avec une extrême diligence. Le duc d'Albe instruit de ce qui venoit d'arriver, envoye ordre au comte de Boffu de prendre dix compagnies d'infanterie Espagnole qui étoient près d'Utrecht sous les ordres de Ferdinand de Tolede, & de s'en

Qqqiij

1572. Prife de la Brille pour les

10

ΙX 1572.

CHARLE dois allerent au devant de lui. Les Espagnols n'osant s'avancer plus près, & se voyant abandonnés de la marée, qui se retiroit font tous leurs efforts pour tirer leurs navires fur la côte voifine. Mais comme les ennemis les pressoient vivement, il v en eut un grand nombre de tués : & les autres ne nouvant se rirer de la bouë restérent prisonniers. & leurs vaisseaux furent brûlés : le peu qui s'en échappa se sauva du côté de Dort: mais on ne voulut pas leur ouvrir les portes. Tout cela, si l'on croit Mendoze, arriva par la trahison du gouverneur de Vlaerdingen fur la Meufe, qui avertit le comte de Inmey que les bâtimens Espagnols étoient restés à sa garde. & qu'il lui conseilloit d'y venir mettre le feu. De Dort les Efpagnols allerent à Roterdam, où ils furent recûs le o d'A. vril les uns après les autres par pelotons. Rodrigue Zapata & François de Valdez étoient de ce nombre: des qu'ils furent entrés, & qu'ils se virent en assez grand nombre pour se rendre maîtres de la place, Bossu pour leur donner l'exemple tua de sa main un des soldats de la garde. Aussitôt les Espagnols arrachent les portes, font entrer leurs compagnons, le saissifient des places, tuent tout ce qu'ils rencontrent, & mettent la ville au pillage. Il y eut environ deux cens habitans de massacrés en cette occasion. De-là ils allérent à Delfvhaven, où il y a un bon port : ils s'emparérent de cette place, & y mirent une nombreuse garnison commandée par Gaspard Drea.

Les principaux chefs des confédérés étoient le comte de Lumey, dont je viens de parler, Guillaume de Bois de Trelon. le baron de Sweten, Lancelot de Breterode, Barthelemi Entens, Jean Viger de Stizmo, tous Gentilshommes de Frise, & quelques autres, qui ayant trouvé les Hollandois & les Zélandois déja fort irrités, par ce qui venoit d'arriver à Roterdam, les follicitérent vivement de se joindre à eux, & en attirérent en effet un grand nombre dans leur parti.

Révolte de Fleffingue.

Le duc d'Albe jugeant qu'il étoit d'une grande importance de bien fortifier Flessingue dans l'isle de Walkeren, la plus considérable de toutes les isles de Zélande, & située trèsavantageusement, tira du Brabant huit compagnies d'infanterie Espagnole, & les y envoya sous la conduite d'Osorio de

Angulo. Ces troupes arrivérent le jour de Pâques, qui tomboit cette année-là au huitieme d'Avril; & on avoit fait pren- CHARLE dre les devants aux maréchaux des Logis. A peine furent-ils arrivés dans la ville, que l'un d'eux prit querelle avec les habitans, jusqu'à donner un soufflet à un bourgeois, qui lui répondoit, disoit-il, avec trop de fierté. Aussitôt la bourgeoisie irritée prend les armes, insulte les maréchaux des Logis, les chasse de la ville, & tue dans ce tumulte Pacheco, à qui le duc d'Albe avoit donné le commandement de la citadelle, qui n'étoit pas encore achevée. Sa tête fut plantée au bout d'une perche & exposée sur les murs, à l'instigation des factieux, qui voulurent par-la engager les habitans de manière, qu'il ne leur restât plus aucune espérance de réconciliation - avec le duc d'Albe. Aussi ils envoyerent sur le champ des députés au prince d'Orange pour lui demander du secours, & ils sollicitérent même en secret la reine d'Angleterre de leur envoyer des troupes. De Angulo n'ayant pu rien faire à Flessingue. Vackem Gouverneur des isles lui conseilla de s'en retourner à Bergue, d'où il étoit venu, & il suivit son confeil.

Dès que le prince d'Orange eut été informé de ce qui venoit d'arriver à Flessingue, il y envoya un secours de cinq cens François sous la conduite de Jerôme de Tseraers, Les Zélandois tâchérent envain d'engager la ville de Middelbourg à fuivre l'exemple de Flessingue: Lanoi sieur de Beauvois la retint dans l'obeissance du roi d'Espagne; mais il ne put empêcher la ville de Canfere, qui étoit l'arfenal de la Zélande, de s'unir aux Flessingois. Depuis ce tems-là ces derniers prirent l'artillerie de tous les vaisseaux qui abordoient chez eux, équipérent une flote, & ravagérent tout le pais qui appartenoit aux Espagnols: il leur vint encore cinq cens François envoyés par le comte de Nassau, & conduits par Jean de Chaumont seigneur de Guitry.

Le duc d'Albe ayant ordonné qu'on lui envoyât du canon de Dunkerque pour aller attaquer Flessingue avant qu'on eût le tems de la fortifier, cette artillerie tomba entre les mains des Anglois, ou par la lâcheté des troupes qui la conduifoient, ou par leur trahifon, comme le disent les Espagnols.

Quelque tems après on chargea Lanoi de faire entrer deux

IX. 1571. Siége de

par les Etats.

cens hommes à Tergoes, ville capitale de l'isle de Sud Beve-CHARLE land, qui est à l'embouchure de l'Escaut, & de se jetter dans Middelbourg avec un pareil nombre de troupes. Les confédérés se voyant maîtres de toute l'isle de Walkeren, à la réferve de Middelbourg, & de la forteresse d'Armuide; animés Middelbourg d'ailleurs par tant de conquêtes qui avoient surpassé leurs espérances, ils marchérent contre Middelbourg même dans le dessein d'en faire le siège. Pour l'empêher, le duc d'Albe fait venir de Bergue Jean de Salazar avec deux compagnies du régiment de Sicile, & il envoye ordre à Gonçales de Bracamonte de se rendre à Bolduc avec huit compagnies du régiment de Flandre, qui étoient à Ipre, & à Rodrigue de Tolede Colonel du régiment de Naples, de remettre Bolduc entre les mains de Bracamonte, & de conduire ces huit compagnies à Bergue, où deux autres compagnies du même régiment, & quelques compagnies Flamandes des places voifines devoient l'aller joindre. Christophle de Mondragon gouverneur de Danvilliers reçut ordre en même tems de lever un régiment de dix compagnies, & de le mener à Anvers. Lorsque toutes ces troupes furent assemblées, Sancho Davila gouverneur de la citadelle d'Anvers, fut chargé du commandement général de l'armée de mer, parce que le duc d'Albe étoit retenu à Bruxelles par des affaires qui demandoient sa presence.

Davila mit à la voile à la mi-Avril, & vint aborder le soir aux digues: ( c'est ainsi qu'on appelle certains ouvrages faits de fable, & d'une herbe que l'on trouve sur les bords de la mer, & élevés à la hauteur nécessaire pour mettre à couvert des inondations le terrain de ces Provinces qui est fort bas ; & c'est de là que leur vient le nom de Païs-bas, sous lequel nous les connoissons.) Comme la marée n'étoit pas assez haute pour porter les vaisseaux près de la terre, les foldats se jettérent à l'eau jusqu'à la ceinture, & marchérent ainsi du côté de Middelbourg pour y entrer par derriére, parce que les confédérés qui ne prévoyoient pas qu'on y pût envoyer de secours, ne l'avoient pas investie de ce côté-là. De Liques commandoit l'avant-garde composée de deux censarquebufiers Flamans : Davila le suivoit avec le reste des troupes, & ils entrerent dans la ville sans combat. Davila y ayant laissé de fon détachement à dessein de poursuivre les ennemis. Her- CHARLE nando Añasco de Medinilla avec cent cinquante Espagnols,

IX. 1572.

& Torre avec deux cens Flamans prirent les devants : Davila marchoit enfuite, fuivi de Beauvoes avec environ fix cens hommes. Etant tombés sur les troupes qui gardoient la tranchée, ils les renversérent, & prirent six pièces de canon avec lesquelles on battoit la place. Les ennemis se jetterent dans un fort voisin, qu'ils abandonnérent dès que Davila parut : & la garnison qui étoit de deux cens hommes, s'enfuit avec eux. On y prit encore quatre pièces de canon. Les confédérés s'enfuirent jusqu'à Armuide toûjours poursuivis par Davila, qui fur le champ investit la place, & profitant de leur terreur, la presse & la prend, tue environ quatre cens hommes, & diffipa le reste. Ceux qui purent échaper se retirérent à la Veere. Dans le tems que Davila s'en retournoit après avoir mis garnison dans Armuide, Felix de Gusman fils du comte d'Olivarez, & gouverneur de Deventer rencontra un vaisseau ennemi, & après un combat opiniâtre fauta dedans avec un lieutenant de chevaux Légers : mais le feu ayant pris au vaisfeau, ils furent brûlés l'un & l'autre.

Davila ayant été rappellé à Anvers par le duc d'Albe, soutint avec dix vaisseaux le choc de trente des ennemis; & il fout si bien tirer avantage du peu de largeur qu'avoit le ca-

nal, qu'il fe tira de leurs mains avec honneur.

Peu de tems après, les Espagnols de la garnison de Middelbourg s'embarquérent audessous du château de Sudbourg près de Flessingue. La garnison de Sudbourg s'étant mise en campagne, ils fortirent de leur embuscade, & la poursuivirent de si près, que peu s'en fallut qu'ils n'entrassent dans le Château avec les fuyards; mais des qu'ils eurent fait venir du canon, la place se rendit. Comme ce poste n'étoit pas de défense, les Espagnols ne jugeant pas à propos de s'exposer à y être assieges, l'abandonnérent, & s'en étant retournés à Middelbourg, ils se mirent à fortifier le château de Rammekens, qui n'en est pas éloigné.

Le vingt-troisième de Mai on reçut la nouvelle que la Enchuse s'unit aux conseville d'Enchuse, qui est un des trois plus beaux ports de Hol- dérés. lande, s'étoit unie aux confédérés. Le duc d'Albe en fut au

Tome VI.

ı,

Ċ

IX. 1572.

CHARLE flore qui étoit toute équipée dans ce port, étoit aussi tombée entre les mains des ennemis : & le même jour , environ deux heures après il apprit que Valencienne s'étoit révoltée, à la sollicitation d'un Gentilhomme de la meilleure Noblesse du Païs, nommé Famars ; & que la Nouë à la tête de quatre cens François avoit déja ouvert la tranchée devant la citadelle. Le duc d'Albe y envoya en diligence trois escadrons de cavalerie, & un escadron d'arquebusiers à cheval. Garcias de Valdez, qui commandoit ces troupes, détacha incontinent Alonzo de Lombrales Lieutenant d'Antoine de Tolede, & le suivit de près. Son arrivée ayant rassuré la garnison, le Gouverneur fit sur le champ une sortie, s'avança jusqu'à la tranchée; & ayant pris un drapeau aux assiègeans, il rentra victorieux dans la place. Le duc d'Albe fit avancer fa cavalerie légére jusqu'à Condé pour être à portée de secourir les affiégés.

Mons furpris par Loiis de

La prise de Mons capitale du Hainaut, dont Louis de Nassau s'empara dans le même tems, mit le comble à tant de mauvaises nouvelles que le duc d'Albe recevoit coup sur coup. Voici de quelle manière Mendoze raconte le fait. Antoine Olivier Héraut d'armes de la province de Hainaut & Peintre, ayant demandé congé au duc d'Albe de venir en France, sous prétexte de reconnoître en quel état étoient nos affaires, s'aboucha avec Louis de Nassau & Coligny, & leur fit entendre que s'ils vouloient s'approcher de Mons en petit nombre, il leur seroit aisé d'y entrer, & qu'ils y trouveroient plus de sept cens hommes de la bourgeoisse prêts à fe ranger fous leurs drapeaux. Le jour pris au vingt-quatre de Mai, Olivier qui avoit déja fait partir pour Mons onze hommes de main, mais sans armes, y arriva le vingt-troisième du mois avec trois charettes chargées de tonneaux de vin remplis d'armes. Il dit à son hôte qu'il partiroit le lendemain de grand matin, & qu'ainsi il le prioit de faire en sorte, que la porte de Barlemont sût ouverte avant le jour. Louis de Nassau avec une petite escorte, dont étoit Guitry un des plus fages & des plus braves hommes de son tems, ne faifoient que d'arriver, & leurs chevaux étoient si fatigués, qu'il en avoit crevé beaucoup en chemin. Nassau entre dans

la ville, & crie, France; liberté, ville prise, sans qu'il s'appercoive d'aucun mouvement. Il publie que les Éspagnols CHARLE ont été battus; & que le duc d'Albe est prisonnier du prince d'Orange son frère : mais personne ne prend les armes ; & aucun bourgeois ne vient se joindre à lui. Pour lors, il craint qu'on ne lui ait tendu un piége, & commençant à désespérer du fuccès de fon entreprise, il prend le parti de se retirer de la ville, puisqu'il ne la peut prendre. A peine est-il sorti qu'il appercoit Genlis & la Noue qui arrivoient avec leurs troupes. & qui avoient abandonné Valencienne pour se trouver à l'entreprise formée sur Mons. Il se repent alors d'avoir lâché pied trop vîte, & il envoye Guitry pour s'en saisir, en cas qu'il foit encore tems. Guitry trouvant de les chaînes mises, & voyant qu'on commençoit à hausser le pont levis, pique un cheval Espagnol fort leger sur lequel il étoit monté, & saute fur le pont. Le poids du cheval l'ayant fait baisser, les autres le suivent avec leurs écharpes blanches, ornement qui parut nouveau au peuple de cette ville. Voilà comment on prit Mons sans presque verser une goutte de sang : la citadelle qui n'étoit pas bien forte, se rendit aussitôt.

· .

L'exemple d'Enchuse, l'espérance de la liberté, & les menaces des révoltés entraînérent quantité d'autres villes, com- villes contre me Goude, Dort, Gorchum, Leyde, Loweestein & Schon- les Espagnols. howen: & peu de tems après, Alcmar, Horn, Edam, & Medemblick prêterent serment au prince d'Orange. En Frise, quelques Gentilshommes de bonnes maisons, que le duc d'Albe avoit proscrits, entre autres le Baron de Nederwormter, & le comte de Schowemberg revinrent dans leur patrie, & furent reçûs dans les villes de Sneeck, de Bolfwar, & de Francker. D'un autre côté Gaspard Robles de Billy seigneur Portugais, que le duc d'Albe avoit envoyé en ce païs-là, fut reçû dans Leawerden, dans Harlinghen, & dans Staveren. Docum, qui avoit été pris quelque tems auparavant, fut repris par les Wallons, & les confédérés ayant commencé à affiéger la citadelle de Staveren, les Espagnols les attaquérent, les mirent en fuite, pillérent la ville, sous le prétexte spécieux de la punir de sa révolte. Du côté de la Gueldre, le comte de Bergh ayant formé un corps de proupes ramassées à la hâte, s'empara de toutes les places Rrri

1572.

IX. I \$72.

du comté de Zutphen, de Dotecum, de Duisbourg, de Harde CHARLE vick, de Hatem, & de Campen, & il prit Sevolle, Hasselt, Steenviczk, Ghoer, & Oldenzeel dans la province d'Overissel. Il n'y eut qu'Amsterdam, & quelques autres petites places. qui ne se rendirent pas ; ce qui reduisit les Espagnols à une grande disette, parce qu'on ferma tous les chemins qui conduisoient en Hollande, tant par les chaussées, que par les montagnes. Pour les secourir, Ferdinand de Tolede sit partir de la Haye Rodrigue Zapata, & Jean de Cepede avec un bon détachement, & un grand nombre de charettes chargées de provisions. Les parsans le harcelérent pendant toute la marche; mais il en tua beaucoup avec très-peu de monde: car il v eut des endroits où trente de ses soldats combattirent contre quatre cens païsans, & en d'autres dix contre deux cens. Il prit & brûla Spardam, où il fit Robol prisonnier, & continua sa marche le long du rivage de la mer, où il eut encore les païsans sur les bras; mais il les battit deux fois toujours avec le même bonheur, & prit même leur retranchement, qu'il brûla. Après ces fuccès heureux il revint joindre Ferdinand de Tolede à la Haye, & à Roterdam.

Pendant ce tems-là, le prince d'Orange qui avoit reçû quelque argent de France, & des sommes beaucoup plus grandes des princes de Hesse à qui il engagea tous ses biens, levoit en Allemagne une armée de douze mille hommes de pied, & de sept mille chevaux commandée par Ernest de Mandesloe comte de Barby, & par Henri son frere. Ces troupes ayant passé le Rhin le huit de Juillet, il en fit la revûë en Gueldre. Le duc d'Albe de son côté leva quatorze mille chevaux en Allemagne : Salentin archevêque de Cologne de la maifon d'Issembourg en commandoit deux mille : Adolpe de Holstein frere du roi de Dannemarck deux mille; Henri de Brunfwick trois mille; Othon de Schauwembourg quinze cens; François duc de Saxe douze cens, Pierre Ernest de Mansfeld gouverneur du Luxembourg douze cens, & le comte Albert de Lovestein mille. Il sit encore lever trois régimens d'infanterie Allemande, dont les Colonels étoient le baron de Pollweiller, le comte d'Eberstein, & George de Fronsberg; & trois d'infanterie Flamande commandés par Maximilien comte de Bossu, par Gille de Barlemont baron d'Hierge,

gouverneur de Gueldre, & parLadislas de Barlemont comte =

de Mégue, frére de Gille.

CHARLE IX. 1572.

Comme la citadelle de Valencienne se trouvoit de jour en jour plus pressée, le duc d'Albe ordonna à Jean de Mendoze commandant de la cavalerie Légere, de prendre à Oudenarde deux compagnies de cavalerie, avec les troupes que de Capres venoit de lever, & d'aller au secours de la citadelle ; & dans le même tems il donna ordre à Bernardin de Mendoze de s'en aller à Maubeuge avec sa compagnie, & celle de Pierre de Taxis, pour empêcher les François qui faisoient des courses fur cette frontière, de se jetter dans Mons. Jean de Mendoze étant arrivé à Tournay avec son détachement, prit des armes dans l'arfenal de la citadelle pour armer les nouvelles levées qu'il conduisoit, & marcha aussitôt du côté de Valencienne. Après avoir fait entrer deux compagnies Flamandes dans la citadelle, il rengea tout ce qui lui restoit de gens sur la hauteur opposée, & mêla les valets & les goujats avec les troupes, afin qu'elles paruffent aux habitans de la ville beaucoup plus nombreuses qu'elles n'étoient en effet; ensuite il fit battre quantité de tambours à la manière de l'infanterie Efpagnole, ce qui épouvanta tellement les bourgeois & les affiégeans, qu'auflitôt ils abandonnérent leurs tranchées. Antoine de Tolede s'en étant apperçu fauta dans la ville par dessus la muraille, & en même tems la garnison de la citadelle y entra d'un autre côté, & attaqua ceux qui faisoient le siège : il y eut quelques François de tués, & neuf drapeaux de pris. Le soldat aima mieux piller la ville, que de poursuivre les fuyards, qui furent presque tous taillés en pièces par les troupes qui étoient à Maubeuge en voulant gagner la frontière.

Après la prise de Valencienne, Mendoze eut ordre de s'en aller à Maubeuge & à Bavay avec deux compagnies de chevaux Legers, pour couper le chemin aux secours qui iroient à Mons; & Valentin Pardieu seigneur de la Mothe, lieutenant du sieur de Capres entra dans Valencienne, dont on l'avoit fait

Gouverneur.

Les Flessingois ne se contentant pas d'infester la mer par leurs courses mirent trois mille hommes à terre, qui après s'être emparés d'Oostbourg, d'Eeclo, & d'Ardembourg, & avoir couru jusqu'aux portes de Bruges & de Gand, pour voir Rrriii

1 572.

fi ces villes voudroient s'unir aux confédérés, demeurérent CHARLE quelque tems dans ces quartiers: mais voyant que rien ne

IX. branloit, ils se retirérent.

Dans le même tems Tseraers fit une tentative sur Tergoes, mais sans succès. Le duc d'Albe en s'en allant ordonna à Pacheco, qui tenoit Armentieres, d'aller à Tergoes avec sa compagnie. Les Flessingois ennuyés de Tseraers dont les entreprises ne rétifissoient point, & craignant, disoient-ils, l'insolence des troupes Françoises qu'il conduisoit, ne voulurent pas le recevoir dans leur ville. Les François & quelques Anglois qui étoient avec eux, ayant été obligés de se. retirer au bourg de Soetland, s'y fortifiérent autant que le tems le put permettre. La garnison de Middelbourg vint les y attaquer, & les ayant furpris au point du jour leur tua environ cinquante hommes. Enfin ils furent poufses par les Espagnols au milieu du bourg, où il y eut un rude combat : les Espagnols combattant pour la gloire, & les François pour la vie & s'exhortant les uns les autres en criant, qu'encore un peu d'effort la victoire étoit à eux. Enfin comme le combat continuoit avec la même force, ilstirérent une volée de canon au milieu des ennemis qui étoient très-serrés. Ce coup en ayant jetté par terre un grand nombre, le reste commença à plier. Les nôtres aussitôt reprennent courage; & quelques foldats de Dieppe qui se trouvérent à cette action, ayant crié à leurs camarades qu'il falloit attaquer les Espagnols qui plioient, tous revinrent au Drapeau, & chargérent si vivement les ennemis, qu'ils les mirent en déroute, leur tuérent beaucoup de monde, & en blessérent . encore davantage. Les François irrités de la mort de la Rivière leur Colonel, & piqués de longue main contre la cruauté des Espagnols, ne firent aucun quartier à ceux qui se rendirent,

Après ce combat, les Anglois indignés de l'ingratitude des Flessingois, réfolurent de s'en retourner dans leur Pais, Tseraers leur ota leurs chevaux, sous prétexre qu'il en avoit besoin pour traîner son canon, & ayant brûlé ses tentes, & une partie de ce bourg, il décampa. Depuis ce tems-là, ses foldats accoûtumés à la licence ne firent plus que courir de côté & d'autre dans cette isse sans se souser des ordres de leurs Commandans, d'autant plus qu'ils n'avoient pour vivra.

IX.

I 574.

que ce qu'ils pouvoient dérober. Les François qui étoient à Flessingue touchés de la misére de leurs compatriotes, CHARLE leur jettérent dans le plus fort de la nuit des cordes de defsus les murs, & les tirérent dans la ville. Les Flessingois craignant quelque sédition, permirent aux autres d'y venir; mais ils les en firent bientôt fortir fous prétexte d'une nouvelle tentative sur Tergoes. Tseraers sut charge de cette expédition, & on lui donna pour cela neuf grosses piéces de canon. On battit de deux côtés cette place qui n'étoit pas forte : dès qu'il y eut bréche, le colonel Creyst fit apporter des échelles & donna l'assaut à la porte de la tête avec un détachement d'élite composé de François & d'Anglois. Comme c'étoit dans la nuit, il ordonna à ses troupes de mettre des chemises blanches par deffus leurs habits, afin de se reconnoître; mais ses échelles s'étant trouvées trop courtes, ils furent culburés avec des perches & une grêle de pierres. Il y avoit un second détachement commande pour attaquer d'un autre côté; mais le terrain leur parut si difficile à monter, qu'ils n'entreprirent rien. Sur ces entrefaites il se répandit un bruit qu'il venoit du fecours de Middelbourg & d'Anvers. Le foldat effrayé commença à murmurer, & à se disposer à quitter le siège sans attendre l'ordre des Généraux. Tseraers craignant que s'ils venoient à se débander d'eux-mêmes, son artillerie ne fût abandonnée, réfolut de lever le siège sans attendre cette extrémité, & il mit à l'arriere-garde les François & les Anglois qui étoient les plus mutins. La garnison les ayant attaqués, ils se mirent à fuir, vinrent tomber sur les autres qui commençoient à s'embarquer, & se jettérent dans les vaisseaux avec tant d'effroi & de confusion, que plusieurs de leurs barques se trouvant trop chargées coulérent à fond. Il y périt près de deux cens hommes tant tués que noyés. On fauva le canon ; mais tous les bagages furent pris.

Tseraers ennuyé enfin lui-même du mauvais succès de tout ce qu'il entreprenoit, & sçachant que son malheur le faisoit foupconner d'intelligence avec le duc d'Albe, alla joindre le prince d'Orange, & le supplia instamment de lui permettre la publication d'un cartel de défi pour tous ceux qui avoient tenu des discours qui attaquoient son honneur : car enfin, disoit-il, ce n'est pas affez pour un homme qui commande en

IX. 1572.

chef de n'avoir rien à se reprocher, il ne doit pas même être CHARLE soupçonné. Néanmoins sur les rémontrances de ses amis. qui lui representerent que le tems le justifieroit pleinement; qu'ainsi ils lui conseilloient de mépriser les discours qu'on faifoit courir, il se dessita du cartel qu'il se proposoit de publier.

Les Anglois retournérent dans leur isle. Pour les François ayant demandé plusieurs fois leur congé sans l'obtenir, ils escarmouchérent encore quelque-tems avec la garnison de Middelbourg; mais piqués au vif de ce que le peuple de Flessingue les traitoit de lâches & de traîtres, ils se débande rent, & se retirerent les uns d'un côté, les autres de l'autre.

li nommé fucd'Albe,

Jean de la Cerda duc de Medina-Celi avoit été nommé cesseur au duc dès l'année précédente pour succéder au duc d'Albe dans le gouvernement des Païs-bas, & il s'étoit embarque pour s'y rendre; mais la tempête l'avoit obligé de rentrer dans les ports d'Espagne. Sa navigation sut plus heureuse cette année 1 572. & il arriva le onze Juin à la rade d'Ostende avec cinquante-quatre bâtimens de toutes grandeurs, sur lesquels il y avoit seize cens hommes commandés par Julien Romero. Il apprend en arrivant que presque toutes les isles de Zelande se sont révoltées : aussi-tôt il monte sur un brigantin, se fait suivre de toute sa flote, & se rendit à l'Escluse, où trois de ses plus plus gros vaisseaux échoüent, & sont brûles par les Flessingois commandés par Pierre Worst.

Medina-Celi vint de Suse à Bruges, d'où il se rendit à Bruxelles pour y conférer avec le duc d'Albe sur les affaires des Païs-bas; & ayant trouvé la révolte bien plus avancée qu'il ne croyoit, il se défendit d'accepter le gouvernement, & il protesta au duc d'Albe qu'il serviroit avec plaisir sous ses ordres. Romero & Sanchon Beltran de la Peña étoient restés à l'Ecluse avec deux cens Espagnols qui étoient descendus à terre, & Jean Osorio de Ulloa étoit à l'ancre avec le reste de la flote. Pendant ce tems là trois navires Portugais qui avoient le vent en poupe, passent à la hauteur de l'Ecluse sans saluer les Espagnols ; & ne scachant point le changement arrive à Flessigue, ils y vont en droiture. Ulloa les suit, mais pendant que les Flessingois attaquent la flote Portugaise, il trouve moïen de gagner Middelbourg; mais il pensa périr près du fort de Rammekens. Les marchandises qui étoient

101

fur les vaisseaux Portugais furent prises & venduës; & l'argent qui en provint fut destiné pour les dépenses de la guerre.

Cependant le prince d'Orange étant descendu dans la Gueldre, y fut joint par le comte de Battembourg, avec quinze cens chevaux & six mille hommes de pied, avec les-

quels il s'avança du côté de Ruremonde.

e

Dans la perplexité où l'état présent des affaires metroit le duc d'Albe, bien des gens lui conseilloient de quitter Bruxelles, & de se retirer à Anvers, de peur qu'il ne fût forcé dans la suite de le faire malgré lui ; ce qui seroit une tache à sa gloire. Mais ce Général qui avoit l'ame grande, ne voulut jamais consentir à donner la moindre marque qu'il eût mauvaife opinion de cette guerre; & il aima mieux s'expofer aux dernières extrêmités, que de paroître céder la place à l'ennemi. Il compta que s'il laissoit les conféderés paisibles possesseurs de Mons, c'étoit ouvrir les Païs-bas à l'invasson des François, & y ruiner absolument les affaires de son maître. Dans cette trifte fituation, abandonné en quelque forte de la fortune & des hommes, il ne s'abandonna pas lui-mê- be va affiéger me : il fit donc venir d'Anvers les dix compagnies d'Antoine Mons. de Tolede, laissa Mondragon à sa place, sit marcher du côté de Mons les huit compagnies que commandoit de Capres ; les trois que Louis de Barlemont archevêque de Cambrai avoit levées. & qui étoient aux ordres de Moleyn: trois autres du regiment de Jean de Crouy comte de Reux, avec trois compagnies de cavalerie de la garnison de Maubeuge & il fit prendre les devans à Frederic de Tolede son fils, à Norkerme, & à Chiapin Vitelli maréchal de camp. Après toutes ces dispositions il alla camper auprès du couvent de Bethléem, où il y eur quelques escarmouches avec la garnison de Mons. Rouvrai de son côté s'étoit retranché avec nos troupes du côté du monastère d'Epinleu. Les Espagnols tentérent de le chasser de son poste, mais ils furent repoussés avec perte. Trente cavaliers François en voulant se jetter dans la place furent trompés par leurs guides, & livrés entre les mains des ennemis, qui en envoyérent dix-fept aux Inquisiteurs de Rupelmonde. Le Tribunal établi en cette ville condamna ces malheureux à la mort, & les uns furent pendus dans une écurie, les autres poignardes & jettés dans Tome VI.

CHARLE IX. 1 17Z.

PEscaut; & il fut défendu sous de grandes peines de retirer CHARLE leurs corps, & de leur donner la sepulture.

IX.

Les choses étoient en cet état, sorsque Nassau & les autres Généraux furent d'avis d'envoyer Genlis en France informer le Roi de la fituation de la place, & demander un prompt secours. Genlis fut très-bien reçû à la Cour, & le Roi après lui avoir donné des marques singulières de bienveillance tant pour le comte de Nassau que pour lui-même, le renvoya avec les troupes que Coligny avoit fait lever sur la frontière, qui montoient à quatre mille fantassins, commandes par Renty, Jumelle & Berangueville, outre deux cens gendarmes, & deux compagnies de chevaux-legers. L'avantgarde étoit commandée par Pierre Buffieres de Geniffac. & le reste de la cavalerie par Lafin seigneur de Beauvais. Nassau avoit recommandé à Genlis en partant, & il le lui avoit encore écrit, de ne pas venir droit à Mons; mais de se détourner par le Cambresis, & de se joindre au prince d'Orange. Genlis ne croyant pas devoir déférer à cet avis, prétexta que Coligny lui avoit donné des ordres contraires.

Cependant il y avoit de fréquentes escarmouches entre les deux partis; & le onziéme de Juillet la garnison ayant fait une sortie avec quantité de paisans pour couper les bieds, il se donna un combat sanglant, où les assieges souffrirent le plus; car dans une dernière charge que fit Bernardin de Mendoze, ils furent rompus, mis en fuite, & repoullés julque dans leurs murailles, après avoir perdu beaucoup de monde. Vitelli y reçut un coup à la jambe; Rodrigue de Tolede y fut auffi blesse; il y eut quelques chevaux-legers Espagnols de tués. Il étoit nouvellement arrivé au camp sept compagnies de cavalerie envoyées par le duc d'Albe, celle de Philippe de Crouy duc d'Arschot, celles de Maximilien comte de Bossu, de Barlemont, de Norkermes, du comte de Mansfeld, & de George de Lignes seigneur d'Estrambourg, lieutenant du comte de Reux; & l'on attendoit incessamment sept autres compagnies du regiment de Reux, & cinq du regiment de Naple, qui étoient à Utrecht avec le regiment de Nicolas de Pollweillier. Ces troupes devoient arriver de jour en jour, & on leur envoyoit courriers fur courriers pour hâter leur marche.

1 572.

Diego de Zuñiga ambaffadeur d'Espagne à la cour de France, ne sçachant point encore les desseins du Roi, solli- CHARLE citoit vivement ce Prince d'empêcher que ses sujets ne donnassent du secours aux rebelles des Païs bas, & il se plaignoit hautement de la conduite de la cour de France à cet égard. Il représentoit que c'étoit aller ouvertement contre le traité conclu entre les deux Couronnes, & que Dieu feroit le vengeur de ces infractions : Que le roi d'Espagne avoit secouru la France dans les deux premières guerres civiles, & que c'étoit bien mal reconnoître ses bienfaits. Charle répondit qu'il n'avoit point donné lieu aux plaintes de la cour d'Espagne ; qu'il avoit aflez fait connoître ses intentions ; que depuis peu encore il avoit proferit par un Edit tous ceux qui donneroient secours aux rebelles des Païs-bas; que les troubles des guerres civiles n'étant pas encore entiérement appaisés, il se voyoit obligé de dissimuler jusqu'à ce que la paix eût affermi son autorité, & qu'il fût en état de se faire obeir de tout le monde. Après cette réponse ambigue, Zuñiga prit congé du Roi, & fortit de France : mais Mendoze écrit qu'on envoya de la Cour un Gentilhomme au duc d'Albe qui étoit à Bruxelles, & que fur fa route il instruisit Frideric de Tolede du deffein de Genlis, du nombre de ses troupes, & de la route qu'il devoit tenir. Sur cet avis Frideric envoye à Careau-Cambresis huit cens arquebusiers & quatre cens chevaux, avec ordre de s'embusquer sur la route entre le Cateau & Landrecies. Genlis qui avoit résolu d'aller droit à Mons. fut trompé par ses guides, & passa à Bossu, & de là à Kievrain; & comme ses troupes incommodoient fort les endroits par où elles passoient, les paisans de ces cantons, irrités de longue main contre les François, se joignirent au nombre de trois mille aux troupes d'Espagne. Mendoze accoûtume à groffir les objets, rapporte qu'on affura à Frideric que Genlis avoit dix mille hommes d'infanterie & quatre mille chevaux; que malgré ce grand nombre le général Espagnol, qui n'avoit au plus que trente-deux compagnies d'infanterie & mille chevaux, resolut de l'attaquer, parce qu'il y alloit de son honneur que les ennemis n'entrassent point dans la province sans effuyer un combat. Il considéroit encore que dans la disposition où étoient les Flamans, il falloit quelque coup de

la traverfe.

CHARLE gnols laissoient entrevoir que leurs assaires étoient ruinées, IX. il falloit s'attendre à une révolte générale, & que le prince 1572. d'Orange venant à paroître avec une armée nombreuse, les

villes qui tenoient encore pour eux recevroient toutes garnifon, après quoi c'étoit fait de l'autorité du roi d'Elpagne

\* Le duc dans rous les Païs-bas : Que son pére \* n'étoit pas en sured
d'Albe.

duc dans rous les Païs-bas: Que lon père "n'etoit pas en fûreté à Bruxelles, & que pour prévenir le péril dont il étoit menacé, il n'avoit point d'autre reflource que de combattre l'ennemi, quelque péril qu'il y eût à le faire. Ce parti pris il envoya fes bagages à Binche; & fur l'avis qu'il reçut que Genlis étoit rentré fur notre frontiere, il s'arrêta jufqu'au dix-fept de Juillet. Il apprit enfuite que les François étoient campés à quatre lieuës de là, occupés à conftruire un pont fur la Haine, qui a donné le nom de Hainaut à cette Province, appellée anciennement la forêt Charbonniere, & la baffe Picardie. La rivière de Haine paffe auprès de Mons, & recoit au-deflous de cette ville la rivière de la Troüille qui

Sur cet avis Frideric détache Antoine de Figueroa lieutenant de Bernardin de Mendoze, avec vingt cavaliers, & François-Ferdinand Davila gouverneur de la citadelle de Groningue, avec la compagnie d'arquebusiers à cheval de Garcias de Valdez, pour reconnoître les ennemis par differens côtés, & venir d'heure en heure lui en dire des nouvelles. Il les suivit lui-même avec toutes ses troupes. L'infanterie tant Flamande qu'Espagnole marchoit sous la conduite de Capres & de Liques maréchaux de camp. Vitelli qui n'étoit pas encore gueri de sa blessure, étoit porté en litiére par des pionniers. Une partie de la cavalerie marchoit sur la droite séparée en trois corps: le reste partagé de même saisoit l'arrière-garde, qui étoit fermée par quatre cens arquebusers Espagnols, & par la compagnie de cavalerie de Bernardin

venoit les attaquer par derrière. On marcha ainfi vers la ville, mais on changea l'ordre dans la fuite, & l'on fit revenir à la tête la cavalerie qui étoit à la queuë. Quand on fut arrivé à Saint Guilain, l'on feut

de Mendoze, pour soûtenir l'effort de la garnison, si elle

1572.

d'un François qui fut pris auprès du village d'Hautaige, que Genlis n'avoit pas encore passé la rivière de Haine. Frideric CHARLE aussi-tôt la fait passer à sa cavalerie, puis à son infanterie, & marche aux ennemis. Romero qui conduisoit l'avant-garde, étant en vûë de l'armée Françoise, ordonna à Jean de Salazar de Sarmiento de se poster avec soixante hommes armés de longues carabines, entre une have & une faussaye, pour tirer en flanc sur les François des qu'on auroit engagé le combat. Les Espagols ayant été repoussés au premier choc, on les fit soutenir par deux cens Flamans de l'avant-garde, qu'on tira du regiment de Capres, & qui avoient à leur tête de Capres même & Devaux. Ils étoient suivis de deux cens autres commandes par de Liques, qui avoit avec lui le sieur de la Motte en Bergy & Fremenant. La cavalerie legére marchoit enfuite avec deux cens fantassins Espagnols commandés par François Bovadilla, Diego Carvajal & Ferdinand d'Añasco. Le reste de l'infanterie marchoit ensuite ayant le Général à sa tête. Genlis avoit le village d'Hautaige derriére lui. Il y avoit une plaine au-deffous eloignée de la portée d'une coulevrine, & entourée de ruisseaux & d'arbres épais & touffus en forme de theâtre. Nos troupes furent attaquées de front par deux compagnies d'Espagnols commandées par Alfonse de Motero, & par Garcias de Valdez, sur le chemin qui conduit à Mons. Les ennemis gagnoient insensiblement du terrain toûjours en combattant. Genlis étoit à la queuë avec le Rhingrave & Genissac, parce que c'étoit l'endroit où il y avoit le plus à craindre : & comme il marchoit par des défilés & entre des broussailles, il avoit envoyé devant, cent chevaux commandés par Renti, qui étoit suivi de Jumelle. Comme ils fortoient du bois un peu avant que le foleil se couchât, Lopez de Zapata les chargea avec sa compagnie de cavalerie ; il étoit suivi de Ferdinand de Tolede, qui conduisoit une seconde troupe avec Antoine de Tolede, & Ber-

foit une troisième. Notre cavalerie ayant commencé à plier, ils la pressent & la renversent sur l'infanterie, qu'elle met en déroute, & aussitôt toute l'armée plia. Et pour empêcher les François de repasser le pont qu'ils avoient jetté sur la Haine, Antoine de

nardin de Mendoze; & par Jean de Mendoze qui en condui-

Sffiii

IX. £ 572.

Figueroa lieutenant de Bernardin de Mendoze y fit avancer CHARLE des troupes de ce côté là. Nos troupes privées de cette ref. fource, se débandent par Tournai, Condé & Ath. jusqu'à Valencienne : la plûpart ayant jetté leurs armes, errent cà & là dans le bois, & tombent entre les mains des paisans. qui les dépouillent & les tuent sans pitié. Il y périt plus de douze cens hommes, entre autres Renty & le Rhingrave. Dolhain tout couvert de blessures entra dans la ville avec environ cent hommes; mais il mourut le lendemain. Genlis & Jumelle furent pris & amenés à Frideric. Jumelle fut envoyé dans la citadelle de Tournai , mais il recouvra enfin la liberté par le moyen d'un foldat Espagnol. Pour Genlis il fut conduit à Anvers, & quelque-tems après on le trouva mort dans fon lit sans avoir été malade. On ne doute pas qu'on ne l'eut

fait étrangler.

Lafin à la faveur de la nuit se sauva à l'abbave d'Epinleu que nos gens avoient fortifié, & dont Poyet étoit gouverneur, Nos Historiens rapportent que ces troupes furent entiérement défaites presque sans combat, parce qu'on étoit dans des défilés, & qu'on trouva les Espagnols en tête, au lieu qu'on s'attendoit d'être attaque par derrière, & qu'on ne s'étoit précautionné que de ce côté là. Mendoze au contraire dit que l'on combattit pendant deux heures, & que les François y montrérent beaucoup de valeur. Pour le prouver, il rapporte l'exemple d'un simple soldat, qui se sentant percé d'un coup de lance, en ramassa une qu'il vit à ses pieds, s'appuya dessus, attendit hardiment un cavalier qui venoit fur lui, & combattit avec courage jusqu'à ce que les forces lui manquant tout d'un coup, il tomba mort. Il attribuë aux Toledes & aux Mendozes l'attaque des troupes que menoit Renty; mais on assure avec plus de vrai-semblance que ce fut Philippe de Sainte Aldegonde baron de Norkerme, qui les renvería.

Du côté des Epagnols Lopes Zapata fut dangereusement blesse; mais Mendoze assure qu'il n'y eut de tués qu'Alfonse de Lombrales, & Antoine Ceron lieutenant d'une compagnie d'arquebutiers à cheval, avec douze cavaliers & six fantassins.

Sur le soir Frideric ayant fait rappeller les troupes qui étoient à la poursuite des suyards, retourna à Saint Guilain,

& le lendemain de grand matin il détacha de Capres pour 💳 attaquer dix enseignes Françoises qui s'étoient ralliées auprès CHARLE d'un bois ; mais avant scû qu'il y en avoit trente, il fit revenir ses troupes. Quelques jours après il partit pour aller voir son pere à Bruxelles, & laissa le Comte de Lattain au camp pour continuer le siège. Il y étoit arrivé aussi-tôt après le combat treize compagnies d'infanterie conduites par le baron de Pollweiller, & cinq cens Espagnols qui étoient en garnison à Utrecht, & qui furent remplacés par trois compagnies du regiment d'Eberstein. Aurele de Palerme, Nicolas Basta & George Machuca y amenérent outre cela trois compagnies

de cavalerie Italienne, qu'ils avoient levées depuis peu. Après la défaite des troupes Françoises qui venoient secourir Nassau assiégé dans Mons, on délibera dans le conseil du duc d'Albe ce qu'il y avoit à faire ; une grande partie étoit d'avis, puisqu'on ne craignoit plus rien du côté de France, de marcher droit en Hollande, pour y arrêter les progrès des Protestans, qui augmentoient de jour en jour : Qu'il suffiroit pour réduire Mons, de le bloquer & de bâtir des forts à toutes les avenues, où l'on mettroit de bonnes garnisons pour empêcher qu'il n'y entrât du secours. Le duc d'Albe ne fut pas de cet avis; mais étant si près des frontiéres de France, il jugea qu'il falloit absolument se rendre maître de cette place. D'ailleurs comme le prince d'Orange approchoit, il crut qu'il lui feroit honteux de lever le siège, & qu'il y auroit même du péril à le faire. Il envoya donc ordre à Ferdinand de Tolede & à Gonçalez de Bracamonte, de se rendre en diligence au camp devant Mons; le premier avec fon regiment, qui étoit partie à Roterdam & partie à Delf; & le second avec le sien, & quelques compagnies du regiment d'Eberstein, qui étoient en marche pour le joindre à Bolduc, où elles arrivérent le dix-huit d'Août. Frideric étant revenu au camp de Mons, prit aussi-tôt un détachement de mille arquebusiers Flamans, Italiens & Espagnols, & alla attaquer l'abbaye d'Epinleu, où il y avoit deux cens François commandes par Poyet. Après un rude combat, la garnison fut repoussée dans le fort par Salazar lieutenant de Pacheco; mais le canon des François lui tua beaucoup de monde.

IX.

I 5725

Ferdinand de Tolede, que le duc d'Albe venoit de rappel. CHARLE ler de Hollande, marchoit le long des côtes de la mer. Lors-IX. 1572.

qu'il eut passé Harlem, il donna ordre à Rodrigue de Zapata, qui s'étoit joint auprès de Sparendam (1) avec les troupes Allemandes du comte de Bossu, de s'emparer d'un fort que les habitans avoient bâti à l'embouchure du canal; ce qu'il fit après avoir taillé en piéces la garnison. Il prit de plus un navire Hollandois qui gardoit l'entrée du canal; les foldats qui étoient sur ce bâtiment s'étant retirés à Harlem dès que les ennemis parurent. Il y eut plus de huit cens des conféderés de tués dans ce combat, & deux drapeaux de pris. De là Ferdinand vint à Utrecht emmenant avec lui le Senat de Hollande, de peur qu'il ne se joignit aux rébelles, & outre cela tous les Religieux du païs, & toutes les filles devotes de ces maisons, qu'on appelle beguinages ; & il arriva au siège le vingt-trois d'Août, ayant laissé à Valencienne dix pièces de

canon qu'il avoit amenées de Bruxelles.

Zapata & Alphonse de Soto Mayor allérent avec du canon attaquer le fort d'Epinleu, sur lequel leur première tentative avoit échoué. Lorsqu'il y eut bréche, les Espagnols se disposérent à donner l'assaut, & perdirent quatre hommes. Aussi-tót la garnison se retira dans Mons, sulvant l'ordre que Nassau avoit donné. Frideric maître de ce poste y mit quatre compagnies Flamandes du regiment de Capres, commandées par Moleyn. Ce jour-là même le baron de Fronfberg arriva au camp avec treize compagnies d'infanterie, & le lendemain les ducs d'Albe & de Medina-Celi s'y rendirent avec dix escadrons de cavalerie, quinze cens chevaux conduits par l'Archevêque de Cologne en personne, trois cens autres sous la conduite de Jean Roda, & sept cens envoyés par l'électeur de Tréves. Peu de tems après il y arriva de l'artillerie d'Avenne & de Valencienne. De Capres & le comte de Reux eurent ordre de se poster à Nemy avec leurs regimens : ainsi la ville se trouva investie de toutes parts.

Dans ce même tems arriva au camp la nouvelle du massa, cre de Paris, qui causa aux Espagnols une joie, qu'il seroit

(1) Petite place auprès de Harlem sur le bord d'un canal qui entre dans le Zujderfée.

difficile

difficile d'exprimer. Ils trouvoient cette action d'autant plus = digne d'un prince Chrétien, qu'elle étoit plus avantageuse pour eux, & plus funeste & plus honteuse pour nous. Rien ne fut comparable à leur joie, si ce n'est la consternation des assiégés, qui se virent privés de tout secours du côté de la France, fur laquelle ils comptoient beaucoup.

CHARLE IX. 1572.

A l'arrivée du duc d'Albe on poussa la tranchée, & il y eut quelques legéres escarmouches. François de Valdez premier Capitaine du Regiment de Lombardie, Christophle Corcuera & Alphonse de Messa furent blesses par le feu des affiégés. La nuit suivante on fit une batterie de vingt-six

pieces de canon, dont il en creva six d'abord. Pendant ce tems-là le prince d'Orange partit de Duisbourg avec treize mille hommes d'infanterie Allemande, sept mille chevaux de la même nation, & trois mille Flamans; & ayant fait passer le Rhin à son armée, il s'avança vers la Meuse. Lorsqu'il fut près de Ruremonde, il somma la place de lui donner le passage & des vivres : fur le refus qu'on en fit, il brûla les portes, attaqua la ville, la prit le quatrième d'Août, & la livra au pillage de ses troupes, qui exercérent toutes fortes de cruautés fur les habitans. Il entra de là dans le Brabant, où Louvain se rendit dès qu'il parut. Malines qui ne s'étoit point déclarée jusqu'alors, mais qui avoit refusé la garnison que le duc d'Albe y envoioit, reçut la nuit fix compagnies d'infanterie & cinq cens chevaux. Werth, qui appartenoit au comte d'Horn, & qui avoit été confisqué lorsqu'on le fit mourir, fut pris deux jours après. Jean de Montiel de Caïas, & François de Mendoze lieutenant de Montero, étoient dans le château avec quelques troupes; mais dès qu'on eut fait sauter une partie de la muraille, la place se rendit. Le prince d'Orange ayant ensuite envoyé une partie de ses troupes du côté de Tenremonde & d'Oudenarde, ces deux places ouvrirent leurs portes. Les habitans de Tenremonde allérent au-devant des conféderés. Pour ceux d'Oudenarde, il y en eut une partie à qui leur attachement pour les Espagnols devint suneste; car les Flamans s'étant rendus maîtres de la place publique, & ayant donné ordre aux bourgeois de demeurer dans leurs maisons, ils mirent des gardes à leurs portes, & allerent ensuite au Tome VI.

IX. 1 172.

Palais, y surprirent Courteville grand Bailly de la ville, le CHARLE percérent de mille coups, le depouillérent & le jettérent par la fenêtre dans l'Escaut : leur fureur n'en étant que plus animée par cette barbarie, ils cherchent les Prêtres, & tuent tout ce qu'ils en trouvent, après leur avoir fait mille insultes. Ayant ensuite pillé les Eglises, les Monastères & les maisons des Prêtres, ils vont aux Eglifes des environs de la ville, les pillent & les ruinent avec la même rage, & ne respectent pas même les tombeaux. Ils étoient animes par un certain Jacque Blommaert bourgeois de la ville, qui en avoit été banni six ans auparavant pour cause de Religion.

Le prince d'Orange qui marchoit avec le reste de l'armée. ayant pris en chemin Diest & Tillemont, qui se rendirent à composition, ne songea plus qu'à délivrer son frère assiégé dans Mons. Dans cette vûë il s'avança du côté de Nivelle. Le duc d'Albe avoit donné ordre à de Capres de gagner Nemy avec fon regiment & cinq cens arquebutiers Espagnols gens d'élite, pour fermer le passage de ce côte là; mais ayant appris que les ennemis étoient au village de Peronne, à deux lieuës de Mons, & conjecturant que leur dessein étoit de passer la Haine du côté de Genape, & de jetter du secours dans la place, il fit revenir de Capres avec son détachement, & rassembla toutes ses forces pour presser vivement le siège. La tranchée ayant été poussée jusqu'au bord du fossé, il commença à le saigner; il fit en même-tems pointer six canons fur une hauteur qui commande le faubourg du côté de la porte de Bertemont. Comme de cette hauteur on découvroit dans la ville, il fit tirer sur les maitons des habitans. Il plaça le reste de son artillerie en deux endroits, d'où l'on battoit continuellement la porte de Bertemont, & un bastion avancé qui la couvroit. Cette canonade ayant duré deux jours, fit plusieurs bréches aux tours qui étoient à côté de la porte, mais sans les renverser. Il éleva ensuite au bord du marais une batterie de sept pièces, qui eut bien tôt abattu les crenaux de la muraille des deux côtés de la porte; tout le reste de son artillerie fut employé contre le bastion, dont les devants furent enfin ruines. La garnison fit un fossé derrière la bréche, & s'y posta pour la défendre. Une tour de brique, qu'on appelloit la tour de Saint André, fut aussi ruinée

presque entiérement, en sorte que les soldats n'y pouvoient plus rester. La bréche que le canon faisoit durant le jour, CHARLE étoit réparée la nuit avec de la laine, des matelats & des sacs à terre. La Nouë s'étoit chargé de la défendre avec cent Gentilshommes fort braves, & avec un détachement d'arquebusiers & de piquiers tous gens d'élite. Il avoit outre cela commandé cinquante hommes pour défendre ce qui restoit du bastion, & il en avoit mis deux cens dans un fort avance qui couvroit la muraille. On fit ensuite un fosse au dedans de la ville; on éleva des cavaliers aux deux bouts, où l'on pointa deux coulevrines, & cinq canons avec lesquels on tiroit jusque dans les tentes des ennemis; ce qui les incommodoit beaucoup. Outre cela on faifoit continuellement des forties, qui les empêchoient d'avancer leurs tra-

IX. 1572.

veaux. Le duc d'Albe n'ayant pû venir à bout de tirer l'eau du fosse fit construire des bateaux couverts de mantelets, & si épais, qu'il n'y avoit point d'arquebuse qui les pût percer; après quoi il fit faire un pont avec des tonneaux couverts de groffes planches attachées avec des cables, afin que le foldat en fortant des bateaux pût aisement monter à la brêhe, Pour empêcher en même tems qu'il n'entrât du fecours dans la place, il renforça les troupes qui gardoient les tranchées, & en fit embusquer d'autres sur deux hauteurs qui sont sur le chemin de Genape à Mons: & le duc de Médina-Celi par le confeil de Barthelemi de Camponasse, sit bâtir avec une extrême diligence sur l'une de ces hauteurs un fort quarré en forme d'étoile, afin que les quatre côtés se désendissent l'un l'autre: il y mit deux compagnies d'Allemans avec deux pièces de canon, & donna ordre à Romero de se joindre à eux, s'il étoit besoin, avec deux cens Espagnols, & la compagnie de Salazar. Outre cela il posta de la cavalerie dans les vallées qui étoient au pié des hauteurs, chargea de Capres qui étoit à Nemy de s'y retrancher, donna ordre à Pollweiller & à de Liques de se maintenir dans leurs postes chacun avec leurs régimens, & laissa le baron de Fronsberg avec quelques compagnies du régiment d'Eberstein à la garde de l'artillerie. Après toutes ces dispositions, il sit un détachement de six cens Espagnols d'élite sans leur donner de poste fixe; mais Tttij

qui devoient voltiger devant tous ces postes, & donner du

Le huit de Septembre, jour de la Nativité de la Sainte IX Vierge, le prince d'Orange étant forti de Peronne, (1) vint 1572. fur le midi avec toute son armée, en vûe de la ville: mais comme il étoit trop éloigné, tout se passa en canonades. Par là le camp des Espagnols se trouva entre le feu du prince d'Orange, & celui de la place, qui incommoda beaucoup leur cavalerie. Le duc d'Albe de son côté ne discontinua point de battre la ville, & fit pointer du canon contre l'armée du Prince. La journée se passa ainsi : le soir toutes les troupes retournérent à leurs quartiers, & le lendemain on recommenca de part & d'autre. Le duc d'Albe avoit envoyé Frideric son fils à Genape avec six cens hommes d'élite, parce qu'il croyoit que le prince d'Orange attaqueroit de ce côté-là, ou qu'il s'y retrancheroit. Voici l'ordre dans lequel marchoit l'armée de ce Prince. L'avant-garde étoit composée de deux mille cina cens chevaux divises en trois corps : après l'avant-garde marchoient trois cens chevaux suivis de toute l'infanterie &

du reste de la cavalerie.

Le prince d'Orange fut fort surpris de trouver sur la hauteur voifine de Genape un fort auguel il ne s'étoit pas attendu ; & comme le canon de ce fort l'incommodoit beaucoup, & qu'il ne pouvoit rester dans son poste sans perdre bien du monde, il résolut de continuer sa marche vers Genape. Pour cet effet il separa en deux corps l'infanterie Françoise, en quoi confistoit la principale force de son armée, & lui ordonna de marcher de ce côté-là. Sanche Davila détaché par le duc d'Albe venoit d'y arriver : dès que les nôtres parurent, onten vint aux mains, & le combat fut rude. Les Éspagnols fortoient du bourg pour aller au combat, ayant à leur tête les principaux Officiers de l'armée, Zapata, François & Marc de Tolede, & Jean d'Ayala avec cent hommes choisis, suivis de Romero, de Ferdinand de Tolede, & de quelques compagnies fous la conduite de Texeda. Le duc d'Albe envoya encore pour les foutenir Jean de Sarmiento de Salazar, & Pierre de Taxis avec soixante gendarmes armés de toutes piéces, & la compagnie de cavalerie du comte de Reux.

<sup>(1)</sup> Hameau vers les fources de la Haifne près de Binch.

Davila eut d'abord quelque avantage,& il poussa les François = dans un fosse qu'on avoit creuse pour recevoir les déborde. CHARLE mens de la rivière : mais Henri de Nassau frère du prince d'Orange l'ayant chargé à la tête de la cavalerie, les Espagnols furent très-maltraités : l'étendart de la compagnie de Taxis fut pris, & le cornete percé de plusieurs coups. Les Espagnols étant revenus à la charge, le combat recommença. & la perte fut à peu près égale de part & d'autre : mais l'affaire fut si vive que les ducs d'Albe & de Medina-Celi oubliant en quelque sorte ce qu'ils étoient, quittérent leurs cottes d'armes, & se mêlérent parmi les sodats. Enfin les troupes des deux partis s'étant retirées, le prince d'Orange toûjours incommodé par le fort du duc de Medina-Celi, poursuivit son chemin du côté de Genape, à dessein d'attirer le duc d'Albe au combat ; mais ce dernier content d'empêcher qu'on ne jettât du secours dans Mons, ne voulut pas risquer un combat qui auroit pû ruiner entiérement ses affaires.

άĈ

Le prince d'Orange s'avança ce jour-là jusqu'à Fremeri à une lieue du camp du duc d'Albe, & il y resta un jour entier, pour saisir l'occasion de faire entrer des troupes par Saint-Symphorien, où étoit le baron de Pollweiller. Le duc d'Albe y envoya Bernardin de Mendoze avec sa compagnie de cavalerie, deux autres compagnies de cavalerie, & une compagnie d'arquebusiers, & il les sit suivre par cinq autres compagnies de cavalerie Espagnole, & par six cens arquebusiers commandés, comme je l'ai dit, par Marc de Tolede, & par Rodrigue Zapata.

Le prince d'Orange, qui n'étoit qu'à quinze cens pas de la plaine de Saint-Symphorien , avoit dessein de se saisir du bourg d'Armeni, mais ayant apperçu Mendoze, il détacha quelques troupes pour l'amuser par de légeres escamourches pendant que l'armée dresseroit ses tentes. Mendoze qui avoit logé la veille dans ce bourg , & qui avoit regardé ce lieu comme fort propre pour s'embusquer, & pour faire un coup de main, en donne avis au duc d'Albe. Le général Espagnol y vient avec le duc de Medina-Celi, Norkerme & Romero, & il prend la résolution d'attaquer la nuit le camp ennemi. Il charge son fils Frideric de cette entreprise, & lui donne Tttiij

IX. 1572.

IX. 1572.

un détachement de mille Espagnols. Frideric leur fait mettre CHARLE à tous des chemises blanches sur leurs habits, & marche dans le plus fort de la nuit. De Capres & de Liques, le premier avec sept compagnies de son régiment, & le second avec deux cens fantassins Flamans eurent ordre de s'emparer d'un village qui étoit sur le chemin, afin d'avoir une retraite si les ennemis venoient à être informés de leur dessein. Après avoir pris ces mesures, il s'avance avec Norkerme vers le camp des ennemis, exhorte ses soldats à rappeller toute leur valeur, & à ne pas laisser échaper une si belle occasion, & dé. tache Romero avec quatre cens arquebusiers commandés par Salazar, Moxica, Marc de Tolede, & Zapata, & lui ordonne d'attaquer un quartier. En même tems il fait prendre à Ferdinand de Tolede cent cinquante arquebusiers commandés par Garcias Suarez, avec ordre de rester à quelque distance de-là. Gaspard de Guerrea & Christophle de Quesada devoient s'arrêter à cinq cens pas derriere Suarez avec un pareil nombre d'Arquebusiers. François de Tolede, & Martin de Erasso avec deux cens arquebusiers étoient postés près du camp,& ils avoient devant eux Rodrigue Perez à la tête de cinquante piquiers. Romero, Moxica, & Zapata commencent l'attaque, & renversent les sentinelles & les corps de garde. Avant que chacun pût prendre ses armes & se ranger au drapeau, il y eut plus de trois cens hommes de tués; & le feu que les Espagnols mirent aux tentes en fit encore périr davantage. Enfin tout le camp s'éveille, & l'on apperçoit à la lueur du feu Moxica, qui avec soixante hommes s'étoit avancé si loin, qu'il étoit impossible qu'au premier signal il pût rejoindre le gros des Espagnols. On va a lui, & on l'envelope dans une plaine qui étoit audessous du camp, & il y périt avec toute sa troupe. Frideric s'étoit flatté que l'ennemi n'oseroit sortir de son camp, parce qu'il se persuaderoit que toute la cavalerie Espagnole étoit rassemblée : & pour le faire croire, Bernardin de Mendoze avoit ordonné à tous les trompettes de sonner; mais malgré les ténébres de la nuit, le feu qu'ils avoient allumé fit découvrir la ruse; les confédérés reconnurent le petit nombre des ennemis, & furent plus hardis à les charger dans leur retraite. Neanmoins des que le jour parut, ils abandonnérent leur camp, laissérent leurs

tentes, une partie de leurs bagages, & leurs morts fans les enterrer; & après avoir fait dire au comte de Nassau, que CHARLE puisqu'il n'y avoit pas moyen de faire entrer du secours dans Mons, il songeat à sa propre surete, ils se mettent en chemin, & se retirent à Maline. Dans ces circonstances, la Nouë & les autres généraux François allérent trouver Nassau qui étoit malade, pour délibérer fur le parti qu'ils avoient à prendre: & ils furent d'avis de rendre la place à des conditions honnêtes. Ce ne fut pas tant la retraite du prince d'Orange. ni le mauvais état de leurs affaires, qui les y détermina, que le massacre de Paris : car cette nouvelle qui ranima le courage des Espagnols, consterna horriblement les François, qui faifoient la force de la garnison ; la tristesse qui les accabla fur l'heure, le désespoir où ce funeste événement les jetta pour l'avenir, les rendit incapables de rien entreprendre.

.

1572.

Mons rendu

Voici les articles de la capitulation qui fut arrêtée avec Norkerme le vingtiéme d'Août. On convint que les François au ducd'Albe. fortiroient avec armes, chevaux, bagages, & tous leurs biens tant meubles qu'immeubles: Que Louis de Nassau toute sa maison, & les Gentilshommes Flamans seroient traités comme les François: Que les foldats Flamans fortiroient seulement avec leurs épées & l'habit qu'ils auroient sur le corps : Que les habitans qui avoient pris les armes contre le Roi auroient la liberté de fortir avec tous leurs effets mobiliers, mais sans armes: Que ceux qui aimeroient mieux demeurer dans la ville ne seroient point inquiétés pour le passé, à la referve neanmoins de ceux qui avoient manié les deniers publics, & qui étoient comptables envers le Roi : Que tous les Protestans sortiroient de la ville aux mêmes conditions que les foldats; qu'aucun ne seroit inquiété pour le passé; mais qu'à l'avenir s'ils tomboient entre les mains des officiers du Roi, on les puniroit comme ils le méritoient. Que tous ceux qui sortiroient, tant Gentilshommes que soldats, & bourgeois, feroient ferment de ne porter les armes d'un an contre le roi d'Espagne, ni même contre le roi Très-Chrétien, si ce n'étoit pour le service de S. M. Catholique. Que ce serment ne regardoit ni Louis de Nassau, ni les Allemans, ni les Anglois.

Le duc d'Albe donna pour ôtage, Bertain, d'Aubigny,

IX. 1 572.

Bertencour, & Potelles, qui étoient de la première noblesse CHARLE de Flandre, & qui devoient demeurer avec la garnison jusqu'à ce qu'elle eût été conduite en lieu de sûreté; que Nassau avec sa suite sût arrivé à Ruremonde, & les François à l'arbre de Guise, après quoi les ôtages seroient renvoyés; mais qu'en attendant l'execution de ce traité, la Noue, Sovecourt, Ercourt & Cormant demeureroient chez Norkerme gouverneur de Hainaut. Après ces conventions, dé Liques entra dans la place par la breche; & Louis de Nassau, qui étoit en litiére, fut conduit avec toute sa maison par Frideric de Tolede fils du duc d'Albe, par Romero, & par Jean de Morbeque. On donna le gouvernement de la place à de Baux , & on lui laissa quatre compagnies d'infanterie Flamande, avec une partie du canon : le reste fut envoyé au comte de Reux pour faire le siège d'Oudenarde, & l'on détacha Mondragon pour aller faire celui de Tenremonde:mais cette derniére place ne se laissa pas investir, & se rendit à la premiére fommation.

Pluficurs places reprifes par le duc d'Albe.

Bien-tôt après le prince d'Orange fortit de Maline, où il laissa quatre compagnies d'infanterie & deux cens chevaux en garnison. Le duc d'Albe étant parti de Bruxelles avec quatre compagnies du régiment de Sicile, reprit en passant Louvain & Tillemont, & marcha du côté de Maline. Fridéric son fils, à qui il avoit fait prendre les devants, emporta les fauxbourgs d'emblée; mais Ferdinand de Tolede fut blesse à cette attaque. La garnison du prince d'Orange ne croyant pas pouvoir défendre cette place s'enfuit la nuit suivante. Le lendemain premier d'Octobre, le grand vicaire de l'Archevêque, & les chanoines de la Cathedrale vinrent de grand matin à la porte de la ville, précédés de la croix & de la banniere, demander grace pour ce peuple; mais les Espagnols, sans respect pour les ornemens sacrés des Prêtres, & lans égard pour leurs prières plantent des échelles le long des murs. Le duc d'Albe qui en vouloit aux habitans ne s'y opposa pas beaucoup : ainsi ils entrérent sans aucune résistance dans cette ville infortunée, & ils y commirent tout ce que l'avarice, la cruauré & l'impudicité la plus horrible peut inspirer à des furieux. Ce ne fut pas seulement pour contenter la juste colere du duc d'Albe, piqué vivement de leur révolte récente

récente, qu'on permit toutes ces horreurs, on y fut en quelque sorte force par les murmures du soldat, à qui il étoit CHARLE dû plusieurs mois de paye; & il étoit à craindre qu'il ne se mutinât.

IX. 1572.

On envoya en garnison à Louvain quelques compagnies de cavalerie Allemande, & Jean de Mendoze à Lierre avec de la cavalerie légére. Mendoze étant arrivé à Arschot apprit que les ennemis étoient décampés, & que leur marche ressembloit plus à une fuite qu'à une retraite; ainsi s'étant mis à les poursuivre, il attaqua seur arriére-garde à l'entrée d'un bois, & reprit Diest abandonné par sa garnison. Celle d'Oudenarde s'étant aussi débandée, la ville ouvrit les portes au comte de Reux; & les bourgeois ayant sçû qu'il s'étoit caché des foldats Protestans dans quelques maisons de la ville,

y allerent mettre le feu & les y brûlerent.

é

Pendant que le duc d'Albe étoit occupé au siège de Mons; les confédéres réfolurent de faire encore une tentative sur Tergoes en Zelande. Après beaucoup d'autres qui avoient mal rétissi, un renfort d'Anglois & d'Écossois qui leur étoit venu, les y détermina. Ils partirent donc de Flessingue avec huit mille hommes de pied, & ils firent une décente dans cette isle le vingt-six d'Août ; le vingt-huit , après quelque combat, ils travaillérent à leurs lignes, & drefférent une batterie de huit gros canons de fonte, & de quatre petits canons de fer, avec lesquels ils battirent la place, renverserent les moulins à vent & les maisons qui étoient auprès. Enfuite ils attaquérent le nouveau bastion, & la porte qu'on nomme de la tête : enfin ils transporterent leur artillerie du côté de la porte Impériale. Au bout de trois jours la bréche se trouva très-grande : pour la reconnoître, ils firent approcher un navire rempli de facs à terre, & de son mats on decouvroit jusque dans la place : s'étant cru en état de donner l'assaut, ils font apporter trente échelles au pied du nouveau bastion, & attaquent en même tems la bréche & le bastion avec deux cens François à leur tête : mais ils furent repousses par-tout avec beaucoup de perte ; au lieu que les assiégés n'eurent que cinq hommes de tués. Les confédérés affoiblis demandérent du secours au comte de Lumey, qui leur envoya deux mille cinq cens Allemans: ce renfort ayant relevé

IX. 1 572.

leurs espérances, ils poussérent leurs tranchées du côté de CHARLE la porte d'Isquerque, & y ayant fait bréche, ils prennent la résolution de donner l'assaut en trois endroits tout à la fois. Isidore Pacheco Gouverneur de la place separa entrois fa garnison, qui n'étoit pas nombreuse : il en donna une partie à Gonçalez de Mendoze, une autre à Ferdinand de Saavedra, qui se trouvérent par hazard dans la ville lorsqu'on en forma le siège, & l'autre tiers à Alfonse de Miranda, & il s'en réserva une petite partie pour aller au secours de ceux qui se trouveroient les plus pressés. Les confédérés ne fe croyant pas en état de donner l'assaut ce jour-là, remirent l'affaire au lendemain, ce qui sauva la ville; car Pacheco profitant de cet intervalle, fit élever par les habitans un cavalier à côté de la bréche pour arrêter l'impétuosité des ennemis. Les affiégeans ne s'en étant apperçus que lorsqu'il n'y avoit plus de reméde, se repentirent de leur délai, mais un peu tard, & ils ne donnérent point l'assaut. La nuit suivante, ils retirérent leur canon, & tentérent de brûler la porte avec des pots à peu; mais sans succès. Ils ont recours à un autre expédient; ils se couvrent de sacs pleins de laine, s'avancent ainsi jusqu'au pied du mur, & commencent à le saper; mais leur ouvrage est à tout moment trouble par les sorties de la garnison, & leurs troupes sont souvent repoussées, & toûjours avec perte; ce qui les oblige d'en revenir aux mines. Faute de succès encore, ils saignent le fossé, & se préparent à attaquer de nouveau la bréche avec des pots à peu. Sur ces entrefaites, ils apprennent que le duc d'Albe envoye du secours aux affiégés, & ils levent le siége.

Le secours de Tergoes étoit une entreprise hardie & dangereuse; néanmoins Sanche Davila & Christophle de Mondragon ne laissérent pas de s'en charger : ils prirent pour l'exécuter la garnison de la citadelle d'Anvers, & celles de quelques forts des environs; & comme ils étoient persuadés qu'ils auroient à combattre par mer aussi bien que par terre, parce que les ennemis avoient une flore à l'entrée du canal de Tergoes, ils armérent ce qu'ils purent de vaisseaux, où ils embarquérent deux pièces de canon, & quelques soldats qu'ils firent partir devant eux. Mais le vent contraire & l'orage les ayant fait retourner en arrière, le secours qu'ils portoient n'arriva point,

mt.

nt To

dε

XII:

c:e:

عار

ž.

Į15

1

g ú

TL

1.

4

5

IX.

1 572.

& des deux canons, l'un tomba dans une boüe si épaisse, == qu'il fut impossible de l'en retirer. Ce mauvais succès ne dé- CHARLE couragea point Davila. Les gens du païs,& en particulier un certain Flamand nommé Blommard, lui ayant donné avis que l'isle de Tergoes avoit tenu autrefois à la terre, & que quoique les efforts de la mer l'en eussent separée, il étoit resté des endroits où l'on pourroit passer lorsque la marée se seroit retirée, il fit fonder ces côtes par des gens sur la fidélité desquels il comptoit. On lui rapporta qu'il y avoit un gue assez sûr; mais qu'on ne pourroit cependant le traverser sans beaucoup de peine, parce qu'il avoit plus de deux lieues de large, & qu'il s'y jettoit trois rivières fort profondes. Après s'être concerté avec Mondragon, il s'avance avec quatre mille tant Allemans qu'Espagnols, & suit la côte, sans que les soldats sçussent rien de son dessein. Mondragon déja vieux, mais encore vigoureux, se jette le premier dans le gué, & le passe en deux heures avec ses soldats, qui portoient sur leurs têtes leurs armes & des sacs pleins de poudre, sans autre perte que celle de neuf hommes, qui s'étant écartés du gros, furent engloutis par la rapidité des riviéres dont je viens de parler. Des qu'il fut à terre il alluma des feux, comme il en étoit convenu avec Davila, pour marquer que ses troupes avoient passé le gué heureusement, & pour faire connoître fon arrivée à Pacheco. Il donna quelque tems à fes fodats pour se reposer & pour se secher : & si les ennemis les avoient attaqués dans ce moment, il n'y a pas de doute qu'il ne leur eût été facile de les tailler en pièces. Mais au lieu de saisir l'occasion, ils allumérent des seux, signal convenu avec ceux de Canfere, pour les avertir de leur amener au plus vîte des vaisseaux pour rembarquer leurs troupes : ce qu'ils exécutérent avec tant de précipitation & si peu d'ordre, qu'il y eut beaucoup de soldats qui tombérent dans la mer, en se pressant d'entrer dans les barques. Cependant Pacheco ayant reçû de Mondragon quatre cens hommes conduits par Jean de Porres, Vallejo, & Salvatierra se mit à les poursuivre, tomba sur leur arrière-garde, & leur tua près de huit cens hommes.

Davila s'étant rendu à Tergoes fit fortifier la ville, y mit une bonne garnison, & s'en retourna à Anvers. Le siège dura Vuuii

IX. 1572.

depuis le vingt-six d'Août jusqu'au vingt & un d'Octobre : & CHARLE il y avoit dans le camp des affiègeans grand nombre de François qui étoient passes en Hollande depuis le tumulte de Paris.

Le comte de Lumey (1) qui étoit alors en Hollande ne s'y tenoit pas à rien faire; & Ferdinand de Tolede ne fut pas plûtôt forti de la Province, qu'il fit approcher d'Amsterdam une flote qu'il avoit équipée pour tâcher d'attirer cette ville au parti des confédérés, en empêchant le commerce dont elle subsiste. Cette ville située sur le bord de la mer, & pour ainsi dire, dans la mer même, est aujourd'hui la plus florissante de la Hollande & de tous les Païs-bas. Elle est percée d'une infinité de canaux où la mer entre par des écluses faites avec beaucoup d'art, qui se ferment d'elles-mêmes lorsque la marée monte, & qui s'ouvrent quand elle se retire; & l'on peut

comparer Amsterdam à Venise, cette reine du golse Adriatique.

Il y avoit dans Amsterdam environ quatre mille habitans bien armés, & commandés par un Bourgmestre, nommé Pierre Peterson, fort attaché au parti du Roi, & très-ennemi des confédérés. Ainsi ce fut inutilement que Lumey les follicita de s'unir à lui. D'un autre côté cette place étoit trop forte pour qu'il pût se flatter de réussir en l'assiégeant; il se contenta donc de brûler près de cent navires qu'il trouva dans le port:ce qui fut pour les habitans une perte de trois cens mille ducats. Après cette hostilité, il marcha contre Schonhoven, dont les habitans ont toujours été très-étroitement liés avec Amsterdam par l'intérêt commun de leur commerce; mais comme cette place se trouvoit entourée de villes confedérées, & sans espérance de secours, elle se rendit Le comte de Bossu gouverneur de la Province, étoit alors à Utrecht, qu'il avoit beaucoup de peine à retenir dans le parti du Roi; mais il faisoit tout son possible pour la garder, parce que c'étoit le feul passage qu'ils eussent pour entrer dans la Gueldre, où Barlemont feigneur d'Hierges avoit une guerre très-facheuse à soutenir contre les partisans du prince d'Orange.

En effet le comte de Berg beau-frére du prince d'Orange,

(1) Il s'appelloit de la Marck.

à la tête d'un corps de cinq mille hommes presque tous païsans, avoit pris quantité de villes dans la Gueldre, & dans CHARLE les provinces voifines, Zutphen, Doetecom, Duisbourg, Hardevick, Erbourg, Almeloe, Oldenzel, & quelques autres: & ctant entre dans l'Overissel, il campa le jour de Saint Laurent auprès de la ville de Campen, & la prit le douziéme d'Août, parce qu'elle manquoit de vivres, & qu'elle n'avoit aucune espérance de secours. Trois autres villes de cette Province; scavoir Zwol, Hassel, & Steenwich se rendirent ensuite, & abolirent pour la plûpart la religion Catho. lique.

François de Vargas, que le duc d'Albe avoit laissé dans ces cantons, tenoit encore Deventer, capitale du Païs, avec quatres compagnies d'infanterie Espagnole, qui faisoient des courses dans tous les environs, & brûloient les bourgs & les villages qui appartenoient aux confédérés & aux villes révoltées; & ils étoient tous les jours aux mains avec la garnifon de Zutphen. Vargas attendoit outre cela un secours d'Allemans que lui amenoient Eric de Brunfwick & le duc de Holstein.

En Frise Nederwomter, qui étoit de la première noblesse du Païs, se rendit maître de Sneek, de Bolsward, & de Franckere : le comte de Schowembourg , qui commanda après lui, marcha à Docum, & s'empara de la basse ville; mais la garnison s'étant sauvée dans un clocher fortifié, & ayant espérance qu'on viendroit à son secours, ne voulut écouter aucune proposition, quoique les ennemis eussent mis le feu au clocher: au reste ils ne furent pas trompés dans leur espérance; car Gaspard de Robles, seigneur de Billy, gouverneur de Groningue, se mit en marche pour les secourir, jetta en passant quelques troupes dans Leewarden, Hardelingue & Staveren, & marcha droit à Docum. Dès qu'il fut arrivé, cette armée de païsans se dissipa; Docum sut repris le feize de Septembre & abandonné au pillage. Billy retourna à Staveren, dont la citadelle étoit attaquée par les païsans, mais comme cette milice étoit mal disciplinée, il les mit aisément en fuite, délivra la citadelle, & traita la ville aussi inhumainement que celle de Docum : après quoi il reprit le chemin de Groningue avec ses troupes chargées de butin. Les garnisons

IX. 1572.

de Sneek, de Bolswart & de Franckere s'opposérent à son CHARLE passage, à dessein de reprendre le butin qu'il emportoit; mais leur Commandant ayant été tué au premier choc, le reste IX. prit la fuite, & laissa beaucoup de morts sur la place.

1572.

Après la prise de Mons, le duc d'Albe vint à Mastricht, & il renvoya sa cavalerie Allemande, dont il ne pouvoit espérer aucun service pour les sièges qu'il méditoit. Il embarqua son artillerie sur la Meuse, donna cinq compagnies d'infanterie à de Liques pour l'escorter, & le suivit par eau. Lorsqu'il sut entré dans le Vahal, il remonta la rivière du côté du Rhin, & vint à Mock, (1) où Gaspard de Gomes gouverneur de Grave tenoit tous prêts de grands pontons. Le duc les fit conduire à la Meuse, & les ayant bien attachés l'un à l'autre, il en fit un pont très-ferme sur cette rivière. Après qu'il y eut fait passer son armée & son canon, il alla par terre à Nimegue, où il resta quelque tems pour concerter ses entreprises. Il sit ensuite embarquer son artillerie sur

le Vahal, & la fit remonter jusqu'à Arnheim.

Frideric son fils avoit pris les devants avec l'armée; & dès qu'elle parut, Lochem & Dursbourg se rendirent. Campen, Zivol, Hassel, Steenwick, Harderwick & Amerfort qui est dans le territoire d'Utrecht, envoyerent leurs deputés au duc d'Albe pour lui demander grace, & lui representer que faute de secours ils avoient été obligés d'ouvrir leurs portes au prince d'Orange. De là le général Espagnol marcha droit à Zutphen, ville située sur l'Issel, & la sit sommer de se rendre; mais la garnison l'ayant refusé, il sit venir treize grosses piéces de canon, qu'il fit pointer contre la porte de Lochem. Il y eut bien-tôt une grande bréche, & la garnison trop soible pour la désendre, & craignant la cruauté des Espagnols, prit le parti de se retirer la nuit, &

Zurphen pris & pillé par les Eipagnols.

d'abandonner la ville. Le matin les habitans voulurent capituler; mais les Espagnols étoient déja entrés dans la ville, où ils exercérent toutes fortes de cruautés & d'infamies. Le duc d'Albe comptoit jetter par ce moyen la terreur dans tout le païs, & faire tout plier; mais ces inhumanités ne servirent qu'à inspirer aux habitans une haine irreconciliable pour ceux qui en étoient les auteurs; & quoique les comtes de Berg &

(1) Entre le Rhin & la Meuse près de Grave & de Nimegue.

de Schovembourg eussent abandonné la Gueldre & la Frise à l'arrivée des Espagnols, cette retraite n'abattit point le cou- CHARLE rage des gens du païs, & la haine l'emporta sur le péril.

IX. 1 172.

Frideric avant laissé Pollweiller pour la garde de Deventer & de Zwol, tira Vargas avec quatre compagnies d'Espagnols, & marcha vers Naerden, ville située à l'entrée de la Hollande, & qui n'étoit défendue ni par son assiéte, ni par ses murailles. Frideric envoya Norkerme & Cressonnieres pour les fommer de se rendre. Pendant qu'on dispute sur les conditions, & qu'ils demandent des sûretés de ce qu'on leur promet, les Éspagnols se jettent dans la ville, font main basse fur les habitans, pillent les maisons & y mettent le feu, qui confume toute la ville, à la réserve de l'Eglise & du Be-

guinage.

Les Espagnols que ces cruautés rendoient odieux, les voulurent excuser sur les loix de la guerre, qui permettent ces fortes de traitemens contre ceux qui refusent de livrer des postes sans défense. Ceux qui ont écrit l'histoire de la prise de Naerden, racontent un fait d'une cruauté singulière, & où il arriva quelque chose de miraculeux. Un pére de famille qui passoit pour riche, fut horriblement tourmenté par les Espagnols pour dire où il avoit caché son argent & tout ce qu'il avoit de précieux. Cet homme affurant toujours qu'il n'avoit rien détourné, un foldat eut l'infolence de violer fa semme à ses yeux, ce qui lui fut plus sensible que tous les tourmens qu'on lui avoit fait souffrir. Cet infortuné s'en vengea comme il put, en chargeant le foldat d'injures & d'imprécations; mais il fut à l'instant massacré aux yeux de sa femme, qui fut ensuite elle-même penduë par les pieds à une poutre la tête en bas, & les mains derrière le dos. Un jeune enfant témoin du meurtre de son pére, de l'outrage fait à sa mére, & du supplice qu'elle souffroit, ne fut pas épargné par ce barbare, qui le lia auprès d'elle. Après avoir demeuré deux jours dans cet état fans prendre de nourriture, il étoit près d'expirer de faim & de douleur aussi-bien que sa mére, lorsqu'il parut un jeune homme parfaitement beau, qui les consola, les délia, leur donna du pain, & les exhorta à mettre leur espérance en Dieu, & à espérer bien de l'avenir. Je ne prétens pas être garant de la vérité de cette histoire.

IX. 1572.

De Naerden Frideric alla à Amsterdam: c'étoit dans l'hy-CHARLE ver, & le froid étoit si violent que toutes les rivières étoient prisés. Il ordonna que sa cavalerie commandée par Jean de Mendoze, resteroit en quartier à Arnhem, Amerfort &

Les Elpagnols font fommer Harlem.

Utrecht, places dont Robert de Melun d'Hassembourg étoit gouverneur. Comme il avoit fort envie de se rendre maître d'Harlem, il fit folliciter cette ville par celle d'Amsterdam à recevoir garnison Espagnole. On y envoya des Députés pour les faire souvenir de leur devoir, & les exhorter à être fidéles au Roi. La ville étoit partagée en deux factions, l'une attachée à Philippe, & l'autre au Prince d'Orange : ce dernier parti l'emporta dans la fuite. Cependant les autres obtinrent pour lors qu'on enverroit à Frideric, Thierry de Frise, Christophle de Schagen & Adrien Assendelf, pour se justifier sur le passé, le prier de ne commettre contre eux aucune hostilité, & l'assurer qu'ils étoient disposés à obéir, pourvû qu'on leur accordat des conditions raisonnables : ce fut le troisième de Decembre. Mais le lendemain tous les habitans s'affemblé. rent pour déliberer sur le parti qu'ils avoient à prendre. Brederode, Riperda, Frison, Adrien Jansen, & Stuyver Bourgmestre de la ville, se trouvérent à l'assemblée. Riperda prit la parole, & après avoir fait un long discours, où il peignit avec des couleurs très-vives la cruauté des Éspagnols, il dit aux habitans : » Si vous aimez mieux combattre coura-» geusement pour votre salut, que de vous perdre par votre » lâcheté, je m'offre de bon cœur pour être votre chef. « Là dessus on abolit le dernier décret; l'on en fit un nouveau, par lequel on déclaroit qu'il valoit mieux souffrir les derniéres extrémités, que de se rendre aux Espagnols, & on l'envoya au Prince d'Orange qui étoit à Leyden. Schagen & Assendelf étant revenus d'Amsterdam, furent arrêtés & conduits sous bonne garde à Leyden. Dans la suite Assendelf y fut convaincu de trahifon, & pendu à Delf. Le prince d'Orange envoya à Harlem Lazare Muller avec dix compagnies d'infanterie Allemande, dont les principaux Officiers étoient Stembach lieutenant de Muller, Christophle Vader, Lambert de Wirtemberg & Martin Pruys. Ils prirent leur chemin par la basse Hollande, & entrérent dans la ville le quatriéme de Decembre. Le même jour les Eglises furent pillées & les images renversées. Le lendemain il y arriva un homme qui apportoit des lettres de Thierry de Frise, chef de la dé- CHARLEputation que la ville avoit envoyée à Frideric. Thierry craignant quelque mauvais traitement de la part de ses concitoyens resta auprès de Frideric; & son envoyé étant soupconné d'être venu pour servir d'espion aux Espagnols, sut mis à la question, & pendu.

200,70

SOOK

er:

erioz .

wy.Z

CE:

hoiz

MON

ntix

IX Z e des

obt i.C

dir

64

o'a:

ive.

úc

de

ı İt

Ros

eri.

r.Œ

41 15

di.

OF S

عی

(II)

ш

ςĕ

ø

الماع

I 572.

Frideric qui avoit résolu de faire le siège de Harlem, voulut profiter des glaces pour brûler tous les vaisseaux qui étoient Harlem. dans le canal de cette ville. Il avoit chargé de l'exécution François d'Aguilar, Alvarado premier capitaine du régiment de Martin de Erasso, & Rodrigue Perez. Ils devoient faire passer leurs soldats sur la glace avec des patins, dont il avoit fait faire sept mille paires, & s'avancer ainsi jusqu'aux vaisfeaux; mais ayant appris qu'on avoit rompu les glaces qui les environnoient, avec des crocs de fer tout rouges, ils abandonnérent leur entreprise.

Siége de

Ce coup manqué, on fut d'avis d'attaquer Sparendam, petite ville entre Amsterdam & Harlem, qui sépare un canton toûjours convert d'eau d'avec le pais haut. Les confédérés l'avoient fortifiée à la hâte pendant l'éloignement de Frideric. Rodrigue Zapata, qui avoit déja pris deux fois cette petite ville, fut chargé du siège : & il eut le bras gauche emporté d'un coup de canon dans une attaque. Ceux d'Harlem avoient envoyé un détachement pour noyer tout le pais des environs en rompant la digue; (1) mais les Espagnols arrivérent avant qu'ils eussent acheve, & ils Peparerent avec une diligence extrême la bréche qu'ils avoient commencée. Ainsi rien n'arrêta Frideric, qui sur le champ sit passer son armée sur les rivières de Spare & de Tie, dont les glaces étoient affez fortes pour porter les fardeaux les plus pesans. La forteresse de Sparendam, qui auroit passée pour imprenable dans une autre saison, fut donc attaquée de tous côtés, & emportée malgré la résistance de la garnison, composée de trois cens hommes. Pruys y perit avec plusieurs soldats de sa compagnie, & le secours envoyé de Harlem fut repoussé avec perte. Cependant Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde, que le prince d'Orange ayoit envoyé dans Harlem, y fit changer les Magistrats, &

<sup>(1)</sup> Cette digue eft entre Sparendam, & Sparwoude. Tome VI.

y en établit de nouveaux ; sçavoir quatre Bourgmestres,

IX.

Les choses étant en cet état, Harlem fut investi le douze de Décembre, & Diego de Carvajal avec eing cens arque. busiers, se saisit du poste de la Maladrerie. L'armée de Frideric étoit composée de soixante & quinze compagnies d'infanterie, vingt-deux Flamandes, seize Allemandes, & trentesept Espagnoles, de deux compagnies d'arquebusiers à cheval, & de deux cens chevaux Allemans de la compagnie de Scoqueim. On y fit venir outre cela les compagnies de Pacheco & d'Antoine de Tolede, pour se poster sur le chemin qui conduit d'Alcmar, & des marais à Harlem, & fur celui que les vagues de la mer rendent uni & si ferme, que les charettes les plus chargées y roulent sans peine. Leur quartier étoit au fort d'Egmont. Quelques foldats qui alloient pour se jetter dans la place, n'ayant point apperçu à cause du brouillard, une troupe d'Espagnols qui venoient à eux, furent renverfés.

On tint conseil dans le camp des assiégeans sur la manière dont on battroit la place, & de quel côte on l'attaqueroit. Les plus habiles vouloient que ce fût du côté de la forêt avec deux batteries qui se croisassent, parce que c'étoit le côté le plus foible, & où il feroit plus aifé de monter à l'affaut: mais il falloit transporter l'artillerie, & changer les quartiers, & il paroissoit extrémement dur de faire camper le soldat à l'air ou fous des tentes pendant un hyver si rude : ce qui devenoit absolument nécessaire, si l'on faisoit l'attaque de ce côté-là. Ce ne fut pourtant point cette considération qui empêcha Frideric de suivre ce conseil, mais le mépris qu'il faisoit des ennemis. La prise de Zutphen & de Naerden lui avoit inspiré une confiance téméraire qui lui sit négliger le parti le plus fûr : il disoit que ces bourgeois ne scavoient point faire la guerre; qu'en général tous les Hollandois sont de très-mauvais foldats, incapables de foutenir la moindre farigue; qu'il n'y avoit dans la place que mille hommes de garnison, qui aux premiers coups de canon qu'ils entendroient, laisseroient la ville au pillage, comme avoient fait les garnisons des autres villes qu'il avoit attaquées. Mendoze, pour excuser les Espagnols, prétend que ce furent Norkerme & Cressonniere qui

lui inspirérent des sentimens si préjudiciables à ses intérêts, comme la fuite le fit voir. On n'ouvrit la tranchée que dans CHARLE un endroit fort éloigné de la place, où l'on avoit dressé une batterie de quatorze pieces de canon, pour couvrir les travailleurs, & l'on commença le dix-huit de Décembre par battre la porte de Sainte-Croix, & l'ouvrage qui étoit visà-vis. Dès qu'on eut renversé la porte, on employa l'artillerie contre cet ouvrage, & la muraille qui s'étendoit jusqu'à la porte de Saint-Jean, que les affiégés avoient fortifiée d'un nouveau rempart qui alloit jusqu'au pont de Sainte-Catherine. Pendant trois jours on tira quinze cens quinze coups de canon, & l'on fit bréche : aussi-tôt on décida qu'il falloit donner l'assaut contre l'avis de Romero, qui craignoit une mauvaise réussite. Mais quoiqu'on n'ent presque ni boulets, ni poudre, Norkerme & Cressonniere firent publier que ceux qui devoient monter à l'assaut se tinssent prêts. Comme on n'avoit point fait de tranchées, les foldats marchérent par une plaine toute découverte, sous la conduite de François de Vargas, portant avec eux un pont très-ingénieusement fabrique par Barthelemi de Campocasso, & ils s'avancérent ainsi jusqu'à la bréche, que Steinbach défendoit avec ses piquiers, A peine furent-ils arrivés, qu'ils montérent sans attendre l'ordre de leurs Officiers. L'endroit étoit escarpé & étroit ; en forte qu'il y en cut très-peu qui pussent gagner le haut. Ce fut alors que Galeas suivi de ses piquiers combattit long-tems contre Steinbach, presque seul à seul. Mais enfin les assiégés chargérent leurs canons de chaînes de fer, qui obligérent les Espagnols de se retirer avec une grande perte. Romero qui blâmoit hautement la témérité de cette entreprise, reçut un coup de mousquet dans l'œil en raillant les soldats. Les assiégeans perdirent plus de cent cinquante hommes à cet assaut, & entre autres le capitaine Soinage, & Broot son Enseigne. Ils eurent aussi plusieurs Officiers de nom blesses dangereusement, entre autres, François de Vargas, Pierre Benavides Enseigne de Diego de Carvajal, Tovilla Enseigne de Gaspard de Gurrea, & Lama Enseigne de François de Valdez : Vargas même resta dans le fossé, & n'en put être re. tiré que le lendemain, & Galeas reçut un coup de hallebarde à la cuisse.

IX. 1572.

Xxxii

IX. 1 572.

CHARLE affiégeans fut soutenu & repoussé avec une vigueur à laquelle ils ne s'attendoient pas. Mais les assiégés étoient animés par leur valeur naturelle, par le désespoir que leur inspiroit la cruauté implacable des Espagnols, & surrout par la main du Tout-puissant, qui vouloit punir cette nation de tant d'horreurs qu'elle avoit commises; ensorte que ce siège, que Frideric avoit compté achever en peu de jours, dura près de huit mois, & arrêta pendant tout ce tems, contre l'opinion de tout le monde, le cours de la fortune Espagnole toûjours victorieuse jusqu'alors. Enfin le vingt-neuvième de Decembre, le secours promis par le prince d'Orange, qui consistoit en trois compagnies d'infanterie Flamande, entra dans la ville sous la conduite de Jerôme Tseraers, pendant que les Espagnols de leur côté profitant des brouillards de la faison, avançoient de toute leur force leurs tranchées & leurs mines, comme nous le dirons sur l'année suivante. Mais l'ordre que nous nous fommes prescrit demande que nous rapportions auparavant ce qui s'est passe chez nous, en Italie, & en Orient.

Le cardinal des Urfins Légat en France.

Lorsque le Pape eut reçu la nouvelle du massacre de Paris, il envoya pour Légat en France le cardinal des Ursins, qui fit en chemin quelque séjour à Avignon. Il vit à son arrivée que la face des choses étoit bien différente de l'idée qu'il en avoit prise à Rome. Il trouva les Catholiques saiss d'effroi, les Protestans irrités, tout le Royaume rempli de troubles; & il fut bien surpris qu'une action qu'on louoit tant à Rome, étoit généralement détestée en France; & que le Roi même, à qui ils donnoient la gloire d'avoir préparé de longue main, & si bien concerté le coup qu'il venoit de frapper, étoit réduit à s'en justifier auprès de ses peuples, comme d'un événement que l'occasion avoit fait naître, auquel il avoit été forcé, mais qui n'avoit point été prémédité. On délibéra même à la Cour si on y recevroit le Légat, & si le Roi ne chercheroit point quelque excuse honnête pour se dispenser de lui parler; mais il craignit en renvoyant le Légat de perdre l'amitié du Pape, qu'il avoit gagnée par le masfacre de la Saint-Barthelemi : d'ailleurs l'avantage que ce refus affecte pouvoit lui procurer du côté des Protestans, étoit trop petit pour le dédommager de la disgrace du Pape, nimes z

fora.

1 0083 apres

ne 127

فایل ن

on de la

win

ma:

in colo

ik ka

2000

TINE

, COLE

000 12

One

nd.

or The

1 12

4,5

goes 2

cm4

NOT S

54

COLE.

i

ا الله الله

1ks

que cette injure faite à son Légat lui attireroit infailliblement. Enfin il fut refolu qu'en considération du Pape, & de la fa. CHARLE mille des Ursins, de tout tems très attachée à la France, on le laisseroit entrer dans le Royaume. Des Ursins ayant été recu à Lyon avec les honneurs accoûtumes, donna de grands éloges au zéle de la bourgeoisse, complimenta publiquement ce fameux Boidon qui s'étoit rendu un des principaux chefs de cette horrible boucherie, & lui donna de sa pleine puis. fance une absolution générale de tout le passé. Les Ministres, par l'avis de Morvilliers, lui avoient fait dire de parler sobrement sur cette affaire; mais il ne laissa pas d'exalter la prudence du Roi. & de publier en tous lieux, dans toutes les maisons, en public, & en particulier, que ce Prince avoit donné dans cette occasion des marques d'une patience à toute. épreuve, & d'une grandeur d'amé peu commune.

A Paris il fut reçu par le Parlement & par tous les Ordres de la ville, avec la magnificence & les honneurs ordinaires en pareil cas, & il alla loger à l'Evêché. Dans l'audience qu'il eut du Roi, il lui fit toutes les instances possibles, & employa les motifs les plus pressans pour engager le Prince à ordonner dans toutes les cours du Royaume la publication du concile de Le Légat fot-Trente, suspendue en France depuis neuf ans au grand scan- la publication dale de la Chrétiente, & de consacter par l'approbation de du Concile ce saint Concile la memoire de la grande action qu'il venoit de Trente. de faire pour la gloire de Dieu, & pour l'élévation de la fainte Eglise Romaine; action qui seroit, disoit-il, la matière des éloges de tous les fiécles. Norre fiécle ; ajoura-t'il & tous ceux qui le suivront, demeureront convaincus que ce m'est ni la haine, ni la vengeance, ni le ressentiment de quelque injure particulière, qui ait fait consentir un Prince aussi chrétien que V. M. au meurtre de tant de personnes mais uniquement le zéle de la gloire de Dieu, afin que la religion de nos ancêrres, c'est-a dire, la religion Catholique, Apostolique & Romaine, que le consile de Trense vient de purter du poison de l'hérésie, soit désormais établie unanimement dans toute la France sans exception; ce qu'on ne pouvoit jamais esperer, tant que la faction des Protestans ne seroit pas

and the late of the party directly accepted Ces raisons & d'autres encore qu'il répétoit sans cesse aux Xxxiii

IX. 1572.

TX: 1172.

oreilles du Roi, & qui étoient d'un grand poids à Rome, pa-CHARLE roiffoient spécieuses à bien des gens : mais un motif puissant empêchoir le Roi & la Reine d'y deferer : je veux dire, les mefures qu'ils avoient prifes pour excuser les meurtres de la Saint-Barthelemi; car le Roi protestoit dans plusieurs déclarations qu'il avoit fait publier, que ce n'étoit point en haine de la religion Protestante qu'il avoit ordonné ce qui s'étoit fait à Paris : Ou'il n'avoit eu d'autre intention que d'étoufer la conjuration de Coligny & de ses partisans, & qu'il avoit été très-faché que les autres villes du Royaume eussent suivi l'exemple de la capitale. C'est ce qu'on avoit insinué dans toute l'Europe . & c'étoit le but d'une multitude de lettres de discours publics, & de livrets, dont j'ai parlé ci devant. Ainsi pour ne pas démentir les édits qu'on venoit de rendre publics, le Roi se contenta d'assûrer le Legat, qu'on ne pouvoit avoir plus de zele pour la véritable religion, ni plus de vénération pour le faint Siège; mais que la fituation des affaires ne lui permettoit pas de déférer à ses demandes : du reste il l'accabia en particulier de promesses magnifiques, & le renvova le plus honorablement qu'il lui fut possible.

Ce qui détermina le Roi au refus, c'est que les Protestans réveilles par l'exemple des Rochelois reprenoient courage, & que l'on craignoit que les Princes étrangers, surtout la reine d'Angleteure, & les princes d'Allemagne ne leur donnallent du secours. Celui qui avoit conseillé au Pape & au sacré College de presser alors si vivement la publication du Concile, étoit le cardinal de Lorraine : il leur representoit que cette occission favorable, qu'ils attendoient avec tant d'impatience? croit à la fin venue; que fi on la manquoit, on n'y reviendroit jamais. Ceux, leur disoit il, qui s'opposent avec le plus de force au succès de cette affaire, sont les meilleures têtes des parlemens du Royaume, fous prétexte de maintenir les Libertes de l'églife Gallicane . & les droits de la couronne ; mais la haine universelle qu'on a aujourd'hui pour les Protestans, & l'effroi général que le meurtre de Paris a répandu par-tout, contraindra un peu la liberte des suffrages, & fermera la bouche à bien des gens, qui craindront dans les circonstances presentes, qu'une opposition trop marquée à la publication du Concile ne les rende suspects au sujet de la religion.

Le Pape voulant profiter d'une si belle occasion, avoit très expressement recommandé au cardinal des Ursins de travail. CHARLE ler vivement à la faire réuffir, mais elle échoira pour les raisons que je viens de dire. Quelque tems après, le Roi voulant montrer au Pape combien il étoit sensible à la légation honorable qu'il lui avoit envoyée, nomma pour son Ambassadeur à Rome Nicolas d'Angennes feigneur de Rambouillet, homme également respectable par sa dignité, & par sa capacité dans les affaires,

IX. 1572.

Ce fut dans ce tems-là que Marc-Antoine Muret fit ce discours, où pour s'accommoder au théâtre, il rappelle la mémoire de ce qui s'étoit passé au tumulte de Paris, & fair avec beaucoup de ménagement l'éloge de la piété du Roi. Peu de tems après Jean de Durfort de Duras, Gentilhomme de distinction dans la Guyenne, alla à Rome en qualité d'En-

voyé du roi de Navarre.

ŧ.

2

Depuis le meurtre de Coligny ennemi juré des Lorrains & l'abaissement des Monmorencis, tombés dans la disgrace du Roi, parce qu'ils étoient unis de parenté & d'amitie avec Coligny, le Cardinal de Lorraine se trouvoit au comble de ses vœux, & il revenoit en France avec le faste & l'arro. gance d'un homme qui alloit déformais être le maître de la Cour. On voyoit paroître jusque sur son visage cette joye infolente, que ce genie élevé ne sçut jamais cacher ni diffimuler dans la prospérité; mais la Reine d'un caractéré soup. conneux & dominant réprima bien-tôt ces hauteurs, en affectant de son côté un air d'empire qui diminua beaucoup

les espérances de l'orgueilleux Cardinal.

Le huit de Novembre il parut une nouvelle étoile fous la Phénoméne, constellation de Cassiopée. Elle formoit un losange avec la étoile. cuisse & l'estomac de Cassiopée, & elle demeura ainsi plus d'un an sans changer de place. Elle parut d'abord auffi grande, & aussi brillante que Jupiter au périgée de son épicycle excentrique: après quoi elle diminua peu à peu; & elle s'éteignit enfin tout à fait au commencement de l'année 1574. Il y eut un Poëte qui fit de beaux vers à cette occasion en faveur des Protestans, & qui prouva par une comparaison ingénieuse & bien ajustée au tems, que c'étoit la même qui apparut aux Mages qui vinrent de l'Orient à Bethlehem adorer

IX. 1 572.

le Sauveur du monde : & il finissoit par des menaces d'un CHARLE trifte presage, que l'événement n'a que trop justifiées, C'étoit aussi le sentiment de Corneille Gemma médecin Frison, le plus scavant astronome de notre tems, que le duc d'Albe fit venir à Nimegue pour le consulter. Il parle fort au long de cette étoile dans la cosmocritique, & il dit que depuis la naissance de notre Seigneur il n'a point paru de phénomène dans le ciel, qui approche de celui-là, foit pour fon élévation, soit pour sa durée. Il y a d'autres auteurs qui en ont dit des choses admirables, entre autres Hagecius & Polus qui l'observerent à Vienne en Autriche . & Munius Professeur en langue Hebraïque & en Mathematique à Valence en El pagne. Les Anglois, peuple fort attaché aux prédictions, dirent que cette étoile présageoit la mort funeste de la reine d'Ecosse, suivant en cela l'opinion d'un certain astrologue d'Oxford, qui prétendoit que Cassiopée femme du roi Cephée, & dont la constellation paroît du côté du Nord, délignoit quelque Reine & que les feize mois que cette étoile a duré, & après lesquels elle s'éleva plus haut, significient que cette reine du Nord retourneroit au ciel au bout de seize ans : ce que l'événement a justifié de point en point.

Nonvelle maladie. Colique de Poitou.

Après cette nouvelle étoile, la France fut affligée d'une maladie jufqu'alors inconnue parmi nous, qu'on nomma colique de Poitou, parce qu'elle commença à se faire sentir dans cette Province. Elle se renouvelloit tous les dix ans, mais toûjours avec plus de violence, & elle a continué de cette forte jusqu'en l'année 1606. On la nomma aussi colique bilieuse à cause des ravages que fait la bile dans cette maladie, & des douleurs horribles qu'elle cause. Dès qu'un homme en est attaqué, tout son corps devient sans force, & comme frappé de paralysie; le visage devient pâle, & perd entièrement sa couleur ; le froid s'empare des extrémités des membres, les forces tombent , l'esprit est inquiet, & le corps agité, on ne dort point, on a des maux de cœur fréquens, des nausées continuelles, des vomissemens, des rapports d'une bile verdâtre, ou un hoquet continuel, qui n'est pas moins insupportable aux malades. Les hypocondres sont brûles par une fiévre lente; on sent une soif qu'on ne peut étancher, une difficulté d'uriner, telle qu'il semble qu'on soit attaqué

IX. 1572.

de la gravelle; & ce qui est encore plus cruel que tous ces maux, c'est une douleur très-violente qui attaque en même CHARLE tems l'estomac, les intestins, les flancs, les aines, & les reins. Ce venin se répand comme une vapeur acre, poussée par une matière malfaisante; & l'on sent dans les épaules à la poitrine, & aux mammelles comme des aiguillons qui piquent & déchirent ces parties, & quelquefois mêmes les jambes, & l'os facré. Il y en a en qui les tiraillemens d'estomac sont suivis de douleurs très-cruelles à la plante des pieds, sans que leur mouvement en soit altéré. Mais quand ces douleurs viennent à se relâcher, & que les malades se croyent gueris, leurs bras & leurs pieds tombent peu à peu sans pouvoir se soutenir; toute la force répandue par tout le corps se perd dans l'instant; les coudes, les mains, les jambes, & les pieds restent sans mouvement, mais on y sent vivement comme des piqueures d'une éguille très-pointue qui entreroit dans la peau, & cette défaillance est assez souvent précédée par des convulsions épileptiques, jointes à un aveuglement de plusieurs heures, sans que le malade perde connoissance.

Nous trouvons dans Paul Eginete (1) une maladie semblable à celle-ci. Elle se fit sentir à Rome il y a douze cens ans, & de-là elle se répandit par toute la terre : on y a cherché des remédes par une expérience de plusieurs siécles ; mais en attendant qu'on les trouvât il mourut bien du monde avec des tourmens effroyables. On peut lire à ce sujet les observations que François Citois a recueillies des mémoires de Jean Pidoux, de François Lavau, de Pierre Milon, & de Paschal leCoq, médecins de Poitou très-sçavans & très-expérimentés.

Passons à d'autres matiéres.

Pendant que tout étoit tranquille à Paris, le Roi étoit résolu de reconduire jusqu'à la frontière Claude sa sœur duchesse de Lorraine. Elle étoit venuë à la cour de France pour se trouver au mariage de Marguerite de Valois sa sœur avec le roi de Navarre, y ayant été invitée par leurs Majestés. Pendant l'absence du Roi peu s'en fassut qu'il n'arrivât une nouvelle Saint-Barthelemi par la conjuration détef- du bâtard table de Henri d'Angoulême son frère bâtard. Il avoit à d'Angou-

<sup>(1)</sup> Paul Eginete, ou d'Egine, isle | qui a vécu vers la fin du quatriéme siécle près d'Athene, est un médecin célébre fous l'empire d'Honorius Tome VI.

IX.

1572.

fa fuite une bande de scélérats amorces par le butin qu'ils CHARLE avoient fait au massacre du vingt-quatre d'Août. Le bâtard tint conseil avec eux, & il fut résolu d'exciter un nouveau tumulte à Paris, & de piller toutes les maisons des riches sous prétexte d'hérésie, & pour agir plus sûrement, il sit marquer ces maisons d'une croix faite en fautoir. L'un des complices ne pouvant contenir la joye qu'il goûtoit d'avance, laissa échaper quelque parole; on lui entendit dire que dans peu on acheveroit d'exterminer les restes de l'heresie, qui se tenoit cachée dans Paris. Ce discours & toutes ces croix qui se trouvérent le même jour aux portes des personnes les plus riches de Paris, réveillérent l'attention des premiers Magistrats du Parlement. Ils allérent donc trouver le duc de Nevers, à qui le Roi en partant avoit donné le commandement général dans la ville; ils lui exposerent les rapports qu'on leur avoit faits, & toutes les marques de la conjuration, & le suppliérent de donner ses ordres pour prévenir le mal dont on étoit menacé. Il arriva par hazard que la même matinée deux des conjurés, qui étoient de la maison du chevalier d'Angoulême, eurent l'audace d'aller trouver le duc de Nevers pour l'assurer, sans autre garantie que leur propre témoignage, que l'intention du Roi étoit qu'on exterminât tout ce qui restoit dans Paris de gens suspects de la nouvelle religion. Le Duc les fit sur le champ mener en prison, en attendant, disoit-il, qu'il fût plus instruit de la volonté du Roi. Cette nouvelle intimida les autres conjurés, & rompit leur détestable complot.

> Le cardinal des Ursins de retour à Rome rendit compte au Pape du peu de fuccès de son ambassade : & le Pontife ne fut pas content que le Roi eût refusé la publication du Concile, qu'il regardoit presque comme assurée sur la parole du cardinal de Lorraine; mais il s'en consola par le souvenir du massacre de Paris, se félicitant de ce qu'il étoit arrivé au commencement de son Pontificat. D'un autre côté la guerre du Turc l'inquiétoit; il étoit faché qu'après une si grande victoire l'ardeur des confedérés se fût ralentie, & qu'on ne prît pas les mesures nécessaires pour en tirer avantage.

> Après la mort de Pie V. Marc-Antoine Colonne, qui étoit en chemin pour se rendre à ses vaisseaux, revint à Rome

min (C)

Lelvic

OUVER:

iche a

t mr r

02012

196:1

m ic:

ai k BE

qui k =

pins ra

irine.

eres.:

al ac

lec:

16ppic

n cidi

c dill-

130

de V

pre 3

min'

MINCE:

1,05

ne de i

mir:

مكن الله

PARIL

n icic

KKE

CE 10

TER C

CASE.

2100

TAX:

n i ja

féliciter le nouveau Pape sur son exaltation, & lui dire que comme la mort de Pie V. annulloit les pouvoirs qu'il en avoit CHARLE reçus, S. S. pouvoit lui donner un successeur. Mais Gregoire lui continua le commandement, & il se remit aussitôt en chemin. Quelque diligence qu'il pût faire, il n'arriva à Mesfine qu'au mois de Juin. Dès que Jean d'Autriche y eut rasfemblé toutes les troupes Italiennes, Allemandes, & Espa-nitiens & les gnoles, qui avoient hiverné en Sicile, il envoya à Corfou Espagnois. vingt-deux vaisseaux de charge remplis de toutes sortes de provisions de guerre & de bouche, & il donna ordre à Alvaro Baçan de les suivre. Jacque Foccarini, commandant général de la flote Vénitienne à la place de Variero, qui fut destitué après la campagne à cause de ses démêlés avec Jean d'Autriche, envoya Jacque Soranho à Messine avec vingtcinq galéres, & il lui ordonna de presser autant qu'il pourroit le général Espagnol de mettre à la voile. Dom sean qui n'avoit aucune raison pour différer son départ, montra des ordres de Philippe, qui lui enjoignoient de partager ses forces, parce qu'on craignoit que les François ne portassent la guerre dans le Piémont; d'en donner une partie à Colonne & aux Alliés, afin qu'ils ne pussent pas se plaindre qu'ils les eût abandonnés; & de rester à Messine avec le reste en attendant de nouveaux ordres pour y obéir : il donna comme malgré lui à Colonne vingt-deux galéres commandées par Gille Andrada, & garda toutes les autres. A cette nouvelle les Vénitiens crient qu'ils sont trahis par la fourbe, ou plûtôt par la haine des Espagnols : Que la première année, pour engager le République à entrer dans la ligue, ils n'avoient pas eu de peine à promettre de puissans secours, qu'ils n'avoient envoyés que lorsque la saison d'agir étoit passée, en sorte qu'ils n'avoient servi qu'à arrêter l'ardeur de la flote de Venise, que l'année suivante à peine s'étoient-ils assemblés sur la fin de la campagne, pendant que Famagouste étoit attaquée avec toutes les forces de l'Orient, & qu'ils n'avoient marché vers l'ennemi que lorsqu'il n'y avoit plus d'espérance de pouvoir leur donner bataille : Qu'enfin ayant été assez heureux pour remporter une victoire signalée, la plûpart des grands d'Espagne au lieu de s'en réjouir, avoient blâmé hautement le parti qu'avoit pris Jean d'Autriche: Que

1572.

IX.

plusieurs même avoient ofé avancer qu'il falloit punir ce jeune CHARLE téméraire, qui par un desir de gloire mal place venoit d'exposer au hazard d'une bataille la flote du roi d'Espagne, qui étoit toute la ressource de l'Italie. 1 172.

Cette troisième année, ajoutent-ils, ils se montrent à découvert, & ils ne nous laissent aucun lieu de douter qu'ils n'ayent dessein d'abîmer la République par des dépenses énormes & sans fruit, afin que nos Etats étant ruines par les frais d'une si funeste guerre, une partie devienne la proïe du Turc, & que le reste soit à la merci des Espagnols, Quoi de plus ridicule que cette prétendue crainte d'une irruption des François dans le Piémont ? n'est-il pas évident que ce n'est qu'une excuse affectée & sans fondement? On n'apperçoit pas plus de folidité dans les raisonnemens de certains politiques, qui se piquant de percer les mystéres les plus profonds, viennent nous dire que le Pape étant mort, & son successeur incertain, l'Espagne a un intérêt sensible à ne pas dégarnir l'Italie. Il ne faut point chercher d'autre cause de leur supercherie, que leur haine învétérée contre la République ; & ces ambitieux regardent tout ce qu'elle perd comme autant de gagné pour eux. Il faut donc prendre son parti sur leurs démarches, & se retirer le plus promtement qu'il sera possible de cette société infidelle, où tout le profit est pour l'Espagne, & tout le danger pour les Vénitiens.

Ces raisonnemens firent ouvrir les yeux à ceux qui les avoient tenus fermés jusqu'alors sur les véritables intérêts de la République ; il fut arrêté dans le Sénat qu'on donneroit ordre à Marc-Antoine Barbaro, Baile de la République à la cour de Constantinople, de renouer les conférences pour la paix avec le grand Vizir Mehemet, & de la traiter à des conditions supportables, & que les Turcs ne pussent refuser; que neanmoins il ne conclût rien sans la participation du Senat. En même tems ils envoyent Jean Michaeli en France, & Antoine Tiepolo en Espagne, deux grands ministres, qui joignoient à beaucoup d'éloquence une grande expérience dans les affaires. Le premier avoit ordre d'engager le Roi à ne point attaquer l'Espagne; car outre les bruits qu'on faisoit courir sur le Piémont, il y avoit de violents soupçons que la France se preparoit à porter la guerre dans les Païs. bas: le fecond devoit presser Philippe d'envoyer au plûtôt

La République envoye Tiepolo enEfpagne & Micheeli en France.

les secours qu'il avoit promis, & de ne pas laisser languir = une guerre entreprise avec beaucoup de courage, & con- CHARLE duite jusqu'alors avec un bonheur encore plus grand.

1172.

Pendant ce tems-là Jean d'Autriche alla de Messine à Palerme. Colonne avant eu le vent favorable arriva au commencement de Juillet à Corfou en six jours de navigation. & se joignit à la flote de la République, où il étoit arrivé quantité de Seigneurs étrangers, entre autres Charle de Lorraine marquis de Mayenne, frére du duc de Guise. Peutêtre que ce Seigneur informé du projet de la Saint Barthelemi, ne voulut pas prendre part à cette barbarie : peut-être aussi que le désir de la gloire lui sit chercher l'occasion d'en acquerir à l'exemple de son frère, qui avoit servi en Hongrie, & qu'il fut bien aise pendant que la France étoit en paix, d'aller fignaler son courage dans les païs étrangers. La République voulant lui donner des marques d'une estime particulière, le mit au nombre de ses Patriciens; ce qui est à Venise le plus grand honneur que l'Etat puisse accorder.

Lorsqu'ils furent tous rassemblés, ils allérent au port de Gomenizze, où ils firent la revûe de la flote, qui se trouva de cent quarante voiles. Cependant ils reçurent des lettres de Jean d'Autriche, qui portoient que Philippe n'ayant plus rien à craindre du côté des François, lui donnoit tout pouvoir de se joindre à eux ; qu'il le feroit incessamment, & qu'il prioit Colonne de n'entreprendre rien avant son arrivée. Là-dessus les Vénitiens renouvellent leurs plaintes : Que l'Espagne ne cherchoit qu'à les empêcher d'agir, & qu'elle n'avoit d'autres vues que d'éluder la foi des traités, & les promesses solemnelles qu'elle avoit jurées ; que Jean d'Autriche trouveroit des prétextes pour manquer encore à cette dernière parole; & qu'en cas qu'il vînt, il se feroit attendre des années : Qu'ensuite il faudroit delibérer si on l'attendroit, ou si l'on iroit au devant de ses galeres : Qu'on perdroit ainsi le tems sans rien entreprendre : & qu'on exposeroit l'isle de Candie, peu fournie de troupes, à être envahie par les Turcs. Ces discours piquérent d'honneur Andrada même, & l'on prit le parti d'avancer, mais de n'attaquer ni ville ni Province avant la jonction de Jean d'Autriche : Qu'en attendant on tâcheroit de découvrir quels étoient les desseins des

ennemis; mais qu'on mettroit à profit les occasions qui se CHARLE presenteroient de remporter quelque avantage sur l'ennemi IX. commun.

1572. Ticpolo inftruit la République de la lonté de Phi-

lippe.

Tiepolo en arrivant en Espagne trouva l'affaire dont il étoit charge, entierement terminée; néanmoins pour tirer quelque fruit de son ambassade, il sonda Philippe sur l'umauraile vo- sage de sa flote à l'avenir : car comme elle s'assembloit toûjours tard, ce qui avoit porté un grand préjudice aux affaires dans les dernières campagnes, il vouloit tâcher de scavoir s'il permettroit qu'elle hyvernat dans le païs ennemi, en cas que Jean d'Autriche le jugeât à propos. Il employa les raisons & les prières pour tâcher de l'y engager, moins dans l'espérance de l'obtenir, que pour s'assurer absolument de ce qu'il pensoir là-dessus. Philippe commença d'abord par faire valoir fon zele pour la cause commune, par representer l'embarras où le mettoit la nécessité de partager ses forces en plufigurs endroits tout à la fois, après quoi il promit merveilles pour l'avenir. Sur la proposition de laisser hyverner sa flote en païs ennemi, il demanda du tems pour y penser, & peu de jours après il fit repondre par un Secretaire, qu'il trouvoit du danger à tenir la flote si loin de ses Etats, qu'il ne pouvoit y confentir, & qu'il vouloit qu'à la fin de chaque campagne ses galeres revinssent en Occident.

Des qu'on sout cette réponse à Venise, il ne se trouva plus personne qui ne fût porte à faire la paix avec les Turcs. A l'egard de Michaeli, la cour de France le renvoya avec une réponse vague & ambiguë : Que le Roi avoit pris ses arrangemens; qu'il ne feroit cependant rien qui pût porter du prejudice à la Chrétiente, ni à la République de Venise, pour laquelle il avoit toujours été très-bien intentionné.

Michaeli obrien: da Roi one fon Amballadeur à la Porce faile leur paix avec C: ini.

Voilà ce qui se passa publiquement chez nous avec le ministre de Venise. S'il parla pour l'Espagne, c'est que la République avoit une attention extrême à ne donner aucun sujer de plainte à Philippe, & même à ne pas laisser croire que les intérêts de ce Prince lui fussent indisferents, ou qu'elle ne se souciât point de s'attirer son amitie par toutes sortes de bons offices. Mais il y avoit un motif secret de cette ambassade beaucoup plus important que celui-là; c'étoit de prier le Roi d'interposer sa médiation auprès de Selim pour leur faire obtenir la paix à des conditions raisonnables, & de donner ordre à François de Noailles évêque d'Aqs son Ambas. CHARLE fadeur à la Porte, d'agir en leur faveur auprès du Sultan. Le Roi accorda de bonne grace ce qu'on lui demandoit ; ce qui fit grand plaifir aux Venitiens.

1572.

Pendant ces négociations la flote Chrétienne sortit de Corfou, & fit route vers Candie. Lorsqu'elle fut arrivée à Cephalonie, on détacha Mathurin de l'Escu de Romegas, Chevalier fameux fur ces mers, pour aller prendre langue. Il s'avança en diligence juiqu'au cap de Maina. Les habitans de ce canton font les seuls de toute la Morée que les Turcs n'ayent jamais pû subjuguer. Ce n'est pas qu'ils ne leur ayent fouvent fait la guerre; mais outre qu'ils sont braves & aguerris, ils habitent des lieux inaccessibles, qu'ils se sont toujours maintenus libres. Romegas scut d'eux que la flote Othomane étoit de deux cens vingt bâtimens, entre lesquels il y en avoir Flore Chréquatre fort grands, mais que la plupart n'étoient que de pe- tienne & Turtits vaisseaux ; qu'elle étoit derrière le cap de Maina au port sence. de Malvasie dans le golfe de Napoli. Romegas content de cet éclaircissement retourne au-devant de la flote qui avoit déja passé Modon, & rend compte de ce qu'il sçait des ennemis. La flote Chrétienne alla fur le champ à l'isle de Cerigo éloignée de la terre ferme de huit mille passelle est située vis-à. vis le cap de Maina, qui fépare les deux golfes de Napoli & de Colochina. Son port est au côté de l'isle, opposé à celui qui regarde le cap, enforte que les vaisseaux qui fortent du port ne sçauroient être vûs du cap. Le port de Cerigo se nomme aujourd'hui le port des Dragonieres, à cause de la figure des rochers dont il est entouré. La flote passa la nuit dans ce port, & le lendemain on envoya des gens à terre pour faire de l'eau : pendant ce tems-là, ceux qui faisoient le guet sur les hauteurs apperçurent la flote des Turcs qui fortoit du port de Malvasie, & qui prenoit la route de Cerigo après avoir doublé le cap de Maina. Ils en donnérent promptement avis à la flote Chrétienne, & aussi-tôt on cria aux armes & l'on fortit du Port. Nos Généraux rangérent leur armée fur trois lignes, & mirent à la tête les vaisseaux de charge & les galeasses.

Les Turcs ayant examiné notre ordre de bataille, couvert

IX. 1572.

📥 par nos vaisseaux de charge, ne jugérent pas à propos d'a-CHARLE vancer, quoiqu'ils eussent plus de monde que nous. De notre côté, comme notre flote étoit inférieure à la leur, on ne crut pas devoir les attaquer : ainsi on se contenta de part & d'autre de se canoner tout le jour. Les Turcs ayant un peu reculé, les nôtres les poursuivirent : mais vers le soleil couchant nous rentrâmes dans le port des Dragonieres. A l'égard d'Ulucciali, quí commandoit la flote Othomane, il fit route vers l'Occident, & s'éloigna de la flote des Chrétiens.

> Colonne dans ces circonstances, après avoir assemblé le Confeil depêcha Pierre Pardo officier Espagnol, vers Jean d'Autriche, qu'il croyoit arrivé à Corfou, pour le prier de venir le joindre le plûtôt qu'il pourroit, & lui représenter que notre flote étant fortifiée de cinquante-trois galéres qu'il commandoit, seroit égale en nombre à celle des Turcs, & qu'on se trouveroit en état de la ruiner entiérement: & pour faciliter la jonction ils retournent sur leurs pas. Le 10. du mois d'Août jour de faint Laurent ils étoient en haute mer, & doubloient le cap de Matapan, lorsque les ennemis les découvrirent, & se rangérent en bataille. Les Chrétiens sont bonne contenance, & comme ils avoient le vent, ils marchent droit à l'ennemi, après avoir rangé leurs vaisseaux de charge devant toute la flote : mais le vent étant tombé tout d'un coup, il fallut aller à la rame, & remorquer les vaisseaux de charge. Ulucciali croyant qu'il étoit important de séparer nos vaisseaux de charge du reste de la flote, employa la ruse, & recula. Les deux flotes étoient si proches, que Soranzo avoit deja fait harceler celle des Turcs à coups d'arquebuse. Les nôtres crurent qu'Ulucciali fuyoit, se mirent à le pourfuivre, & laisserent leurs vaisseaux de charge derrière. Aussitot l'amiral Turc fait virer de bord, & retourne à force de rames fur nos vaisseaux. Les notres s'apperçurent un peu trop tard de la faute qu'ils avoient faite, & ils marchoient assez en désordre. Colonne ne voulant point s'exposer au péril & à la honte d'une retraite qui ressemblat à une suite, prend un parti très-hardi, & quoiqu'il n'eût point ses vaisseaux de charge, il tourne la prouë contre l'ennemi, & ordonne que tout le monde fasse la même manœuvre. Alors Ulucciali voyant les notres en bataille, & les vaisseaux de charge si près, qu'ils pouvoient

pouvoient se trouver au combat, fait arrêter sa flote, à dessein de se déterminer suivant l'occasion. Les deux armées CHARLE demeurérent ainsi quelques heures en présence, comme si elles alloient en venir aux mains, se contentérent de se canoner, & se retirérent ensuite l'une d'un côté, l'autre de l'autre.

on no

art ka

m per

a li

ut.il

(Ini:

lesk.

100

e no

MIZ 0.01

Too

1.15

di)

0

BL

XI.

135 ka.

Dr. 7

110

ýσ

e as

22

UP

16

1572.

Pendant ce tems là Jean d'Autriche étoit arrivé à Corfou avec cinquante-quatre galéres & deux galeasses Florentines commandées par Alfonse Apiani, & beaucoup de vaisseaux de charge. De Corfou il s'étoit avancé jusqu'à lainte Maure, d'où le vent contraire l'obligea de relâcher à Corfou. Pardo, que Colonne avoit envoïe au-devant de lui, l'y vint trouver; & après lui avoir rendu compte de tout ce qui s'étoit passé & de ce qu'il avoit vû de ses yeux, il ajouta que les Flotes en étoient apparemment venuës à une bataille, parce qu'il avoit entendu sur sa route un bruit continuel de canon. A l'instant Jean d'Autriche détache Alfonse Bassano avec deux galeres lègeres, & lui donne ordre de s'avancer en diligence jusqu'à ce qu'il apprenne des nouvelles certaines de la flote Chrétienne. A peine ce dernier eut-il passé Zante, qu'il appercut notre flote qui venoit à lui à pleines voiles, & qu'il prit pour la flote Othomane. Auffi-tôt il revire de bord pour s'enfuir malgré le Pilote. C'étoit un Venitien fort entendu dans la marine, qui crioit à pleine tête qu'il falloit être bien ignorant dans son métier pour ne pas sçavoir que les Turcs n'ont point de vaisseaux de charge. Mais soit jalousie, soit mépris pour les avis d'un Pilote, Bassano s'enfuit à Zante, & va se cacher au fond du Port sous le canon du château. Notre flote s'y rendit bien-tôt après, & faisant route jour & nuit elle arriva à Cephalonie, où Colonne avoit résolu d'attendre Jean d'Autriche. Pour cet effet, il lui renvoïa Bassano avec des lettres, par lesquelles il le prioit de venir promptement les joindre. Mais D. Jean, ou de lui-même, ou par le conseil des officiers de son armée s'en excusa, sous prétexte qu'il y auroit trop de danger à exposer son nombre de vaisseaux à la rencontre des ennemis qui ne pouvoient être éloignés. Ainsi il écrit à Colonne & à Foscarini de venir le joindre à Corfou. Ils y arriverent le dernier jour d'Août; & ce fut autant de tems perdu pour l'action : on en perdit encore beaucoup en disputes, qui recommençoient sans cesse Tome VI. Zzz

Go gle

entre l'amiral Espagnol & Foscarini. Jean d'Autriche pré-CHARLE tendoit qu'il n'y avoit pas assez de soldats sur les vaisseaux Venitiens, & qu'il seroit bon qu'il y en mît des siens. Fosca-IX.

les Généranx Chrétiens.

rini répliquoit qu'une flote qui avoit déja fait fuir deux fois cette année celle du Turc avec ses seules troupes, n'avoit pas débats entre besoin d'en emprunter d'étrangeres, Cependant comme Jean d'Autriche sembloit avoir ordre de saissir toutes les occasions qui se présenteroient pour empêcher qu'on ne sit quelque entreprise, & qu'il étoit déterminé à ne point aller plus loin, si les Venitiens persistoient à rejetter ses offres, Colonne s'entremit pour les accommoder, & l'on convint que les Venitiens prendroient des troupes du Pape sur leurs vaisseaux, & que le général Espagnol remplaceroit celles du Pape avec les fiennes. Enfin, on prit la résolution d'aller chercher la flote Otho-

mane; & pour faire plus de diligence, on laissa les vaisseaux de charge, aufquels on ordonna de s'avancer jusqu'à Zante, & d'y attendre les ordres de Don Jean. Ces ordres donnés on mit à la voile le onzième de Septembre, & on alla d'abord à l'isse de Paxu : deux jours après on arriva sur la brune à Cephalonie, après avoir un peu sutté contre le vent. On y appris que les Turcs etoient à Porto-Junco, & que les maladies ravageoient leur armée. Les Chrétiens ayant employé deux jours à faire la revûe de leur flote & à disposer tout pour le combat, mirent à la voile sur le soir avec un vent frais : mais ils n'en profitérent pas beaucoup cette nuit; car ils ne passerent pas les isles de Strivali: ce fut l'avis de Jean de Cardone, & des autres commandans Espagnols qui empêchérent qu'on n'allât plus loin. Colonne & Foscarini remontrérent en vain qu'il n'y avoit point de raison de s'arrêter en si beau chemin, & que c'étoit laisser échaper l'ennemi qu'on tenoit en quelque forte, & qu'on pouvoit ecrafer à Porto-Junco, où il étoit aise de le surprendre : il fallut rester tout le jour dans ces illes éloignées de dix lieuës de Porto-Junco, de peur que les ennemis n'appercussent notre flote. On remit à la voile sur le foir, & l'on régla qu'on prendroit ses mesures de manière qu'on pût arriver au point du jour à la hauteur de Modon, qui est à trois lieues au-de-là de Porto-Junco en tirant vers l'Orient, afin d'empêcher que la flote Othomane, qu'on croïoit

La Flote Chrétienne va chercher celle des Tutes.

Les Efpagnols arretent la marche.

KA B

vile:

15. Fx

0002

THE E

er k

OCCUPIE

de de

pala

out it

s Votes

EL.EE

C DE

lote()

3 110

1926

153

1268

valu.

0012

nalate

OUI ME

(M) 5

SES

Catt

THE P

100

e des

roll.

C. COM

NO COL

WE!

TER ST

تحكا يا

e Mil

OF THE

dans ce port ou toute entiére, ou du moins pour la plus grande partie, ne pût s'aller mettre à couvert sous le canon de la CHARLE forteresse de Modon. Mais on fit encore là une grande faute, foit par l'ignorance du Pilote, foit par la lenteur affectée de Don Juan : en un mot , l'amiral qu'il montoit , au lieu d'avancer vers l'Orient, recula du côté du Couchant; & dans le tems de Don Jean qu'il falloit tirer à Modon, comme on en étoit convenu, il alla aborder à l'isse de Prodano qui est à trois lieues de Modon fait perdre vers le Couchant. Par-là les ennemis qui n'avoient que soixante & dix vaisseaux, & qui avoient vû notre flote, eurent la liberté de se retirer sous la forteresse de Modon, ou de se réunir au gros de leur flote, sans crainte de trouver aucun vaisseau de la nôtre. Colonne ayant reconnu l'erreur dès le matin, fit force de rames pour tâcher de joindre les ennemis; & il les poursuivit jusqu'à ce que quelques vaisseaux se séparant du reste, tournérent leurs prouës contre lui : il n'y eut pourtant point de combat; on se canona seulement pendant quelques heures à la vûë des deux flotes, qui ne remuérent pas de leur place.

Lorsqu'il n'y eut plus d'esperance de forcer les Turcs au combat, les Chrétiens tirérent vers l'isle de la Sapienza fans ordre de bataille, à dessein de jetter l'ancre au-dessous, pour se mettre à couvert d'un vent d'Ouest, qui étoit très-violent. Les ennemis aïant vû notre flote marcher en defordre, se mirent à la fuivre. On se rangea aussi-tôt en bataille, autant que le peu de tems qu'on avoit le permit. Ulucciali, qui vouloit combattre notre flote pendant qu'elle étoit en désordre, en ayant perdu l'envie des qu'il la vit en bataille, fit arrêter ses vaisfeaux, & les nôtres continuérent leur route vers l'isle de la Sapienza, qui est à la hauteur de Modon, & qui n'est séparée de la terre ferme que par un petit détroit. Le lendemain quelques Chrétiens étant allés à terre pour faire de l'eau aux environs de Coron, qui est au delà de Modon du côté de l'Orient, les ennemis vinrent les attaquer, & eurent d'abord quelqu'avantage: mais Paul Sforce étant venu au secours des nôtres avec des gens d'élite, mit les Turcs en fuite, & nos gens firent de l'eau sans être davantage inquiétés. Les infidéles se postérent ensuite sur une hauteur qui commande Modon, d'où ils faisoient grand seu sur notre stote; &

Zzzij

IX.

1572.

Le vaisseau

comme on vir qu'il n'y avoir pas moyen de les engager an CHARLE combat, on se retira à Porto-Junco, qu'ils avoient abandonné.

I.X. Les habitans du païs avoient promis de prendre les armes.

1572.

Les habitans du païs avoient promis de prendre les armes, & on résolut d'y rester jusqu'à ce qu'on vît à quoi aboutiroient ces promesses, & d'y attendre les vaisseaux de charge restés à Zante, & qui étoient très bien fournis de troupes; & de provisions de guerre & de bouche : mais de crainte qu'ils n'eussent pas le ventassez favorable, on y envoya vingt-trois galéres pour les remorquer. Ils arrivérent enfin le vingt-huit de Septembre, & l'on tint conseil pour voir ce qu'on pourroit faire dans le peu de tems qui restoit, afin que la campagne ne fût pas tout-à-fait perduë. On parla d'affiéger la ville de Modon qu'on avoit devant les yeux : Colonne, & Doria qui étoit à la folde d'Espagne, ne furent pas de même avis. Le dernier vouloit qu'on l'attaquât avec toute la flote : Colonne au contraire propofoit de laisser la flote à Porto-Junco, de n'employer au siège que les troupes de terre, & de s'emparer de la hauteur de Sainte-Venerande, où les Turcs avoient placé leur batterie lorsqu'ils se rendirent maître de cette ville, Chacun apportoit quantité de raisons pour faire prévaloir son sentiment, & après avoir long-tems disputé inutilement, ils se reunirent à dire que la faison étoit si avancée, qu'ils ne pouvoient pas conseiller à Jean d'Autriche de demeurer plus long-tems dans les mers : qu'ainfi il n'y avoit point d'autre parti à prendre que de s'en retourner chacun dans ses Ports. Là-dessus les Venitiens se répandirent en plaintes, & dirent que c'étoit les livrer à l'ennemi, & vouloir ruiner la République.

Dom Jean se trouvoit dans une grande perplexité. D'un côté il avoit des ordres secrets ausquels il étoit obligé de se conformer; de l'autre il prévoyoit à combien de discours il s'exposoit si on se retiroit avec une si puissante stote, non-seulement sans avoir rien fair pour les Venitiens, mais sans avoir même rien entrepris. Il fut donc d'avis d'attaquer Navirin, qu'on croit être l'ancienne Pylos, & qui est en deçà de Modon en tirant au couchant : & ce fut plûtôt faute de pouvoir rien faire de mieux, que parce que la place en valût la peine. On chargea de ce siège Alexandre Farnese, qui commençoit déja à donner des esserpeances qu'il a infiniment

Les Chrétiens affiégentNavarin.

IX.

1572.

surpassées depuis par la gloire de ses exploits. On mit du canon à terre, & l'on y dressa une batterie. Joseph Bonello CHARLE ingénieur du grand Duc, inventa pour l'attaque une nouvelle machine : c'étoient deux galéres attachées ensemble & sans rames aux côtés, qu'il fit emplir de terre, & couvrir d'un plancher assez fort pour porter de gros canons. Mais l'agitation de la mer étoit si violente, & le branlement de la machine si grand, qu'il étoit impossible de threr juste : ainsi la machine ne fut d'aucune utilité. Il se donna quelques petits combats entre les deux partis, où Paul Sforce se signala toujours par dessus les autres ; mais la première faute que l'on fit fut de n'avoir pas mis sur les chemins, par où il pouvoit ve nir du secours, un corps de troupes eapable de l'empêcher : cela fut cause que la nuit même que notre flote s'empara du port de Navarin, il entra cinq cens hommes choisis dans la ville.

P.

Œ.

U

ţ,

Les affaires des affiégés étoient néanmoins en mauvais état. Cussaim Bacha, & Serau Aga, Beglierbey de la Gréce, qui étoient avec des troupes à Monastir ville de Macedoine fort avant dans les terres, s'étant mis en marche le 11. de Septembre par ordre d'Ulucciali, trouvérent des chemins si difficiles, que malgré leur diligence ils ne purent arriver que le 11. d'Octobre. Après avoir pris leur poste auprès de Navarin, ils firent de vifs reproches à Ulucciali de ce que par sa témérité il les avoit mis eux & tout l'empire Othoman à deux doigts de leur perte. D'un autre côté les gouverneurs de Modon, de Coron & de Navarin se plaignoient hautement que sa flote avoit consommé la plus grande partie des provisions destinées à la subsistance de ces trois Places, & que les troupes de Cussaim & du Beglierbey s'étoient emparées de ce qu'il avoit laissé. Ulucciali prévoyant que ces plaintes lui feroient des affaires fâcheuses à Constantinople ; & scachant qu'il arrive quelquefois que cette cour fait perir des personnes considérables pour des sujets bien moins importans, ne chercha point pour lors à se justifier ; mais il répondit que la guerre ne se fait pas en disputant; qu'il falloit agir & non pas employer le tems en altercations. Les Turcs néanmoins se trouvoient réduits à la dernière extrémité; tous leurs vivres étoient consommés par l'arrivée de tant de troupes de terre Zzz iii

& de mer à laquelle ils ne s'attendoient pas. Ulucciali d'un CHARLE autre côté ne sçavoit comment il pourroit se retirer de de-IX.

vant notre flote qui étoit si près de la sienne. Dans ces circonstances il résolut de se sauver en Afrique avec vingt-six 1 172. galeres qu'il avoit au service du Sultan, & d'artendre que sa colere fûr passée....

Lorsqu'il prenoit des mesures pour se retirer à la dérobée avec son escadre. & d'abandonner le reste de la flote, il tomba une pluie effroyable qui dura plusieurs jours sans discontinuer . & qui incommoda horriblement nos foldats, qui n'a. voient ni marions ni tentes. Les Espagnols sous ce pretexte, & sur ce que les vivres leur manquoient abandonnérent le siège pendant la nuit . & s'en allérent sans donner aucuns si-

Siège de Navarin levé.

Don Tean

gnaux, de peur que les ennemis ne s'apperçussent de leur retraite. Les Venitiens eurent beau employer les reproches & les prières, réfuter le prétexte de la difette des vivres, apporter quantité de raisons pour les faire demeurer, rienné. branla sean d'Autriche, Ainsi toute la flote mit à la voile le d'Autriche se sept d'Octobre ; & lorsqu'elle fut arrivée à Zante , elle se separa, & chacun s'en alla dans ses Ports, peu contens les uns

sépare du resre de la flore.

des autres & avec des pensées bien différentes.

Jean d'Autriche demeura à Messine; Colonne & Doria partirent pour Rome, d'où ils devoient se rendre en Espagne, La flote de Venise rasa la cote d'Esclavonie, & prit en passant un Fort que les Turcs avoient bâti à l'entrée du Golfe de Cataro. Ĉe fut Paul des Ursins, & Moreto Calabrois qui furent charges de cette entreprise. La République sit courir le bruit qu'elle vouloit continuer la guerre la campagne suivante avec plus de vigueur qu'elle n'avoit encore fait ; qu'elle leveroit pour cela vingt mille hommes, & qu'elle augmenteroit considérablement sa flote, tandis qu'elle pressoit la conclusion de la paix avec le Turc par l'entremise de l'ambassadeur de France, qui ayant été autrefois ambassadeur à Venise, étoit fort affectionne à cette République. Aussi négocia-t'il cette affaire avec beaucoup de prudence & de circonspec-

Affaires d'I. tion.

Troubles dans la Romagne.

Il arriva dans ce tems-là une émotion dans la Romagne, qui pensa avoir des suites facheuses. Les habitans d'Agubio, mécontens de Guidobaldo de la Rovere leur Prince, qui les oui h

er de

100

ndre era

barne

n i tork

5 M.R.

s, qui

z mor,

060005:

CI III

I de la

reproce

TITLE

er, no

1212

تناعى ع

natural i

me & is

or Life

TE CE PE

de Get

hor.

in Call

DER E

C PICE

R. C. C.

-

100

Mark.

CHIEFE.

Room

is d'ale

chargeoit d'impôts insuportables pour réparer les grandes = fommes que François-Marie son fils avoit dépensées à la cour CHARLE d'Espagne & à la campagne qu'il venoit de faire contre le Turc, lui envoyérent des Députés pour le prier de les décharger de ces impôts ; protestant que s'il ne le faisoit , ils auroient recours au Tribunal suprême, à qui la seigneurie directe de leur ville appartenoit. C'étoit le Pape qu'ils vouloient dire. Les habitans d'Urbin & de quelques autres lieux de cet état firent la même chose à leur exemple. Le Prince au lieu de les écouter les renvoya aveç menaces, & traita leurs priéres de fédition. Comme ils ne paroiffoient pas difposés à demeurer en repos, Alfonse duc de Ferrare, dont François-Marie venoit d'épouser la fille, crut que cette affaire étoit d'un exemple dangereux, & que comme Prince & comme allié, il étoit intéressé à y rémédier. Dans cette vûe, il leve des troupes, & en attendant qu'elles fussent affemblées, il envoye sur les lieux Brunoro Zampeschi, homme de guerre qui étoit à la folde des Venitiens, pour faire comprendre aux féditieux, que s'ils continuoient leur mutinerie, ils alloient s'attirer la guerre. Les officiers que Philippe avoit en Italie, étoient déclarés pour le Prince contre ses sujets, & le duc de Toscane lui promettoir aussi du secours. Ainsi ces malheureux qui s'étoient flatés d'exciter par leur exemple les peuples voisins à se mettre en liberté, le voyant attaqués de tous côtés, & n'ayant point de secours à attendre du nouveau Pape, amateur de son repos, & qui ne marquoit que de l'éloignement pour tout ce qui avoit l'apparence de tumulte, reconnurent leur faute, en demandérent pardon à leur Prince, & se reconciliérent avec lui par l'entremise du Pape.

Cette même année, Côme de Medicis, qui avoit été créé Grand-Duc de Toscane par Pie V, & qui après avoir été long-tems malade de la goutre, s'étoit retiré à Pise pour se reposer, & pour rétablir sa santé, y eut une attaque d'apoplexie fort dangereuse, qui fut suivie d'une paralysie sur la langue & sur la main droite. En cet état il remit entiérement le soin des affaires à fon fils François, qu'il en avoit chargé des Grand Duc

auparavant, Il n'étoit pas aisé à François de Médicis de maintenir la françois ?

contellé à François fils

IX. 1572.

qualité de Grand-Duc que son pere avoit acquise, car l'Emo CHARLE percur s'y opposoit formellement, & le roi d'Espagne ne l'a. voit point approuvée jusqu'alors. Bien plus, ces deux Princes follicitoient fortement le nouveau Pape d'abolir le decret de Pie V. fon prédecesseur, & de laisser la décision de cerre affaire à l'Empereur, de qui la Toscane releve. On lui représentoit que ce Prince ami de Côme, & son allié de fort près, feroit ravi de lui faire plaisir par une autre voye ; & qu'en même tems il conserveroit le droit qui appartient à l'Empire: & qu'on ne pouvoit douter qu'il ne lui donnât le même titre. ou un autre équivalent. Dans ce même tems Alfonse duc de Ferrare ayant intenté là-dessus un procès à Côme, le porta au tribunal de l'Empereur, dont il étoit vassal à cause des villes de Modene & de Reggio qui dépendent de l'Empire. Le Pape de son côté presse par Côme & par François son fils, fit dire à Alfonse seudataire du saint Siège à cause du duché de Ferrare, qu'il eût à se désister du procès qu'il avoit intenté à Côme devant l'Empereur. Mais malgré les instances du Pape, l'affaire se poursuivit, & Côme sut cité par l'Empereur comme vassal de l'Empire, obligé de plaider à son Tribunal, & d'y produire ses titres & ses raisons. Louis Antinori, & Jean B. Concini ses agens eurent soin de protester qu'ils n'entendoient porter par-là aucun préjudice à la liberté, ni aux immunités de l'état de Florence. Cette cause au reste se plaidoit avec tant de détours & d'incidens, qu'il y avoit apparence qu'elle ne finiroit de long-tems,

Cependant l'Empereur malade depuis plufieurs années d'une palpitation de cœur, & qui avoit beaucoup d'enfans, cherchoit toutes les occasions possibles de les établir. Dans Rodolfe fils cette vûë il envoya en Hongrie ses deux fils Rodolfe & Ernest pour affister à la diete du royaume, & il vint à bout d'engager les Etats à nommer Rodolfe son successeur pour la couronne de Hongrie. Peu de tems après il se rendit lui-même à Presbourg avec un cortege superbe, accompagné de l'Imperatrice sa femme, de ses autres enfans & de l'archiduc Charle fon frere: & Rodolfe y reçut la couronne royale le vingt-deux de Septembre. Cette cérémonie se fit avec beaucoup d'éclat : & toute la noblesse de Hongrie en armes, & campée hors

de la ville sous des tentes suivant la coutume de leur pais,

temoigna

de Maximilien , nommé par les Etats de Hongrie pont fuccéder a fon pere.

témoigna d'une manière très-marquée la joie qu'elle avoit du couronnement de ce Prince. Cette joie cependant fut un peu CHARLE troublée par la mort de deux sœurs de Maximilien : c'éroient Barbe d'Autriche, femme d'Alfonse duc de Ferrare, & Anne (1) femme de Sigifmond Auguste roi de Pologne. Ce Prince venoit de mourir sans enfans; l'élection d'un roi étoit dévoluë aux Etats. L'esperance de posseder ce grand royaume, le plus puissant de tout le Septentrion, avoit réveillé grand nombre de compétiteurs, & l'Empereur n'oublioit rien pour faire encore tomber cette couronne à Ernest son second fils.

IX.

I 572.

Cette année mourut Hippolyte d'Est, fils d'Alfonse I. duc de Mott de car-Ferrare, & de Lucrece de Borgia. Ce Prince nourri à la cour dinal d'Est. de France dès sa première jeunesse, sut dans la confidence la plus intime de François I. dont il étoit en quelque sorte allié, puisque le roi avoit épousé Claude de France fille aînée de Louis XII. & que Renée sa cadette avoit été mariée à Hercule d'Est frere d'Hippolyte. François I. le fit entrer dans les plus grandes affaires, lui donna des bénéfices confiderables, & le fit nommer cardinal par Paul III. fous Henri II. La République de Sienne s'étant mise sous la protection de la France Hippolyte la gouverna avec beaucoup de prudence & de justice. Sous Charle IX. il sut chargé d'une ambassade très-importante, & déclaré protecteur des affaires de France à Rome. Les bâtimens superbes qu'il a élevés en France, & ces beaux jardins de Monte-Cavallo & de Tevoli qu'il a fait faire avec une dépense vraiment royale, & que l'on va voir encore aujourd'hui de toutes les parties du monde, feront à jamais des monumens de sa magnificence. Enfin son corps étant usé beaucoup plus par le travail que par les années, car il n'avoit pas foixante ans, il mourut à Rome le deuxiéme jour de Décembre. On le déposa d'abord dans l'isse de sainte Catherine; depuis il fut transporté à Tivoli, & inhume dans l'Eglise des Cordeliers.

Je viens aux gens de lettres que la mort nous enleva cette année, & je commence par l'illustre Gille Schud de Glaris, gens de let-

Mort des

(1) Monsieur de Thou se trompe; elle étant morte il épousa Barbe Radzewil, ne s'appelloit pas Anne, mais Catherine. & ensuite Catherine d'Autriche veuve Le roi de Pologne Sigismond Auguste de François de Gonzague duc de Manépousa deux sœurs de Maximilien ; la coue , qui se noya dans le Menzo en premiére s'appelloit Elizabeth. Celle-ci 1550.

Tome VI.

orlin.

u ho

e com

hat pri

, k ak l in

enem

ric in

. kys

HR.

ria i

ш

7003

la:

Tie

ma i

niki:

2.12

ler's

ni F

15

, Di

s for

ist

10

D.M.

M c Châ

(#: ·

AAaa

qui a écrit en Allemand l'histoire des Suisses. Il avoit aupa. CHARLE ravant composé dans la même langue celle des Grisons.

1 X. Munster son ami la traduisit en Latin, & la donna au public sans sa participation. Schud, écrivain exact, fut au désépoir qu'on cût publié sous son nom cet écrit auquel il n'avoit pas mis la dernière main: il s'appliqua donc à le retoucher avec son histoire générale des Suisses, & quoiqu'il ne nous air été enlevé qu'à l'âge de foixante & sept ans, il n'a pas pû achever son ouvrage. Il mourat le dernier jour de Février. Après sa mort on chargea Jossas Simler de continuer un ouvrage si long-tems attendu. Simler homme d'un très-grand mérite traduisit en Latin tout ce que Schud avoit fait, & continua ce morceau d'histoire dans la même langue: mais il n'a pas

assez vécu pour nous le donner complet.

La mort de Schud fut bien-tôt suivie de celle de Jean Wolfius, né de famille de sénateurs de la ville de Zurick. c'étoit un théologien sçavant & fort célébre dans sa communion, & il a achevé les ouvrages de Pierre-Martyr Vermilis, professeur en théologie à Zurick. Wolfius auteur de beaucoup d'autres écrits mourut à Zurick le dix-sept de Novembre de cette année, âgé seulement de cinquante ans. Gaspat son frére, prosesseur de médecine dans la même ville, sut son héțitier. C'est à ce dernier que nous sommes redevables de l'édition de quantité d'ouvrages de Gesner, que ce grand hom-

me né pour le bien public n'avoit pû mettre au jour, ayant été enlevé par une mort prématurée.

Parmi les sçavans d'Italie morts cette année, le premier qui se présente est Donato Granotti qui su serierie de la république de Florence avant que la maison de Médicis y cêt-la souveraineré. Ce zélé Républicain voyant sa patrie asservie aima mieux en sortir, que de demeurer dans un état où in ne seroit plus ce qu'il avoit été. Côme lui offrit en vain des conditions très - honorables, & les premières dignités de l'Etat, il ne voulut point revenir. Après s'être beaucoup appliqué aux belles lettres dans son enfance, il y avoit renoncé pour se donner tout entier aux affaires, pour lesquelles il avoit du talent. Le malheur de sa patrie, & l'exil volontaire auquel il se condamna lui-même, l'ayant éloigné de cet embarras, il donna le reste de se jours à l'étude & aux devairs

TON 2

es Grie

DE SE

10 dece

la mas

OK Z

MERC perprint

mo. kr

15 OF

grad E

. Kan

115 I C1

rele k

e de Tas

ns la com

TY: YOU

rest de la

oc de hie

28 68

11111

عاطاوه

PRES

1 100.00

e, k 🏁

CREAT C

Medica

A PETER

RIGHT

d'une vie privée. Il alla demeurer à Venise dans le dessein d'y respirer, pour ainsi dire, l'air de la liberté, & de vivre en ci- CHARLE toyen dans une République quoiqu'étrangére. Et pour marquer sa reconnoissance au Sénat il écrivit sur la sérénissime république de Venise un traité très-sensé, qu'il publia dans cette ville. Pendant son loisir il composa encore divers traités sur les affaires d'Italie , & sur la république de Florence , qu'il dédia à Paul III, & que l'on conferve dans la bibliothéque du cardinal de Gaddis, & dans celle de Ridolfi. Quand il plaira à Dieu de les faire paroître, ce sera certainement un grand bien pour le public. Granotti est mort à Venise fort vieux. & il v est enterré.

Sa mort fut précédée de celle de Jerôme Salviani, né d'une famille illustre à Citta di Castello, ville de la Romagne. C'étoit un homme d'une vaste érudition, & son traité sur les poissons lui a fait honneur. Il professa pendant vingt-deux ans la médecine à Rome avec un grand concours d'étudians, & il l'exerça en même tems avec une grande réputation. Il mourut le treize d'Avril âgé de cinquante-neuf ans, & il fut enterré dans l'églife de sainte Marie sur la Minerve.

Je n'ai d'Italien à ajouter à Salviani, que Jean Argenterio né à Castelnovo en Piemont. C'étoit un homme de basse naisfance, mais d'un esprit excellent. Il a beaucoup travaillé sur la philosophie d'Aristote, & a passé pour un grand médecin. Nous avons de lui des écrits dignes de passer à la postérité. Il mourut à Turin le treize de Mai dans la cinquante-huitiéme année; & son fils Hercule le fit enterrer honorablement dans l'église de saint Jean.

En France nous perdîmes au commencement du mois de Janvier Jean Grouché de Rouen d'une famille noble, homme d'une grande érudition & très-versé dans toutes les sciences. Il a beaucoup écrit contre Joachim Perion sur le vrai fens d'Aristote, & contre Sigonius sur les principales difficultés qui se trouvent dans les antiquités Romaines. Les écrits qu'il a faits sur cette matière ont été mis au jour, aussi-bien que ceux de Sigonius. Il a dicté des commentaires sur Aristote dans les écoles publiques de Paris, de Bourdeaux & de Coimbre, où Jean roi de Portugal l'avoit attiré avec quelqu'autres François, en leur faisant des appointemens très-honnêtes. Il est

1 572.

A A a a ij

HARLE te. Pendant nos dernières guerres il fut errant de côté de IX.

1 X.

1 77.

le premier qui ait diété en Grec des commentaires sur Aristo.

d'autre: enfin après la troisseme guerre civile, les Rochelot qui comptoient que la paix seroit de quelque durée, le firent

qui comptoient que la paix feroit de quelque durée, le firent venir pour enseigner dans le collège qu'ils avoient réfoilu d'établir chez eux. Mais à peine eut-il mis le pied dans la ville, qu'une fiévre lente qui l'avoit prisen chemin, augment a considerablement, & l'emporta avant qu'il eût pû reconnoître la mansére honnête & genereuse dont la ville avoit agi à son égard. Sa mort qui affligea les gens de lettres, doit pair prostre d'autant plus heureuse, qu'elle lui a épargné les chargris du massacre de Paris, & la vue du siège d'une ville, qu'il

regardoit comme un asyle pour sa vieillesse.

Il me reste encore à parler d'un François; c'est Antoine Rodolfe le Chevalier, ne à Monchamp près de Vire, d'une famille noble de basse Normandie. Les deux freres connus sous le nom de Chevaliers des Agneaux, & qui se sont fait un nom par leurs poësies, étoient de cette famille. Celui-ci s'appliqua fort à la langue Hébraique, qu'il étudia d'abord à Paris : fous François Vatable, & ensuite à Oxfort sous Paul du Faux. Etant entre dans la maison d'Elisabeth, qui monta depuis sur le trône, il apprit le François à cette princesse qui avoit une grande envie de sçavoir. Après la mort d'Edoüard VI. il passa en Allemagne, où il épousa la fille de la femme de Tremellius, qu'elle avoit eu e d'un premier mari : ce qui a fait croire à bien du monde qu'il étoit gendre de Tremellius. Il fit là de nouveaux progrès dans la langue Sainte, dans laquelle Tremellius étoit très-sçavant. Il fut appellé à Strasbourg en 1559. d'où il passa quelques années après à Genéve, où ila enseigné cette langue avec beaucoup de réputation & d'utilité pour le public, comme il est aisé d'en juger par la nouvelle édition qu'il donna du trésor de Pagnin qu'il avoit confidérablement augmenté, Au bout de quatre ans l'envie de revoir sa patrie le rappella à Caën, où il demeura paisible. ment jusqu'à ce que la guerre civile l'obligea de s'enfuit en Angleterre, où il fut parfaitement bien reçû de la Reine qui n'avoit point oublié ses services. Au bout de deux ans le calme reparut en France & le fit reve nir à Caën : mais il fut encore obligé d'en fortir cette année après le massacre de Paris,

ΙX.

1572.

& de repasser en Angleterre. Infirme depuis long-tems, il se trouva mal fur la mer, & on le débarqua à Grenesev, isle CHARLE qui appartient aux Anglois. Il y fur attaqué d'une maladie fâcheuse, dont il mourut sur la fin de Septembre âgé de soixante-cinq ans , laissant un fils qui demeure aujourd'hui à Cantorbery. Outre la grammaire Hébraïque & le tréfor de Pagnin dont j'ai parlé, il vouloit donner une nouvelle édition de la bible en quatre langues, & il y travailloit avec toute l'exactitude possible. J'en ai vû la première partie qui contient le Pentateuque & le livre de Josué, écrite de sa main très-proprement.

Etienne Zegedin, Théologien Hongrois d'une grande réputation parmi les Protestans, a donné plusieurs ouvrages au public. Après avoir fait long-tems la fonction de ministre à Bude & à Pest dans des inquiétudes & des alarmes perpetuelles, il mourut à Kovin en Hongrie dans la soixante &

cinquieme année de son âge.

Le dernier dont je parlerai sera Jean Gines de Sepulveda de Cordouë, chanoine de Salamanque, où il mourut en sa foixante & douzième année. Il étoit habile dans le Grec & le Latin, & grand Philosophe, comme on le voit par les ouvrages pleins d'érudition qu'il a donnés ; mais entêté . & bien éloigné des sentimens de modération qu'il auroit pû puiser dans l'étude de la Théologie dont il fut aussi Profesfeur. Il y avoit plus de dix-huit ans que Barthelemi de là Caze, confesseur de Charle Quint, s'étoit plaint à cet Empereur, de la cruauté, de l'avarice, & de l'impudicité des Espagnols dans les Indes Occidentales. Là-dessus il avoit reçû ordre de passer aux Indes pour voir par lui-même ce qui en étoit; & à son retour il assura dans un Conseil tenu à Valladolid, que les excès dont on avoit fait le récis en Efpagne n'approchoient pas de ce qu'il avoit vû de ses veux. En conséquence, cer Ecclésiastique éclairé fit de grandes instances pour qu'on apportat du reméde à cette licence énorme, sans quoi il arriveroit que Dieu irrité de cette barbarie leur ôteroit l'empire des Indes, & que la prédication de l'évangile, dont on pretendoit colorer la guerre que l'on faisoit à ces peuples, n'y rétissiroit jamais. Malgré ses raisons il le trouva des gens qui pour leurs intérêts particuliers AAaaii

IX.

entreprirent de justifier cette conduite, & Sepulveda se char-CHARLE gea de la défense de leur cause. Il prétendit que la conduise des Espagnols envers les Indiens étoit conforme à toutes les loix divines & humaines ; qu'il leur étoit permis de traiter leurs prisonniers de guerre comme on traite les esclaves, & il composa un livre là-dessus, qu'il avoit fort envie d'imprimer; mais la Caze & l'évêque de Segovie s'y opposérent. Ainsi l'affaire sut agitée de nouveau en plusieurs tribunaux d'Espagne, & il sut décidé que comme c'étoit une affaire de conscience, il falloit demander l'avis des Théologiens. C'étoit en 1 547. les écoles d'Alcala, de Henarez & de Salamanque consultées sur ce point répondirent après de grandes contestations, qu'il étoit de l'intérêt de la religion que le livre de Sepulveda, qui étoit rempli d'une doctrine dangereuse, ne vît point le jour ; mais Sepulveda sans aucun égard pour leur décision, envoya son livre à des amis qu'il avoit à Rome, afin de l'y faire imprimer. L'Empereur chargea ses Ambassadeurs de l'empêcher, & sit supprimer tout ce qu'on en trouva d'exemplaires en Espagne, Sepulveda ne se rendit point encore, & s'imaginant qu'il étoit de son honneur de ne point ceder, il demanda qu'il lui fût permis de disputer en public sur cette matière contre Barthelemi de la Caze, & contre l'évêque de Segovie; ce qu'il obtint. Cette dispute se fit trois ans après. Dominique Soto Théologien célébre & confesseur de l'Empereur y assista ; & comme l'Empereur étoit occupé à des guerres d'une autre espèce, la dispute aboutit à permettre plûtôt qu'à approuver les brigandages des Espagnols aux Indes.

Fin du cinquante-quatriéme Livre.





i Date

dem s dia

ceric la

zkás de par

dist 1 12

i des I PP

## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

## LIVRE CINQUANTE-CINQUIÉME.

Out l'hyver se passa en négociations de paix entre les = Turcs & les Venitiens, qui convaincus par leur expé- CHARLE rience de la mauvaise volonté de Philippe & de ses Officiers à leur égard, n'avoient pas moins d'empressement à sortir de cette guerre, qu'ils en avoient eu à y entrer. Enfin la Paix entreles paix fut conclue entre eux & la Porte par l'entremise de Venitiens & François de Noailles ambassadeur de France auprès de les Tures. Selim, à des conditions qui furent moins réglées sur la justice que sur la fortune différente des deux partis; car on convint quelles Turcs garderoient outre l'isle de Chipre dont ils s'étoient emparés, Antivari, & Dulcigno en Albanie, & Sopoto que les Vénitiens leur avoient rendu : Que la République leur payeroit trois cens mille écus d'or à certains termes: Que du reste chacun reprendroit & garderoit tout ce qu'il possédoit avant la guerre, & que les prisonniers & les biens des négocians seroient rendus de part & d'autre. Le Sénat envoya André Badoario à Constantinople pour ratifier

IX.

le traité, & Antoine Tiepolo pour succéder à Barbaro dans CHARLE cette ambassade, l'un & l'autre charges de quantité de pre-IX. fens pour être distribués, suivant l'usage, aux principaux officiers de la cour Othomane.

1572.

Cette paix faite à l'insçû du roi d'Espagne, & sans que le Pape eût été consulté, fut interpretée très-diversement. Les Vénitiens voulant persuader qu'ils avoient pû abandonner la ligue sans manquer aux loix de l'honneur, & sans offenser leurs allies, attribuérent à la nécessité le parti qu'ils avoient embrassé, au lieu de s'en prendre, comme ils auroient pû le faire, aux retardements affectés & à la lenteur maligne des Espagnols : & ils publiérent un écrit pour montrer que l'état de leurs affaires les avoit contraints de s'accommoder promptement avec le Turc, pour détourner leur perte qui étoit inévitable : qu'au reste ce n'étoit pas seulement, leurs propres états qu'ils avoient mis à couvert par ce traité; mais encore tous ceux de la Chrétiente, qui se seroient vûs à la merci des Turcs, si une fois la république de Venise eut été en leur puissance. Ils envoyérent au Pape Nicolas, de Ponte homme célébre par son érudition, par sa prudence & par son éloquence, qui d'ailleurs étoit connu & aime de S. S. ce qui n'empêcha pourtant pas le Pontife, outré de colère contre le Sénat, de le recevoir fort mal, & de le renvoyer evec les termes les plus durs.

Jean Soranzo fut envoyé en Espagne. Philippe voyant que le Senat, sans entrer dans les reproches qu'il auroit pû lui faire, avoit pour sa personne les égards qu'il pouvoit souhaiter, & qu'il recherchoit avec empressement son amitié, lui fit une réponse où il n'y avoit pas moins de dignité que de modération, & dans l'audience qu'il donna à Soranzo, il lui dit avec beaucoup de douceur :» Je n'avois aucun fu-» jet particulier de me plaindre des Turcs; j'ai bien voulu » à la prière du Pape & par zéle pour la religion, joindre mes » armes avec les votres, & je n'ai eu pour objet dans cette lique » que l'avantage & le falut de votre République, avec au-» tant de promptitude que de zele, dans un tems, où j'avois » deux guerres intestines à soutenir, l'une en Espagne, & » l'autre dans les Païs-bas, & où je ne manquois pas de bonnes raifons pour me dispenser d'entrer dans une nouvelle guerre

» aussi difficile que celle dont il s'agissoit. Au reste il est na-» turel que chacun connoisse ce qui lui convient le mieux, CHARLE » & je ne trouve pas mauvais que le Sénat ait fait sa paix avec » le Turc, s'il a jugé que l'état de ses affaires ne lui permet. » toit plus de la différer, ni qu'il ait fini une guerre, où l'on » n'étoit entré que pour ses intérêts. Pour moi, il me suffit que » les princes de la Chrétienté sçachent que je n'ai pas eu » moins de constance à soutenir cette guerre jusqu'au bout,

» que j'ai montré de bonne volonté pour l'entreprendre. Les Vénitiens ayant publié la paix qu'ils avoient conclué avec le Turc, & la ligue des princes Chrétiens se trouvant par-là rompue, on ne voulut pas en Espagne perdre le fruit des préparatifs que l'on avoit faits, & l'on ne fut pas longtems à délibérer sur leur destination. On pensa aussi-tôt à l'Afrique qui étoit à la bienséance des Espagnols, & sur laquelle ils avoient déja eu des vûes au commencement de la ligue. Leur dessein étoit de s'emparer du royaume de Tunis, que Charle-Quint avoit autrefois conquis par sa valeur, & dont il sembloit s'être assuré la possession par le fort de la Goulette, qu'il avoit bâti à l'entrée du port qui est audessous de la ville. Les Turcs venoient d'y exciter des révolutions qui pouvoient favoriser ce projet. Amida, en qui les Espagnols n'avoient pas beaucoup de confiance, & qui s'étoit rendu encore plus suspect aux Turcs, étoit fils d'Assan, appellé communement Muley-Haffen, qui pour se rendre maître du royaume de Tunis avoit égorgé cruellement vingt-deux fréres qu'il avoit. Amida avoit détrôné son propre pére, & après s'en être saisi, lui avoit sait crever les yeux; mais il sut à son tour dépouille par Ulucciali de ce Royaume qu'il tenoir

il s'étoit réfugié auprès du gouverneur de la Goulette. Philippe voulant venger l'injure qu'Ulucciali avoit faite à la nation Espagnole, ordonna de faire passer en Afrique, pottelaguetqui étoit pour lors sans défense, les troupes qu'il avoit destinées pour servir en Orient, & il en donna le commandement général à Jean d'Autriche, qui étoit arrivé à Naples. Dom Jean détacha aussi-tôt Marcel Doria & François Grimaldi avec deux galéres, pour aller apprendre quels pouvoient être les desseins de la flore des Turcs; & sur ce qu'ils rapportérent

de son crime & de celui de son pére, & dans cette extrémité

Tome VI.

ic de p

, ties

pari el Name

u niş

COUNTY &

1000

e leu pt

edee

CCE

diam'r.

Vone

icob.

miles

ink di-

e de de

DON'S

POPULA

ne of

mar.

inst &

5715 S IEEE

in sale

Wit E CE S

CO ST.

ввьь

1573.

1573.

qu'elle étoit à l'ifle de Cephalonie, & qu'elle se propo-CHARLE soit de ravager durant cette campagne les côtes d'Italie, IX. il jugea que c'étoit une raison de presser davantage son ex-

il jugea que c'étoit une ration de pretter davantage ion expédition: ainfi il fortit du port de Naples le cinquieme jour d'Août; & ayant eu le vent bon, il arriva deux jours après à Meffine avec quatre mille Fantassins Allemans de nouvelles levées, & autant d'Italiens sous la conduire de Pagan frére d'André Doria, & trois mille autres commandés par Octavio de Gonzague, qui avoient été embarqués à Porto-Hercole

fur des bâtimens Espagnols & Florentins.

Les Efpagnols qui étoient à Reggio, & les Italiens qui étoient à Catane, en Sielle s'étant rendus à Palerime le fept de Septembre, Jean d'Autriche y demeura quelques jours pour embarquer sur ses vaisseaux tout ce qui pouvoit lui être nécessaire, après quoi il mit à la voile, & arriva avec toute sa sur la gauche un port abandonné, mais capable de contenir la flote la plus nombreuse, & de la mettre à l'abri de tous les vents. Il vit avec plaisir la fituation commode & avantageuse de ce port, & ayant appris que c'étoit celui de Lilybée si fameux par les guerres des Romains & des Carthaginois, il voulut qu'à l'avenir on l'appellàt le port d'Autriche, du nom de son auguste & puissante maison. La flote de Dom sean étoit composée de quatre-vingt-dix

galéres, & de dix huit vaisseaux de charge, sur lesquels il y avoit huit mille santassins Espagnols, dix mille staliens & quatre mille Allemans avec quatre cens chevaux, des vivres & des munitions de guerre en abondance. On alla d'abordà l'isse de Faragnana(1), d'où l'on partit le huit d'Octobre, & l'on aborda heureusement aux côtes d'Afrique. Jean d'Autriche fit promptement mettre à terre les troupes, le canon, les vivres, & marcha droit à Tunis. A son approche, Rabadan Bacha qu'Ulucciali avoit laisse pour commander dans la place, & Pleder Bacha arrivé depuis peu de Constantinople pour succèder à Rabadan, prirent l'épouvante, & se retirérent à Carran, se dessante pour de la fidéliré de leur rombre ; car ils avoient environ douze mille hommes, six mille soudoies, partie Turcs, partie d'autres

(1) Petite ille distante de la côte de Sicile d'environ quatre lieues.

Tunis ouvre les porres à D. Jean. nations, & fix mille levés dans le païs, mais fur lesquels les Turcs ne comptoient gueres, & qu'ils regardoient comme CHARLE des esprits légers, qui suivent ordinairement le parti du plus fort. Les Commandants ayant pris la fuite, la ville ouvrit les portes aux Espagnols sans faire aucune résistance : on ne laissa pas d'en donner le pillage aux troupes, avec défense pourtant de toucher aux habitans, à qui on laissa la liberte de se retirer où bon leur sembleroit. On y trouva quantité de vivres, cinquante canons, & beaucoup de

poudre.

k m

خالة ت

298 fe s

काक र

ODZ

le more

Prot

per Orbir

moles

lizes:

ene t

dan :

nvoi k 1111

li auc

able is

112

COMMI tot Œ

84.

: port<sup>®</sup>

TE TE

de

L. det

la dida

dirk.

ME E & SE

is hit

A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND A

TILLIO

jan.

Jean d'Autriche ayant examiné le lendemain les murailles D. Jean fait & la situation de la ville, résolut de choisir entre la ville & une nouvelle l'étang qui est audessous, un lieu propre pour y bâtir une forteresse à nouvelle forteresse, qui embrasseroit un terrain capable de Tunis. contenir huit mille hommes, & qui cependant pourroit être suffisamment défendue avec quatre mille. Il avoit en vûe d'y ménager dans les tems de trouble une retraite à d'autres troupes qu'à celles de la garnison, sans que les habitans de Tunis eussent l'incommodité de leur fournir des logements; car rien ne rend les Princes si odieux aux peuples que ces fortes de vexations: mais dans l'histoire de l'année suivante nous parlerons plus au long de la situation de Tunis, & de la construction des forts qu'on y fit elever. La résolution étant donc prise de bâtir une nouvelle forteresse vis-à-vis la partie du marais qui est la plus proche de la ville, on en chargea Gabriel Serbellon qui fut établi lieutenant de Roi pour l'Afrique, & on lui donna vingt deux compagnies d'infanterie Italienne commandées par Pagan Doria, & autant d'Espagnols sous les ordres d'André de Salazar. On y joignit encore Lopez Hurtado de Mendoze avec une compagnie d'arquebusiers à cheval. Sinoguerra officier Espagnol sut fait commandant de l'isse qui est au milieu de l'Etang. On nomma roi de Tunis Machmer, fils de cet Affan, dont j'ai parle ci-devant, & l'on déposa Amida qui s'étoit rendu odieux aux habitans de Tunis par le parricide qu'il avoit commis contre son pere. Il fut d'abord envoyé à Palerme avec ses deux fils. Lorsqu'il eut appris dans la galere qui le portoit, que son frère nommé Machmet, qu'il hailsoit mortellement, seroit fait roi de Tunis, il entra dans une telle rage, qu'il BBbbii

IX. 1573.

voulut se jetter dans la mer . & son fils Amida eut bien de la CHARLE peine à l'en empêcher. De Palerme on le conduisit à Naples, & on le mit prisonnier au château Saint-Elme, où je le vis en 1 174. il me parut très-vieux, & à la vûe je jugeai qu'il n'a-1 573. voit guéres moins de quatre-vingt ans. Cependant le gouver-

neur de ce Château m'assura qu'il couchoit tous les jours avec une esclave Moresse, qui étoit sa concubine. De ses deux fils il y en avoit un boiteux, fort laid & d'une mine desagréable, qu'il aimoit passionnément, & qu'il avoit toûjours dans sa chambre. Il ne pouvoit souffrir l'autre, quoique bien fait, de bonne mine, d'une humeur riante, & qui scavoit parfaitement manier les armes, & conduire un cheval sans selle & fans bride suivant l'usage de sa nation. Toutes ces belles qualités firent qu'on lui permit de se promener quand il voudroit dans la ville, & on le destinoit même pour succéder à Machmet: car la haine que son pere avoit pour lui n'avoit pas peu contribué à lui attirer l'amitié des Espagnols.

Sarbellon n'augurant pas favorablement des suites de cette entreprise, s'étoit excusé d'abord de la commission que Jean d'Autriche lui avoit donnée : Mille obstacles, disoit-il, empêchoient qu'on ne pût construire une forteresse à l'endroit qu'on lui avoit marqué; il n'avoit ni bois, ni chaux, ni outils, ni charpentiers, ni ingénieurs. Dom Jean lui donna parole qu'on lui enverroit tout cela en abondance : sur sa parole il s'en chargea, mais ce ne fut qu'avec répugnance.

Biferte ouvre les portes à D. Jean.

Pour assurer la conquête de Tunis, il étoit important d'enlever Biserte aux Turcs; les habitans de la ville épargnérent aux Espagnols la peine de l'affiéger, car ils leur en ouvrirent les portes après avoir égorgé les Turcs qui étolent en garnison dans le château. Celui des habitans qui avoit conduit toute cette affaire eut le gouvernement de la ville, & l'on mit pour commander dans le château François Davila avec trois cens foldats de sa compagnie.

Dès que Jean d'Autriche eut donné ordre aux affaires d'Afrique, il retourna en Sicile sur la fin de l'automne, d'où il passa bien-tôt après à Naples. Nous allons presentement parler de choses qui se sont passées plus près de nous, & nous commencerons par le siège d'Harlem, qui avoit été formé

depuis peu de tems.

bien e.

ta Na

icen:

ezionic

nkon

100 100 100

Distr

BY

TOTAL TOTAL

TOOUT !

içna:

72 25

es es x

nand is

r lum.

rhis

es int

natica

es, &

ock i

, ni ar

13 15 15

2001 · E

ilea

15 P.

DOS.

Les Espagnols se voyant trompés dans l'espérance dont ils s'étoient flatés que cette ville ne tiendroit pas, & ayant CHARLE été vigoureusement repoussés à leur premier assaut, jugérent nécessaire de creuser des tranchées; mais au lieu de les faire en tournant & avec des angles, comme c'est la coûtume, ils Affaires des se contentérent, pour ménager le tems & la peine, de creu- Pais-bas. fer un fossé en ligne droite, suivant le conseil de l'ingénieur du siège de Campocasso, qui pour mettre les soldats à couvert du feu Harlem. de la garnison, fit planter des deux côtés de gros pieux, sur lesquels on mit des solives en travers ; puis on jetta dessus des sacs pleins de laine : & son dessein étoit encore qu'en cas de besoin, cette couverture pût servir de pont. De ce fosse il en fortoit deux autres, qui en étoient comme les branches, & c'est de-là que le canon battoit continuellement les tours de la ville, la tranchée ayant été pouffée jusqu'au fossé de la ville, & les affiégeans & les affiégés étant fi près les uns des autres, que l'usage des arquebuses leur étoit devenu inutile, & qu'ils pouvoient à toute heure en venir aux mains, Après beaucoup de combats très-vifs & très-obstinés, la garnison abandonna pendant la nuit du dix-sept Janvier le bastion qui couvroit la porte de Sainte-Croix, pour faire le même jour une fortie du côté de Rostembourg, où les Allemans avoient leur quartier, & ils les taillérent en pièces. La veille on avoit jetté dans la ville une tête d'homme; c'étoit celle d'Antoine Olivier, qui avoit donné à Louis de Nassau le moyen de s'emparer de Mons en Hainaut. Il avoit été pris & tué par les habitans d'Amsterdam, dans le tems qu'il alloit avec quelques gens d'élite pour rompre les digues de Naerden, afin d'empêcher qu'on ne menât des vivres à l'armée par cet endroit. Le duc d'Albe avoit mis la tête d'Olivier à prix; & Frideric son fils le paya à ceux qui la lui apportérent. Mais les affiégés se vangérent de cette indignité par une action encore plus indigne : car ils firent prendre douze prisonniers, coupérent la tête à onze; leur raférent la barbe & les cheveux à la façon des gueux, mirent ces têtes dans un fac, & les jettérent dans le camp des Espagnols avec cette inscription : »Porte cela au duc d'Albe, pour le dixiéme qu'on a manqué de » payer,& pour lequel il affiége les villes du Païs-bas, & Har-» lem entre autres: & afin qu'il n'ait pas lieu de se plaindre BBbb iii

IX.

1573.

"qu'on ait retardé le payement de quelque tems, qu'il sçache CHARLE » qu'on a ajoûté l'onzième pour lui tenir lieu d'intérêt.

IX. 1573.

Cependant on faisoit des sorties fréquentes pour faciliter l'arrivée des vivres & l'entrée des secours dans la ville, qui par ce moyen recut six cens hommes de diverses nations pendant tout le mois de Janvier. Il y avoit des François, des Anglois, & des Ecossois conduits par les capitaines Vemy, Semuide & Balfour. Deux mille tant Anglois qu'Ecossois, Flamans, & Allemans s'étoient mis en marche pendant un brouillard épais pour se jetter dans la place; mais quoique les habitans eussent allume des flambeaux pour aider à les guider, l'obscurité les aveugla tellement qu'ils ne purent arriver, & qu'ils se partagérent les uns d'un côté, les autres de l'autre : la plûpart cependant se rendirent au camp du prince d'Orange. Il arriva de Sassem en plusieurs fois trois cens cinquante-fix chariots charges de vivres. Ces chariots, qui étoient sans roues & attelés de deux cavales chacun, couroient avec tant d'impétuosité sur la glace, tantôt par un chemin, tantôt par un autre, que toute la vigilance des Espagnols ne put empêcher qu'ils n'entrassent dans la ville.

La garnison ayant, comme je l'ai dit, abandonné le bastion, les habitans redoublérent leurs soins & leur vigilance pour fortisier la porte de Sainte-Croix, & la partie de la ville qui étoit de ce côté-là: ils se servirent pour cela de terre, de sumier, de fascines entassées, & de pièces de bois mises en travers, à la manière des murs qu'on fait en quelques endroits de France, Tout le reste du mois se passa en différents combats, dans l'un desquels François de Tolede sur dangereusement blessé. Diego Carvajal, & Cressonniere qui commandoit l'artillerie, furent tués dans une sortie. Le dessein de ceux qui la frent étoit d'enclouer le canon, mais ils n'y rétissirent pas. Valentin Pardieu de la Motte eut la place de Cressonniere. Du côté des assiegés, Lamberg de Wirtemberg sut blessé avec trois braves capitaines François, Vemy, Michel & Cousin, mais Pierre Vlasman sut tué.

Prodiges.Débordement. Le huit Janvier il arriva à Louvain un débordement affreux, & qui tenoit du prodige : car la Dille qui avoit été glacée pendant tout le mois de Décembre s'étant enfée tout d'un coup par la fonte des neiges, l'eau monta audessisse des a il lore

ur bole

vile a

8 22

uoi, c

o lar.

o Lake

cours

is quic

2001

pero.

out.

06000 grice

COLI

111 is

e kini

lma!

170

e mi

تتادان

no cet

CONT

CITAL

unit.

m

1

100

400

dente

11525

TÊL

creneaux des murs, rompit toutes les digues fur les dix === heures du matin, inonda les plaines, & entraîna avec elle CHARLE toutes les maisons qui étoient ou basses ou vieilles : celles qui étoient sur le bord du courant de la rivière, se trouvérent enfoncées dans l'eau de trente-neuf pieds, & ne soutinrent qu'à peine l'impétuosité des flots. A l'égard des habitans, les uns étoient montés sur les toits, les autres percoient les murs, ou rompoient leurs planchers; tous avec des cris confus, & fouvent d'une voix lamentable demandoient des échelles, des bareaux, des barques : & pendant que tout retentissoit des pleurs & des hurlemens des femmes & des enfans; qu'on entendoit le fracas des maisons qui abymoient de toutes parts, les endroits inondés étoient couverts d'arbres arrachés, de statues entraînées des Eglises, de planchers entiers, de couchettes, de lits, de matelats, de coffres, & de tables que le courant entraînoit. Un spectacle encore plus affreux saisissoit ces malheureux habitans: on voyoit des offemens de morts, & des corps entiers arrachés de leurs sépulcres, floter sur les eaux. Dans les parties basses de la ville, chacun mesuroit le reste de sa vie au progrès que l'eau faisoit sans cesse dans son accroisfement. Dans cette consternation générale il arriva par une grace singulière de Dieu, que l'une des portes de la ville ayant été emportée par la force de l'eau avec un bruit épouvantable, la Dille qu'elle retenoit se répandit tout d'un coup dans les plaines qui étoient audessous, & délivra une înfinité de malheureux de l'effroi que leur causoit une mort qu'ils croyoient inévitable.

Cet événement a été regardé comme un prodige, & c'est ainsi qu'en a parlé Cornélius Gemma dans sa cosmocritique, aussi bien que d'une exhalaison brillante que l'on vit en l'air le vingt-sept de Janvier , & qui fit paroître le ciel comme entre-ouvert. Cet auteur a prétendu que ces prodiges significient des irruptions fréquentes d'ennemis étrangers, des ruines de villes, des trahisons, des combats, & des armées défaites: & il met au même rang l'enfantement monstrueux d'une femme d'Amsterdam qui accoucha le six d'Octobre de deux filles qui se tenoient embrassées, dont les quatre pieds & les quatre bras étoient distingués les uns des autres ; mais dont 1573.

les poirrines & les machoires inférieures étoient tellement CHARLE confonduës, qu'il ne paroissoit qu'une seule bouche. Il place IX.

encore au nombre des prodiges une grande éclipse de lune, qui arriva le huit de Décembre sur la fin du jour, & qui étoit 1573. selon lui de vingt points, quoique Cyrien Leowitz ne la fasse que de dix sept points & de vingt-quatre scrupules : quoi qu'il en soit, c'est la plus grande qui ait parue depuis 1555. On peut ajoûter à ces prodiges, l'inondation extraordinaire des eaux de l'Océan dans la Frise, laquelle sut causée par un vent de Nord-Ouest très-violent. Ce débordement joint à de grosses pluies qui vinrent en même tems, rompit nonseulement les digues, mais les reversa presque entiérement. Il entraîna les hommes, le gros bétail, & les troupeaux qui se trouvérent surpris par cet accident ; il gâta les fourages, & rompit les ponts; mais la partie qu'il endommagea le plus, fut celle qui est aux environs du golfe qui touche aux états de Dannemarck. (1) Il fit moins de dégât du côté de Groningue, parce que outre que cette partie est couverte par deux isles, & par un cap, elle n'est pas si basse que l'autre. Cet accident arriva sur la fin du mois d'Août, & il parut dans le même tems quelque chose de pareil dans le Voigtland\* & dans la Misnie : car il y eut des tempêtes si terribles , & les rivières augmentérent à tel point, que les eaux inondérent toutes les campagnes, & emportérent les bestiaux en bien

\* Province de Saxe.

> tude de tous les environs. A l'égard de Harlem, comme dès le commencement du siége on y craignoit plus la faim que l'ennemi, les Magistrats prirent de sages précautions pour faire distribuer les vivres avec beaucoup d'économie, & mirent un prix raisonnable à chaque livre de bœuf. De plus, quelques villes de la haute Hollande; entre autres Delf, Leyden & Goude donnérent en cette occasion un exemple d'humanité qui mérite de trouver place dans l'histoire. Ces trois villes écrivirent aux habitans d'Harlem, qu'elles étoient prêtes pour les soulager dans leur besoin, à recevoir leurs vieillards, leurs femmes, leurs enfans, & toutes les bouches inutiles qu'ils avoient chez

> des endroits, ruinérent les ponts, & firent une vaste soli-

(1) Je crois que c'est la partie de la bourg vers l'embouchure de l'Ema. Frise qui est voisine du Comté d'Oldem-

cux.

eux . & à se charger des frais de leur nourriture.

Comme toutes les mines que les assiégeans firent faire par CHARLE des gens du païs de Liége, qui sont très-habiles en ces sortes de travaux, se trouvoient ruinées par les contremines des affiégés, & que les Espagnols avoient perdu quantité de soldats & de mineurs, Frideric, dont l'armée souffroit extremement par la rigueur de l'hyver, encore plus rude cette année qu'il ne l'est ordinairement, commençoit à s'ennuyer de la longueur de ce siège; & pour y mettre fin, il résolut de donner un affaut général. Pour y réuffir, il fit élever un cavalier de terre sur le bastion dont il étoit maître, & qu'il eut foin de foutenir avec des sacs à terre. Quand cet ouvrage fut fini, & des la nuit du trente & un de Janvier, Rodrigue & Ferdinand de Tolede, chacun avec cinq compagnies de leurs régimens, furent commandés pour monter à la bréche L'un à droite, & l'autre à gauche; & les autres compagnies de Tors régimens eurent ordre de les soutenir en s'avançant sur ce folle couvert en forme de pont dont j'ai parle. Bracamonte & Romero devoient soutenir ce second corps chacun avec leurs régimens. Gaspard Robles de Billy, qu'onevenoir de rappeller de Frise, fut chargé d'attaquer dans le même tems avec ses troupes le bastion de Saint-Jean, tandis que les Allemans & les Flamans se tiendroient rangés en bataille auprès de la forêt pour aller où on les jugeroit nécessaires. Le signal ayant été donné après les prières accoûtumées, Rodrigue de Tolede & Laurent Perea commencérent l'attaque, & montérent sur le mur avec beaucoup de vigueur ; mais la mine qui avoit été pratiquée sous la muraille, produisit un effet contraire à leur attente, à cause de la contremine des affiégés; & la bréche qu'elle fit sauter retomba en dehors, & empêcha ceux qui étoient restés derrière de joindre leurs camarades qui avoient gagné le haut : ainsi les Espagnols se virent exposes en même tems à la violence des mines qu'on fit jouer, au feu du canon & à la vigoureuse résistance des assiégés. Billy ne fut pas plus heureux du côté du bastion de Saint-Jean, d'où il fut repoussé avec une grande perte. Les Espagnols perdirent en cette occasion trois cens hommes tous gens d'élite. Rodrigue de Tolede y reçut une blessure dangereuse; Diego Perez, Etienne de Yllanes, Laurent Perea Portugais, & CCcc Tome VI.

1 X. I \$73.

Alfonse Magi, tous Officiers de répuration, restérent sur la CHARLE place, aussi bien que le premier Capitaine du régiment de IX. Billy. Du côté des affiéges Lambert de Wirtemberg futbles. se à mort.

1573.

Pendant ce tems-là il entra dans la ville cent soissante & dix chariots chargés de vivres, conduits par deux cens hommes choisis: ce ne fut pas sans combat, parce qu'ils tombérent dans l'endroit de la forêt, où j'ai dit qu'on avoit posté un corps d'Allemans; mais après avoir mis leur convoi à couvert, ils se tirérent de ce mauvais pas sans beaucoup de perte. Le mois de Février se passa presque tout entier sans qu'il se fît rien de mémorable, parce que les Espagnols jugérent à propos de ne plus donner d'affaut, & qu'ils crurent qu'il weloit mieux réduire la ville par la faim. La plapart même des Généraux étoient d'avis de lever le siège; mais Frideric ayant pris l'avis de son pere n'écouta point leurs raisons, persuadé qu'il y alloit de son honneur de se rendre maitre de cette place.

Le cinq & le dix du mois ceux qui étoient à la tranchée furent fort incommodés par les mines des affiégés. Le même jour les habitans creusérent un fossé vis-à-vis la bréche audedans de la ville. On v fit aussi entrer un convoi de cent treize chariots, & peu de jours après quarante hommes choifis y conduifrent encore deux mille deux cens quarante boilseaux de ble. De plus il y arriva par le lac vingt-huit basimens chargés de provisions, avec quatre cens foldats-conduits par Christophle Gunther. On envoya de Leyden & de Dordrecht du canon, des boulets, de la poudre, & touers fortes de munitions de guerre. Des que le tems fut adouci, & que les glaces commencérent à fondre, il se donna quelques petits combats par mer entre les habitans de Harlem & ceux d'Amsterdam: ceux de Harlem avoient fait contruire un vaisseau de quatre-vingt-quatre pieds de long pour tenir libre l'entrée de leur port ; & la plupart des Officiera de l'armée de Frideric commençoient à désespèrer du succès du siège: mais le duc d'Albe leur envoya Toribio-Zimbron avec le régiment de Pollweiller, & quatre compagnies du régiment de Sicile qu'il avoit auprès de lui à Nimegue, & il ordonna à Mondragon de leur envoyer aussi quatre compagnies

CX F

T COL

s makes

a nici

and is

1000年

m .

s myor

101

ends #

i bu

a li

1 100

ntei 🕬

0000

19

s feete

يحفيض كا

1

de son régiment : après quoi il chargea le comte de Bossu d'armer le plus qu'il pourroit de vaisseaux, & de se rendre CHARLE maîre du canal & du lac qui est autour de la ville pour empêcher l'entrée des convois, Cette longue galére de Harlem fut attaquée par quatre ou cinq de celles des ennemis. & Girard qui la commandoit avant été dangereusement blessé, eut beaucoup de peine à se sauver dans son esquif : ainsi la galére fut prise par celles d'Amsterdam; mais Jacque-Antoine qui en commandoit une autre de Harlem étant survenu, la reprit avec quelque perte pour les ennemis; car Ranfcot gentilhomme de Louvain fut fait prisonnier avec deux autres, & tout le reste fut tué. Le vainqueur alla ensuite à Fuyck, & boucha une ouverture que les ennemis avoient faire à la digue pour faire écouler les eaux du lac, & empêcher qu'on ne pût leur apporter par-là des provisions de

bouche & de guerre, Au commencement de Mars on commença à faire jouer le canon de la ville par le conseil de Cunigan Ecostois, lieutenant de Balfour. Il fit un feu si terrible & si continuel sur le cavalier que les Espagnols avoient élevé, qu'il en renversa la plus grande partie, brisa les affuts de leur batterie & la rendit inutile. La fonte des glaces ayant rendu les chemins impraticables, & les affiégés ne pouvant plus avoir de communication comme auparavant avec les villes du voifinage qui leur étoient unies, comme Sasseim, Leyden, & Fuyck, ni y envoyer des couriers, ni en recevoir d'eux, on eut recours à un expédient qui a été connu de l'antiquité, & qui fut pratiqué au fiége de Modéne soutenu par Decius Brutus. Ils éleverent des pigeons dans des cages, & les firent porter dans Pigeons emces villes ; & lorsqu'il étoit nécessaire de donner quelques ployés à poravis aux affiégés, on leur attachoit des lettres fous les ailes, ues. & on les lâchoit : ils ne manquoient pas de voler droit à Harlem, & l'on portoit aussi-tôt aux Magistrats les lettres de cette nouvelle espéce de couriers.

Le duc d'Albe de son côté voulant encourager son fals à pouffer vivement ce siège, lui envoya Henri de Vienne baron de Chevreaux avec son régiment Comtois, & l'assura que dans peu son armée seroit encore renforcée par vingtcinq compagnies Espagnoles qui venoient du Milanez avec

CCccij

IX.

le régiment de Lopés de Figuéroa ; que Philippe avoit dons CHARLE né ses ordres là-dessus à Requesens gouverneur du duché de IX. Milan. Cette promesse ne sut pas absolument sans effet car douze compagnies du régiment de Lombardie, & treize de celui de Figueroa envoyées par Requesens sous la conduite de Lopés de Acuña arrivérent au camp peu de tems après. Le Duc lui dépêcha en même tems Bernardin de Mendeze avec des lettres qu'on affecta de faire lire publiquementan milieu d'un cercle nombreux de Noblesse & de soldars. Elles portoient qu'il ne se rebutât point de la longueur du siège, ni des difficultés qu'il y trouvoit. » Si vous le quittez, disoit il, » j'irai moi-même en prendre la conduite malgré toutes les » infirmités dont je suis accablé; & si je ne le puis absoluteur; » je ferai plûtôt venir d'Espagne votre mere pour y comman. » der, que de laisser sans chef une si glorieuse entreprise. «

afin d'inftruire le Roi de tous ces détails, & de le prier de lui envoyer un successeur.

Pendant ce tems-là les forties & les mines firent périr bien du monde, entre autres Etienne Quexada, & Sanche de Londoño, premier capitaine du régiment de Bracamonte, & Barthelemi Campocasso ingénieur habile, & qui avoit très-utilement servi dans ce siège par quantité de machines qu'il avoit inventées. Jean de Vargas, premier capitaine du régiment de Naples, avoit été tué des auparavant. Noerkerme, & Goignies Gentilshommes illustres de Flandre, & Jean'd'Ayala furent dangereusement blessés. Enfin le vingt-cinq de Mars dix compagnies ayant fait une fortie du côté de la porte de la rivière sur le quartier des Allemans, ceux-ci reçurent l'aztaque par une décharge de quelques canons qu'ils avoient; mais ils furent si vivement poussés par la valeur des assiégés, & sur-tout par celle de deux cens François qui les accompagnoient, qu'ils se virent bientôt obligés de prendre la fuite. On en fit un grand carnage, & il en resta plus de hoit cens fur la place : on brûla leurs tentes , & leurs baraques : on prit sept pièces de canon & neuf drapeaux, que les François arborérent austi-tôt sur les murs pour marque de leur victoire; & l'on y fit un butin considérable. Les assiégés n'y perdirent que huit hommes, du nombre desquels fur un capitaine

Quelque tems après il fit partir Mendoze pour l'Espagne;

Wallon nomme Derdeinda, un bon officier. Le lendemain Brasseman lieutenant de Brederode fut tué d'un coup de CHARLE moulquet.

IX. 1573.

Quatre jours après le comte de Bossu étant entré dans le canal avec trente bâtimens armés perça la digue, & ôta entiérement aux assiégés l'usage du lac : il bâtit même un fort auprès de Fuyck, qu'il nomma la Goulette pour y mettre ses vaisseaux à couvert. Les assiégés résolus de s'ouvrir ce passage à quelque prix que ce fût, firent entrer à force de rames une troisiéme galere dans le lac sous la conduite de Binchorst &

de Manrenaud.

té.

d:

Le mois d'Avril se passa à faire des mines de part & d'autre sans beaucoup de succès. Il y eut quelques bâtimens charges de poudre qui trouvérent moyen d'entrer dans la ville. Le neuf du mois les assiégés sortirent avec douze vaisseaux, parmi lesquels il y avoit une galere de cent huit pieds de long : mais sa longueur excessive fut cause de sa perte, parce que ne pouvant se tourner avec facilité elle donnoit tantôt sur les bases, tantôt contre la digue, en sorte qu'on sut obligé d'envoyer deux cens hommes au secours des soldats qui étoient dessus, & qui se trouvoient en grand péril. Ils vincent à bout néanmoins de les remener fains & faufs dans la ville, mais les bâtimens demeurérent au pouvoir des ennemis. Les Espagnols tirérent un fossé depuis Fuyck jusqu'à la forêt, afin qu'il ne pût rien entrer dans la ville de ce côté-là.

Le lendemain la flote du prince d'Orange parut à Hemstede. Les affiégés qui crurent qu'elle leur amenoit des troupes, envoyérent cinq cens hommes pour en favorifer le débarquement; mais ils furent trompes dans leur attente. Le Prince leur en fit des excuses quelques jours après par Tieraers, Rofony & Bordet, qui se jetterent dans la place. La flote revint le dix-huit Avril, & débarqua deux mille hommes : mais ceux de la ville étant fortis trop tard pour les recevoir, ils furent obligés de se rembarquer. L'entreprise que Balfour sit la nuit suivante dédommagea en quelque sorte les asségés: car il surprit Rostembourg, & passa la garnison au fil de l'épée. Le lendemain les Espagnole voulant le reprendre l'attaque. rent avec beaucoup de vigueur, mais ils furent encore plus mal reçus & obligé de se retirer avec une perte plus considé. C'Ccc iii

rable.

1 573.

CHARLE rent à tirer. Il y eut deux hommes des affiégés de tués, 'égá'
I X. voir Henri Jausen, & un gentilhomme de distinction nommé

Christophle Scagen. Dans une sortie qu'ils firent le lendemain ils perdirent encore Margotin, capitaine des gardes du prince d'Orange. Ces petites pertes ne les empêchérent pas de frape per une monnoye d'or, qui avoit d'un côté les armes de la ville de Harlem , & de l'autre cette inscription , VINCIT YIM VIRTUS : Le courage triomphe de la force. Cependant les vivres commençant à manquer dans la place, on ne donnoir qu'une livre de pain par jour à chaque homme, une densi livre aux femmes, & une livre pour trois enfant. Dans cette extrémité les affiéges réfolurent pour couper les vives sur assiégeans, & les obliger par-là à sever le siège, de s'emparer de tous les postes qui étoient sur la rivière qui va d'Utrecht à Amsterdam. On fit fortir pendant ce tems là de Schonhoven cinq cens hommes d'élire sous la conduite de Psaf. Ils étoient suivis de cinq compagnies d'infanterie portées sur des barques chargées de canons & autres munitions. Ces troupes étant arrivées au village de Breuquelen situé sur le bord de la rivière, commencerent à le fortifier, & elles jetterent quarante hommes dans le château de Gunterstein qui étoit fincle rive opposée; mais Jean B. Taxis qui étoit à Utrecht charge de faire voiturer des vivres à l'armée rompit leurs mesures par sa diligence : car ayant pris avec lui deux compagnies que le comte de Bossu avoit laissées pour défendre la place, la compagnie de cavalerie de Maximilien de Melun vicomite de Gand, & quelques Espagnols de la garnison du châteate qui lui furent donnes par Deça, il marcha en hâte aux ennemis, diffipa leurs travailleurs, mit en fuite les troupes destinces à les soutenir, & rendit libre la navigation de la riviése.

Paix entre l'Espagne & l'Angletetre.

Le premier Mai la paix qui se négocioir depuis long seme entre le roi d'Espagne & la reine d'Angleterie ; s'int crista nignée, Bernardin de Mendoze ayant apporte les pouvoirs necessaires de Philippe pour la conclure. On la publia ansité dans le camp pour donner de la terreur aux assiégés; & leur faire entendre qu'ils n'avoient plus de secours à aux tendre d'Angleterre. Les jours suivans il se donna à l'occasion de quelques troupeaux plusseurs combats, dans les parts de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de la camp de

575

on se porta à un si grand excès de fureur, que les deux partis violérent également toutes les loix de la guerre, & fou- CHARLE lérent aux pieds le droit des gens. Les Espagnols firent pendre quelques habitans sur un lieu elevé, afin qu'on les vit de la ville. Les assiégés de leur côté sirent souffrir le même supplice à un pareil nombre de prisonniers à la vûe des trou-

pes d'Espagne. Enfin , le vingt-huit de Mai la flotte du prince d'Orange composée d'environ cent voiles, s'étant approchée de la mer de Harlem où étoit le comte de Bossu avec environ soixante vaisseaux, les deux armées en vinrent à un combat : celle du prince d'Orange fut dispersée & mise en fuite après avoir perdu vingt-un vaisseaux. Cette victoire donna beaucoup de courage aux Espagnols pour continuer le siège, & ils en marquerent leur joie par plusieurs décharges de leur artillerie. Ils allérent ensuite attaquer Fuyck. La garnison se désendir avec beaucoup de courage & d'opiniatreté; mais n'ayant aucune espérance d'être secourue, & la poudre commençant à

lui manquer, elle fut obligée de se rendre.

ionare.

180, 1

Lice none

c lendes

es de pie

re en

ne eur

Visco to

THE ST

1 TOE

. #

s Danc

ट लंदि

依律

201000

Schools

d ba

for des

Co of

r kiss

encor. a cost

ncká

1 eric (d

11. 10

WEST ! die

1

ME IN

Tous ces échecs ne découragérent pas les habitans de Harlem; & voici la ruse dont ils s'avisérent pour tâcher de se procurer les secours qu'ils n'avoient plus lieu d'espérer par le moyen des vaisseaux on des chariors. Ils habillérent de toile plusieurs soldats à la manière des paisans, & leur donnérent pour arme une demi pique, qu bas de laquelle étoir un cercle de bois large de demi pied, pour l'empêcher de s'enfoncer trop dans les molières, & pour la rendre plus stable sur un terrein solide. Comme ils étoient obligés de marcher par des chemins détournés, cette arme leur fournissoit en même tems, & de quoi se désendre, & de quoi sauter les fosses, dont le païs est plein. Il ne s'agissoit plus que d'éviter les endroits où les ennemis avoient des polles, moyennant quoi ils alloient & venoient dans les villes voifines, & en apportoient de la farme & de la poudre. Mais les Espagnois s'en apperçurent, firent faire aussi de ces demi piques à leurs foldats, & rendirent par-là cette invention inutile aux affiégés.

La ville se trouvoit investie de toutes parts ; les ennemis avoient élevé rout autour des forts, où ils merroient de grofles garnisons d'autant plus insément ; qu'il arrivoit de jour en

1573.

IX. I 173.

jour de nouvelles troupes au duc d'Albe : ainsi il n'y avoit plus CHARLE moven de rien faire entrer dans la place. Cependant le prince d'Orange voulut encore faire une tentative. & il envoya des cavaliers out avoient chacun un fac en croupe. & qui s'étant avancés à couvert de la forêt étoient près d'entrer dans la ville: mais Louis Cajetan général des troupes qui arrivoient d'Italie les découvrit, & les tailla en pièces. Le Prince envova ensuite Battembourg avec un gros détachement pour bâtir un fort sur le canal d'Utrecht & couper de ce côté la les vivres aux affiégeans : mais François Valdez en empêcha l'exé. cution. On pouffoir pendant ce tems-là les mines & les contremines, qui s'entredétruisoient. Vemy & Cousin, qui étoient deux bons officiers, pensérent y périr, sur tout Verny qui auroit été écrafé fous les ruines, fi les mineurs n'enflent promprement écarté tous les décombres.

Frideric avant résolu de donner un troisième assaut sit faire à la pouppe d'un vaisseau un château de bois qui contendit deux cens hommes commandés par Pierre de Velasque. il v fit joindre un pont levis si élevé & si long, qu'il pouvoit mettre tout d'un coup les foldats au haut de la bréche. Pendant qu'on travailloit à cette machine, Marc de Tolede, capitaine de grande réputation, s'étant approché trop près du mur pour le reconnoître, reçut un coup de mousquet dontil fut tué. D'un autre côté les cordages qui tenoient le châtean attaché à la poupe avant été rompus à coups de canon le trois Juin la machine commença à chanceler, & ceux qui étoient dedans furent réduits à fauter en bas pour se fauver : ainsi l'invention ne servit de rien. Les assiégés lâchérent quelques pigeons pour tâcher d'avoir des nouvelles de leurs allies. Les Espagnols de leur côté firent jouer une mine le quinze de luin. qui ecrasa plusieurs des assieges sous ses ruines; & pendant que les tourbillons de fumée empêchoient ceux de la ville de voir ce qui se passoit dans leur camp, ils montérent à l'assaut. Une trentaine gagnérent le haut de la bréche : mais quand ils virent qu'on les attendoit de pied ferme, ils en decendirent bien vîte.

Deux jours après Tseraers & Gotin sortirent de la ville pour aller rendre compte au prince d'Orange de l'état ou elle se trouvoit. La disette y étoit extrême ; il n'y avoit plus de

blé, & le peuple ne vivoit que de peaux de chevaux & de va. = ches, de chair de chat, & d'un pain qu'on faisoit avec des CHARLE lentilles & du chenevi. Ils ne laisserent pas de tirer en dedans de la ville un retranchement depuis l'Eglise de sainte Marguerite jusqu'à la porte saint Jean. Enfin le vingt-sept de Juin pousses par le désespoir, ils font une sortie au nombre de sept cens hommes, & s'avancent jusqu'à Fuick, où ils croyoient que le prince d'Orange viendroit avec sa flote, comme il l'avoit promis par des lettres que les pigeons avoient rapportées. Ils le tentérent encore jusqu'à deux fois, mais toujours inutilement, & sans trouver d'ennemis, parce que le général Espagnol instruit par un déserteur Ecossois, de l'extrémité où les assiégés étoient réduits, ne hazardoit plus ses troupes. La garnison qui manquoit de tout, força & pilla les maisons de

quelques habitans sous prétexte de chercher des vivres, ce qui causa un grand tumulte; mais dans ce moment un pigeon ayant apporté des lettres qui assuroient que le secours étoit

tout prêt, l'émotion se calma.

1573.

Cependant on commença dès le premier Juillet à faire des propositions. Jean Vliet bourgmestre de Harlem, accompagné des capitaines Steimback, Rosony, & Pelican sortit de la ville & s'aboucha avec le comte d'Eberstein: mais on ne convint de rien. Les jours suivans Frideric doutant de la vérité du rapport qui lui avoit été fait par le déserteur Ecossois, & ayant içû par d'autres qu'il y avoit encore quelques vivres dans la place, recommença à la battre, & ruina la tour qui couvroit le pont de fainte Catherine. La brêche étoit grande, & les Espagnols se disposoient à donner l'assaut avec leur machine qu'ils avoient reparée, lorsqu'il s'éleva un vent si furieux, qu'il leur fut impossible de la conduire assez près pour en faire usage. Cependant on fut averti par des déserteurs, que la disette des assiégés étoit extrême : ce qui empêcha Frideric d'avoir recours à de nouvelles machines que l'on avoit préparées.

Vliet, Steimback, Rosony, Soheim, Pelican, & Corneille Marthieu eurent une seconde conférence avec les comtes d'Eberstein & de Bossu; mais on ne conclut rien, parce que la garnison déclara qu'elle ne consentiroit jamais à se rendre,

qu'on ne lui permît de fortir avec ses armes.

Tome VI.

.

ďá

ĺ.

K3

DDdd

CHARLE

IX. 1573.

Dans ce même tems les affiégés mirent un drapeau noir au haut du clocher de la Cathédrale, pour faire connoître à la flote du prince d'Orange l'extrémité où ils étoient, & l'engager à les secourir. Enfin, le huit ils y arborent un drapeau blanc, & font sortir Nicolas Bernard, pour dire que si dans le troisième jour on ne leur améne des provisions jusqu'aux Tonnes (1), ils seront forces de se rendre. Deux jours après, un pigeon leur apporta une lettre qui les assûroit du secours, & de la manière dont on le feroit entrer : voici ce qu'elle portoit; Que la flote s'approcheroit de Fuyck, & feroit un feu terrible de son artillerie, pour faire croire que c'étoit par-la qu'on vouloit secourir la ville; & que pendant ce tems-la le secours marcheroit par la forêt & par Mannepat. Ce secours étoit compose de quatre mille hommes qui marchoient sous la conduite de Tseraers. Il y avoit à la tête cent chevaux, ensuite trois mille Zélandois & Hollandois avec six pièces de campagne.

Secours de Harlem batAprès eux étoient les François, les Anglois, les Ecossois, & les Flamans avec les chariots chargés de provisions de guerre & de bouche. Mais quelques déserteurs ayant donné avis à Frideric du dessein des conféderes, la ruse ne réussit pas : ainsi il demeura toute la nuit fous les armes, & fit avancer un corps d'Espagnols qui mit en déroute les cent chevaux qui étoient à la tête, & les culbuta sur l'infanterie, dont ils rompirent les rangs; ce qui rendit leur défaite aifée. Il resta autour de douze cens hommes fur la place: il y eut quatorze drapeaux de pris, avec tout le canon & tous les chariots. Au point du jour les Espagnols promenérent tout autour de la ville les drapeaux qu'ils avoient pris, & les affiégés reçurent en même tems une lettre apportée par un pigeon, qui leur apprit que c'étoient les dépouilles du fecours qu'on leur envoyoit. Après cette défaite le prince d'Orange leur fit dire de mettre ordre à leurs affaires le mieux qu'ils pourroient.

A cette nouvelle la consternation sut générale con voyoit à tout moment des gens mourir de saim : la garnison & les habitans étoient d'avis d'abandonner la ville, & d'y laisser les semmes & les ensans, persuadés que quelque cruels que fussent les Espagnols, ils leur feroient quartier, & ils esperoient que les

<sup>(1)</sup> Tours bâties à l'entrée du canal entroient. On les appelloit ainfi, parce de Harlem pour guider les bâtimens qui qu'elles reffembloient à des Tomes.

Généraux prendroient ce parti pour contenir le foldat dans la discipline. Mais sur le bruit qui s'en répandit, toute la ville CHARLE retentit des cris des femmes, qui se plaignoient qu'on les abandonnoit sans pitié à la merci des ennemis ; & leurs gémissemens firent tant d'impression, qu'on abandonna ce dessein. Il fut donc resolu qu'on feroit un dernier effort pour se sauver, & qu'on fortiroit dans cet ordre. D'abord sept compagnies d'arquebuliers suivies des magistrats & des habitans avec leurs femmes & leurs enfans, & enfuite neuf autres compagnies qui fermeroient la marche. Pendant qu'on se dispose pour cette fortie avec toute la confusion & tout le désordre qu'il est aisé d'imaginer, il se repand un bruit dans la ville que s'ils se rendoient à discrétion, Frideric les traiteroit avec bonté : ce bruit ralentit beaucoup le mouvement impétueux que le désespoir avoit excité : & enfin le douze de Juillet le traité fut conclu par Christophle Vader malgre les oppositions & les rend à discrécris de Rosony, qui soutenoit qu'il n'y avoit point d'extrémités ausquelles on ne dût s'exposer plûtôt que de se livrer à la merci des plus cruels de tous les hommes. Auffi-tôt on fit crier par toute la ville qu'il falloit opter, ou de rester dans la ville en se remettant à la discrétion du duc d'Albe, ou d'en fortir sans armes. Et sur la réponse que l'on aimoit mieux rester, on déclara de sa part qu'il accordoit la vie aux Allemans, & aux Ecossois; qu'à l'égard des autres, ils attendissent ce qui seroit ordonné de leur sort. Là-dessus, Bordet officier François très-estimé, qui avoit servi au siège de Mons, craignant d'être le jouet des ennemis, & voulant se délivrer de l'inquiétude que lui causoit l'incertitude de son sort, engagea à force de priéres un foldat qui lui avoit toujours été trèsattaché, à lui accorder pour dernière grace, & comme un service qui mettroit le comble à tous ceux qu'il lui avoit jamais rendus, de lui tirer un coup de mousquet au travers du corps, afin de finir en même tems & sa vie & ses malheurs.

Dans le traité pour la reddition de la place les habitans pour se racheter du pillage étoient convenus de payer deux cens quarante mille florins, la moitié dans douze jours, & le reste dans trois mois. Là dessus on envoya Philippe Martins, ancien Bourgmestre, pour lever cette somme; & l'on donna ordre aux habitans, hommes, femmes & enfans, de porter DDddi

1573.

Harlem fe

CHARLE ĮX. 1573. Cruauté du duc d'Albe.

dans trois Eglises qu'on leur marqua. Les Allemans & les Ecoffois, à qui l'on avoit accordé sa vie, furent mis dans les églises de sainte Ursule & de sainte Catherine. Après quoi les Capitaines & les Enseignes apportérent leurs drapeaux, & les remirent avec un air de supplians entre les mains du vainqueur. Enfin le quinze du mois le duc d'Albe vint d'Amfterdam à Harlem, pour faire commencer la boucherie. A peine fut il arrivé, qu'en faisant le tour de la place, il fit pendre trois cens Flamans. Le lendemain il fit couper la tête à Riperda, qui dès le commencement du siège avoit empêché les habitans de se rendre, son lieutenant, & le ministre de Steimback recurent un pareil traitement. Deux jours après il sit égorger hors des portes de la ville trois cens foldats par la main du bourreau, au nombre desquels se trouva le ministre Simon Simonsen. Il mettoit ainsi quelques jours d'intervale . entre ces expéditions, afin que l'horreur de ce spectacle répété fît plus d'impression. Quatre jours après il sit décapiter à Schooten Bredevod, Rosony & le Trésorier de la Brille : & quatre autres jours après il fit mettre en prison tous ceux qui s'étoient fauvés autrefois pour la Religion, ou qui étoient suspects sur ce point, & il trouva moyen de les faire tous perir en différentes manières. Deux auteurs Espagnols, scavoir Mendoze, qui venoit d'arriver d'Espagne, & qui fut présent à toutes ces cruautés, & Pierre Cornelio, qui ont tous deux écrit cette histoire, semblent avoir pris plaisir & s'être fait un honneur d'exaggérer la févérité & les barbaries qui ont enfin abouti à rendre le nom de Philippe odieux à ces peuples, en faifant monter le nombre des exécutions plus haut que les historiens mêmes du païs, & en assurant que le duc d'Albe fit périr par le tranchant de l'épée & par le gibet, ou qu'il fit noyer deux mille de ceux qui avoient fervi à Mons & à Zutphén, & qui n'avoient pas exécuté leur capitulation.

Telle fut la fin du siège de Harlem, qui ne fut entrepris que parce que l'on compta que la place ne tiendroit guere, & qui dura cependant près de huit mois. Mendoze prétend que ce fut par la faute de ceux , qui pour gagner quarre jours placérent mal leur batterie dès le commencement, &

donnérent le tems aux affiégés de se reconnoître & de fortifier les endroits foibles de la ville. On tira pendant ces huit CHARLE mois dix mille deux cens cinquante-fix coups de canon : il y eut deux grands affauts donnés vigoureusement, & repoussés avec encore plus de vigueur : il s'y livra quatre espèces de batailles ; une navale , dans laquelle les confédérés furent battus & perdirent plusieurs vaisseaux; deux sur terre entre les troupes qui venoient secourir la place, & celles du Roi, où les premiers furent défaits ; une quatriéme, où les Allemans furent tailles en pièces par les affiégés, & perdirent fept canons & quelques drapeaux. Il y périt du côté des assiégeans beaucoup de Généraux tant Espagnols que d'autres nations, & autour de quatre mille foldats. Les affiégés qui étoient d'abord au nombre de quatre mille, furent enfin réduits à quinze cens ; le reste ayant été tué par les ennemis. ou étant péri par les maladies, par la faim, & par d'autres accidens.

mis car:

MO THE

pearr &s

mán.

CIL SE

lin

mili

the de to

e locks

162

TOWN!

eun ef

Ribe

mye!

I MILE

dins

(200 THE ALL

acalok

Dilling M

00 TO

102

d to

E PE

MI TENE

R K TE

Pendant que Frideric étoit occupé à Harlem, on ne se tenoit pas en repos dans l'isle de Walkren, où les alliés presfoient fort les villes de Middelbourg, & de Rammekens, Sanche Davila gouverneur de la citadelle d'Anvers ayant eu ordre de les secourir, partit au commencement de Mai avec la flote qu'il avoit équipée, & descendit sur l'Escaut , mais ayant rencontré la flote ennemie, qui étoit plus forte que la sienne, après quelques petits combats il s'en retourna à Anvers fans avoir rien fait. Il y augmenta fa flote, & fe remit une feconde fois en chemin; & ayant encore rencontré les enne-par celle des mis, il les combattit à la vûë de Flessingue. Après un grand Etats. feu de canon & d'arquebuses on en vint à l'abordage; & dans le tems que Davila ayant le vent sur l'Amiral des ennemis alloit fondre dessus, le feu ayant pris par hazard à un baril de poudre, peu s'en fallut que lui & tout son équipage ne fussent brûles. Pendant ce tems la l'Amiral des ennemis ayant gagné le vent revira de bord, & commença à foudroyer à coups de canon la flote du Roi qui étoit sous le vent, & coula à fond plusieurs vaisseaux. Davila se sauva dans une isle avec très-peu de monde, & s'y trouva bientôt dans une fort grande disette. Ce succès ayant relevé le courage des confédérés, & leur ayant fait croire que Davila ne leroit de long

IX. 1 173.

DDddiii

58 2 tems en état de faire aucune entreprise considérable, ils en-CHARLE voyent Rollet, gouverneur de Canfere, à Tholen en Brahane IX. avec un détachement de huit compagnies. Ayant mis ses troupes à terre le premier de Mai à Rothersivale, il bâtit un 1573. fort sur la digue de Saint-Martin, & se rendit maître d'une Eglise fortifiée qui étoit à Portvliet, après avoir fait jetter la garnison dans la mer. Il rembarqua ensuite son monde sur ses vaisseaux, qui étoient au nombre de trente : de-là il s'a. vança vers Bergopsom, se retrancha en deçà de la digue qui va de cette place à Tholen , & se saisst d'une hauteur qui avoit été abandonnée par la garnison des Espagnols. Il y avoit dans Tholen cent vingt-fix hommes commandés par Alemont premier capitaine du régiment de Mondragon, Gille de Vilain, & Pierre Cornelio étoient à Bergues avec deux compagnies du même régiment, le reste étoit allé au camp devant Harlem par ordre du duc d'Albe. Mondragon ayant résolu malgre cela de secourir Tholen à quelque prix que ce fût, livra à Rollet un combat,où il courut grand risque de perdre la vie. Cependant le duc d'Albe lui ayant envoyé Claude Bernard avec un renfort de troupes choisses, il se vit en état de tenir tête aux ennemis, qui avoient déja percé la digue, & qui se disposoient à attaquer le fort. Pour les surprendre, il fit faire un grand circuit à ses troupes, & étant tombé fur eux dans le tems qu'ils s'y attendoient le moins, il les mit en déroute; en sorte que de plus de mille hommes qu'ils étoient, à peine s'en fauva-t'il vingt, & Roller lui-même demeura sur la place : ce combat se donna le huit de Mai. Cette perte fut en quelque sorte compensée par la prise de Sainte-Gertrude qui appartenoit au prince d'Orange. Il y avoit dans cette forteresse deux compagnies d'infanterie Flamande, qui ne se tenoient pas sur leurs gardes. Un capitaine François fort brave, nomme Poyet, ayant ramaffe quelques bâtimens à Dort, à Worckuns, & dans quelques lieux du voisinage surprit cette place, & passa au sil de l'épée la garnison, qui ne fit aucune resistance, ce qui fit soupconner qu'il y avoit eu de la trahison : ce sut le treizieme d'Octobre. Le duc d'Albe vivement touché de cette perte, envoya auffitôt à Breda Bernardin de Mendoze avec sa compagnie de ca-

valerie, pour empêcher que les ennemis ne fissent des courses

dans le Brabant.

IX.

Après la prise de Harlem, Frideric de Tolede envoya un = trompette sommer Alcmar (1): mais Nicolas Ruychaver, CHARLE que le prince d'Orange y avoit envoyé auparavant, ayant été reçu dans la ville, ils refusérent de se rendre. Sur cette réponse les Espagnols, à qui il étoit dû plusieurs mois de paye, & qui s'étoient flattés de piller cette ville, retournérent sur Tolede fait le champ à Harlem sans l'ordre du Général, y excitérent mer Alemar. une sédition, cassérent leurs Officiers, en établirent de nouveaux, & menérent dans la ville quatorze pièces de canon. Cette révolte nuisit beaucoup aux desseins de Frideric, & fut très-avantageuse aux confédérés, & en particulier aux habitans d'Alcmar, parce qu'elle leur donna le tems de fortifier la ville, & de revenir de leur première frayeur; en un mot, de se mettre en état de soutenir un siège. Il fallut un mois entier pour appaifer la sédition : ce sut Chiapin Vitelli, que le duc d'Albe y envoya le six d'Août, qui en vint à bout: outre qu'il étoit fort aime des troupes, trente écus d'or qu'il donna par tête aux mutins les firent rentrer dans le devoir.

'n,

٠, Ė

ta

Le lendemain Lazare Muller, qui commandoit les Allemans qui étoient en garnison à Harlem pendant le siège, sut mene en lieu de sureté avec ses soldats. Les Espagnols ayant excité un nouveau tumulte dans cette ville, Simon Scorl, qui s'étoit tenu caché jusque là voulut se sauver ; mais il fut reconnu, & mis en prison. Enfin le tumulte étant un peu appaile, Frideric vint dans la ville le onze d'Août, A son arrivée on fit mourir trois cens tant François qu'Anglois & Flamans, qui étoient demeurés en prison depuis la reddition de Harlem : c'est ainsi qu'on renouvella le carnage ; qui avoit été interrompu depuis quelque tems. Quatre jours auparavant on avoit mené à Schooten les principaux habitans d'Harlem & les chefs des troupes Flamandes qui avoient défendu la place, & on les fit mourir le seize du même mois, ce qui jetta le reste des habitans dans une grande conster-

nation. Le lendemain de l'arrivée de Frideric, Godefroi de Mirloo évêque de Harlem dédia folemnellement l'église de Saint Bavon, & y dit la messe devant ce General : & après l'évangile il le fit jurer qu'il conserveroit les immunités de

(1) Ville de la Nort-Hollande dans un païs marécageux.

l'Eglife, conformément aux articles qu'il lui presenta. Deux CHARLE jours après on retira des hôpitaux les foldats qui étoient İY malades. & on les conduisit au supplice. Après quoi on publia une déclaration qui accordoit une amniftie générale I 173. pour le passé, à la réserve de cinquante-sept habitans, dont on spécifia les noms. Le gouvernement de la place fut ensuite donné à de Liques avec des troupes Allemandes pour la garder . & on en tira tous les Espagnols pour les envoyer à Alcmar. Medinilla se saisit en arrivant de la tour rouge . qui couvre le canal qui passe au pied, & qui empêche qu'on ne puisse approcher de la ville par cet endroit. Les habitans firent une fortie pour en chasser les Espagnols : mais après un combat opiniatre ils furent repoussés. Les Espagnols perdirent Medinilla à cette action : enfin le vingt & un d'Août l'armée de Frideric campa devant la place. Il se donna plusieurs combats jusqu'au quinze de Septembre, que les affiégés ayant fait une fortie, entrérent dans la tranchée, remplirent tout le camp d'épouvante. & firent quantité de prisonniers, par qui

ils appirient les desseins des ennemis.

Cependant François Valdez fut envoye avec ordre de se saifir de toutes les forteresses qui étoient à l'entrée de la Hollande, & d'en bâtir de nouvelles aux endroits qu'il trouveroit propres pour cela, afin qu'après la prise d'Alcmar on pût aisément s'emparer des autres villes de la Province. Pendant qu'il étoit en chemin du côté de Leyderdorp, où il avoit envoyé Gaspard Domblasco Enseigne de Gabriel Niño avec deux cens arquebusiers, il sur attaqué par un corps d'ennemis qui étoit en embuscade, & il se trouva en grand péril, ayant eu un cheval tué sous lui, & ne s'étant sauve qu'à la faveur d'un autre qu'on lui donna à la place du sien: il perdit plus de

cent hommes à certe action.

Cependant les confédérés affiégeoient dans l'isle de Walkren la forteresse de Rammekens, bârie à l'entrée du cand de Middelbourg, qui étoit alors extrémement ressert mais Beauvoir amiral de Zélande ayant pris avec lui Mondragon y alla avec sa slote, & ayant fait entrer par terre un convoi dans Middelbourg, il s'en retourna sans rien entreprendre davantage.

Quelques jours après, le duc d'Albe s'érant reudu à Amsterdam a,

31

ė: :

585

Amsterdam, fit partir le quatorziéme de Juillet le comte de Bossu avec douze gros vaisseaux, sur lesquels il avoit fait em. CHARLE barquer quelques compagnies d'un régiment Allemand, six compagnies Espagnoles commandées par Corcuera, Garcias Suarez, Antoine Davila, Martin de Orçaez, Texeda, & Alfonse de Ayala: il y avoit aussi quelques compagnies Flamandes commandées par Verdugo. Le vaisseau de Simon Roll, sur lequel étoit la compagnie de Corcuera, faisoit l'avant-garde : il étoit suivi d'un autre, & avoit ordre de forcer l'embouchure du canal de Middelbourg, qu'un grand nombre de vaisseaux enfoncés autour de son enceinte avoit rendu fort étroit. Le troisiéme vaisseau qui marchoit ensuite, étoit appelle l'Inquisition, nom funeste & odieux dans ces Provinces. Les ennemis les ayant apperçus, fortent du canal, & se mettent en bataille. Leur flote étoit composée de vale. Le vingt-neuf gros vaisseaux, & de quelques autres plus petits: comte de Bofils s'étoient retires du côté des basses, où les vaisseaux du des Espagnols Roi ne pouvoient pas venir, parce qu'il n'y avoit pas assez est défait. d'eau pour des vaisseaux si pesants. Les Espagnols débarquérent des troupes pour attaquer deux forts que les ennemis avoient eleves sur le rivage, & qui incommodoient exrrémement les flotes qui portoient du secours dans l'isle. Ils s'en emparérent sur le champ. Les deux flotes demeurérent feize jours de suite à l'ancre en presence l'une de l'autre. Enfin le comte de Bossu attaqua la flote ennemie par ordre exprès du duc d'Albe. On combattit pendant quatre jours affez légérement, mais le douze de Septembre Théodore de Sonoy ayant reçû d'Enchuse un renfort de troupes & de vaisseaux arraqua à son tour la flore du Roi ; & sur le midi les deux flotes cherchant à gagner le vent l'une sur l'autre se canonérent assez long-tems. Enfin le comte de Bossu vint fondre sur la proue de l'Amiral des ennemis, qui bien loin de reculer, tomba à son tour sur le côté droit du vaisseau du Comte, & l'attaqua vigoureusement : en même tems deux autres vaisseaux viennent atraquer la poupe, lancent dans le vaisseau des feux d'artifice, y font tomber une grêle de pierres, jettent dans les yeux des foldats Espagnols de la poudre de chaux vive, pour les aveugler, les pressent vivement, & les combattent avec un grand avantage, étant plus Tome VI. EEee

1573:

CHARLE planches; & pour rompre le coup de canon, au lieu defice.

I X. pleins de laine, ils prirent des filets de pêcheurs pour se couvrir. Les autres vaisseaux du Roi voyant leur Amiral en péril prennent la fuite du côté d'Amsterdam, excepté calui où étoit Texeda. Il s'en trouva cinq embarrasses par la marrée, qui après avoir combattu sans relâche jusque bien avant dans la nuit, allérent échouer deux heures avant le jour.

fur les basses qui sont entre Edam & Horne.

Des que le jour parut, les Allemans qui étoient fair le vail feau du comte de Bossu , passerent sur l'amiral Zélandois malore les remontrances du Comre & des Espanols qui tuérent même quelques uns de ces déserteurs. Lumey avant appris par ce moyen en quel état étoit le vaisseau . La avant rech un renfort d'Enchuse vint l'attaquer. L'amiral Espanol. à qui de soixante & dix . tant Gentilshomme sque solders Espagnols qu'il avoit d'abord, il n'en restoit plus que quinze, ne perdit cependant pas courage : au contraire le déseisoir lui ayant donné une nouvelle vigueur, il foutint une & deux fois le choc des ennemis avec toute la valeur possible entire il accepta du consentement de Corcuera les conditions que Lumey lui offroit, & ne voulut pas suivre le conseil d'un Espagnol, qui jugeant qu'il n'y avoit point de quartier à attendre des Hollandois, après toutes les cruauses quos venoit d'exercer à Harlem, vouloit pendant qu'on etos et pourparler mettre le feu aux poudres, pour enveloper de moins les ennemis dans leur ruine, puisqu'ils se voyoient dans la nécessité de périr. Les vainqueurs ayant promis la se fauve au Comte, entrérent librement dans le millean . dépouillérent incontinent tous ceux qu'ils y trouvérent, de réserve du Général, qu'ils menérent en triomphe à Horne, avec Corcuera bleffé dangereusement, & onze on dourse autres Espagnols. Quoiqu'on leur eût promis la vien peu s'en fallut que les femmes ne se jertassent sur eux , mais n'elect le faire à cause du traité, elles les insultoient par millerail leries, & leur mettoient insolemment le poing fous le acc: les autres prisonniers au nombre de cinquante furent menes à Enchuse.

Malgré tous les mouvemens que se donnérent les Espagnok

pour procurer la liberté au comte de Boffu, qui leur avoit rendu de grands services, ils n'en purent venir à bout; CHARLE & quoique ceux qui avoient été pris avec lui l'eussent obtenuë, les uns par argent, les autres par priéres, il resta prisonnier jusqu'à la paix de Gand. Cet échec des Espagnols releva extrémement le courage de la ville d'Alcmar. La situation avantageuse du lieu, & les bonnes nouvelles que ses habitans recevoient de toutes parts, les portérent à faire une vigoureuse résistance; & lorsque les ennemis y eurent fait bréche après deux mille trente-six coups de canon, (car il y eut des gens qui eurent la curiosité de les compter, ) on donna l'affaut le dix-huit de Septembre à la tour rouge, & à la porte de Frise en même tems, & l'on y combattit pendant trois heures avec une opiniâtreté égale de part & d'autre. Ceux qui furent employés à cette action du côté des Espagnols, étoient les deux régimens de Saint Philippe & de Saint - Jacque, dont le Commandant, nomme Lopez d'Acuña, étoit mort de maladie à Harlem. Le pont qui de, voit leur servir à monter sur la bréche, étant resté dans une fondriere, d'où on ne put le tirer, ceux qui étoient à la tête passerent à la nage; mais ceux qui marchoient après eux n'ayant pu les suivre assez promptement, ils furent enfin repousses avec perte de plus de quatre cens hommes tant tués que blessés. François Bovadilla, & Diego Felizes furent de ce nombre. Basco Nuñes de Carvajal ayant gagné le haut de la bréche, y combattit long-tems, d'abord avec son esponton, & ensuite avec son épée; mais il sur ensin porté par terre d'un coup d'arquebuse, & il mourut quelque tems après de sa blessure. Les assiégés se servirent en cette occasion de pierres, de crocs, de cercles de fer rouge, de poix, d'huile bouillante, de plomb fondu, de refine que les femmes mêmes versoient d'en haut sur les ennemis ; & firent un fi grand carnage, que Manuel Cabeça de Vaca qui avoit ordre de soutenir ceux qui étoient montés à la bréche, ne put se faire un passage au travers des monceaux de corps morts, & que Louis Cajetan prêt à monter ayant été rappellé par Frideric, eut beaucoup de peine à se retirer après avoir perdu plus de trois cens hommes de sa troupe. Les deux jours suivans on tira plus de huit cens coups; & dans le tems qu'on EEeeij

ĮX. 1.573, fe préparoit à un second assaut, on vint avertir le duc d'Aibe CHARLE que les ennemis travailloient auprès d'Alcmar dans le Wa-

IX.

I 573- le païs, & tout le camp couroient risque d'être noyés. Il écrit fur le champ à fon fils de lever promptement le siége, & de

Siége d'Alc-

retirer de bonne heure son canon. Sur cet ordre . des le vingt-fept de Septembre on leva les tentes, & on commenca à rembarquer le canon, en quoi Julien Romero fervit très-utilement : & le onzieme d'Octobre on s'éloigna toutà-fait de la place. La ville commençoit à souffrir beaucoup. furtout par la disette d'argent, qui étoit si grande, qu'on sut obligé de faire dix mille cinq cens écus d'étain pour payer les troupes. Les Espagnols en se retirant brûlerent quelques maisons & des moulins : la garnison les poursuivit sans seur causer beaucoup de perte ; mais la diserte les fit beaucoup fouffrir du côté d'Egmont & de Harlem, où ils ne purent pas même trouver de légumes pour se nourrir. L'armée sur distribuée en différens quartiers, tant pour se refaire, que pour attendre l'occasion d'agir. Le grand froid en ce païs-là est le tems le plus propre à faire des sièges ; car lorsque ces eaux, dont toute la Hollande est couverte sont bien gelées, les troupes, les bagages, les canons, les chariots, tout roule sans peine sur les glaces; & dans le reste de l'année on ne peut marcher que sur les digues. François de Valdez eur ordre d'entrer dans cette Province du côté de Harlem avec les deux régimens de Saint-Jacque & de Saint-Philippe, deux compagnies d'Allemans, deux de Flamans, fix compagnies de chevaux Légers tant Italiens qu'Espagnols, & une compagnie de cavalerie Allemande. Le sieur de Capres eut ordre de rester à Egmond avec son régiment. D'un autre coté, Romero avec quelques compagnies d'élite tant Flamandes qu'Allemandes, & avec les deux régimens de Ferdinand de Tolede & de Bracamonte, passa sur les digues qui font le long de la mer, & s'en alla à la Haye. Valdez s'étant rendu maître des digues mit garnison dans Souterwoude, Habsetswoude, l'isle de Soutermeer, Norden, Bleiswic, la Capelle, Wetering, & dans tous les postes situés au bas de cette langue de terre. Romero s'étant emparé de la Haye, prit par compess. tion Catwick & Walckembourg, & par force le châtean de

489

Maeslandsluis, qu'il fit attaquer par Jean de Contreras avec un détachement de bonnes troupes. On y tua autour de six cens CHARLE païsans, & l'on fit prisonnier Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde, qui étoit un homme de grande considération, & chef du conseil du prince d'Orange. Il reprit ensuite Monster, Gravissende, & d'autres petits forts ; & sur la fin d'Octobre, il investit de toutes parts la ville de Leyden, dont on vouloit faire le siège dès que la gelée seroit venue.

tė

r.

15

Cependant la forteresse de Rammekens qui n'espéroit plus de secours depuis la défaite du comte de Bossu. La mine étant prête à jouer, & les affiégeans se préparant à donner l'assaut, fut obligée de se rendre au prince d'Orange. La prise de cette place avança beaucoup celle de toute l'ine de Walkren.

Il y avoit long-tems qu'il couroit des bruits facheux contre le duc d'Albe, non-seulement en Flandre parmi les gens attachés au parti du Roi, mais même en Espagne; & ces bruits étoient parvenus jusqu'aux oreilles de Philippe. On disoit que c'étoit la sévérité excessive de ce Général, & les împositions énormes qu'il exigeoit, qui avoient mis ces peuples au désespoir, & qui les avoient en quelque sorte forcés à se révolter. Le duc d'Albe en ayant eu connoissance, & sçachant d'ailleurs combien il avoit d'ennemis & d'envieux à la Cour, crut devoir prévenir un rappel injurieux, & demanda un successeur dans le tems que les affaires étoient encore florissantes. Philippe qui vouloit en même tems rétablir la paix dans les Païs-bas, où il sçavoit que le nom du duc d'Albe étoit en horreur, & fauver cependant l'honneur d'un homme de cette confidération, lui accorda le congé qu'il demandoit, sous prétexte que l'air du pais étoit contraire à sa santé, qui s'affoiblissoit de jour en jour. Il eut pour successeur le duc de Medina-Celi, homme d'une grande naissance, mais qui n'avoit encore rien fait d'éclatant. Medina-Celi étant arrivé dans un tems où tout se disposoit à une révolte générale, ne voulut pas se charger du gouvernement ; & par une modestie affectée , il laissa au duc d'Albe tout le poids des affaires, & la haine qui y étoit attachée. Le duc indigné qu'on lui eût envoyé un rival plûtôt qu'un succesfeur garda le commandement, & écrivit au Roi, que s'il vouloit conserver les Païs-bas, il falloit en rappeller Medina-Celi; EEcciii

IX.

1773.

IX.

1573. Le duc d'Albe & Medina - Celi font rappel-Requesens eft fait gouverneur des Pais-bas.

que c'étoit un esprit incapable de conduire une guerre; & CHARLE très-propre à ruiner un Etat pendant la paix. Le Roi les rappella donc tous deux, & nomma pour leur fuccéder Louis de Requesens grand Maître de l'ordre de Saint-Jacque, gout verneur du Milanez , homme d'une grande distinction and avoit servi en qualité de Lieutenant général, tant dans la guerre contre les Mores de Grenade, que dans celle qui avoit été concluë contre les Turcs, en consequence de la lique faire entre le Pape, le roi d'Espagne & les Vénitiens, fous les ordres de Jean d'Autriche, qui étoit Généralissime dans l'une & dans l'autre guerre. Requesens se mit aussi-tôt en marche par la Savoye, la Franche-Comté & la Lorraine, & arriva à Bruxelles le dix-sept de Novembre. Sur la fin du mois le duc d'Albe lui remit le commandement des armées, & partit fur le champ avec Frideric de Tolede son fils, ef corté de deux compagnies de Gendarmes, & de trois compagnies d'arquebusiers à cheval. Il gagna l'Italie par la même route qu'avoit tenue Requesens ; & s'étant embarque sur les galeres de Genes, il paila en Espagne, où il trouva un secueil qui ne répondoit gueres aux services qu'il avoit rendus. Le duc de Medina, qui n'avoit pas voulu prendre la même route, fit le voyage par mer ; & comme le chemin étoite plus court, il arriva long-tems avant lui.

Affaires de France.

De notre côté, le Roi ayant effacé le mieux qu'il lut avoit été possible l'impression que le massacre de Paris avois faite fur ses sujers, craignit que les princes d'Allemagne n'es eussent du ressentiment, & qu'ils ne traversassent autant qu'ils pourroient du côté de la Pologne l'élection de son frère qui paroissoit en bon train. Pour les gagner, il leur envoya for la fin de Février Gaspard de Schomberg , homme d'un grand mérite, & sur la sidélité duquel il pouvoit compter. H'lai re, commanda de le justifier des mauvais bruits qu'on faisoit courir contre lui, de réfuter les libelles diffamatoires qu'on répandoit de routes parts, & d'exhorter ces Princes à ne pas rompre les anciennes alliances qui étoient entre la France & eux : car le meurtre de l'amiral de Châtillon, & la legation du cardinal des Ursins, avoient donné occasion aux ennemis. du Roi de dire par-tout que ce Prince s'étoit lié secretemens avec le Pape & avec le roi d'Espagne pour extermines tot

اساء

a, #

400 de ou

e de la

Ž.

gå I

œ.

h fee

100

a fil

Ġø.

10

κ'n.

115

E P

100

1573.

Protestans, Frideric électeur Palatin, Prince fort zélé pour sa religion en étoit fortement persuadé, & son fils Jean Ca. CHARLE fimir, qui avoit beaucoup d'inclination pour la France, eut bien de la peine à l'en dissinader. Schomberg se rendit d'abord auprès de cet Electeur, à qui il tâcha de persuader que la nécessité seule avoit été la cause de ce qui s'étoit passé à Paris. A l'égard de la légation, il dit que le Cardinal avoit demandé deux choses au Roi; la première, qu'il fit publier le concile de Trente en France; & la seconde, qu'il entrât dans la ligue contre le Turc. Que sur le premier article, le Roi avoit répondu que cette publication, qui n'étoit aucunement nécessaire, seroit très-préjudiciable à ses affaires, & causeroit en France de nouveaux troubles ; qu'à l'égard de la ligue contre le Turc, il pouvoit assurer S. S. qu'il n'y avoit point de Prince plus zélé pour la religion Chrétienne; mais que l'état où étoient les affaires de son Royaume ne lui permettoit pas de s'engager dans des guerres étrangéres: Que son unique but étoit de rétablir la paix chez lui, & de l'entretenir avec les Princes étrangers : Qu'il sçavoit d'ailleurs par expérience qu'il rendoit plus de service à la Chrétienté en demeurant en paix avec le Turc, que s'il lui faifoit une guerre ouverte, que le Roi avoit renvoyé le Légat avec cette réponse. Que pour ce qui s'étoit fait à Paris, il n'y avoit eu aucune part; & qu'il n'y avoit pas lieu d'en douter, puisque depuis que l'orage avoit cesse, on n'avoit insulté aucun Protestant, ni dans les villes, ni à la campagne, & qu'on n'avoit gêné la conscience de personne : qu'à la vérité le duc d'Anjou étoit campé auprès de la Rochelle, mais que ce n'étoit pas tant pour faire la guerre aux habitans, que pour les obliger à se soumettre au Roi, & que la seule chose qu'on leur demandoit, c'étoit de recevoir cePrince dans la ville, en leur donnant parole qu'on ne leur ôteroit ni la liberté de conscience, ni celle de s'assembler pour l'exercice de leur religion. Que quiconque jugeroit des choses sainement & sans prévention, & connoîtroit le véritable intérêt de la France & l'esprit du Roi, seroit bien éloigné de croire qu'il voulût jamais faire une ligue secrette avec le roi d'Espagne contre les Protestans d'Allemagne, & que ce seroit faire tort à la sagesse & à la prudence des princes de l'Empire, que de leur attribuer une

IX. 1573.

pensée si peu raisonnable : que le Roi connoissoit trop bient CHARLE les idées ambitieuses de cette nation barbare, pour lui faste liter les moyens d'établir la monarchie universelle, dont elle couve le dessein depuis si long-tems, & d'imposer à toute la Chrétienté le joug de la servitude la plus affreuse, en lui fournissant des secours qui contribueroient à la perte des Princes & des villes dont l'alliance lui est chère. One le Roi étoit bien éloigné d'être dans de pareilles dispositions; que tous ses vœux ne tendoient, à l'exemple de ses prédéces feurs, qu'à entretenir une amitié & une union très-sincère avec les princes de l'Empire; & qu'une preuve de son inclination pour eux, étoit l'étroite liaison qu'il venoit de faire avec la reine d'Angleterre, qu'il avoit priée de tenir sur les fonds sa fille unique, & à qui il avoit fait proposer de nous veau d'épouser le comte d'Alençon son frère. Qu'il ne deses péroit pas que ce mariage, qui avoit déja été proposé plusieurs fois, & qui étoit également à souhaiter pour la France & pour l'Allemagne, ne réussit enfin , qu'il prioit les princes de l'Empire & l'electeur Palatin en particulier, dont il connoissoit le crédit auprès de cette Princesse, de se joindre ? lui pour la déterminer : Qu'il le conjuroit de plus de favorier l'élection du duc d'Anjou ; Qu'un si grand bienfait , & la possession d'un Royaume si puissant, & si à portée de prêter la main à l'Allemagne, fortifieroit par un double nœud l'amitié qui a toûjours été entre leurs ancêtres, & maintiendroit l'équilibre entre les princes de l'Europe malgré la puissance exorbitante des Espagnols.

Schomberg s'appercevant que toutes ces raisons ébranloiene Casimir, qui étoit un Prince plein d'esprit, crut lui faire encore mieux sentir le péril qui menaçoit la liberté des prisces de l'Allemagne, s'ils se séparoient du roi de France, en lui failant confidence d'un conseil tenu depuis peu à Rome. Après lui eveir demandé le secret, il lui dit que la nouvelle étant venue à Rome que l'électeur Palatin, celui de Saxe, & celui de Brandebourg pensoient sérieusement à faire un Empereur de leur commun. nion, & à donner l'exclusion à la maison d'Autriche, & qu'ils avoient deja gagné l'archevêque de Mayence; le Pape effrayé de ce projet avoit, à l'instigation de l'ambassadeur d'Espagne, tenu un conseil secret avec neuf Cardinaux, où il avoit

IX.

I 573-

avoit été réfolu de priver du droit d'élection les Electeurs = Protestans, & de se l'approprier, pour prévenir les malheurs CHARLE dont la conspiration des trois Electeurs menaçoit l'Empire, & toute la Chrétiente. Schomberg ajouta que cette entreprise ne seroit pas fort difficile au Pape soutenu de toutes les forces de la maison d'Autriche, sur-tout si les princes de l'Empire n'avoient aucun secours à attendre de la France, contre laquelle le massacre de Paris les auroit indisposés. Le but de Schomberg étoit de faire envisager à ces Princes le péril auquel ils s'exposoient, & de les engager par-là à se reconcilier promptement avec le Roi, afin que s'ils n'aidoient pas le duc d'Anjou dans sa prétention à la couronne de Pologne, au moins ils ne le traversassent pas ouvertement en faveur de la maison d'Autriche. Ces motifs firent impression sur Casimir, qui promit de travailler pour le duc d'Anjou non-seulement auprès de l'électeur Frideric son pere, mais auprès de tous les autres princes de l'Empire, qui étoient leurs alliés.

Schomberg alla ensuite à Francfort sur le Mein, où il continua une negociation que la Reine avoit fait entamer par Galeas Fregose avec Louis de Nassau, qui traitoit au nom du prince d'Orange son frere, & il la conclut à ces conditions: Que si le Roi déclaroit la guerre à l'Espagne en faveur des Provinces-Unies, la Hollande & la Zélande seroient remises entre les mains de S. M. qui s'engageroit de son côté à conserver les droits, les franchises, & les priviléges du païs, & à laisser aux habitans la liberté de conscience, & l'exercice public de la religion dont on fait profession dans les villes & dans les campagnes : Que si le Roi ne vouloit pas déclarer ouvertement la guerre à Philippe, & qu'il aimât mieux prêter trois cens mille florins aux Etats, toutes les conquêtes que l'on feroit depuis la conclusion du traité, appartiendroient à S. M. & que le prince d'Orange seroit obligé de l'en mettre en possession : que s'il arrivoit qu'on ne fit aucune conquête, la Hollande & la Zélande seroient remises entre les mains du Roi aux conditions que l'on a marquées, & qu'un prince Allemand se rendroit garant de l'exécution du traité pour le prince d'Orange. Voilà ce que Schomberg négocia secrétement avec Louis de Nasfau.

Le bruit se répandit dans ce tems-là que l'empereur FFff Tome VI.

IX. 1573.

CHARLE der à faire tomber le royaume de Pologne à son second fils; qu'il formoit à cet effet une ligue puissante entre les Princes qui lui étoient attachés; & qu'il étoit résolu, si le duc d'Anjou étoit élû, d'employer la force ouverte pour renverser son élection, & de l'empêcher de traverser l'Allemagne pour se rendre en Pologne; que l'électeur de Saxe avoit pris des engagemens avec lui, & qu'il lui avoit promis dix mille chevaux payés pour cinq mois : que l'Empereur de son côté avoit donné parole, que si son fils Ernest étoit nommé roi de Pologne, il restitueroit à l'Empire Danzick, & quelques autres villes de Prusse, qui en avoient été démembrées, avec la partie de la Livonie, dont la Pologne s'étoit emparée depuis peu: que pour indemniser l'Electeur des dépenses qu'il s'obligeoit de faire, l'Empereur lui avoit engagé la partie de la Siléfie, qui touche à l'electorat de Saxe.

Dès que Schomberg eut scû tout ce détail de Jean Sturm, il en donna aussi-tôt avis à Monluc, ambassadeur de France en Pologne, & il passa ensuite à Cassel, dans l'intention de folliciter le landgrave de Hesse \* d'envoyer des ambassadeurs en Angleterre, pour négocier le mariage entre la Reine & le duc d'Alençon. Ce dernier n'y consentit qu'avec peine, & ce fut à condition que l'électeur Palatin se joindroit à lui dans cette négociation auprès de la reine d'Angleterre. Schomberg pressa ensuite le Landgrave au nom du Roi, d'écrire aux Grands de Pologne en faveur du duc d'Anjou; mais il s'en excusa, en disant qu'il ne pouvoit pas se déclarer ainsi publiquement sans offenser l'Empereur, à qui tous les princes de l'Empire avoient promis leur secours pour son fils, & que ces Princes même auroient raifon de regarder une pareille démarche comme un outrage. Cependant comme Schomberg le pressoit extrémement, il trouva un expédient pour rendre service au duc d'Anjou, non pas à la verité en envoyant une ambassade publique, comme faisoient les autres Princes; mais d'une maniere qui, sans être si éclatante, deviendroit plus efficace : c'étoit de faire tenir par Crispingen des lettres de recommandation à la princesse Sophie, sœur du feu roi Sigifmond Auguste, & de l'infante Anne, veuve du duc de Brunswick . Comme elle étoit zélée Protestante,

. 1

56

à.

10

IX.

elle haiffoit fouverainement tous les princes de la maifon d'Autriche, & l'on croyoit qu'en lui faisant entrevoir quel- CHARLE que esperance de marier l'Infante au duc d'Anjou, la recommandation de cette Princesse seroit d'un grand poids, nonseulement auprès de sa sœur, mais encore auprès de tous les Grands de Pologne, qui pensoient comme elle sur la religion. Le Landgrave, prince généreux & plein de reconnoissance pour la mémoire de Henri II, écrivit à la Reine sa veuve des lettres pleines des témoignages du plus parfait attachement; & quoiqu'il fût sensiblement touché de ce qui s'étoit passé à Paris, il protesta qu'il sacrifioit son ressentiment particulier à l'amitie qu'il avoit pour le feu Roi, pour ses enfans, & en général pour tous les François: qu'il faisoit tout ce qui pouvoit dépendre de lui pour prolonger les troubles des Païsbas, dans la crainte où il étoit, que si Philippe n'avoit plus cette guerre sur les bras, il ne fondît avec toutes ses forces fur la France, déchirée par une guerre intestine. Au reste, ce qu'il demandoit au Roi comme la plus grande grace qu'il pût lui accorder, étoit que S. M. pour abolir la mémoire du passe, voulût bien rétablir les enfans de Châtillon dans les biens qui avoient appartenu à leur pere, & obtenir la même faveur du duc de Savoie en faveur de sa veuve. La Reine s'excusa de faire cette demande au duc de Savoie, & le Roi refusa de rendre les biens de Châtillon à ses enfans, en disant pour colorer son refus, que tout ce qui s'étoit fait à cet égard, avoit été fait en justice réglée, & qu'il n'étoit pas en son pouvoir de casser un arrêt si solemnellement rendu.

Le Roi ayant besoin des princes d'Allemagne pour faire réussir les prétentions du duc d'Anjou, Schomberg lui avoit confeillé de faire proposer à ces Princes une ligue défensive en fon nom, & au nom de fon frere en cas qu'il fût élû; mais Jean de Monluc représenta que les Polonois n'ont rien plus à cœur que de vivre en paix avec leurs voisins, & surtout avec le Turc. De plus il avoit lui-même affüré les Grands du Royaume au nom du Roi, que le duc d'Anjou ne s'écarteroit point de cette maxime : ainsi on ne jugea pas à propos de parler de cette nouvelle ligue, parce que ç'auroit été mettre le roi de Pologne dans la nécessité d'entrer en guerre avec les Turcs, en cas qu'ils euffent attaqué l'Allemagne.

ř F f f ij

IX. 1 173.

Schomberg alla de Cassel à Wolfembutel, moins pour CHARLE voir le duc Jule de Brunswick, qu'il sçavoit n'être pas dans nos intérêts, que pour avoir moyen de traiter plus commodément & avec moins d'affectation avec la princesse Sophie fur ce que le Landgrave lui avoit écrit; ainsi après avoir rendu une visite de cerémonie au Duc, il alla incontinent à Brunswick, où il eut une conférence avec Henri Cruton que la Princesse lui envoya. Après avoir justifié le duc d'Anjou fur tous les bruits que l'on avoit répandus contre lui, comme étant l'ennemi juré des Protestans, il obtint enfin que la Princesse écriroit en sa faveur à tous ses amis ; & on croit que sa recommandation contribua beaucoup au succès de cette affaire, aussi-bien que les lettres que François de la Personne écrivit à Jean de Poix seigneur de Séchelles, qui étoit avec Monluc en Pologne. La personne que le prince de Condé avoit envoyée en Allemagne, mandoit à Séchelles, que depuis que le tumulte avoit été appaisé, le Roi & le duc d'Anjou avoient traité avec toute l'humanité possible les Protestans, que le péril avoit dispersés par toute la France. Ce sut encore Schomberg qui ménagea cette affaire ; il fit beaucoup valoir en France le service que la Personne avoit rendu au duc d'Anjou, & le Roi lui en scut très-bon gré.

Schomberg passa ensuite à Dresden, pour conférer avec l'électeur de Saxe, nouvellement arrivé de Vienne, où il étoit allé voir l'Empereur. Il trouva ce Prince fort indisposé contre la France à l'occasion du massacre fait à Paris, & il lui fut impossible de lui persuader que le Roi y eût été forcé, comme on le publioir, pour étouffer la conjuration de l'amiral de Châtillon & de ses complices; & que ce ne fût pas un dessein medité de longue main pour exterminer les Protestans dans le Royaume. Il dit qu'il sçavoit de science certaine, que le meurtre de Châtillon avoit été commis par le duc de Guise du consentement du Roi, & par son ordre, & que l'on avoit écrit en même tems à tous les gouverneurs des Provinces de faire main-basse sur tous les Protestans que l'on trouveroit dans les villes & dans les campagnes. Au reste tout ce qu'il disoit en cette occasion, lui avoit été suggéré par l'Empereur, & par les princes de la maison d'Autriche, qui malgre la joie qu'ils avoient de ce qui s'étoit passé en France,

CHARLE

IX.

1 173.

n'étoient pas fâchés d'y trouver de quoi rendre odieux le Roi & le duc d'Anjou.

Dans ce même tems il parut un écrit en Baviere, qu'on crut de la façon des Jésuites de Munick & d'Ingolstat. On y elevoit jusqu'au ciel cette prudence singuliere, & ce zéle ardent pour la religion, que le Roi avoit fait paroître dans le massacre des héretiques de son Royaume; mais tous ces éloges ne tendoient qu'à lui attirer la haine de tous les princes \*Protestans, & à faire échouer l'affaire du duc d'Anjou que l'on voyoit en fort bon train : ou si malgre toutes ces tentatives on ne laissoit pas de l'élire, on espéroit du moins qu'on l'empêcheroit de passer par l'Allemagne. Schomberg n'oublia rien pour prouver à l'électeur de Saxe, que tous ces bruits n'étoient qu'une invention des ennemis de la France & de la tranquillité de l'Allemagne : mais l'ambassadeur de Maximilien étant arrivé sur ces entrefaites, Schomberg s'en alla à Leipsick, qui n'est qu'à six mille de Dresden, de peur qu'on ne s'apperçut qu'on lui avoit fait moins d'honneur qu'on n'en rendoit au ministre de l'Empereur. Il resta à Leipsick pour rétablir sa santé, & cependant il négocioit toujours avec l'Electeur par l'entremise de ses Conseillers ; & s'il n'en obtint rien, au moins le rendit-il plus indifférent pour les intérêts de l'Empereur. Il ne se mit pas en peine de traiter avec l'électeur de Brandebourg pour deux raisons, la premiére, parce qu'il sçavoit ses liaisons avec la maison d'Autriche; la seconde, parce qu'il étoit bien assûré que ce Prince ne feroit rien qui pût préjudicier aux intérêts des princes de Prusse, qui étoient ses parens, & de sa maison.

On s'étoit flatté en France que le massacre de Paris avoir fini la guerre civile; mais elle se ralluma tout d'un coup de toutes parts. Henri de Monmorency Damville, gouverneur de Languedoc, qui auroit été enveloppé dans le massacre des Protestans sans l'absence de son frère, voulant s'accommoder au tems & conserver ses emplois, s'empara de Cauvisson. & de Monpesat, & investit ensuite Sommieres (1) le 1 1. Février avec quatre mille hommes de pied, qu'il logea affez commo- Sommiéres dément dans les fauxbourgs qui étoient à demi ruinés. Cette parDamvilleplace, qui a pris son nom de la montagne au pied de laquelle.

(1) Sur la riviére de Virdoule.

Œ.

in.

000

UC

C

i

FFffii

CHARLE clie est bâtie, est éloignée de trois lieuze de Monpellier, & autant de Nîme elle a une très-belle citadelle fur la hau-IX. teur, avec un très-grand vignoble. On y entre par cinq portes, une vers l'Orient, une autre entre le Couchant & le

tes, une vers l'Orient, une autre entre le Couchant & le Nord, qu'on appelle la porte du Bourguet, les trois autres regardent le Midi; & de ces trois, il y en a une qu'on appelle la porte du Pont, à cause d'un pont bâti à l'antique sur une petite rivière qui vient d'une fontaine appellée la Virdoule, groffie des eaux de quelques fources, & des ruisseaux des environs. Cette petite riviére passe aux pieds des murs. Gremian avoit élevé depuis peu un cavalier de terre à l'angle de la tour de Caudas, & un autre auprès d'une autre tour, & pour la défense du fossé, il y avoit fait en hâte des casemates: mais comme la ville est située sur un côteau, ceux qui la défendoient étoient fort incommodés des hauteurs des environs, parce que de l'une on tiroit sur la partie la plus élevée (1) de la ville, & de l'autre sur la plus basse; mais se courage des affiégés furmonta long-tems ces difficultés. Grémian avoit avec lui Sanglar, Saint Ravi & Monpezat avec tous leurs domestiques, & quelques autres Capitaines qui entendoient la guerre. On commença dès le lendemain à battre la tour qui couvroit le pont, & on mit le feu à la porte, mais inutile. ment, parce que les habitans l'avoient fortifiée d'une terrasse par derrière. Trois jours après Damville fit une nouvelle batterie de sept pièces de canon contre la partie de la muraille de la ville qui tient d'un côté à la citadelle, & de l'autre au vignoble, afin de faire trois bréches, & de pouvoir en même tems donner l'affaut à la ville, à la citadelle, & au vignoble. La tour qui défendoit la bréche fut renversée au bout de trois jours : mais les décombres au lieu de combler le fossé, comme Damville avoit cru, étoient au contraire tombés fur l'emplacement de la tour, & s'y étoient entasses de manière qu'ils rendirent la bréche d'un accès plus difficile. On ne laissa pas

qui se signalerent le plus dans cette occasion, furent Barrat de Nîme, & Cognac de Monpellier. Ce dernier sut blesse (1) Il ya dans le Lairenn, qui pose à desssum, qui suit deux mots na point de sens. Je lis indium, op-lapres.

d'y donner l'assaut; mais les assiègés, qui avoient l'avantage de combattre d'en haut, firent une vigoureuse désense. Ceux urlin

dorz.

ham s

5 2000°

2000.

TEX

Yan

257 (55

men (c

ì. Pro

m X

(202

(03 --5 15:

يني زن

cora:

102.7

ocs k-

عظال

e 12.

nr:=

on I

V. 82.

متونا

عَلَقٌ لِهِ No TO

15.13

Mi.

te in

12

TEX.

اعيرا

IX. 1573.

dangereusement : les femmes mêmes s'y fignalérent; elles jettoient sur les troupes du Roi des huiles bouillantes, des CHARLE planches pleines de clouds, des cercles de fer rouge, en Torte qu'ils furent obligés de se retirer avec perte; & les sieurs d'Autremencour de Limans, & Monpeyrous, officiers de grande réputation, furent tués sur la place. Les assiéges manquoient de poudre, ce qui les obligeoit à la ménager : & comme ils ne chargeoient pas affez leurs mousquets, les coups ne blessoient que légérement : à l'égard de leur canon, ils le tiroient de loin à loin. Ils s'étoient persuadés que Damville rebuté leveroit le siège; mais il crut qu'il y alloit de son honneur de n'en avoir pas le démenti : ainsi le deuxième de Mars il recommença à battre la place entre la porte du Bourguet & la tour de Cauda, & il y eut bientôt une grande bréche. quoiqu'elle fût défendue par ce cavalier de terre que Grémian avoit élevé, comme je l'ai dit : cependant comme il y avoit une pièce de canon & une coulevrine d'une hauteur des environs qui battoient cet endroit de biais, & que les boulets se croisoient, il n'étoit pas possible que la garnison se préfentât sur la bréche, en sorte que si l'on eût donné l'assaut dans le même jour, les assiégés couroient risque d'être forces: mais l'attaque ayant été remise au lendemain, à cause de l'arrivée de vingt-deux compagnies de Gascons, conduits par Henri de Foix de Candale, beau-frère de Damville (1), ce delai donna le tems à la garnison de faire deux retranchemens aux deux côtés de la bréche, & de tirer un fossé en dedans de la ville : en forte que les Gascons étant montés à l'assaut sur le midi, furent repoullés vigoureusement, & avec une grande perte. Candale naturellement impétueux, crut qu'il seroit deshonoré, s'il se retiroit sans avoir rien fait : ainsi il alla attaquer du côté de la citadelle, mais il y perdit trois cens hommes, & demeura lui-même fur la place. La veille, s'entretenant avec Damville en particulier, il lui avoit dit, qu'il étoit sensiblement touché des maux publics, & de voir que des François, à la honte de leur nom, s'entrégorgeoient tous les jours pour contenter des coquins & des fcélérats: paroles qui ne manquerent pas d'être remarquées. Cette mort causa beaucoup de douleur à Damville, & indisposa contre lui son

(1) Il avoit époufé une fille du Connétable.

IX. 1573.

CHARLE malignement qu'il traînoit exprès les choses en longueur, pour abattre le courage des troupes. Ainsi, quoique le Vicomte de Paulin, qui tenoit Puy-Laurent dans le Lauraguez, eût jetté dans Sommiéres six-vingts hommes d'élite sous la conduite du capitaine Flory, Damville piqué des bruits qui couroient contre lui, résolut d'emporter la place. Le canon recommença donc à tirer, & fit une grande bréche du côté du vignoble : la double tour qui flanquoit un angle, fut renversee; mais comme par un hazard, auquel les affiégés ne s'attendoient point, elle tomba encore d'une manière qui ne donnoit aucune entrée aux assiègeans, leur ardeur en sut un peu ralentie. On profita de cette circonstance pour amuser Damville par des propositions, & pendant les conférences, les habitans se retranchérent à la hâte; de sorte queDamville jugeant qu'il ne pouvoit les forcer sans perdre beaucoup de sommières monde, les reçut à composition d'autant plus volontiers, que Villeneuve qui l'excitoit sans cesse à se venger de ces habitans qu'il haissoit mortellement, étoit mort d'une blessure qu'il avoit reçûe durant le siège. Les conditions de la capitulation furent, que les habitans & les foldats fortiroient librement avec leurs armes & tous leurs effets, & qu'on leur donneroit sept jours tant pour rassembler ce qui leur appartenoit, que pour sé retirer. Pour la sûreté du traité, Damville donna des ôtages que l'on conduisit à Nîme : ainsi Gremian sortit

fe rend par composition.

> uns à Nîme, les autres dans les Cévennes. Cet événement changea un peu la face des affaires en Languedoc. La conduite de ce siège rendit Damville fort odieux au parti du Roi, & Gremian ne le fut pas moins aux Protestans pour avoir rendu la place. On le calomnioit hautement, & l'on prétendoit qu'il s'étoit rendu fans nécessité, pour faire sa cour au général Catholique. Depuis ce tems on ne fit aucune entreprise dans cette Province; Damville se contenta de distribuer ses troupes dans les places, afin qu'elles pussent s'y refaire des longues fatigues d'un siège si incommode & si meurtrier. Mais les Protestans ne demeuroient pas à rien faire, & bien loin que la perte de Sommiéres leur eût abattu

le

de la ville le neuvième jour d'Avril avec six cens arquebufiers, & les habitans s'en allérent où bon leur fembla, les

IX.

1573.

le courage, ils comptoient au contraire pour un grand avantage d'avoir arrêté si long-tems l'armée du Roi au siège CHARLE d'une bicoque. Ainsi dans la résolution de continuer la guerre, ils se faisirent de Florenzat, & de quelques autres postes aux environs de Narbonne, & firent revenir en France Saint-Chaumont de Saint-Romain, gentilhomme d'une très-bonne deux parties maison, qui s'étant sauve avec peine du massacre de Paris, s'étoit retiré à Genéve ; & pour donner plus d'autorité à leur parti, ils le déclarérent Généralissime de leurs forces ; ils nommérent enfuite des députés pour aller trouver l'Electeur Palatin, & lui demander du secours. Calver & Desvaux, deux des plus habiles d'entre eux, furent chargés de cette commission. Ils trouverent l'Electeur très bien disposé en leur faveur, & le récit qu'ils lui firent de leur état, le toucha fenfiblement : il les assura qu'on ne pouvoit être mieux intentionné qu'il l'étoit, & qu'ils pouvoient compter qu'il ne les abandonneroit pas. Ils s'en retournérent ensuite par des chemins différens : Desvaux arriva heureusement ; mais Calver fut pris par de Gordes, & remis quelque tems après en

liberté par l'entremise de Damville. Les Protestans surprirent encore le Pousin : ce château situé sur le Rhône, est très-fort, & l'on en peut tirer de grands avantages en tems de guerre, comme la suite l'a fait voir. Ils fortifiérent Cruffol, petite ville ruïnée depuis longtems, & qui étoit aussi sur le bord du Rhône vis-à-vis de Valence. Quelque tems auparavant ils avoient pris par stratagême Villeneuve en Vivarez. Nous avons vû dans le livre prife par précédent que Logiéres s'en étoit emparé au nom du Roi. Baron qui étoit dans la place, se retira à Mirebeau auprès de la Pradele, seigneur d'une famille illustre. De ce lieu situé sur une hauteur, ils avoient sans cesse sous leurs yeux Villeneuve, & cette vûë réveilloit en eux le souvenir de leur patrie perduë. Baron étant à Saint Privat avec quelques troupes, un Chaudonnier vint trouver la Pradele, & lui dit, qu'il ne seroit pas impossible de prendre Villeneuve, comme on avoit pris Nîme deux ans auparavant (1); qu'il ne faudroit que rompre une grille de fer par où s'écoule l'eau qui tombe dans la ville en tems de pluïe. La Pradele fait venir Baron, & lui

Villeneuve

(1) Sur la fin de 1569. Tome VI.

£

Ľ

GGgg

fait entendre qu'il ne faut pas négliger cet avis. Baron trouve CHARLE la chose très difficile & très perilleuse, & il ne croyoit pas IX. qu'on dût l'entreprendre, d'autant plus qu'ils avoient besoin de secours, & qu'ils ne pouvoient réuffir, sans communiquer ¥ 573. leur dessein aux habitans d'Aubenas. En effet, on sout qu'il se machinoit quelque chose, & Logieres en ayant été averti, envoya un renfort dans la ville, fit arrêter & mettre en pri-

fon tous ceux dont il avoit quelque soupcon, fit faire une exacte sentinelle, & passa lui-même plusieurs mits fant

dormir.

Enfin les troupes s'étant affemblées au mois de Mars . Baron vint sur le soir à Mirebeau, où la Pradele l'attendoit , mais ce ne fut pas si secrétement que Logiéres n'en sat infi truit, & quoiqu'il traitât de visions ces avis qu'on lui donnoit de tems en tems, & dont jusque-là il n'avoit vû aucun effet. cependant celui-ci fit affez d'impression sur son esprit, pour l'engager à prendre des mesures. Il sit fermer les portes de bonne heure, doubla les corps-de-garde fur les murs, & dans les places publiques fit mettre des flambeaux aux fenêtres d'espace en espace; en sorte que toute la ville étoit éclai. rée. Il passa toute la nuit à faire sa ronde avec quelques soldats choisis, & à visiter tous les corps de garde. Il est sur que si les Conjures fussent venus à une heure après minuit, comme ils en étoient convenus, ils n'auroient pû éviter d'être découverts par quelqu'une des sentinelles que Logiéres avoit postées de tous côtés; mais les discussions qui arrivent entre les chefs', lors même qu'étant d'accord fur l'effentiel, ils difputent sur les moyens, & qui d'ordinaire font échouer les entreprises les plus importantes, furent précisément la cause du fuccès de celle-ci; carBaron foutenant toûjours que la difficulté d'exécuter ce projet étoit si grande, qu'on ne devoit pas y penser, & imaginant sans cesse de nouveaux sujets de retardemens, prolongea la dispute bien avant dans la nuit, Mais l'empressement & l'autorité de la Pradele l'emportérent enfiré & l'affaire fut tentée. Ceux qui étoient charges de l'exécution marchérent à la faveur des ténébres par les sentiers détournés de quantité de hauteurs dont Villeneuve est entourée. & ils n'arrivérent qu'au point du jour à la grille de fer, dans le tems que Logières fatigué des mouvemens qu'il s'étoir

IX.

I 173.

donnés pendant la nuit, & persuadé que ce nouvel avis étoit encore une vision, & qu'il n'étoit plus nécessaire de faire une CHARLE garde si exacte, se retira chez lui pour dormir. Les soldats comptant qu'il n'y avoit plus rien à craindre s'en allérent aussi chacun de leur côte pour en faire autant. Dans ce moment les Protestans arrachent la grille, entrent dans la ville, & tuent sans résistance les soldats du premier corps-de-garde, qu'ils trouvent à moitié endormis; & courent de ruë en ruë. en criant que la ville est prise. Ils vont à une des portes, la rompent, & font entrer tous leurs gens malgré le canon du rempart qui tiroit sur eux. Logieres éveillé par ce bruit sort à demi nud, & voyant que le mal étoit sans remede, il rentre dans sa maison, qu'il avoit fortifiée depuis long-tems. Les vainqueurs tuent tout ce qui se trouve devant eux, & sur-tout les prêtres, qui étoient venus dans la ville pour le Synode : la garnison se rassemble partie à la tour qui étoit devant la plus grande porte de la ville, & partie dans l'Eglise. Logieres se défendit dans sa maison ; mais après avoir combattu trois jours durant, enfin il se rendit. On l'accusa d'avoir trahi la place: mais c'étoit une calomnie. Les foldats s'étant enfuite abandonnés au pillage, il ne se fit rien de remarquable. Les Protestans reprirent pourtant la Gorce & Salvas, qu'ils fortifiérent, & par ce moyen ils affurérent les passages depuis le Vivarais julqu'à Nîme.

CZIE

k iz E

**1** 2

e Nos.

and the

STREET

a la des

mi

dias

1500

b # 127 255

k out

de Id CHECK

III TE

celizi.

OF STATE

. CO FOR

Cependant Pierre de Châteauneuf Seigneur de Rochebonnay, gouverneur du Velay, qui est un des vingt-deux gouvernemens du Languedoc, fignifia aux Protestans que le Roi ne vouloit pas qu'ils s'assemblassent : ce qui n'empêcha pas les habitans de saint Voi de le faire, leur ministre nomme Bonnefoi, qui se retira depuis à Genéve, leur ayant persuade de-

puis long-tems qu'ils le devoient. Le capitaine Vacheresse s'étant saiss par stratagême du château de Baudiné qui étoit important en tems de guerre, se mit à le fortifier. Les paisans des environs s'étant assemblés au son de la cloche essayérent de le reprendre, & mirent en desordre les ouvriers qui y travailloient : mais à l'arrivée de quelques troupes qui vinrent du Vivarais, ces païsans prirent l'éponyante & s'enfuirent. La Vacheresse les poursuivit, en sit un grand carnage, & depuis ce tems-là il courut & ravagea

GGggi

Go gle

fans obstacle toutes les vallées d'alentour. Antoine de la Charle Tour faint Vital gouverneur de Velai, & la Barge gouver.

1 X.

1573.

château. Guiard du Puy en Velay s'empara vers ce tems-là d'Ifpaly, qui est vis. à vis du Puy. Saint Vidal marcha aussi té de ce côte-là, & sil y fut bleffé dangereusement: mais Guiard ayant été tué, par la trahison d'un capitaine, on apporta sa tête avec les cleés de la ville à faint Vidal: ce qui st grand plais aux habitans du Puy, qui étoient très incommodés des

courses continuelles d'un ennemi si près d'eux.

Dans ce même tems, Monjou, qui étoit foupconné d'être l'auteur de la mort de Gondrin tué à Valence plus de dix ans auparavant, & qui avoit été détenu long-tems pour cela dans une dure prison, passa du Dauphine dans le Vivarais à dessein de reprendre le château de Faï, qui avoit été livré aux ennemis par un nomme Mathias, à qui l'on en avoit confié la garde: mais il tomba dans une embuscade, où ses troupes furent taillées en pièces, & où il fut tué lui-même étant à cheval, & combattant vaillamment. Saint Vidal reprit peu de tems après les forts de S. Quentin & de Châteuil; & avec quelques troupes qui vinrent de Lyon, il alla camper près de Teufe, à dessein de la prendre. Les habitans demandérent un pourparler, & pendant qu'on disputoit sur les conditions, les troupes du roi attaquérent la place, l'emportérent & la pillérent avet beaucoup d'inhumanité, jusqu'à éventrer les morts, parce qu'ils scurent qu'un homme avoit avalé des pièces d'or. On pendit à divers gibets les ministres, comme auteurs des troubles. Chambonet de Ministrol y fut pris & conduit, à l'instigation de Mathias son beau-frère, à Monfaucon en Velai. On l'attacha à un poteau, & on le tua à coups d'arquebuse. On traita à peu près de même la garnison de Mons près de Saint Paul. Ce fort qui avoit été pris depuis peu par un officier Protestant nommé l'Ange, fut attaqué par les troupes du Roi. La garnison manquant d'eau parce qu'on avoit détourné les fontaines qui lui en fournissoient, se rendit à condition d'avoir la vie sauve, mais les esprits étoient si animés par les insultes continuelles qu'on se faisoit de part & d'autre, que malgré la capitulation elle fut passée au fil de l'épée. Six de ces malheureux échurent en partage au baron de saint Prie en Forêt, il les eminena

IX.

1573.

avec lui , & après les avoir fait massacrer , il les fit mettre dans = un tombereau, & les sit promener par les rues de la ville CHARLE de saint Etienne capitale du Forêt, afin que ce spectacle affreux jettât la terreur dans les esprits des Protestans de la Province. En effet les habitans de saint Voi effrayés de ces cruautés, & se voyant investis de tous côtés de garnisons ennemies; prirent deux partis très-différens, car les uns abandonnérent leurs maisons, & s'en allérent; les autres abjurérent leurs

la de

112

come le

nen.

OF CLUB

diid

ric illi

mic 15

OUT DE

2200

dette

long of

علادي arte: 0

apo des

III I

5, 2012 S 31. (1925

Ča D

Ontard

N. Pe.

فالمان

erreurs, & retournérent à la religion de leurs péres. Louis Dupuy sieur de Monbrun s'étoit jusqu'alors tenu

caché en différens endroits du Dauphiné sans se déclarer : il sortit enfin de sa retraite, & sit des tentatives sur Valence, Montelimar & Crest, mais sans succès: car de Gordes lieutenant de la Province, instruit de ses desseins, se mit aussi-tôt en campagne, & défit au passage du Rhône les troupes que les Protestans du Vivarais envoyoient joindre Monbrun. Cette première entreprise ayant échoué, les Protestans furent plus heureux dans l'évêché de Die : car ils se rendirent maître d'Orpieres, de la Ferre, & de quelques autres Forts; & dans le même tems François de Lesdiguieres, Morge & Champoly prirent la ville de Meuze du côté des montagnes & la fortifiérent en diligence, pendant que Monbrun courant de tous côtés avec un camp volant, répandoit par-tout la terreur.

La Guienne n'étoir pas plus tranquille. Honoré de Savoye Marquis de Villars, lieutenant du roi de Navarre en cette Province, y étoit entré avec huit mille hommes de pied & deux mille chevaux. La première place qu'il attaqua fut la Terride, où il y avoit une garnison de six vingts-hommes, qui effrayée du grand nombre des affiégeans le rendit, après - avoir essuyé quelques coups de canon d'une batterie de deux pieces. Farques qui la commandoit, fut pendu aux fenêtres du château. La prise de cette place chassa les Protestans de toute la Gascogne qui est au-de-là de la Garonne. Villars passa ensuite cette rivière, & vint camper près de Caussade fur l'Aveyron. La Mote-Pujols bon officier, étoit dans la place avec six cens arquebusiers, & il la défendit si bien que les assiégeans rebutés tant par la rigueur de l'hyver, que par la vigoureuse résistance de la garnison, levérent le siège : mais G G g g iij

Exploits de

IX I 173.

peu de tems après, un des foldats de Pajols lui lâcha fans fe CHARLE vouloir un coup d'arquebuse au travers du corps & le trai L'armée du roi se vengea sur les châteaux du vicomte de Gourdon, de la fatigue qu'il lui causoit en harcelant sans cesse son arrière garde. Villars ne réussit pas mieux à Verfeuil. d'où il fut repousse avec perte. Le duc d'Anjou avant envoyé de nouvelles troupes sous la conduite de Goas, la première compagnie fut mife en déroute par Gourdon au passage de la Dordogne; & quoique tout le reste eut joint l'armée de Villars, il n'entreprit plus rien, fous prétexte que ses troupes n'étoient point payées : ce qui fut cause que le soldat licentieux ne garda plus aucune discipline, & que pillant indifféremment tous les lieux où il passoit, il rendit le nom des Royalistes très-odieux aux gens de la campagne, qui commençoient à courir aux armes de tous côtés. Villars craignant les suites de ce soulevement suivit le conseil de Jean de Nogaret seigneur de la Valette, qui tenoit le premier rang dans son armée : c'étoit de ne point employer la force contre la ville de Montauban, mais d'effayer de la gagner par de belles promesses. Il ecrivit donc aux habitans dans cette vue, pour connoître s'ils étoient disposés à rentrer d'eux-mêmes dans le devoir. Le duc d'Anjou, qui affiegeoit alors la Rochelle, les feconda de son côté le mieux qu'il put : car il écrivit plusieurs fois par leur conseil aux Consuls, & à la Noblesse qui étoit dans Montauban, pour les exhorter à la paix, les assurant que le roi oublieroit tout le passé, & il s'offroit pour garant de la parole qu'il leur donnoit.

Siège de Sancerre.

Les affaires des Protestans étoient de tous côtés dans un état chancelant, & leur fort dépendoit absolument de celui des villes de Sancerre & de la Rochelle, qui étoient affiégées en même tems. Depuis que les deux fréres de la maison de Betiil avoient inutilement employé la voïe de la négociation & de la force pour se rendre maîtres de Sancerre, Guillaume Joanneau, qui en avoit été nommé Gouverneur par les habitans, n'avoit pas pris les précautions nécessaires pour la fournir de vivres, se persuadant trop légérement qu'il n'y avoit rien à quoi la Cour songeât moins qu'à faire lesiège de Sancerre; & que toutes les forces du Royaume étant devant la Rochelle, Sancerre n'avoit à se garder que des embuches

& de la surprise. La plupart des habitans entraînés par ces = discours se flattoient de jouir bien-tôt de la paix qu'ils dési- CHARLE roient, & la regardoient comme sure. On ne faisoit pendant ce tems-là aucune provision : on se contentoit du peu de vivres qu'on y amenoit journellement de Lassi, d'Azi, de Jars, de Savigny, de Sulligny, & de quelques autres villages des en. virons. Les fortifications que l'on avoit commencées, demeuroient suspenduës; les habitations qui pouvoient incommoder la ville, & qu'il eût été à propos de jetter en bas de bonne heure, étoient toujours sur pié. Tout se faisoit avec une sécurité & une nonchalance extrême par le crédit & l'obstination du commandant, qui ayant dit une fois qu'on n'assié. geroit point la ville, n'en voulut jamais démordre, & foutint avec autant d'orgueil que d'opiniâtreté ce que son imprudence lui avoit fait avancer. Enfin le trois de Janvier, qui étoit un vendredi, les troupes du roi parurent à la vûë de Sancerre, & la compagnie des gens d'armes de Jean de Luxembourg comte de Brienne, & une autre encore approchérent à la portée de la carabine. On fit quelques forties fous la conduite du capitaine la Fleur, qui étoit commandant général des troupes, & du capitaine la Pierre, qui étoit revenu tout nouvellement de Mons en Hainaut. Enfin le neuf du mois toute l'armée parut sous la conduite de Claude de la Châtre gouverneur de Berry, & la nuit suivante elle campa à faint Satur, à Fontenay, & à Sury en Vaux. On reconnut alors la faute qu'on avoit faite de ne pas démolir ces endroits. Au bout de trois jours toute l'armée fut assemblée. Elle étoit forte de cinq mille fantassins & de cinq cens chevaux, parmi lesquels étoient les compagnies de la Châtre, du comte de Brienne, de Jean du Blosser seigneur de Torcy, de Tristan de Rostaing, & de Chartier d'Orleans, qui quoique sans naissance avoit mérité par sa bravoure d'avoir rang parmi les Seigneurs. Il y avoit outre cela dix-sept compagnies de pionniers : il y arriva quelques jours après huit compagnies du vieux régiment de Sarrieu, & grand nombre de volontaires des lieux d'alentour; & l'on amena au port de saint Thiboud dix piéces de gros canon & quatre coulevrines. Cinq jours après l'arrivée des troupes, la Châtre envoye un tambour sommer la place de se rendre. Joanneau eut l'impudence de le faire arrêter & de l'infulter ; ce qui

1 173.

piqua extraordinairement le Général de l'armée du Roi, & hâ.

CHARLE ta, à ce qu'on croit, la perte de cet orgueilleux Commandant,

I X. Sancerre, ou Château-Sancerre, comme l'appelle Sigebert,

I 573.
C'est apparemment depuis ce temslà que les éveques de Beauvais sont
Comtes.

Sancerre, ou Château-Sancerre, comme l'appelle Sigebert, fut anciennement le patrimoine d'un évêque de Beauvais nommé Roger; mais l'an mil quatorze, il fut donné en échange pour le comté de Beauvais à Eude comte de Champagne : & il est enfin venu par droit de succession à l'illustre maison de Beuil avec le même titre de Comté. La ville est bârie sur une montagne fort élevée, & est escarpée de tous côtés. Le terroir en est admirable, il porte de bon blé, & du vin qui est mis au nombre des grands vins du Royaume. La ville est de figure ovale, & presque ronde; elle est très-forte par son affiete, mais foible d'ailleurs : car elle n'est entourée oue d'une muraille qui n'a que huit ou neuf tours tout au plus, en y comprenant même celles qui couvrent les portes. Son circuit est d'environ deux mille cinq cens pas. Elle a quatre portes, qui font la porte César, la vieille porte, la porte saint Andre . & la porte Orion. Elle n'est qu'à cinq cens pas de la Loire, qui passe au pied de la montagne sur laquelle elle est bâtie. Le côté de la ville le moins escarpé est entre le Midi & le Couchant, & regarde la ville de Bourge capitale du Berry. Elle est fortifiée d'un château au sommet de la montagne entre la porte César & la porte Orion. Au-dessus de ce château, il y a encore une petite montagne, qu'on appelle l'ormée au loup, & qui regarde le Midi. Les Généraux de l'armée Royale bâtirent à Fontenai, qui est fort près de la ville, un château si élevé, qu'il dominoit sur celui de Sancerre : & l'ayant fortifié d'un fosse, d'un rempart, & de palissades, ils y mirent leur canon. Ils en bâtirent ensuite un autre aux Ardilliers, dans la plaine de saint Ladre, avec un bon fossé. Après quoi ils envoyerent dix pieces de canons à la plaine de faint Ladre, & ilsen firent monter fix à force de bras sur l'Ormée au loup, ce qu'on avoit toujours crû impossible. Après tous ces préparatifs, ils commencérent le dix-neuf Février à battre la muraille depuis la vieille porte jusqu'à celle de saint André, & ils le firent durant quatre jours fans discontinuer : ils y eut trois mille cinq cens coups de tires, qui ne firent pas beaucoup de mal à la ville, puisque pendant tout ce tems-là elle ne perdit que vingt-cinq hommes. Les

Les affiegez de leur côté ayant pris la réfolution de se bien défendre, partagérent les quartiers de la ville entre leurs CHARLE. chefs. Ils abattirent le haut de la tour Cesar, de peur qu'en tombant, elle ne les incommodât : ils fortifierent ensuite les endroits foibles du Château, & tirérent un foile en dedans.

Ė

ΙX. 1573.

Pendant ce tems là les affiégeans poufférent leurs tranchées jusqu'au fossé de la place, y firent une ouverture, & jettérent un pont de bois avec une galerie des deux côtés taite de clayes; en forte que les foldats pouvoient aller à couvert jusqu'au pied de la muraille. On se préparoit à la sapper, lorsque les affiégés sous la conduite de Martinat & de Pillar firent une fortie, ruinérent le pont & le brûlérent le huit de Mars. Le lendemain dans la nuit les affiégeans en conftruifent un nouveau plus fort que le premier. Les affiégés après bien des efforts, vinrent encore à bout de le brifer, avec des crocs de fer . & le brûlérent tout entier ; après quoi ils firent un nouveau fossé en dedans de la vieille porte, qui embras. foir tout ce côté-là de la ville, Les sorties étoient fréquentes; & comme il s'y faifoit des prisonniers tant de part que d'autre; on les interrogeoit avec soin sur l'état de leurs gens. Il y avoit même un grand nombre de déserteurs des deux partis, qui ne manquoient pas de rendre compte des desseins des ennemis, Les assiégés instruits que l'on minoit, creusérent sept puits de leur côté pour rendre toutes les mines inutiles. On fit enfuite par l'avis du capitaine la Pierre un fossé intérieur du côté de la vieille porte ; & après avoir muré les portes & les fenêtres des maisons d'alentour, on fit des meurtrières aux murailles, afin que leurs arquebusiers à couvert, pussent tirer de-là sur les ennemis. Le bruit du canon des affiégeans étant redoublé par les échos des bois & des vallons, épouventa tellement les cerfs du païs, qu'il y en eut qui passérent au travers du camp. & qui vinrent jusqu'au fosse de la ville. Au bruit que firent ces animaux, on cria aux armes des deux côtés, & l'allarme fut égale de part & d'autre ; on en tua un d'un coup d'arque, buze, & on l'emporta dans la ville, On combattit long-tems & vivement à qui en auroit un autre : les affiégeans en demeurérent enfin les maîtres; mais il leur coûta cher, Le dixneuvième jour de Mars on tenta un assaut général, dont voici l'ordre. Sarrieu avec ses vieilles bandes étoit commandé pour HHhh Tome VI.

Go gle

monter à la bréche de la porte Oison ; & il étoit soûtenu par IX. 1 573.

CHARLE la Châtre avec ses Gendarmes, à qui il avoit fait mettre pied à terre. Ils montérent jusqu'au haut de la bréche,& Ros y planta son drapeau. Mais après un combat très-sanglant, ses gens en ayant été enfin chassés, il rapporta son drapeau sain & sauf. Henri de Gouffier de Bonnivet attaqua aussi la même bréche fuivi de quantité de braves gentilshommes & du capitaine Chartier, foutenus par cinq cens hommes, qui cependant ne passerent pas le bas du fosse, quoiqu'on sit en même tems un feu continuel du canon fur tous ceux qui fe présentoient à la bréche : mais ceux des assiégeans qui étoient dans le fossé, ayant été presque accables par les décombres de la bréche, furent obligés de se retirer fort à propos pour les affiégés. Six compagnies de Gascons, vieilles troupes, attaquérent la porte vieille & le fort Baudin, soutenus par Charle de la Grange de Montigny, lieutenant du comte de Brienne; & l'on envoya de nouvelles compagnies à la grande bréche. Tessier qui étoit avec eux sit planter des échelles à la porte César: les troupes du Roi furent repoussées par-tout. Ceux des affiégés qui se distinguérent le plus dans cette occasion, furent la Fleur, Chaillou, Montauban, Paquelon, la Renaudiere, Pillar, Martigon, Martinat le jeune, d'Orival qui commandoit les nouveaux habitans & les volontaires, le capitaine d'Alegre, Butsson & Martinat l'aîné: & ils furem trèsbien secondes par les paisans avec leurs frondes, qu'on appella depuis à cause de celà , les arquebuxes de Sancerre. Les fentmes le signalérent dans cette occasion; & bravant le péril, elles combattirent sans relâche avec une présence d'esprie étonnante ; roulant sur les ennemis des pierres & des cercles de fer rouge, & jettant fur eux de l'huile bouillante & des feux d'artifices : il y en eut même qui se merrant au dessus de leur fexe, parurent dans la mêlee les armes à la main.

Après ce grand succès, on rendit publiquement à Dieu des actions de graces. La Châtre étonné d'une telle résistan. ce, changea de deffein ; & jugeant qu'il lui feroit difficile de prendre la place de force, il résolut de changer le fiège en blocus, & d'affamer les habitans. Il tenta néanmoins une derniére attaque, mais sans succès : ce qui le détermina à mai tirer fon canon, & à construire dans la plaine saint Ladre un

tut pri

ROTE

PER III

di bacı

mten

6. E.C.

got:

(द्वा क्

ri de Car

کس د

NO. 2

und:

DEC.

血口

sil

تغلوه

(05 pt

IS OFF

فاعطعه

100

king

en les

in it

R. Carlo

IX.

1573.

nouveau fort de trois bastions, qui avoit cent vingt pieds de == front. Il en fit faire un autre aux Ardilliers en forme de croix CHARLE de Jérusalem : & dans le mois de Mai il en éleva un troisiéme en forme de cœur, dans un endroit qu'on appelle le Chaillon de Monte-Vieille; & cinq autres plus petits, qui avoient une ligne de communication de l'un à l'autre. Il renvoya tout son canon à Saint-Thibaud, congédia les vieilles troupes, & ne garda que les nouvelles avec deux coulevrines, & bloqua si bien la ville, qu'on n'y pouvoit aborder d'aucun côté. Il fit aussi peu à peu retirer ses gabions & les fit brûler, ayant abandonné ses premières lignes, il en tira une nouvelle, audedans de laquelle il fit rentrer toutes ses troupes. Il abandonna même aux affiégés une tour de bois roulante, d'où des soldats pouvoient tout d'un coup passer sur la bréche sans être exposés au feu des ennemis : la garnison la brûla dans une fortie qu'elle fit.

Les affiégés jugeant par ces dispositions, du parti que la Châtre avoit pris, écrivirent le sept de Mai aux Protestants du Languedoc pour les prier de les secourir, & ils chargérent un nommé la Croix de leurs lettres. Ils avoient envoyé quelques jours auparavant Jean Mercandier pour le même sujet; mais il fut arrêté à Neronde (1), & ramené à la Châtre. Leur premier soin après cela fut de penser au moyen d'avoir des vivres; on fit la visite de toutes les maisons; on tint un régistre de ce qu'il y en avoit dans chacune, & l'on résolut que tout ce qu'il y avoit de blé seroit porté dans les greniers publics, & distribué par des Officiers établis pour cela.On fixa pareillement le prix du vin; car il y avoit dès lors dans la ville une grande disette de beaucoup de choses ; & dès le mois de Mars la viande ayant manque, on avoit commencé par tuer les ânes, ensuite on vendit publiquement au marche les mulers, les chevaux, les chats, les rats, & les taupes. Enfin les chiens & furtout les levriers, qui vivent de pain, y furent vendus par ordre du Conseil. Cela fait, on petmit à tous ceux qui voudroient sortir de la ville de s'en aller. A l'égard de ceux qui demeurérent, ils eurent d'abord une demi-livre de pain par jour, & au bout de huit jours, on ne

(1) Bourg de Bourbonnois à trois lieues environ de Nevert.

HHhhij

¥ 173.

leur en donna plus qu'un quarteron : c'est ainsi qu'on passa

CHARLE les mois de Mai & de Juin.

IX. La Croix étant revenu d

La Croix étant revenu du Languedoc rapporta qu'on étoit disposé à les secourir ; mais qu'on ne pouvoit le faire avant fix femaines. On renvoya avec lui la Fleur, la Minée, & la Pierre pour hâter les fecours. Les affiégeans instruits de leur départ par leurs espions, par les déserteurs ou par les prifonniers, détachérent le capitaine Chartier après eux : la Fleur & la Croix furent pris par la trabifon de leurs hôtes, la Minée & la Pierre ayant traversé la Bourgogne & perdu leurs chevaux à Nocle, se déguisérent, & arrivérent en Suisse. La Châtre fit donner avis de tout cela aux affiégés par la Croix, afin que voyant qu'ils n'avoient aucun secours à esperer, ils songeassent de bonne heure à se rendre. La Croix écrivit à ce sujet deux lettres, l'une à sa femme, & l'autre à un de ses amis nommé Montauban, qui demeuroit dans la même maison que lui : il leur rendoit compte de ce qui étoit arrivé à la Fleur & à lui ; & force par la Châtre, il ajouta contre la vérité, que la Minée & la Pierre avoient été tués à ses yeux.

Les habitans furent horriblement consternés de cette nouvelle; mais ils croyoient en avoir trop fait pour pouvoir elperer aucune grace. D'ailleurs leurs Ministres leur prêchant continuellement la patience, ils perfiftérent dans seur résolution; & le douze Juillet il fut arrêté dans le Conseil, qu'on ne se rendroit point; que ceux qui n'étoient pas de cet avis n'avoient qu'à sortir de la ville; mais que les mutins seroient jettes du haut des murs dans le fosse. Après cela on rétablit les fortifications de la porte vieille; mais ce n'étoit pas tant les ennemis qu'ils devoient craindre, que la famine. Des les premiers jours de Juillet ils se virent réduits aux nourritures les plus extraordinaires, cuirs de bœuf, peaux d'agneau, de cheval, de chien, & autres semblables. Pour les manger, ils racloient le poil, après quoi ils les purificient sur le feu, ou avec un fer rouge, & après qu'elles avoient trempé dans l'eau un jour ou deux, on les faisoit bouillir, on les broioit ensuite, puis on les faisoit frire, sans en excepter celles qui avoient été préparées avec de la chaux, de l'alun & d'autres drogues acres & puantes. Les peaux de veau étoient k ir

5 E

extraordinairement cheres : un pied quarré se vendoit au moins douze fols, & le plus souvent quinze; une peau en- CHARLE tière venduë en détail produisoit au moins trente francs, c'est-à-dire, plus d'onze écus d'or, suivant la valeur qu'ils avoient alors. De-là on vint au parchemin, & aux vieilles chartres, quelque moifies qu'elles fussent:on mangea jusqu'aux peaux des tambours & des cribles. On n'épargna ni les actes publics, ni les titres des familles, qu'on auroit rachetés si cher en d'autre tems. On mangea les buffles des foldats, les licous, les poitrails, les croupieres, les felles, les ceintures de cuir, les tabliers des ouvriers, les côtés des soufflets, les sangles des basts, les courroies des flacons, les cornes des chevaux, des bœufs. des cerfs & des chevreuils, & jusqu'à des pieds de sanglier qui étoient cloues aux portes depuis plusieurs années des os ramasses dans les fumiers, des cornes de lanternes : ce qui ne se faisoit plus par l'autorité du Magistrat, chacun mangeant ce que la nécessité maîtresse de l'invention lui metroit entre les mains. Les jardins furent d'un grand usage pendant quelque tems; mais les pauvres qui n'en avoient point cueilloient des herbes inconnues & quelquefois venimeuses, s'exposant à perdre la vie pour la prolonger un peu; car il y en eut qui malgré les avis qu'on leur avoit donnés, mangérent de la cique, jusqu'à ce qu'ils s'apperçurent qu'ils enfloient. On mangeoit de la graine de lin, du senegré, & de la paille hachée : les coquilles de noix , les ardoifes broiées & mifes en poudre tenoient lieu de pain : le suif des lanternes, le vieux oint le plus puant étoient des mets délicieux, & qui s'achetoient très-cher. Dès qu'on eut destiné pour la table les chevaux qui servoient pour la guerre, la livre de cheval valoit vingt & vingt-deux fols, la tête sept ou huit francs, la langue trois livres dix fols, les quatre pieds six francs. On tiroit quatorze francs d'un foye vendu par morceaux, parce qu'on en faisoit du boudin en y mêlant quelques herbes. C'étoit à qui ramasseroit jusqu'aux excréments dans les rues : les crotes des chevaux, de vieilles savates ramassées dans le fumier, & dont l'odeur seule étoit capable d'empester, tout cela servoit de nourriture à ce peuple malheureux. Et afin qu'il ne manquât aucun trait de la nécessité la plus affreuse, une jeune sille de trois ans morte de faim, & déja couverte de terre, en fut HHhhiii

IX. 1573. CHARLE par la mére. Cependant la chose ayant eté sçue, ils surent IX. condamnés au seu par sentence du Magistrat: en sorte que 1573. le siége de Sancerre peut servir de preuve à ce que les au.

teurs sacrés rapportent de celui de Samarie, à ce que Joseph a écrit de celui de Jérusalem, & à ce que l'histoire Romaine nous apprend de celui de Numance, où la famine portales assiégés à des extrémités que l'on a peine à se persuader.

Dans cette affreuse situation, on voyoit les uns mourle dans les rues, les autres qu'on portoit en terre regardes avec envie par ceux qui suivoient leur convoi : des péres qui faifoient enterrer leurs enfans, dire les larmes aux yeux à ceux qui leur restoient, que dans peu on leur rendroit le même office. Il n'y avoit point de jour qu'il ne mourût ainsi trente personnes de faim. La plupart sortant de la ville, étoient repoussés, & blesses même par les ennemis, en sorte qu'ils restoient dans les fossés à manger des limaçons, des herbes sauvages, ou de ces petits ligamens avec lesquels la vigne s'attache à tout ce qui l'environne. On tiroit sur eux; mais ils ne s'en soucioient pas, & ils mouroient languissans au milieu des cris & des lamentations, moins effrayés de la mort même que de sa lenteur. Il en mourut plus de cinq cens en quarante jours: on en trouva deux cens étiques, & pendant tout le reste du siège, il n'y en eut en tout que quatre-vingt-quatre de tués par les ennemis.

Cependant les Ministres qui avoient le plus d'intérêt dans cette affaire, faisoient tout ce qui étoit en eux; ils exhortoient tout le monde à la patience; ils faissoient de leur proper danger celui de tous les aurres, & ils prenotent le tems d'une priére qu'ils avoient établie, & qui le faisoit tous les soirs à l'église de Saint. Jean, pour encourager ceux qui étosent ébranlés: & comme il y avoit beaucoup de gens qui étosent touchés du spectacle affreux des pauvres qui mouroient dans les ruës, on avoit ordonné qu'on fourniroit à ceux qui n'avoient plus rien, un boüillon fait d'herbes, de cuirs & de peaux avec une certaine mesure de vin, & lorsqu'ils n'avoient plus chez, eux ni espérance, ni secours à donner, ils leur parloient de secours étrangers, (1) & affuroient hardiment qu'ils

(1) Il ya dans le latin ad extrema, je qui précède, & le sens justifie ma consilis ad externa, pour opposer à in seight jecture.

arriveroient bientôt. Ils marquoient furtout une grande con. fiance dans celui de la Rochelle, à cause des bonnes nou. CHARLE velles qu'on recevoit de jour en jour de cette ville, mais qui fouvent étoient fabriquées par les Ministres suivant le besoin qu'ils en avoient. Ils disoient qu'en faisant leur traité avec le Roi, on ne pouvoit pas douter qu'ils n'y fissent comprendre tous ceux à qui leur cause étoit commune, & en particulier les habitans de Sancerre,

n part

, is in

KITE E

or br

ger jas

t luar

e perb

det.

E PUR nie z

as ail

KELD

e e m

min

k,œ

MED

do

1 100

n, e

KHE

DIT P

9

M M

2

10

di S

IX.

1573.

Nous avons vu que le siège de la Rochelle avoit été com. Continuation mencé par Biron des l'année 1 572. Le Roi & la Reine y donnoient toute leur attention sans s'embarrasser du reste, parce qu'ils comptoient que la Rochelle renduë, la guerre étoit terminée. Cette ville est située dans le pais d'Aunis, qui fait partie de la Saintonge : elle est bâtie sur le bord de l'Océan dans une plaine assez étenduë, qui s'éleve imperceptiblement du côté du Levant & du Septentrion. La mer, qui baigne les murs de la ville, forme un canal large de mille pas, & long de cinq cens, qui y fait un port très sur, tant pour les vais feaux de guerre, que pour les vaisseaux marchands. A l'entrée du port il y a deux tours de briques très-élevées, & folidement bâties, avec des fenêtres qui regardent sur la mer: ces tours sont bien garnies de canon, pointé pour tirer à droite & à gauche, de manière qu'il peut empêcher les plus petits bâtimens d'entrer dans le port. On appelle cet endroit /4 Chaîne, parce qu'il y en a effectivement une qui ferme le port du côte de la mer. Il y a de plus, à deux mille de la Rochelle un cap, appellé communément chef de Baye, qui forme un vaste golfe, à couvert de tous les vents & de toutes les tempêtes, & capable de contenir la plus grande flote : ces fortes de golfes s'appellent bayes sur ces côtes. Aux deux tours qui ferment le port, vient aboutir une muraille trèsépaisse, qui va rendre à un nouveau boulevard de figure ronde, & d'une grandeur médiocre, qu'on appelle la tour de Garrot, qui domine sur tout le canal, & qui est comme l'Arfenal de la ville : cette même muraille s'étend encore depuis le boulevard jusqu'au de-là du canal par où l'on entre dans le port, & finit à la porte Saint Nicolas, dans un endroit où l'eau est si basse qu'on la peut passer à gué Cette porte, qui est très grande & très-élevée, est fortifiée d'un fosse très

profond, & de plusieurs ouvrages qui la slanquent de tous IX. I 573.

CHARLE côtés. La muraille va gagner ensuite un peu obliquement le bastion des Dames, ainsi nommé, parce que dans les dernières guerres, des Dames de grande condition travaillérent à y porter de la terre. La muraille faisant un angle en cer endroit se courbe en dedans, & s'étend fort loin toûjours en forme de coude, le long des marais falés qui sont au pied, & elle va ensuite en montant jusqu'à la seconde porte appellée de Cogne depuis l'église de Sainte-Marie entiérement ruinée à la réserve de la tour, & dont le terrain est occupé par un nouveau fort qu'on y a bâti. Comme cette muraille par ces différentes courbures qui se regardent, ressemble assez à une tenaille, on lui a donné le nom de tenaille suivant la coûtume de nos Ingénieurs. Le fossé est très profond dans toute cette partie, & il est rempli tous les jours par la marée, qui après avoir inondé les marais salans, se retire peu à peu par un fosse creuse dans le roc du côte du Septentrion.

La porte de Cogne est fortifiée de manière, qu'elle est enfermée d'un ouvrage de terre fait en pointe, & couverte par de nouvelles fortifications bâties de pierres de tailles, & conduites jusqu'au rempart du côté de la ville par une muraille qui tient toute cette étendue. Celui qui la fortifia ainfi, fut Scipion Vergano du Frioul, qui servoit alors le prince de Conde & Coligny, & qui passa depuis dans le parti du

Le clocher de l'Eglise n'est plus aujourd'hui qu'une mu raille, depuis que les habitans en ont démoli le haut, pour en faire comme un donjon, fur lequel ils ont place quelques pièces de campagne qui foudroient tous les lieux d'alentour, Il y vient aboutir un peu obliquement une autre muraille foutenue en dedans d'un bon rempart, & fortifiée en dehors d'un fosse très-profond, jusqu'à un fort de terre qu'on appelle la vieille fontaine, d'où on voit toute la plaine. De-la on descend par une pente douce jusqu'au magnifique bastion de l'Evangile, qui fut autrefois bâti par Gui de Daillon comte de Lude gouverneur de la Province ; c'est-là que l'eau commence à entrer dans le fossé. Après ce fort on trouve un mur flanqué d'espace en espace de quantité de tours, qui

សង់ដ

wie

mir cz

TODOE:

of a part

DESTRUCTION OF dix.

ed am

CIR DEZ Lake

Was.

profes:

rs 1987 at

ns, £s

com 45

re. all

1

dette

pu e:

i hatti i

Jon kes

os k 🗯

i ales

k in

1

II.

ZiiCR SE

ike sal

CT 183

ul de Îtol

se courbe insensiblement en dedans, & s'étend jusqu'au vieux == château, & de-là à la porte neuve, fortifiée par devant d'un CHARLE double fossé qui s'emplit d'eau dans les hautes marées, & flanquée outre cela d'un beau bastion de l'ouvrage de Vergano. Au de-la de cette porte , la muraille faisant encore un coude, va joindre la porte des moulins, d'où elle s'étend juiqu'à l'entrée du port. De toutes les portes de la ville, celle-ci est la plus forte : elle a double fossé, double bastion l'un dans l'autre, dont la figure n'est pas ronde, mais triangulaire; & chacun de ces ouvrages est si grand, qu'il peut aisément tenir deux compagnies. Il y a des ouvertures médiocres vis-à-vis les unes des autres pour mettre du canon, & elles sont disposées de manière qu'on peut tirer de tous côtés sur les ennemis. La ville est presque quarrée, & elle a environ trois mille pas de tour : ses murailles sont presque partout fondées sur le roc; & elles sont si hautes, & le fossé si profond, qu'il n'y a presque point d'endroit qu'on puisse el calader. La mer qui baigne le pied des ouvrages ne permet pas qu'on les mine, si ce n'est depuis la porte de Cogne jusqu'au bastion de l'Evangile. Outre cela les retranchemens tant anciens que nouveaux, qu'on a faits en dedans de la place, la mettent à couvert du canon; & le bord du fossé qui regarde la campagne étant plus élevé que les murailles de la ville, semble ses couvrir. D'ailleurs le flux entre deux fois par jour dans les fossés; & quand il se retire, on y retient autant d'eau que l'on veut par le moyen des écluses, & on la fait couler dans la ville pour les moulins à blé, & pour nétoyer les ruës. Il y avoit dans la Rochelle treize cens hommes de troupes réglées, gens d'élite, & deux mille habitans bien armés, & qui sçavoient se servir de leurs armes. Ces troupes étoient commandées par des Colonels & des Capitaines trèsbraves, tels que la Roche-Enard, & des Essars hommeentreprenant, Chaillou gentilhomme Poitevin, le capitaine Normand très-bon Officier, Sauvage & la Muse Rochelois, la Salle, Vadorgne, Canopet, de Champagny, & beaucoup d'autres. Ils avoient quinze pièces de gros canon, foixante médiocres ou pièces de campagne, & cent autres plus petits; tout cela de fonte. Ils en avoient un bien plus grand nombre de fer, cent soixante mille livres de poudre à Tome VI.

IX.

1573.

canon, & ils en faifoient tous les jours de nouvelle : ils avoient CHARLE du vin en abondance, grande quantité de toutes fortes de IX. provisions, & de biscuit, mais très-peu de blé.

1573.

Le peuple de la ville composé autrefois de gens grossers, qui ne s'appliquoient qu'au commerce & à la navigation, étoit d'un naturel orgueilleux & avare ; mais le commerce du monde l'avoit peu à peu rendu plus sociable & plus poli. Cependant les dernières guerres, & celle dont nous parlons lui avant fait connoître ses forces, lui avoient rendu son ancienne fierté; & dans la conjoncture où l'on se trouvoit, le souvenir du massacre de Paris avoit jetté dans leurs esprits esfarouchés un melange de frayeur & de rage, qui les détermina à souffrir les plus grandes extrémités, plûtôt que de se remettre entre les mains de gens, que le sang de leurs amis & de leurs allies verse avec une cruauté inouie leur rendoit souverainement odieux, Plusieurs choses contribuoient encore à augmenter leur confiance : d'un côté la force de la place. qui étoit alors telle que je la viens de décrire; car aujourd'hui, comme la ville s'est considérablement accrue, elle est encore beaucoup mieux fortifiée : d'un autre côté l'espérance de la flote d'Angleterre qui devoit venir à leur secours. Ils comptoient que dès qu'elle paroîtroit, plus de mille Gentilshommes tant de la Saintonge que du Poitou, qui n'attendoient qu'une occasion favorable, iroient aussi-tôt la joindre ; & que Blaye à l'embouchure de la Garonne , & dont la situation est très avantageuse pour la guerre, se déclareroit pour eux. D'ailleurs le mauvais état des affaires du Roi les consoloit encore : ils sçavoient que les derniéres guerres l'avoient fort endetté; qu'il avoit besoin de ménager ses sinances, ce qui n'étoit pas possible s'il vouloit s'attacher à leur faire la guerre, parce qu'elle lui couteroit des sommes immenses. Ils comptoient encore sur les dissensions, les haines, & les jalousies qui regnoient dans une Cour pleine de gens qui se portoient envie les uns aux autres, & qui tâchoient de s'entre-arracher les premières places. D'ailleurs les choses du monde étant sujettes à tant de vicissitudes & de revers, ils se flattoient qu'il pouvoit arriver un coup qui sit abandonner en un moment cette entreprise pour laquelle on montroit tant d'ardeur, comme la mort de la Reine mère, qui :ikani

S KOD:

OS DOK

DITE.

(00002

phanic.

o me

lor axes

i, the

o dana

mm i i

ck III

n anil

T COM

OCE 5

de la

, CIR

car, it

c de

r koz

nik (#

, pri 12

Lat it

c.12

c cours

501

1

EXP C

100

( de | SE

N. P.

ictes.

100

200

par les intrigues Italiennes avoit été, à ce qu'ils croyoient, le boutefeu de cette guerre ; enfin qu'il pouvoit venir des CHARLE maladies, des disettes de vivres, & d'autres malheurs presque inséparables des longs siéges, qui décourageroient les soldats fatigués, les rendroient paresseux & de mauvaise volonté, & feroient abandonner cette entreprise aux généraux François par la légereté & l'impatience ordinaire à notre nation : tout cela se disoit , non-seulement dans les cercles : mais dans les chaires des Ministres qui étoient en grand nombre : car comme on leur faisoit la guerre dans tout le reste du Royaume, & que c'étoit principalement à eux qu'on en vouloit, il s'en étoit réfugié la plus de cinquante, qui s'étudioient dans tous leurs prêches à remplir l'esprit du peuple de différentes fortes de terreurs.

Le Maire d'alors étoit un marchand nommé Jacque-Henri, homme élevé sous l'amiral de Coligny. Il ne passoit pas pour un esprit bien délié; mais c'étoit un homme ferme, résolu, fort dur, & surtout grand ennemi de la Noblesse, qui selon lui étoit toûjours très-disposée à suivre le vent de la Cour. Son principal conseil étoit un nommé Salbert bourgeois de la ville, qui y avoit acquis beaucoup d'autorité par la prudence avec laquelle il l'avoit gouvernée pendant les derniéres guerres. La Noblesse & la bourgeoisse étant prêtes à s'egorger en plusieurs occasions pour le gouvernement, il étoit toûjours venu à bout de les reconcilier, & il avoit persuadé à la Noblesse de laisser le gouvernement au Maire de la ville.

Au commencement de l'année, on affiégea la place par mer & par terre. Nos Généaux bâtirent deux forts sur la mer, des deux côtés du canal qui conduit au port, afin qu'aucun vaisseau ne pût entrer ni sortir. L'un de ces forts appellé le fort de Coureilles étoit gardé par Louis Beranger seigneur du Gast, Colonel d'infanterie; l'autre appelle le fort neuf, par Cosseins de Guïonne avec deux compagnies des Gardes. On avoit place dans le canal entre les deux forts un gros vaisseau marchand Vénitien, que Jean, Sore qui commandoit la flore des Rochelois, avoit pris dans la dernière guerre, & qui fut repris par les vaisseaux du Roi, il étoit situé de manière que la proue regardoit les murs de la ville. Hiii

IX. 1 173. IX.

& on l'avoit empli de sable, afin qu'il fût plus ferme. Il y CHARLE avoit dessus beaucoup de troupes & de canon pour repousser les vaisseaux que ce même Sore amenoit tous les jours pour entrer dans le port. On tiroit fans cesse de ce vaisseau dans 1573. la ville, & quoique cette artillerie fit plus de peur que de mai, cependant comme les boulets tuoient quelquefois des femmes qui faisoient leur ménage, ou des hommes qui travailloient à leurs affaires particulières, les foldats voulurent se délivrer de cet embarras, & sortirent sur les neuf heures du soir pendant la basse marée pour y jetter des seux d'artisice, en quoi ils font très-adroits; mais ceux qui la défendoient, les éteignirent si promptement, que les Rochelois s'en retournérent sans être venu à bout de leur dessein, & avec perte

de quinze hommes.

Tout étant ainsi disposé pour l'attaque & pour la désense, on attendoit pour agir que le duc d'Anjou fût arrivé. Pour profiter de cet intervalle le Roi renvoya l'abbé de Guadagne pour faire des propositions de paix aux Rochelois. Le huit Janvier Biron seur écrivit qu'il avoit envoyé leurs lettres au Roi par cet Abbé, qu'il étoit revenu, & qu'il avoit des ordres du Roi à leur communiquer. Sur cela Biron demande qu'on fasse entrer cet Abbé dans la ville, pour exposer les ordres dont il est porteur, & qu'on donne des ôtages pour sûreté de sa personne. Les Rochelois répondirent qu'ils avoient de bonnes raisons pour ne point envoyer d'ôtages: Qu'on pouvoit leur communiquer les lettres & les ordres du Roi; & qu'après avoir imploré le secours du ciel, ils y répondroient sur le champ ce qu'ils jugeroient le plus convenable. Biron irrité de cette réponse écrivit deux jours après à la Nouë & aux Rochelois : Qu'il étoit étonné de voir qu'en rejettant les députés du Roi dont ils étoient les sujets, ils lui disputament un droit établi entre tous les Princes qui reçoivent toûjours les Ambassadeurs les uns des autres : Qu'il ne voit pas dans leur lettre les raisons d'un tel procédé; & qu'il peut encore moins les deviner. Je crains bien, disoit-il à la Noue, que les Rochelois en cette occasion ne suivent le préjugé commun, qui est de s'imaginer que celui qui parle de paix, se sent le plus foible, d'où il arrive qu'on rejette les meilleurs conseils, parce qu'on juge mal de l'intention de celui

qui les donne. Toutes les forces du Royaume qui arrivent de jour en jour, tomberont sur eux; & ils se repentiront alors, CHARLE mais trop tard, d'une faute où il n'y aura plus de reméde.

IX. 1 573-

Ces lettres ne firent pas changer les Rochelois de fentimens; ils dirent que leur differend avec le Roi n'étoit pas de la nature de ceux qui font entre les Princes; que ces derniers ordinairement n'ont pas de trahifons à craindre les uns des autres, & qu'ainsi il n'est pas étonnant que leurs Ambassadeurs aillent & viennent sibrement : Qu'ils demandent donc qu'on leur écrive ce qu'on a à leur proposer, afin d'éviter les surprises & les périls, presque inséparables de ces fortes de pourparlers. Après ce qui est arrive à Paris, ajoutoient-ils, ne seroit-ce pas une folie d'être sans défiance, lors même qu'on n'apperçoit point de danger?

2

21

a

Il furvint alors plusieurs incidens qui empêchérent de les presser davantage; car trois jours après il y eut une sortie à laquelle on ne s'attendoit ni de part ni d'autre, & qui engagea un combat sérieux : la témérité de deux soldats de la compagnie de des Esfars en fut la cause. Les officiers Généraux ayant défendu expressément de faire aucune sortie, ces deux hommes malgré ce réglement descendirent dans le fosse avec des échelles, & allérent imprudemment attaquer les ennemis, qu'ils trouvérent bien mieux sur leurs gardes qu'ils ne se l'étoient imaginé. Ces deux premiers ayant été successivement suivis par un grand nombre d'autres, ils engagerent insensiblement un véritable combat. La Nouë jugea qu'il ne devoit pas négliger le péril, où se trouvoient les soldats de la ville, & qu'il étoit de son honneur de ne pas fouffrir qu'ils fussent battus au premier choc qui se donnoit : ainsi il alla à leur secours avec un détachement de cavaliers d'élite, combattit pendant cinq heures contre les troupes du Roi, rendit inutiles toutes les embuscades qu'ils avoient dressées en différens endroits, & rentra dans la ville avec peu de perte ; mais elle fut beaucoup plus grande du côté des afsiegeans. Biron qui s'étoit trouve en bien des occasions a dit cent fois qu'après l'affaire de Jaseneuil, il n'avoit jamais vû de combat de hazard plus vif & plus opiniâtre que celui-ci, La Salle & le Fouilloux furent pris, avec un parent de Puygaillard, qui ayant voulu se sauver fut tué hors de la ville : Hii iii

on ne sçait pas si ce ne sut point en haine de Jean de Leo-CHARLE mont seigneur de Puygaillard, qui n'étoit pas aimé des Ro-I X. chelois.

1 573.

Quelques jours après, la Thibaudiere gentilhomme de Saintonge, homme qui avoit du service, & qui avoit été autrefois dans le parti des Protestans, se jetta dans la ville comme déserteur, mais en effet pour en débaucher la Noblesse. Dans cette vûë il parla pour cela à Languillier & à d'autres; mais n'ayant pû rien gagner, il retourna au camp. Cette circonf. tance fit naître dans l'esprit des Rochelois de grands soup. cons contre la fidélité de ceux qui traitoient avec eux de la part du Roi. Ces soupçons augmentérent encore dans la suite. lorsque le Maire eut découvert un projet de surprendre la ville, dont il avoit été informé par un Gentilhomme qui avoit eu part à la conspiration. Il y étoit entré, sous prétexte de défertion, quantité de foldats bien armés, des compagnies de Puygaillard & de Saint-Martin furnommé le Luthérien, & on les avoit incorporés dans celle du Capitaine le Normand. Ce nombre croissant de jour en jour, le Maire eut peur que, s'il différoit davantage d'y mettre ordre, les conjurés ne devinssent assez puissans pour entreprendre à force ouverte ce qu'ils n'avoient encore tenté que par la ruse : ainsi après avoir pris conseil de quelques personnes, & surtout de Salbert, il fit placer sans bruit plusieurs corps de garde dans la ville, & fit arrêter une partie de ceux qui étoient suspects. Sur le champ ils furent mis en pièces par le peuple en fureur, & jettés dans les fossés de la porte neuve à la vue des troupes du Roi : on emprisonna les autres, à la réserve de trois, à qui on donna la question, c'étoient Jacque de Saux de l'Isle-Jourdain, Jean Nantel & Pierre Guillochon. Ayant été interrogés séparément, ils avouérent que c'étoit Puygaillard qui les avoit envoyés de concert avec Biron, dans l'espérance qu'au premier fignal plusieurs se joindroient à eux. Ils ajoutérent que Puygaillard les avoit affürés qu'il y avoit dans la ville un homme, dont ils ne scavoient pas le nom, qui avoit de fausses clefs, & qui devoit leur ouvrir la principale porte pour faire entrer du secours. On les envoya ensuite au supplice; & cet accident ayant encore effarouché l'esprit du peuple, il ne fut plus question de pourparler. Ainsi Biron se

contenta de leur envoyer par l'abbé de Guadagne les lettres de créance du Roi, datées de Paris & du vingtiéme de Dé- CHARLE cembre

m

ď

H

s Ísl

ni.

ı

Bientôt on recut la nouvelle de l'arrivée du duc d'Anjou. du roi de Navarre, du prince de Condé, & d'autres grands Seigneurs qui étoient de la Tours. Sur cela les affiégés firent une fortie, & s'avancérent du côté de Nestré, où ils rencontrérent cent fourageurs qui n'étoient que des valets & des goujeats: ils leur prirent leur fourage fans combat, mirent le feu au village, & se retirérent dans la ville. Les assiégeans de leur côté brûlerent les moulins qui étoient auprès de la porte de Cogne, excepté celui de la Brande, dont les habitans avoient fait present au capitaine Normand, Comme il craignoit que son moulin n'eût le même sort que les autres, parce que le meunier qui y demeuroit se retiroit toutes les nuits dans la ville, il y envoyoit le foir un foldat, qui en faisant un grand bruit, & contrefaisant plusieurs sortes de voix, donnoit lieu de croire aux corps-de-garde des environs, qu'il y avoit beaucoup de monde dans ce moulin. Pour le leur persuader encore mieux, le Normand crioit de dessus le rempart. " Mes enfans prenez courage, défendez-vous bien, » vous aurez dans peu du secours. « Les affiégeans voulant s'en rendre maîtres, tirérent quelques coups de coulevrine, & s'avancerent en criant qu'on ne feroit de mal à personne. Le foldat foutint la gageure, & promit de rendre la place à condition que lui & ses gens auroient la vie sauve. Lorsque les nôtres furent entrés dans le moulin, ils furent si picques d'avoir été la dupe d'un seul homme, qu'ils vouloient faire pen. dre ce malheureux; mais Biron lui sauva la vie, & on se contenta de l'envoyer aux galeres, d'où il se sauva dans la fuite.

Le dernier de Janvier les affiégés firent une fortie du côte de Ronsay où il y eut un combat assez vif; mais trois jours après il s'en fit une autre du côté de Coureil sous la conduite de la Nouë, où le combat fut encore plus sanglant & dura jusqu'à la nuit. On fit même sortir quesques galéres du port.

Comme on ne doutoit plus que le duc d'Anjou ne fût prêt d'arriver, & que tout se préparoit pour attaquer sérieusement la ville, les habitans envoyérent pour la troisiéme fois en CHARLE

IX. 1573.

Angleterre, afin de hâter le fecours ; & pour rendre leur de putation plus considérable, ils mirent l'Anguillier à la tête, & lui donnérent pour second Vincent Mereau de la Rochelles mais la Reine étoit prévenue par les ambassadeurs de France ; en sorte que les Députés n'avancérent pas beaucoup les affai. res des Rochelois. Comme il étoit né au Roi une fille le vingt. fept Octobre de l'année précédente, Albert de Gondi comte de Rais, confident & favori de ce Prince, avoit été envoyé à cette occasion en Angleterre ; car le Roi & la Reine ne doutant pas que si on reprenoit les armes, les restes des Protestans ne trouvassent toujours du secours chés les Anglois, jugérent qu'il falloit aller au-devant. Dans cette vûë, ils envoyerent le comte de Rais pour ratifier le traité qu'on avoit fait depuis peu avec la reine d'Angleterre, & pour prier en même tems cette Princesse de vouloir bien être maraine de la fille du Roi, & de donner à S. M. un gage de son amitie en lui prêtant de l'argent. Le Comte arriva en Angleterre avec une grande fuite, & alla trouver la Reine à Cantorbery. Matthieu Paresler archevêque de cette ville, Primat du royaume, &chef du Conseil, voulant celebrer la naissance d'Elisabeth, qui tomboit au sept de Septembre, choisit pour cette Fête une yaste salle, qu'il avoit fait rebâtir exprès; & il invita avecla Princesse, le comte de Rais, la Motte Fenelon, & toute la noblesse Françoise. Il s'y trouva tant de monde que les plus vieux ne se souvenoient pas d'en avoir tant vû depuis un pareil festia que Guillaume Warham archevêque de la même ville, avois

donné en 1519, dans cette même salle à l'empereur Charle-Quint, & au roi Henri VIII. Pendant le repas, le comte de Rais parla avec tant d'art, & d'une manière si insinuante, que la Reine ne douta pas qu'on n'agst avec elle de la meilleure foi du monde; elle n'eut pas la moindre défiance des promesses que lui faisoit ce savori: il s'etrendit sort au long pour montrer que la haine de la Religion n'avoir eu au cune part au massacre de Paris; que le Roi n'avoir eu en vus que d'étouser la conjuration de Coligny, & de se amis, qu'il étoir resolu d'observer religieusement les Edits qu'il avoit dannés en saveur des Protestans, que leurs affaires étoient alors en si mauvais état, qu'il étoit bien plus de leur intérêt den venis à un accommodement que de courir le hazard de la guerre;

du Comte de Rais en Angleterre,

IX. 1573.

que le Roi prioit la Princesse, en conséquence du traité qu'elle venoit de faire avec lui, de ne point écouter ces gens qui se CHARLE plaignoient sans cesse, & qui étoient frappés d'une terreur chimérique; de ne leur donner aucun secours, & de défendre à ses Sujets de leur en fournir : que tout ce qu'elle pouvoit faire pour eux, étoit de les exhorter à la paix & à la soumisfion : qu'ils avoient plus à esperer de la bonté du Roi que de leurs forces. Soit que la Reine crût que l'exposé du Comte ctoit véritable, foit qu'elle pensat que dans le trifte état où étoient les affaires des Protestans, il étoit inutile qu'elle se mit en frais pour les secourir, elle voulut bien paroître se rendre à ses raisons. A l'égard de l'argent que le Roi lui demandoit à emprunter, elle s'en excusa. Du reste elle promit d'observer fidélement le traité & de ne donner aucun snjet au Roi & à la Reine de se plaindre qu'elle eût manque envien à l'amitie qu'elle leur avoit jurée. Pour l'emprunt dont lui parla le comte de Rais. le Roi & la Reine ne le demandoient pas comme une chose qu'ils espérassent obtenir, mais ils vouloient sonder les dispositions de la Reine, & lui fournir un prétexte pour se débarrasser des Protestans, qui lui demandoient avec importunité la même grace.

La Reine après avoir fait au comte de Rais l'accueil le plus honorable, lui donna de grandes marques d'amitié, lorfqu'il prit son audience de congé ; & il fit si bien , que les Anglois furent dans la fuite fort lents à donner du secours aux Protestans, & encore plus lents à leur prêter de l'argent; en forte qu'ils ne reçurent plus d'Angleterre aucune assistance, ou du

moins très-peu.

ån er i

er i ler

a Rocie

rsik lac

oen ká

far a

Gaine

i COM Reers

in france

(B, 10<sup>th</sup>

S CHIPPEZ

at 120

nnin! 1 firs

ai pris

CHE

120

mer.

intel. ate fel

uro f

L COME!

dist

X

THE E

k a

cals.

de .

is in

KI K

1361

Quelque tems après, Guillaume de Sommerset comte de Worchester, premier baron d'Angleterre, & attache au par- de worches ti du Pape, à ce que disoient les Protestans mécontens d'Eli file du Roi fabeth, vint à la cour de France avec une cuve a baptifer qui Charle IX. étoit d'or massif, & il tint la fflie du Roi au nom d'Elisabeth Reine d Auavec les Procureurs de l'impératrice Marie aveule de l'enfant, gletere. & d'Emmanuel Philbert duc de Savoye. On l'appella Marie-Elifabeth du nom de fes deux marzines. Le comte de Worchester en s'en retournant pensa être pris par des Cor-saires François ou Flamans de la courut risque de la vie La Reine piquée de cette infulte au dela de tout ce qu'on d'Angleterre, Tome VI. KKkk

Le Comte de Worchef.

peut dire, ordonna à Guillaume Holftock, Commissaire CHARLE néral de la flotte Angloife, d'arrêter tout ce qu'il v avoitile vaiffeaux François & Flamans dans tous les ports d'Angle IX: terre - ce qui retarda encore le départ du comte de Mondon. 1.57.3

mery . & les secours que l'on destinoit aux Protestans : mais s'étant depuis appailée, elle fit femblant d'ignorer le deffein de ce Comte, qui partit enfin, mais bien tard. &cavec une pe

tite flote affez mal équipée.

Flifabeth fonge à fe

Depuis ce tems-là Elifabeth commença à fonces féricale. ment au mariage : sa situation lui faisoit craindre le méoris de ses Suiers . & les menées des Princes étrangers : & elle était persuadée qu'un mari & des enfans la mettroienra l'abri de ces allarmes. Les gens de la Cour plus touches de leur intérêts que de ceux d'Elifabeth, difoient que les biens les plus forts & les plus inébranlables du gouvernement étoient la Religion & la Justice; que tant que ces deux fondemens surfice. roient, elle ne devoit pas appréhender le mépris de fes Sisferis, dont les biens, les vœux. les espérances dépendoient de son falut, & dont les cœurs lui étoient attachés par une thatise que rien ne pouvoit jamais rompre ; & que cette chaîne étoit la fuite de fes ancêtres qui avoient été affis fur le trêne d'An: gleterre. Ils ajoutoient que les yeux de ses peuples écoient enchantés de l'éclat de ses vertus, & cent autres choses que les flatteurs ont toffiours fous la main. Et comme elle difois souvent qu'il y avoit peu de peuples qui adorassent le soiel couchant, ils répliquoient qu'il n'y avoit personne qui sit assez dépourvû de raison pour préférer aux rayons favorables d'un soleil éclatant, la lumière funeste & confuse de petites étoiles qui se couchent presque aussi-tôt qu'elles se levent. Outre cela elle craignoit les Puritains dont j'ai deja parle en effet ils avoient seme la division entre les Protestani : & ils excitoient de jour en jour de nouveaux troubles: ils avoient même déchiré par des libelles diffamatoires Cecile; Bacon; & les principaux Conseillers de la Reine, qu'ils accusoient de trahir la Patrie. Il est vrai que Jean Whigith , qui fut depuis archevêque de Cantorbery, les refuta de vive voix, & par écrit : mais malgré cela le mal alloit toûjours en croissant, & il fallut en venir à des édits très séveres pour le réprimer.

Pour rémédier une bonne fois à tous ces maux, la Réine

brûloit d'envie de se marier : & Catherine de son côté s'appliquoit à entretenir ce feu, & à l'allumer davantage par de CHARLE continuelles ambassades en faveur du duc d'Alençon, qui avoit aussi avec la permission du Roi ses émissaires particuliers à la cour de Londre. Cependant, ce jeune Prince ayant demandé à la Reine la permission de passer en Angleterre, lorsque les troubles recommencérent en France, elle s'y opposa, sous prétexte que le fouvenir du massacre de Paris étoit encore trop récent pour qu'on fût bien aife de l'y voir. & que les Protestans ne manqueroient pas de dire qu'il sortoit d'un mariage fouille de sang pour venir en célébrer un autre funeste à l'Angleterre,

IX.

1573

Les troubles continuoient en Ecosse après la mort de Jean Douglas com-Areskin comte de Marre, Jacque de Douglas comte de Mor- est fait Viceton nommé viceroi par le crédit d'Elifabeth, qui fit folliciter roi d'Ecoste. les Seigneurs en la faveur, commença par établir des loix trèsséveres pour donner une forme au Gouvernement de l'Etat. Son premier soin fut l'éducation du Roi, dont il chargea Alexandre Areskin ; le comte de Marre qui avoit un droit particulier à cet emploi, en ayant été exclus à cause de sa grande jeunesse. Il sut réglé qu'on ne laisseroit approcher du Roi aucun Papiste ni aucun factieux : qu'un Comte n'y viendroit qu'avec deux domestiques ; un Baron avec un , & tous les autres seuls & sans armes. Envain notre Cour opposa à Morton les comtes d'Athol, de Huntley & d'Argathel, Elifabeth renversa toute leur brigue, & Henri Killegré son ambassadeur les réduisit à accepter ces conditions : Que la Religion reçue en Ecosse seroit confirmée: Que tout le monde se soumettroit au gouvernement de Morton : Que quiconque feroit quelque entreprise contre 42 Religion recue contre le Roi, contre Morton, seroit déclaré coupable de haute trahison par le Parlement ; Que toutes les Sentences portées contre les Hamiltons, & contre les Gourdons seroient annullées, & que l'on donneroit une amnistie générale de tout ce qui s'étoit fait depuis x 567, excepté des meurtres des comtes de Lenox & de Murrai vicerois, dont on laisseroit la punition à la volonté de la reine Elisabeth. Pour empêcher que le Viceroi ne fût encore exposé au péril d'êcre assassiné, & le jeune Roi à être transporté en France par les Seigneurs KKkk ii

IX. 1573.

de la faction contraire, il fut résolu qu'Elisabeth se rendroit CHARLE garante par un acte public qu'Hamilton & Gordon ne serofent point inquietés pour le meurtre des Vicerois, & qu'on ne pourroit faire aucune poursuite sur cette affaire que de son-confentement. Tout cela ayant été réglé dans les Etats du royaume, & approuve de presque tous les Seigneurs, Kirkadi, à qui Murrai avoit donné deux ans auparavant le gouvernement d'Edimbourg, de Humes, Ledington, l'évêque de Dunckeld, & quelqu'autres gentilshommes qui étoient dans la citadelle, ne voulurent point accepter ces conditions; & méprisant l'autorité de Morton, déclarérent qu'ils tengient la citadelle, au nom de la reine d'Ecosse. Ce qui les rendoit si hardis, étoit d'un côté la force de la place, & de l'autre, l'espérance dont ils se flattoient que la France leur enverroit du secours: car on attendoit tous les jours Strozzi avec sastote. Ainsi malgré les priéres du viceroi & de Killegré, malgré les conditions avantageuses qu'on leur offrît pour les engager à la paix, ils ne voulurent écouter aucune proposition.

affiégés par les Anglois.

Là-dessus leurs adversaires ayant traité avec l'Angleterre, d'Edimbourg Guillaume Drury qui étoit à Barwick, eut ordre d'entier en Ecosse avec quinze cens hommes d'élite & un train d'artillerie, & d'affiéger la citadelle d'Edimbourg. Il éleva d'aberd cinq plates formes, d'où il canona continuellement la totte de David, jusqu'à ce qu'il l'eût entiérement ruinée. On denna l'assaut, & les Anglois s'emparérent du bastion d'Espur: ceux qui attaquerent de l'autre côté, furent repoulles avec parte : mais enfin, comme la garnison étoit considérablement diminuée, les uns ayant été tués, les autres étant morts ou de leurs blessures, ou de maladies, & le reste étant sort affoibli par les veilles, on en vint à un pourparler : Henri Ley, & Flet Ecossois, furent donnés en ôtage aux assiegés. Kirkadi & Robert Meluin descendirent par le moyen d'une corde, & déclarérent qu'ils étoient prêts de rendre la citadelle pourvû qu'on leur accordat la vie sauve à eux & à leurs gens. Comme on ne voulut point de conditions, ils retournérent dans la citadelle : mais pour surcroit de malheurs, ils trouvérent que des deux fontaines qu'ils avoient dans la place, l'une avoir été comblée par la chute d'une vieille muraille, & que l'autre étoit si exposée au feu du canon qu'il n'y avoit pas moyen d'y

aller prendre de l'eau. Ainsi la place sut rendue à discrétion = aux troupes d'Elisabeth après trente-un jours de Siège. On CHARLE traita les vaincus avec beaucoup de rigueur. Kirkadi, & Jacque son frere qu'on soupconnoit d'avoir eu part au meurtre du comte de Murrai, furent pendus: deux orfévres, l'un appellé Musman, l'autre Cock, accusés d'avoir fabriqué de la fausse Monnoye pour le service des rebelles, subirent le même châtiment. On fit grace à Milord de Humes, & à tous les autres par ordre de la Reine. Ledington fut envoyé prisonnier a Leyth, où il tomba malade, & mourut peu de tems après. On crut qu'il avoit été empoisonné. C'étoit un homme qui avoit l'usage du monde, d'un esprit fin & délié, mais fourbe : ce qui a donné occasion à Buchanan de lui donner le nom de Chameleon.

La citadelle

Ce malheur accabla entiérement le parti de la reine d'E- L'évêque de Rosse Ambascosse. Jean Lesley évêque de Rosse, qui avoit servi cette prin- sadeur de la cesse avec autant de constance que de fidélité, même au pé- reine d'Ecosse ril de sa vie, ayant eu ordre de sortir d'Angleterre se retira en France. France, d'autant plus promptement qu'il craignoit le ressentiment du comte de Soutampton, que ses dépositions avoient mis en grand péril, & de Henri Houard qui lui imputoit la mort du duc de Norfolck son frère. Pendant qu'il fut parmi nous, il ne cessa de solliciter en faveur de la reine d'Ecosse, tous les princes Catholiques, le Pape, l'Empereur, les princes d'Allemagne qui n'avoient point abandonné la Religion de leurs ancêtres, & sur-tout le roi de France. Tous les autres serviteurs de la reine d'Ecosse furent dispersés. Peu de tems après mourut Guillaume Houard baron d'Effingham, homme d'une fidélité & d'un courage à toute épreuve, qui avoit été autrefois gouverneur de Calais, & ensuite amiral d'Angleterre. Il étoit fils du fameux guerrier Thomas Houard duc de Norfolck, mari d'une seconde femme. Sa mort fut bientôt suivie de celle de Renaud Grey, que la reine d'Angleterre avoit crée comte de Cantorbery depuis un an. Ce titre avoit vaqué depuis la mort de Richard Grey qui avoit dissipé tout fon patrimoine, & qui étoit mort plus de cinquante ans auparavant,

Il y eut aussi cette année beaucoup de troubles en Irlande. Les maisons d'Oconor & d'Omores, qui sont les plus

KKkkiij

DIARLE lérent & brûlérent la ville d'Athlone fur la rivière de Sinery

IX & non contens de ces ravages, ils s'avançoient plus loin à del. 1573. sein de se joindre aux rebelles de la province de Mounster-mais lean Perott gouverneur du païs alla à leur rencontre & miren déroute Jacque Fitz-Moriz . & Fitz-Edmond commandant d'Imokell, leur tua beaucoup de monde, força le châreau de Main, où ils avoient une garnison Françoise, & les ayant pouffés infau'à l'Eglise de Kilmaloc, ou de saint Malachie, il les obligea de se soumettre à la Reine . & de lui demander humblement pardon. Dans le même tems le comte de Del mond & Jean son frère auteurs de cette révolte. furent ramenés d'Angleterre en Irlande par Edouard Fitton . & mis en prison à Dublin. Cependant Brian Mac-Phelim, qui s'étoit emparé de la meilleure partie du canton de Clandebove. brûla la ville de Knocferg dans la province d'Ulster, & excita tout le pais d'alentour à le révolter. La Reine v envoya avec

La Reine envoye le comte d'Effex en Irlande.

obligé d'entretenir deux cens chevaux & quatre cens fantas, fins pour la garde du pais.

Pour faire les préparatifs de cette campagne, on emprunta dix mille livres sterlins, & l'on engagea à cet effet les do, maines que la Reine avoit dans le comte d'Essex, pirt. William viceroi d'Irlande, qui n'étoit pas moins jaloux du jeune Comte que les Seigneurs de la Cour, fit tout ce qu'il put pour détourner la Reine du dessein de l'envoyer en Irlande, en lui faisant entendre que si le comte d'Essex venoit en ce pais là, toute la province d'Usser se revolteroit infailliblement. L'expédient que l'on trouva pour contenter le Vicero sans

une armée Vautier d'Evereux, qu'elle avoit fait comted'Effex,

parce qu'il descendoit des Bourchers comtes d'Esseck : ce qui fut l'ester d'une intrigue des Courtisans, qui jaloux du crédit que ce jeune homme avoit déja auprès de la Reine, surent ravis de l'éloigner de la Cour. Le jeune Comte ne suit pas la dupe de l'intrigue de ses rivaux : mais comme il avoit un courage bouillant, il ainma mieux quitter pour un tems les channes de la Cour, que de laisser échaper une si belle occasions de signaler sa valeur. Il se chargea de l'entreprise, à condition que lorsqu'il auroit chassie les rebelles du païs de Clandeboye, la moirie seroit pour lui & pour ses troupes, & qu'il seroit

abandonner l'entreprise, fut que le comte d'Essex prendroit 🛥 de lui les provisions de son Gouvernement. Il partit donc CHARLE vers la fin du mois d'Août; & après avoir essuyé une tempête affreuse auprès de Knocferg, il aborda dans cette isle avec les barons d'Arcy & de Rich gentilshommes de distinction ; Henri Knoll, & ses quatre freres; Michelet, Jean Cary; Henri, Guillaume & Jean Norris. Brian Mac-Phelim, dont toute la richesse consistoit en gros & menu bétail qu'il avoit enlevé de côté & d'autre, vint le trouver avec l'air d'un homme qui veut être de ses amis ; & après l'avoir félicité sur son heureuse arrivée, il lui offrit généralement tout ce qui étoit en son pouvoir. Mac-Gilespic, Mac-Guilly, Hugue baron de Dunganon, & d'autres gentilshommes de cette volée en firent autant. Mais Mac-Phelim ne se déguisa pas long-tems, & il alla joindre avec ce qu'il avoit de gens Turlogh de Lesnic.Il y eut quelques escarmouches, entre les troupes du comte d'Essex & celles des Rebelles. Mais toute l'année se passa sans rien faire, tantôt parce que l'argent manquoit, tantôt parce que les vivres venoient tard & presque toujours gâtés, tantôt à cause des maladies qui régnoient parmi les troupes; tantôt enfin, parce que le Viceroi refusoit de donner au Comte les provisions qu'il lui avoit promises. Le Général de l'armée Angloise ne pouvant soûtenir la dépense qu'il étoit obligé de faire, se plaignit hautement à la Reine de la trahison de ses envieux, qui l'avoient exposé à une perte presque certaine, mais qui retomboit autant sur l'Angleterre que sur sa perfonne : qu'il la supplioit d'ordonner que l'on payât son armée, & de lui faire don de la presqu'isse de May. La Reine touchée de compassion de l'état où il étoit, avoit résolu de le rappeller ; mais ses rivaux , qui obsédoient la Princesse , & qui lui parloient avec beaucoup de malignité de l'ambition du Comte, firent si bien qu'elle changea d'avis. Cependant le Comte d'Effex, n'ayant pû obtenir du Viceroi la permission d'entrer dans la province d'Ulster, & ne voulant pas demeurer oisif, entra dans celle de Mounster, enleva à Cone-Odonel gendre de Turlogh le château de Liffer, & le donna à Hugue Odonel. Il écrivit ensuite à la Reine que si elle vouloit faire bien fortifier trois places dans la province d'Ulster, & mettre des garnisons dans les endroits qu'il lui indiqueroit, elle en

IX. 1573.

tireroit par an plus de sept mille livres serlins, & que dante CHARLE deux ans elle n'auroit plus de dépense à faire pour l'entreties IX. des troupes.

1573. Irlandois par le comte d'£f-

Pendant que le comte d'Essex étoit dans ces inquiérudes. Défaite des Mac-Phelim, qui avoit tité depuis peu le capitaine More dans une embuscade qu'il lui avoit dressée, parut tout d'un coupe avec Turlogh & les Ecossois des Hebrides. Le Comte marcha droit à eux & les attaqua avec vigueur, leur ma deux cens hommes, & fit prisonniers Brian & sa femme, & Ray Oge frère uterin de Brian. Je viens au Siège de la Rochese.

Fin du cinquante-cinquiéme Livre.



HISTON

ର୍ଷ୍ଟର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅ ଆଧାର ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାନ୍ତର ଆଧାର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅ

## HISTOIRE

## JACQUE AUGUSTE DE THOU

## LIVRE CINQUANTE-SIXIEME.

E duc d'Anjou étant arrivé à faint Maixent, écrivit à la Noue le deux de Février, qu'il étoit plein de bonne volonté pour les Rochelois, & qu'il les exhortoit à rentrer dans leur devoir, afin de le mettre en état de leur en donner des preuves; qu'il seroit dans trois jours au camp; & que si dans ce tems-là ils vouloient se soumettre aux ordres du Roi, France. & mettre la ville entre ses mains, il leur donneroit parole qu'on leur conserveroit la vie, leurs biens, leurs dignités la Rochelle. & leurs privilèges: mais que s'ils persistoient dans leur rébellion, il pousseroit les choses aux dernières extrémités; qu'il ne quitteroit point les armes, qu'il ne les eût forcés à se rendre ; & qu'il les traiteroit de manière à ôter aux autres l'envie de se révolter. La Noue n'eut aucun égard à sa lettre; & les Rochelois y répondirent par des faits, & non par des paroles : car ils se mirent aussi-tôt à élever de nouvelles fortifications, & ils faisoient de tems en tems des sorties pour foûtenir leurs pionniers qui alloient chercher du bois. Le six de Février il y eut un combat fort vif,où la Noue se trouva, & Tome VI.

CHARLE IX.

1573.

IX. 1573.

où les troupes du Roieurent du dessous. Le même jour la gar-CHARLE nison entreprit de brûler le bâtiment qu'on avoit enfoncé à l'entrée du port : mais les feux d'artifice qu'ils y jettérent fu. rent à l'instant éteints avec assez de facilité , parce que la maree se retirant alors. l'eau se trouva si basse, que notre cavalerie passoit & repassoit sans peine autour de ce vaisseau dans l'espace qui étoit entre les deux forts que nous avions bâtis à l'entrée du canal ; ce qui étonna beaucoup les Rochelois, qui n'avoient jamais vû cet endroit guéable. Il y eut un autre combat deux jours après; mais la garnison maltraitée par le canon du vaisseau enfoncé sut obligée de se retirer dans la ville avec perte.

> Pendant ce tems-là, le duc d'Anjou arriva à Mauzé à sept lieues de la ville. Il écrivit encore de-là à tous ceux qui étoient dans la Rochelle, aux anciens & aux nouveaux habitans, & à la Noblesse : il les assure de sa bienveillance, & les exhorte à rentrer dans le devoir ; que le Roi n'étoit pas si irrité contre eux, qu'ils ne pussent espérer d'obtenir pardon de leur révolte, & de rentrer en grace avec lui, s'ils prenoient le parti de l'obéissance; mais que s'ils persistent dans leur obstination, ils doivent s'attendre à éprouver la juste févérité du Prince, & qu'ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur ruine, qu'il regarde comme inévitable. Les Rochelois lui firent réponse, & après l'avoir remercié, ils le priérent d'intercéder pour eux auprès du Roi, & d'engager S. M. à rétablir la paix & la tranquillité dans le Royaume, & à leur donner des suretés qu'on leur laissera la liberté de conscience.

Arrivée du duc d'Aniou devant la Rochelie.

Le lendemain le duc d'Anjou arriva au camp, & il s'avança avec quelques cavaliers jusqu'à la porte de Cogne, où il fut salue à l'ordinaire par la décharge de toute l'artillerie. Il s'en alla ensuite à Nieul accompagné du duc d'Alençon son frére, du roi de Navarre, du prince de Condé, du dauphin d'Auvergne fils du duc de Monpensier, des ducs de Guise, d'Aumale, de Nevers, de Longueville, & de Bouillon, d'Antoine de Cruffol duc d'Uzez, du bâtard d'Angoulême, du maréchal de Cossé, de Blaife de Monluc, de Christophle de la Chapelle aux Urfins, de François le Roi feigneur de Chavigny, du comte de Rais, & de Michel de Sevre, grand

à

LUE.

è.

ŧψ

1

(2

IX. 1 573.

prieur de Champagne. C'est là qu'il établit son quartier jusqu'à la fin du siège. On resta quelque tems sans rien entre- CHARLE prendre, parce que les troupes qui venoient de Guyenne n'etoient pas encore arrivées. Dès qu'elles furent au camp, on délibéra fur la conduite du siège, & il s'éleva de grandes disputes à ce sujet, parce que les Généraux étoient fort partagés fur la manière de conftruire les tranchées : d'ailleurs, chacun demandoit les postes où il y avoit le plus de péril, & par conséquent le plus de gloire à acquérir, & le Général ne pouvoit les donner aux uns sans offenser les autres. Dans cet embarras, voici le parti auquel il se détermina. Comme on avoit ouvert la tranchée en plusieurs endroits différens, il partagea la conduire de toutes ces branches aux ducs de Monpensier, d'Aumale, de Guise, de Nevers, de Longueville & de Bouillon, à Biron, & au comte de Rais, ausquels il joignit encore le marquis de Mayenne, cadet du duc de Guise, Monluc, Chavigny, & de Sevre, qui se chargérent de bâtir un fort auprès du moulin de la Brande, des décombres qui étoient aux environs, parce que c'étoit-là que la tranchée devoit aboutir. L'endroit étoit éloigne de cent-cinquante pas de la porte de Cogne, & de six vingts du côté de la place. Il fe donna pendant ce tems-là divers petits combats; & quatre jours après, le capitaine Mirant, Rochelois, qui commandoit quelques bâtimens armés en guerre, entra dans le port au clair de la lune, & enfin dans la ville, avec un butin de cinquante muids de vin, & de vingt-cinq muids de bled, malgré plus de cent coups de canon qu'on tira contre lui tant des deux forts que du vaisseau enfoncé. Les habitans allérent en pompe au - devant de lui, & le reçurent comme ils auroient pu faire Mongommery, s'il étoit arrivé avec sa flote auxiliaire.

Le lendemain le duc d'Anjou vint dîner au fort de Coureille, & pendant qu'il retournoit à son quartier, on combattit quatre heures durant auprès de la porte de Saint Nicolas. Pendant ce tems-là, le sieur de Grand-Ris s'avança jusqu'au village de Fontaines avec un détachement de cavaliers, qui portoient chacun un arquebusier en croupe ; & après y avoir remporté quelque avantage, & fait des prisonniers, il rentra dans la ville. On essaïa de renouer le pourparler qui avoit LLII ij

CHARLE IX. été différé jusqu'alors, parce que le peuple craignoit toûjours quelque surprise : sa défiance sut même augmentée par une lettre que Tofinghi, principal conseiller de Strozzi, leur écrivit quelques jours avant l'arrivée du duc d'Anjou. C'étoit pour leur conseiller de s'en aller à la Floride avec toutes leurs familles, afin de ne plus troubler la tranquillité de la France; & s'ils prenoient ce parti, il s'offroit d'être leur chef. Ce conseil leur parut très-ridicule, & ils le regarderent comme venant d'un Italien, qui auroit été bien aife de dépeupler la France pour y amener de nouvelles colonies de ses compatriotes. Une conjuration qu'on venoit de découvrir tout nouvellement, augmenta encore les soupçons des habitans: un nommé la Blanchardière, autrefois maître d'hôtel de Téligny, en étoit l'auteur. Il avoit dessein de surprendre la ville, & il avoit tâche d'engager la Noblesse à se joindre à lui pour réuffir dans cette entreprife.

Pourparler

Les Députés que le duc d'Anjou nomma pour la conférence, furent Biron, Strozzi, Rene de Villequier, & l'abbé de Guadagne: ceux de la ville furent la Noue, le Maire, de Mortyers, & Morisson. Le comte de Rais y survint aussi, lorsque la conférence étoit déja commencée. Guadagne, qui étoit porteur des ordres du Roi, en fit l'ouverture en difant : " Quoique S. M. ne soit pas obligée de rendre compte " de ses actions, ni de ses desseins, & qu'elle soit en droit de » contraindre tous ses sujets à lui obeir ; cependant elle veut » bien par une bonté singulière, entrer en conférence avec "eux." Après ce préambule, il fit un long discours, pour montrer que ce qui s'étoit passé à Paris n'avoit point été fait en haine de la religion Protestante; mais pour étouser une conjuration détestable, que Coligny & ses complices avoient tramée contre le Roi, contre la Reine, contre les fréres du Roi, & contre tout le Royaume : Qu'il étoit vrai que le tumulte de Paris avoit gagné dans d'autres villes, où la sévérité ne devoit pas avoir lieu; mais que le Roi n'y avoit eu aucune part, & qu'il en avoit arrêté les suites par des défenses très expresses : Qu'il avoit eu la bonte d'écrire aux Rochelois d'une manière très-propre à les perfuader de sa bienveillance; mais qu'au lieu de répondre aux bonnes intentions de S. M. ils avoient écouté de mauvais conseils, & pris les

IX. 1 573.

armes contre leur Souverain, surpris ses galéres, maltraité = du Vigean, qui leur étoit envoyé de la part du Roi pour les CHARLE porter à la paix : Que malgré tant de sujets de mécontentemens le Prince avoit bien voulu donner des assurances publiques: Ou'il vouloit qu'à l'avenir les édits faits en faveur des Protestans fusient observés inviolablement : Ou'à la vérité il avoir défendu les assemblées; mais qu'ils ne devoient pas croire que cette défense portat aucun préjudice ni à leur religion, ni aux édits qu'on leur avoit accordes : Que le Roi n'avoit eu d'autre vûë par-là que d'affermir la tranquillité publique. qui avoit été fouvent troublée par ces assemblées, où ils alloient sous prétexte d'entendre les prédications de leurs Ministres, comme l'expérience ne l'avoit que trop montré; mais que dès que la tranquillité feroit affermie, le Roi ne manqueroit pas de pourvoir à la liberté de leurs consciences d'une manière qui ne leur laisseroit rien à désirer : Qu'à l'égard des Rochelois, la volonté du Roi étoit qu'ils eussent la liberté de conscience, telle qu'elle est portée par les édits, & le libre exercice de leur religion dans seur ville, pourvû qu'ils se soumissent au Roi pour le reste, qu'ils reçussent les Commandans qu'on leur enverroit, & qu'ils obeissent à leurs ordres: Oue s'ils vouloient accepter fur le champ ces conditions, ils ne devoient nullement douter que le Roi naturellement bon. ne leur pardonnât tout le passé, & ne les reçût en ses bonnes graces; mais que s'ils persistoient dans leur désobeissance, ils devoient s'attendre aux extrémités les plus fâcheuses, & à la ruïne entière de leur ville : Qu'ils se flattoient en vain du secours des Anglois, & de l'arrivée de Mongommery ; que c'étoit une espérance chimérique dont on les amusoit: Que le Roi étoit parfaitement d'accord avec la reine d'Angleterre, qui ne feroit rien contre la religion du traité conclu entre les deux Couronnes: Que Mongommery ne cherchoir qu'àrentrer dans les bonnes graces du Roi; qu'ainsi l'espérance qu'ils fondoient sur lui étoit incertaine & trompeuse : Qu'ils devoient donc profiter de ses avis, prendre de bonne heure un parti raisonnable, & ne pas se jetter d'eux-mêmes sans nécesfité dans un malheur inévitable.

Les Rochelois répondirent, qu'ils étoient sensiblement touchés de ce qu'on faisoit passer dans l'esprit du Roi pour LLlliij

IX. 1573.

CHARLE défendre leur vie : Que rien n'avoit jamais été plus profondé. ment grave dans leur cœur que l'obéiffance qu'ils doivent à S M. Oue tous les Princes & les Grands de leur parti & de leur re. ligion . & furtout Coligny , avoient toûjours eu grand foin de les inftruire de ce devoir. & de les y affermir par leur exemple par leurs exhortations. & par leurs lettres: Que dans le reme ou'il leur venoit des couriers & des lettres de tous côtes pour les avertir de songer à deur sûreté. & que la vûë du peril avant le tumulte de Paris, les avertissoit assez d'y penser, ils avoient demandé conseil à Coligny : Que ce Seigneur les avoir non-seulement exhortes à rejetter ces soupcons sinis. tres : mais qu'il les avoit même repris avec force, de ce qu'ils prêtoient trop l'oreille à des gens defians, qui cherchoient à troubler la tranquillité publique : Que depuis le maffacre. quoiqu'ils eussent à leurs portes le baron de la Garde leuren. nemi déclare, qui avoit sais toutes sortes d'occasions de les véxer: quoiqu'ils vissent clairement qu'on vouloit les réduire à la nécessité de se désendre, & qu'ils ne pouvoient espérer de paix solide; cependant ils étoient toûjours demeures fideless Ou'ils avoient écrit au Roi le quatorzieme de Décembre, qu'ils étoient prêts à se soumettre à ce qu'il lui plairoit d'ordonner, pourvû qu'on ne les attaquât point; qu'on fît éloigner la flote du baron de la Garde, & qu'on leur donnât tant pour eux que pour les autres Protestans du Royaume des furetés suffisantes qu'on ne toucheroit point à leur religion, à leur vie, à leurs dignités, ni à leurs biens : Qu'on n'avoit eu aucun égard à leurs justes demandes ; qu'on leur avoit fait la guerre, que le baron de la Garde, au lieu de cesser ses hostilités, les avoit augmentées de jour en jour ; & que ne pouvant reuffir à force ouverte, il avoit eu recours à la rufe: Que sous prétexte d'un pourparler, il avoit envoyé des galeres pour examiner la situation de leur ville, & les endroits par où l'on y pouvoit aborder : que cette fourberie avoit été attestée par le témoignage d'Agostini, & de Greghetto Giul timano, qui furent faits prisonniers: Qu'à l'égard de du Vigean, ils avoient été très-fachés du fait dont on leur faisoit un grand crime ; qu'ils l'avoient regardé comme un attentat contraire à toutes les loix: Qu'une partie de ceux qui y avoient

eu part, avoient passé dans l'armée du Roi, mais que ceux === qui étoient restés chez eux avoient été punis de mort en sorte CHARLE que sur cet article on n'avoit aucun juste reproche à leur faire: Ou'au reste ils remercioient très-humblement S. M. de ce qu'elle vouloit bien leur promettre l'observation de ses édits: qu'ils la supplibient très-respectueusement de vouloir bien faire exécuter par le duc d'Anjou, une résolution si équitable, si pieuse, si sainte, & de leur accorder quelque tems pour en donner avis aux Eglises de leur communion, répandues dans toutes les parties du monde ; parce qu'il ne seroit ni juste, ni fur pour eux de rien faire sans les consulter: Qu'en attendant ils supplioient le Roi de faire cesser les hostilités, de leur accorder par-tout l'exercice de leur religion & la liberté de tenir leurs assemblées. Que S. M. devoit être persuadée qu'il ne s'y passoit rien qui ne regardat la gloire de Dieu, & la tranquillité publique. Ainsi finit cette conférence, où l'on ne convint de rien.

Le lendemain les affiégés firent une fortie, où l'on se battit pendant six heures. La Nouë y courut risque de la vie; mais il fut sauvé par Marsault, qui mourut quelques jours après de ses blessures. Du côté du Roi, Jean de la Garde seigneur de Vins, Louis Breton seigneur de Grillon, Joseph Boniface de la Mole, François de la Madelaine seigneur de Ragny, d'Auxy gentilhomme de la chambre du duc d'Anjou, & Serillac Colonel d'infanterie furent blesses dans cette action: Boubas & Nansy y furent tues. Ce qu'il y eut de plus remarquable, ce fut le courage, & la presence d'esprit des femmes de la ville, qui sans se soucier du péril où elles s'exposoient, couroient de tous côtes sur le rempart au milieu des combattans, & portoient avec une activité étonnante du vin, des confitures, & d'autres afraichissemens semblables, à ceux qui étoient ou blessés, ou accablés de fatigue.

Les députés qui avoient affisté à la conférence étant de retour dans la ville, rendirent compte au Conseil en prefence d'un grand nombre de Ministres & de nouveaux habitans, des propositions saites par l'abbé de Guadagne. La plûpart étoient d'avis que comme on ne pouvoit compter sur aucun secours, & que la ville se trouvoit dans une grande disette de vivres, on songeât de bonne heure à la paix; mais les

1573.

IX.

1573.

Ministres, qui pensoient bien différemment, eurent assez de cré-CHARLE dit sur l'esprit du peuple pour faire suspendre la résolution, jusqu'à ce qu'on cut examiné avec plus d'attention les vûes & les desseins des ennemis, afin de découvrir s'il n'y avoit point de surprise à appréhender de leur part: Que d'ailleurs il ne falloit rien faire sans consulter leurs freres: Que cette bonté du Roi, dont on leur parloit, se contredisoit visiblement, puisqu'elle promettoit aux Rochelois le libre exercice de leur religion, tandis que par d'autres édits elle le défendoit dans tout le Royaume comme contraire à la tranquillité de l'Etat. Que fignifioit cette contrariété, finon que la vûë de la Cour étoit d'ôter aux Protestans par une paix simulée, la ressource d'une juste désense, afin d'exterminer ensuite dans toute la France, l'exercice de la religion qu'on aura permis à la paix ? A ces considérations Jean Girard ajouta plusieurs choses très propres à animer les Rochelois. Il appuya furtout fur l'exemple de Saint-Jean d'Angeli. Que quoique cette place fût bien inférieure à la Rochelle, leurs fréres néanmoins y avoient fait une si belle désense, qu'ils avoient obligé les affiégeans à leur accorder des conditions raisonnables: surtout, ajouta-t'il, évitons ces conférences; où nos ennemis n'ont d'autre but que de nous corrompre, ou du moins de nous affoiblir. L'experience ne nous a-t'elle . pas appris qu'elles sont souvent pernicieuses & rarement utiles? On se rangea à ce sentiment, & l'on résolut de traiter à l'avenir par écrit, & de ne consentir à des pourparlers que rarement: Que quand il s'agiroit de paix, il ne falloit rien conclure, sans y comprendre tous ceux qui faisoient profes-

sion de la même religion. Les conférences n'ayant rien produit, on dressa le dernier Février une batterie contre le mur qui touchoit au bastion de l'Evangile, & contre la tour qui étoit audessus de la porte de Cogne, où les assiégés avoient mis deux piéces de canon, qui tiroient continuellement sur le camp. Dès qu'ils eurent fait bréche, les assiégés y coururent en foule, hommes & femmes, pour la réparer avec des facs pleins de laine. Pendant qu'ils y travailloient, il arriva un trompette qui les fomma de se rendre ; & les Généraux s'étoient persuadés que le peuple effrayé du fracas du canon', fongeroir tout auffi-tôt auffi-tôt à capituler. Pour toute réponse, on fit sur le soir = deux forties des deux côtés de la ville. l'une commandée CHARLE par la Nouë, & l'autre par le capitaine Normand, La Nouë avant eu affaire à la cavalerie du Roi, fut repoussé & obligé de rentrer dans la ville : pour le Normand, il remporta quelque avantage fur les ennemis. & rentra fans autre perte que d'un seul homme. Le duc de Guise & le comte de Mayenne son frére qui étoient ce jour-là de tranchée, y combattirent avec beaucoup de valeur. Du côté des affiégeans. Dumont lieutepant de la premiére compagnie du régiment de Strozzi fut tué. Emery de Barbezieres comte de Chemeraut. Claude de Beauvilliers comte de Saint-Aignan lieutenant du duc d'Alencon, Charle Robert de la Marck comte de Maulevrier frére du duc de Bouillon , & Charle de la Grange seigneur de Montigny y furent blessés.

Quoique les Ministres eussent fait décider dans le Conseil qu'on éviteroit à l'avenir les conférences cependant l'autorité de la Nouë l'emporta. & il fut résolu que l'on tenteroit encore cette voie. Ce grand homme eut le rare talent de se faire également estimer des deux partis. Pendant qu'il fut avec les Rochelois, il se signala pour seur service ; & lorsqu'il trouva le peuple disposé à la paix, il y travailla avec tout le zéle possible; mais toujours avec tant de prudence, que jamais les habitans n'eurent le moindre foupçon contre lui, & que les Généraux de l'armée du Roi qui jugeoient équitablement des choses, ne trouverent rien de blamable dans sa conduite. On envoya pour ôtages à la ville, Strozzi, la Batreffe chevalier de Malte, Commissaire général des vivres, & Jean du Val de parler encore Mandreville : la Nouë, le Maire & Morisson se rendirent au inutile. quartier du duc d'Anjou en qualité d'ôtages de la ville. Ce Prince les reçut avec beaucoup de bonté, & leur dit que le Roi n'ajoutoit rien aux conditions proposées par Guadagne: que les Rochelois se flattoient en vain du secours de l'Angle. terre; qu'il le scavoit par des lettres de Languillier que l'on avoit interceptées. Qu'ainsi ils feroient bien de souscrire aux conditions qu'on leur avoit offertes, & de suivre l'exemple de la ville de Montauban qui les avoit reçûes. Ensuite il tira la Nouë à quartier, & l'entretint seul à seul : il fit la mê. me chose avec les deux autres ôtages, & il leur représenta à M M m m Tome VI.

IX I 573.

tous le péril, dont ils étoient menacés, & il les exhorta à s'en CHARLE garantir par une bonne paix.

IX. 1573.

Cependant les batteries qui ne discontinuoient pas de tirer, ruinérent presque entiérement la tour de la porte de Cogne, & mirent en piéces les deux coulevrines que les habitans y avoient placées : ce qui causa de grands mouvemens dans la ville. Les Ministres, qui avoient plus à craindre que les autres, mettoient tout en œuvre pour empêcher l'accommodement; tantôt en public dans leurs prêches, & tantôt en particulier; allant de maison en maison prier, caresser, solliciter les habitans de ne recevoir aucunes conditions, & de continuer à se défendre vigoureusement. Leurs menées ne furent pas sans effet : car il fut résolu qu'on ne recevroit aucune condition sur la religion, qui ne sût générale pour toutes les Eglises qu'ils avoient dans le Royaume.

La conférence ayant recommence le quatre de Mars, la Nouë, Morisson & le sieur d'Etambé s'y trouvérent pour la ville. Le comte de Rais déclara d'abord que le Roi ne vouloit pour le present accorder l'exercice libre qu'à la seule ville de la Rochelle: Que cette grace s'étendroit pourtant à toutes les autres dans la suite, mais successivement & l'une après l'autre. Cette restriction sit rompre la conférence, & on resolut de renvoyer l'affaire au jugement du peuple, & non à celui du confeil de la ville; afin que si on jugeoit à propos de préférer une guerre ouverte à une paix desavanta. geuse & peu sincére, ils se disposassent à souffrir les plus grandes extrémités. Cependant la Noue qui avoit à soutenir deux personnages très-opposés, celui de désenseur intrépide de la ville, & de conciliateur modéré, n'étoit pas content de la situation, & il cherchoit tous les jours dans les occasions périlleuses que presentoient les sorties continuelles, le moyen de se retirer par une mort glorieuse d'un état si embarraffant, & si exposé aux calomnies de l'un & de l'autre parti.

To due d'Ana male tué.

La veille de la conférence Claude de Lorraine duc d'Aumale fut tué d'un coup de coulevrine dans un combat long & opiniatre, qui se donna sur le soir. Il étoit caché derriere un mantelet; mais ce rempart ne fut pas assez fort pour le mettre à couvert du boulet. Le regret que cette perte caufa dans l'armée du Roi ne fut pas comparable à la joie qu'elle = répandit dans la ville : & les Ministres ne manquérent pas CHARLE de déclamer dans leurs chaires, que Dieu commençoit à venger le sang de Coligny & de ses amis, versé indignément par des scélérats, à la tête desquels étoit le duc d'Aumale,

IX. 1573.

Comme il ne restoit plus aucune espérance d'accommode- La Nove rement, la Nouë fommé de sa parole par le comte de Rais toutne au passa dans le camp du duc d'Anjou avec la Roche Esnard, comme il l'a-Champigny & la Salle, qui prétexta une maladie. On fut voit promis. bien aise d'avoir ôté aux habitans un aussi grand capitaine que la Nouë; parce que quelque zélé qu'il fût pour la paix, la presence ne laissoit pas de soutenir le courage des assiégés. A l'égard de la ville, les plus fages & les plus honnêtes gens qui connoissoient la vertu & la fidélité inviolable de la Noue, non-seulement excusérent sa retraite, mais la louérent : elle fut au contraire fort blâmée des Ministres, qui plus inquiets de leur propre péril que du salut du peuple, se déchaînoient continuellement contre tous ceux qui conseilloient la paix. Ils poufférent l'extravagance jusqu'à déclamer dans leurs prêches emportés contre ceux qui faisoient des prisonniers dans l'espérance d'en tirer de l'argent. Ils les traitoient d'avares & de prévaricateurs de la cause de Dieu, & ils soutinrent dans une these publique, qu'il y avoit de l'impieté à faire quartier aux ennemis dans cette guerre ; ils allérent même jusqu'à publier un écrit, où ils appuyoient cette doctrine par des passages de l'écriture, ausquels ils donnoient des sens corcés pour leur faire signifier tout ce qui leur plaisoit. Il est vrai, & il faut l'avouer à la honte du Clergé, que dans ces derniers tems, nos théologiens de Paris & des principales villes du Royaume, ont soutenu comme eux pendant les troubles, cette opinion si contraire à l'humanité, aux droits de la guerre, & à la foi publique.

Outre les raisons que j'ai rapportées de la retraite de la Nouë, on dit que le ressentiment qu'il eut d'une injure particuliere, dont on ne lui avoit pas donné une fatisfaction suffisante, avoit hâté sa sortie. On prétend qu'ayant un jour parlé vivement dans le Conseil pour engager les habitans à accepter les conditions qu'on leur offroit, il fut suivi en sortant par un Ministre nommé la Place, qui le poursuivit

MMmmi

1 X

1573.

iufque dans fa maifon. & que ce furieux peu content de l'avoir CHARLE appelle plusieurs fois traitre & déserteur poussa l'ourrage julqu'à lui presenter son poing ferme dans le visage. La Noue, qui par sa grandeur d'ame étoit beaucoup audessus d'une injure de cette nature, n'en fut que légérement émil. & la folie de cet homme lui caufa plus de pitié que de colére: mais quelques Gentilshommes, qui étoient dans la maifon , ne furent pas si tranquilles . & ils auroient puni cet infolent, comme il le méritoit, si l'offense ne les en est empêché. La Nouë se contenta de faire prendre ce Ministre. & de le renvoyer à sa femme, à qui il disoit de tems en tems d'avoir soin de la fanté de son mari, qui avoit beaucoup de disposition à devenir furieux, & de ne le laisser plus sortir. En effer ce fur là comme le commencement d'une folie accompagnée de fureur, qui éclara depuis. & qui dura fi longtems, qu'on fut obligé de le déposer.

Les habitans furent sensiblement touchés de la retraite de la Nouë, & de quelques autres qui suivirent son exemple. sans néanmoins perdre courage : ils résolurent donc de soutenir le siège jusqu'à la dernière extrémité. & pour s'v engager tous par un nouveau crime, ils tirent des prisons quel. ques conjurés, qu'ils font exécuter publiquement. Ils choisirent ensuite six des habitans, à qui ils donnérent un pouvoir illimite; à condition pourtant qu'ils ne feroient rien sans la participation du Maire & du confeil de ville. Les fix qu'ils nommérent, furent Chaillou, des Essars, le Normand, la Rivière, le Lis, & Gargouillaud.

Les affiégeans recommencérent à battre la place, & continuérent quatre jours de suite. Le quatorze de Mars on apporta des lettres de Mongommery, dont la date avoit plus d'un mois; on les lut en plein Conseil : il s'excusoit sur son retardement, & il leur faisoit esperer qu'il arriveroit dans un mois avec quarante-cinq vaisseaux de guerre, & vingtcinq autres chargés de toutes fortes de provisions. Le lendemain ils reçurent un courier de Sancerre, qui leur apprit la vigoureuse défense des affiégés, qui avoient déja soutenu trois assauts, où ils avoient vigoureusement repoussé les ennemis. La nuit suivante on fit une sortie qui engagea un combat sanglant; car les assiégés s'étant avancés jusqu'à la tranchée,

iertérent l'épouvante dans le camp. Serillac bleffé dans le combat du vingt & un Février, fut tué dans celui-ci. CHARLE L'arrivée de Cosseins arrêta enfin le progrès des assiégés: les piquiers & les cuirassiers fondirent sur eux . & les obligerent à se retirer avec précipitation de la tranchée dans les fossés de la ville, avec perte d'environ douze de leurs gens.

IX. 1 573.

Les Ministres de leur côté ne s'oublioient pas : non contens d'animer le peuple dans leurs prêches, ils avoient des entretiens particuliers avec des scélérats prêts à tout entreprendre. Ouelques-uns de ces derniers avant passe dans le camp du Roi déclarerent que les Ministres les avoient subornés, & leur avoient fait promettre d'affassiner les ducs de Guise & de Nevers, soit que cette accusation fût véritable. & qu'ils s'en repentissent ; soit que ce fût une fausseté qu'ils

avancoient pour s'attirer la faveur des affiégeans.

Deux jours après on fit quelque changement dans les batteries : celle qu'on avoit dressée contre le fort de Coureille fut portée auprès du moulin de la Brande. & pointée contre la porte de Cogne & le bastion de l'Evangile. Cette nouvelle attaque obligea les habitans de porter en diligence de la terre pour fortifier la partie du rempart qui est entre ce bastion & la porte Rambaud. Du côté des assiégeans on poussa jusqu'au bord du fossé la tranchée qui commençoit à Paleran, & l'on y posa des gabions; mais les assiégés avant fair une sortie la nuit renversérent ces gabions, passèrent au fil de l'épée le corps-de-garde, & repoussérent les assiégeans, après leur avoir tué plus de cinquante hommes. Dans le même tems le comte de Rais reçut, descendant de la tranchée, un com de moufquet dans le flanc gauche, au même endroit précisément, où Chavigny fut blessé quelque tems auparavant, comme nous l'avons dit ci-desfus.

Les corps-de-garde des deux partis étoient si près les uns des autres, qu'ils pouvoient se parler sans peine. Chaillou étoit mal avec le Maire, & en avoit reçû quelques mauvais traitemens, qui l'avoient rendu suspect au peuple. Un jour qu'il étoit de garde, il fit appeller Goas colonel d'infanterie, avec lequel il étoit lié depuis long-tems, & qui se trouvoit alors de garde du côté des affiégeans, & s'étant entretent

MMmmiii

Familièrement avec cet ancien ami, il le pria de deman-CHARLE der pour lui au Général un fauf-conduit. Goas l'obtint par IX. l'entremife du duc de Nevers, & Chaillou fous prétexte de 1573. On comptoit alors douze mille huit cens quatre-vingt-dix coups de canon tirés contre la ville depuis le commencement

du mois jusqu'à ce jour.

Aussi-tôt après, un détachement de douze cens hommes s'avança du côté de la porte Maubet pour s'emparer de la contrescarpe, & descendre ensuite dans le fosse à dessein de se rendre maître des casemates qu'on y avoit faites; mais ils furent vivement repoussés par les asségés, & il s'éleva tout à coup un vent violent qui les força d'abandonner cette entreprise. Enfin il y eut un combat de cavalerie vers le quartier de Tadon. Du côrdes affiégés, la Lourier fut tué dans cette action . & Guimenier son frere y fut fait prisonnier. Les assiégeans y tirérent deux cens coups de canon: & comme on jugea qu'ils vouloient attaquer la porte du Colombier, les Rochelois y firent à la hâte de nouveaux ouvrages. Le jour suivant nos troupes parurent en armes du côté de la porte de Cogne & de celle de Saint-Nicolas ; mais les affiéges ne branlérent pas. Sur le foir on descendit pour la seconde fois dans le fossé du côté de la porte du Colombier & de la porte Rambaud, pour s'emparer des casemates qui sont autour du bastion de l'Evangile: l'entreprise échoua encore, & ceux qui la tentoient furent vivement repoussés par la garnison. On tira pendant ce tems-là plus de quatre cens coups de canon,

Deux jours après, le combat recommença du côté de Tadon; & comme le canon des deux partis fouettoit sur cet en droit; il y eut beaucoup de monde de tué des deux côtés, entre autres le jeune de Losses, fils de Jean de Losses, entre autres le jeune de Losses, fils de Jean de Losses commençoient à sousser et le plaindre : il n'y avoit point d'argent pour les payer, peu de vivres, beaucoup de maladies, beaucoup de désertion dans l'insanterie, beaucoup de murmures parmi la Noblesse, qui se lassoit d'un siège qui n'avançoit point; en sorte qu'elle menaçoit hautement de s'en aller sans demander de congé au Genéral. On tint conseil là-dessus, & le seul remède qu'on trouva sut de hazarder un

80

assau t. Le duc de Nevers, qui depuis la mort du duc d'Au- == male avoir été chargé de pourvoir aux besoins du siège, CHARLE prépara tout ce qui étoit nécessaire, & la nuit même il fit dreiser trente gabions sur le bord du fossé, & les sit garder par quatre cens hommes choisis : par ce moyen on pouvoit aller à couvert depuis la tranchée jusqu'au fossé. Le mur de pierre de taille qui étoit devant le bastion de l'Evangile, ayant enfin été ruiné par le canon, qui tiroit jour & nuit, ces ouvrages enterrés, qu'on appelle aujourd'hui Casemates commencerent à paroître : il falloit absolument s'en emparer, sans quoi il n'étoit pas possible de percer le rempart, ni de miner , ni d'en venir aux mains avec l'ennemi. Il y en avoit sept, entre lesquelles quelques-unes élevées de six pieds audessus du rez de chaussée, avoient des ouvertures, d'où l'on faifoir un si grand feu, qu'on ne pouvoit ni descendre dans le fossé, ni même y regarder impunément : les autres étoient fi basses, qu'à peine les voyoir-on, & l'on y alloit par des conduits souterrains depuis le mur de la porte de Cogne. Une autre difficulté, c'est qu'il y avoit près de quatre pieds d'eau dans le fosse, & que la terre, qui étoit grasse& gluante, étoit couverte de cloux & de chausses-trapes, qui incommodoient fort ceux qui alloient à l'assaur ; & il ne se passoit point de jour qu'il n'y eût fur le fosse quelque Enseigne, quelque Officier général, quelque Capitaine de tué. Là-dessus le duc d'Anjou de l'avis des Seigneurs & des Officiers généraux, ordonna qu'on s'it des ouvertures au fossé en plusieurs endroits ; mais on y trouva de grandes difficultés, parce que le bord du fossé étoit une espèce de roc, où le ciseau avoit peine à mordre. On les fit pourtant, mais si étroites qu'à peine avoientelles six pieds de large. Les soldats qui descendoient par-là por toient devant eux des facs pleins de laine, des storesi, des ais épais d'un pied, & hauts de cinq, & d'autres mach nes semblables, dont on avoit provision. C'étoit comme un rempart portatif, qui couvroit le front & les flancs des foldats. & à l'abri duquel ils pouvoient approcher des casemates, & jusqu'au pied des murailles de la ville. On avoit eu soin encore de dreffer une batterie de trois piéces de canon pour foüetter au haut de la muraille, & en écarter les défenseurs. On fit de plus porter à la tête de la tranchée deux cens tonneaux

ΙX. 1573. CHARLE

CHARLE

I X.

Maréchaux de camp furent chargés de reconnoître la bréche

1 573.

Le jour de l'attaque fut fixé au fept d'Avril, & afin que tout

se passat sans tumulte & en bon ordre, on fut d'avis de renir caché le jour qu'on devoit donner l'affaut. Mais le secret n'ayant pas été gardé, le duc de Guise, Mayenne, & le bâtard d'Angoulême accoururent au bord du fossé, suivis d'une foule de Noblesse. Le duc de Nevers qui avoit ordre de ne laisser approcher personne que ceux qui étoient commandés pour le travail, ou pour le corps-de-garde, pria ces Seigneurs de s'en retourner, mais inutilement. Il se douta que cette jeunesse avide de combats & de gloire jusqu'à la vanité, seroit cause par son impétuosité bouillante, que tout se feroit tumultuairement, & fans garder ni ordre ni rangs dans le combat. Comme ils refusoient nettement de se retirer, le duc de Nevers s'adressa au Général, & lui dit que s'il ne se faisoit obeir par toute cette Noblesse, ce jour-là pouvoit bien lui être funeste. Le duc d'Anjou d'abord employa les prières affez inutilement, & ensuite les menaces : enfin il leur fit parler par les ducs de Longueville & de Bouillon, par Roger de Bellegarde, & par Antoine d'Alegre seigneur de Millaud. qui les prierent instamment de se retirer. Ils firent mine d'obéir, & s'éloignérent à quelque distance ; mais bientôt ils revinrent sur leurs pas, & restérent malgré tout ce qu'on put leur dire. Sur le midi toute cette Noblesse pêle-mêle avec les foldats descendit dans le fossé; & comme elle marchoit en défordre, elle étoit bien plus propre à donner de l'em. barras que du secours. Il est vrai qu'elle attaqua d'abord les casemates avec beaucoup de valeur, & qu'elle en prit deux, l'une dont elle chassa les défenseurs, & l'autre qu'elle trouva abandonnée. Antoine de Clermont de Talard aussi illustre par son courage que par la noblesse de sa maison, l'une des plus illustres du Dauphiné, attaqua le plus grand de ces ouvrages; & s'en étant enfin rendu maître, il s'y maintint quelque tems; mais une coulevrine pointée à l'embrasure d'une petite tour qu'on ne voyoit point, l'obligea d'abandonner ce poste, après y avoir reçu des blessures dont il mourut quelque

Attaque des Cafemates. Les troupes du Roi repouffées.

## DE J. A. DE THOU, LIV. LVI.

quelque tems après, regreté de tout le monde, & fur-tout de ceux qui furent témoins de sa bravoure en cette occasion. Le CHARLE duc de Guise, qui s'étoit emparé d'une autre de ces casemates, tint ferme long tems au milieu d'une grêle de pierres . de feux, de pots remplis de poix fonduë, & d'huile bouillante; mais à la fin il se trouva si presse, qu'il sut obligé de demander du secours au duc de Nevers son beau-frere, qui recut un coup au bras droit en allant le débarrasser ; & Mayenne en se retirant en recut un audevant de la jambe.

IX. 1573.

Pendant que l'on combattoit aux Casemates, quelques soldats suivis d'autant de Gentilshommes montérent au haut du bastion de l'Evangile, dont ils furent culbutés un moment après. De ce nombre furent Montagudet & de Vaux, capitaines Gascons, Louis Berenger, du Gast colonel d'infanterie, le jeune Evrard de Saint-Sulpice fort aimé, du duc d'Alençon, & Enseigne de Strozzi, & Châteauvieux en qui la Noblesse se trouvoir relevée par la bravoure & les agrémens extérieurs. Lorsqu'ils eurent gagné le haut du bastion, il tomba tout d'un coup un pan de muraille, qui ouvrit un large terrein pour l'attaque. Aussi-tôt le Général en donne le signal, & fair avancer quelques compagnies; mais la confusion & le désordre empêchérent qu'il ne sût obéi : un seul soldat monta sur la nouvelle bréche pour secourir ses compagnons, & y resta quelque tems sans voir d'autres combattans que des femmes qui jettoient des pierres & des feux d'artifices; de sorte que s'il eut été soutenu, on ne doute pas qu'on ne se fût rendu maître de cet ouvrage; mais la garnison y étant accourue, & ayant commencé à repousser nos gens à coups de piques & de hallebardes il fallut se retirer. On y combattit néanmoins pendant deux heures avec beaucoup d'opiniâtreté de part & d'autre ; & il fut tiré plus de deux mille cinq cens coups de canon par l'artillerie du Roi. Strozzi, du Gast qui monta jusqu'à deux fois sur le bastion, Bellegarde, Châteauvieux, & Saint-Sulpice y furent blesses; ce dernier mourut de sa blessure. A la fin comme on n'avançoit d'aucun côté, & que la nuit approchoit, le duc d'Anjou fit sonner la retraite. Les affiégés y perdirent plus de foixante hommes, entre autres Fronsac, qui étoit un très-bon Officier, l'Enseigne de la Rivière, & le Lieutenant du capitaine Normand. La Tome VI. NNnn

Dauge qui avoit quitté l'armée du Roi pour se jetter dans CHARLE la ville, se distingua dans cette action: mais la nuit, comme IX. il faisoit la ronde sur le rempart, il sut tue d'un coup d'arquebuse. Le lendemain du grand matin les affiégés allumérent au haut de la bréche un grand seu avec de la poix mê-

quebuse. Le lendemain du grand matin les assiégés allumérent au haut de la bréche un grand seu avec de la poir mêdie d'autre matière bitumineuse, ce qui fit une sumé si épaisse, qu'il étoit impossible à nos troupes de voir la bréche : & comme il n'y avoit pas moyen de tirer sur eux. Ils prositérent de ces momens pour la réparer. Lorsque la sumée su dissipée, les nôtres se mirent en devoir d'y monter, mais sans succès. Le jour suivant nos troupes pararent en armes, comme si elles alloient monter à l'assaut; mais un moment après elles rentrérent dans la tranchée sans avoir rien entrepristoute la journée se passa à se canonner, & l'on compta qu'on

avoit tiré environ sept cens coups,

La nuit on vit dans le ciel comme un dragon de feu uni traînoit après lui une longue queüe entortillée & qui difparut enfin, comme s'il fût tombé dans la mer. Le lendemain il fut réfolu d'attaquer plusieurs côtés tout à la fois, afin de diviser les forces des assiégés. Dans cette vûe on porta des échelles à l'endroit appellé Tadon, où le comte de Lude le rendit avec sa suite, & a la porte des moulins : Bajourdan Colonel d'un régiment Gascon, & Biron furent charges de l'exécution. Le rempart n'étoit pas achevé de ce côté là, & le mur y étoit plus bas que par tout ailleurs; foit que les habitans comptassent que la marée, qui vient jusque-là, le défendoit suffisamment, soit qu'ils n'eussent pas le tems de perfectionner ces ouvrages : en un mot ils s'étoient contentés d'enfoncer à l'entrée du port un vaisseau de charge, sur lequel ils élevérent un château fait de planches fort épaisses, & garnies de fer pour réfifter au canon. Biron qui dévoit attaquer la tour de la chaîne, prit un si long détour, qu'il n'arriva qu'au soleil levé; & quand il vit que son dessein étoit découvert, il s'en alla sans rien entreprendre. Pour Bajourdan, ayant fait planter les échelles à la porte des moulins; lorsqu'il faisoit deja grand jour, fut repoussé si vigoureusement, qu'il laissa sechelles & beaucoup de ses gens sur la place. Les femmes se signalerent dans ce combat, & les troupes du Roi les virent avec admiration employer utilement

pour leur parti, non-seulement les pierres & les feux d'arti. fices. mais encore les bâtons ferrés. Il v en eut qui s'avan. CHARLE cérent jusque dans le fossé pour égorger & dépouiller les ennemic

IX. I 173.

Après ce mauvais fuccès nos Généraux prirent le parti de faire miner. & pour mettre les travailleurs à couvert des batteries du bastion de l'Evangile, ils élevérent une terrasse entre deux. Après avoir battu l'ouvrage quatre jours durant. on fit jouer une mine qui en renversa l'extrémité : mais par la faute des mineurs, les quartiers de la muraille renversée fautérent de côté & d'autre, & tuérent plus de deux cens hommes aux affiégeans. Il v eut auffi quelques-uns des affiéges de tues, entre autres des Mortiers, Ronflac, des Grofles, le Ministre Vincent, Talmand & deux soldats: les femmes se distinguérent encore en cette occasion. Elles vinrent sur la bréche, où en vomissant mille injures contre les troupes du Roi, elles fournissoient aux leurs des feux d'artifices, & les lançoient quelquefois elles-mêmes avec une force audessus de leur sexe:mais si elles montrément ce jour-là beaucoup d'intrépidité, elles rendirent deux jours après un service bien plus important. Les affiégés avant fait une fortie par des fouterrains, tombérent sur les troupes du Roi, en tuérent un grand nombre, & blefférent Savaillan, & le lieutenant de la Bastide : pendant qu'ils étoient aux mains, les femmes brûlerent un pont que l'on avoit commence, & tous les ouvrages que nous avions faits de ce côté-là. La Muse qui tenoit pour les Rochelois reçut une blessure, dont il mourut quelque tems après.

Le dix-huit d'Avril Cosseins & Scipion Vergano furent tues dans la tranchée de deux coups d'arquebuse. La nouvelle de leur mort causa une grande joïe dans la ville, & furtout celle de Cosseins, l'un des principaux acteurs de la tragédie de la Saint-Barthelemi. On fut aussi très-aise de l'autre, parce qu'après avoir été autrefois aux gages de Condé & de Coligny pour fortifier la Rochelle, il s'étoit engagé, disoient-ils, par une désertion très infâme à en conduire le siège. Les Ministres ne manquérent pas d'en tirer avantage dans leurs chaires, & de faire regarder cet événement comme une preuve manifeste de la vengeance divine.

NNnnii

IX. I 173. Mongommexy arrive avec sa flote.

Il y avoit long-tems que le bruit s'étoit répandu que la CHARLE flote auxiliaire étoit sur le point d'arriver. Elle parut en effet deux jours après à la vûe de l'armée du Roi, avant le vent en poupe & la marée favorable ; en forte qu'on ne doutoit pas qu'elle n'allat entrer dans le port à pleines voiles maigré les ennemis, & sans courir aucun risque : on y compta cinquante-trois bâtimens : ce nombre étoit supérieur à celui des vaisseaux du Roi; mais il s'en falloit beaucoup que cette flote ne fût aussi bien équipée que la nôtre, & que seurs soldats fussent aussi braves & aussi expérimentés que ceux du Roi. Leur avant-garde composée de vingt vaisseaux étoit suivie de la Capitane, sur laquelle Mongommery n'avoit pas jugé à propos de s'embarquer. Le reste qui n'étoit que de petits vailleaux, faifoit l'arrière-garde. Il y avoit sur toute cette flote deux mille hommes, tant François qu'Anglois & Flamans : Jean Sore & Loret y servoient de lieutenans Généraux fous Mongommery. Lorfqu'ils eurent passé le Chef deBois (1). & qu'ils eurent apperçu la flote du Roi en bon ordre, ils restérent à l'ancre toute la puit. Les assiégés cependant leur envoyérent le capitaine Mirant avec une galére pour rendre compte à Mongommery de l'état où étoit la ville. Mirant passa malgre tous les coups de canon qu'on lui tira, tant du grand vaisseau de Vanne que les assiegeans avoient à l'entrée du canal, que du fort de Coureille. Scipion de Fiefque combattit quelque tems contre les ennemis, & les galétes de la Bastie s'avancérent les premières, & firent quelques decharges fur la flote des Protestans; mais tout se passa en canonades. Mongommery se retira à l'entrée de la nuit, & le vent ayant changé il mit à la voile, sans que la flote du Roi sçût la route qu'il avoit prise. Il alsa à Bellisse, située à l'embouchure de la Loire en Bretagne ; & comme c'étoit de-là que l'armée du Roi tiroit ses vivres, il s'en empara, & résolut de s'y fortifier en attendant quelque conjoncture favorable.

> Le Roi donna ordre à son Ambassadeur d'en porter ses plaintes à la reine d'Angleterre. On lui fit réponse que la

<sup>(1)</sup> Le vrai nom est chef de Baye , | boi , & l'on prétendoit justifier ce nom c'est-à-dire entrée de la Baye; mais le peu- par un bois taillis qu'on y voyoit : mais ple par corruption l'appelloit ché de qui étoit planté depuis peu de tens.

Reine étoit résoluë d'observer religieusement le traité qu'elle avoit fait avec la France, & qu'elle ne donneroit jamais lieu CHARLE au Roi de se plaindre, ni de l'accuser justement d'y avoir manqué : qu'à l'égard de la flote qui étoit allée au fecours de la Rochelle, elle étoit composée de Pirates & de bannis, ausquels elle ne prenoit aucun intérêt, & que si on pouvoit s'en saisir, elle seroit ravie qu'on les punit sévérement ; qu'ils s'étoient mis en mer sans son ordre; que les pavillons qu'ils portoient étoient faux ; qu'ainsi le Roi feroit très-bien de les traiter en corsaires, & qu'en son particulier elle en seroit ravie.

Le Roi parut content de cette excuse, & on eut grand foin de la publier par tout ; parce qu'on jugea qu'il étoit important de faire connoître à tout le monde, qu'une si puislante Reine ne se désunissoit point d'avec nous, & qu'elle étoit très éloignée de foutenir la révolte des Protestans de France.

La longueur & le peu de succès du siège de la Rochelle Conspiration démasquerent enfin les sentimens de quelques Princes & de lençon, du quelques Seigneurs, qui cherchoient l'occasion de remuer roi de Navarou en haine du massacre de Paris, ou par attachement au de Condé. parti des Protestans. Le duc d'Alencon se mit à leur tête, La Noue les foit par jalousie contre le duc d'Anjou, soit par ressentiment retient. du meurtre de Coligny, qu'il aimoit tendrement. Le roi de Navarre, le prince de Condé, & la Nouë entrérent dans ce projet, qui eut pour négociateur Henri de la Tour vicomte de Turenne, qui n'ayant que dix-sept ans, montroit déja une valeur, & une capacité étonnante pour les affaires : ce qui le fit choifir pour conduire celle-ci, c'est que le roi de Navarre ne se fioit pas à Boniface de la Mole, favori du duc d'Alençon & qu'il ne doutoit pas que si on le mettoit dans la confidence, il n'en rendît aussi-tôt compte au duc d'Anjou. Dans le conseil qu'ils tinrent pour concerter les mesures qu'ils devoient prendre, les sentimens se trouvérent fort partagés, comme il arrive d'ordinaire entre gens qui font tous mécontens, mais dont les vûes sont différentes. Les uns étoient d'avis de s'affûrer d'un certain nombre de gens affidés, pour surprendre Angoulême & Saint-Jean d'Angeli; que le duc d'Alençon s'y rendît aussi-tôt avec une NNnniii

X 173.

CHARLE roient été auparavant sondés par Turenne, qu'il se déclarât IX. en même tems le chef des Protestans; & qu'il invitât tout 1573. cc qu'il y en avoit dans le Royaume à prendre les armes, &

ce qu'il y en avoit dans le Royaume à prendre les armes, & à se joindre à lui. Mais comme il étoit difficile de se rendre maître de ces deux places, & plus encore de les garder tandis que le Roi avoit une armée qui en étoit si pres, l'entreprise étoit des plus téméraires, & l'on exposoit les Princes à un danger évident. La Noue, pour qui l'on avoit tous les égards qu'il méritoit, & qui étoit en effet l'homme du monde le plus déterminé dans une aétion, & le plus circonspes dans les délibérations qui souffroient de la difficulté, tempéroit de son mieux par sa maturité le seu de cette jeunesse, & il vint

à bout de faire abandonner ce projet.

On parla aussi de surprendre la flote du Roi, ce qui paroissoit d'autant plus aise, que la garde s'y faisoit avec beancoup de négligence ; car l'avarice commençoit des lors à se glisser parmi les Colonels: leurs régimens n'étoient pas complets, & ils ne pouvoient envoyer sur la flote, ni dans les postes du siège le nombre des soldats qui étoit nécessaire; pour les garder. Turenne étoit déja sur la Capitane du vicomte d'Uza: mais comme la chose n'étoit pas sans péril, & que d'ailleurs, quand on s'en seroit rendu maître, il étoit, encore incertain quel usage on en feroit; si l'on entreroit, dans la Rochelle, ou si l'on iroit solliciter du secours en Angleterre, on interrompit toute cette négociation par le conseil de la Noue, & on la reprit à l'arrivée de la flote de Mongommery. Dans ce dessein les Princes se trouvérent à cheval avec Turenne & la Nouë : les plus bouillans vouloient qu'on s'embarquât sur cette flote, & qu'on s'en allat droit en Angleterre, dans la pensée qu'un coup de cer éclat. feroit soulever tout le Royaume, que les Protestans abattus reprendroient courage, & qu'on sauveroit la Rochelle, qui étoit près de sa ruine. La Noue n'étoit pas de cet avis; & d'ailleurs il ne s'accordoit pas avec Mongommery. Il disoit, donc que le siège de la Rochelle n'avançoit point ; auil falloit bien se donner de garde de prendre un parti si dangereux dans la vûe de le faire lever ; que la flote sur la quelle on vouloit s'embarquer n'étoit presque composée que

d'Anglois, & qu'on ne sçavoit pas trop en quelle disposition ils étoient à l'égard des François ; qu'ils s'ennuieroient bien- CHARLE tôt d'avoir chez eux des Princes du sang ; qu'Elisabeth, qui ne cherchoit que la paix, & le bien de ses sujets, s'ennuieroit aussi bien vîte de la dépense qu'elle seroit obligée de faire pour eux, & qu'elle ne s'engageroit pas volontiers dans une guerre étrangére; qu'il seroit honteux à des personnes de leur rang de faire assez peu de cas de leur vie & de leur honneur, pour s'en aller dans un païs étranger supplier pour le salut des autres. D'ailleurs, ajoutoit la Nouë, quel accueil peuvent-ils espérer de la reine d'Angleterre ? Cette Prin-

cesse, il est vrai, est la plus gracieuse & la plus obligeante de tous les Souverains qui regnent aujourd'hui; mais elle ne voudra pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir violé le traité

IX.

qu'elle vient de renouveller avec le Roi : ainsi ou bien elle refusera absolument de les voir ; ou si elle leur permet de venir à sa Cour, elle fera au moins semblant de blâmer leur conduite : & en cas qu'elle les aide fous main, ce sera avec tant de réserve, qu'un pareil secours deviendra plûtôt préjudiciable à leur réputation, qu'utile à leurs affaires : cela étant, on doit se contenter pour le present qu'elle ait fait connoître combien elle est portée d'inclination à soutenir la justice de leur cause; asin qu'à l'avenir, s'il se presente quelque occasion avantageuse, ou si quelque nécessité les y force, ils puissent recourir à cette Princesse avec une entière consiance, & sans détour. Ces avis d'un homme également estimé pour sa sagesse &

sa probité arrêtérent pour lors les projets fougueux de toute cette jeunesse; mais seur intrigue s'étant fortifiée par des voyages qu'ils firent ensemble & des assemblées secrettes. éclata enfin l'année suivante, & devint une conjuration manifeste.

Le vingt-cinq d'Avril on recommença à battre la place : on cessa sur le midi, & alors Ouarty, & de Vaux frère de des Essars qui étoit dans la ville, s'avancérent à la porte de Cogne, & demandérent une conférence de la part du duc d'Anjou. Des Effars, le Maire, & Odet de Nort Ministre de la ville, fortirent pour s'y trouver. Dès qu'ils se furent sépares, on mit le feu à la mine du bastion de l'Evangile; & la

tête s'étant entre-ouverte, il se trouva beaucoup de gens en IX. 1573.

CHARLE gloutis tant d'un parti que de l'autre : on tenta d'y donnér l'assaut; mais sans succès, & le tout aboutit à tirer dens cens coups de canon. Le lendemain les batteries recommencérent à tirer, pour empêcher qu'on n'entendit le bruit de ceréx qui travailloient à une autre mine. Le jour suivant il y eut encore un pourparler ; ceux qui y furent employes se retirérent fort gais, & fort contens les uns des autres. Sur le soir nos troupes attaquérent du côté de Tadon avec tant d'avantage. qu'ils décendirent jusque dans le fossé, qu'il fallut néanmoins abandonner. Il y eut quatre cens coups de canon tirés pendant l'action. Le jour suivant on recommença encore à battre le bastion de l'Evangile, pendant que le fort du vaisseau foudroyoit la ville d'un autre côté, & que les troupes marchoient de toute part, comme si l'on se fût disposé à un assaut général. On combattit de part & d'autre avec beaucoup de valent. Les femmes de la ville se trouvérent à la mêlée le casque en tête, & v montrérent une intrépidité qui étonna nos troupes. Sur la fin une partie du bastion fut renversée par la mine, mais sans endommager beaucoup la ville. Le combat dura cinq heures, & recommença julqu'à cinq fois. Il y eut de notre côte environ huit cens coups de canon tirés : mais Bobineau. capitaine d'une compagnie bourgeoise, & commandant du fort voisin de notre pont, sit un si grand seu de canon sur nos gens qu'il voyoit en flanc, qu'il leur fut impossible de demeurer dans un endroit si exposé. Il y eut des combats jusque dans les mines entre nos mineurs & ceux de la ville, à coups de pistolets, d'épées & de lances toutes rouges. Les femmes montrerent encore ici leur courage : car non contentes de combattie dans le besoin, elles étoient en faction sur le rempart & aux mines comme les hommes.

Dans ce tems-là Campet s'étant sauve de sa prison, passa en Guienne, y rassembla quelques Protestans, & s'empara de Royan, (1) place qui appartient à la maison de la Trimouille; & que sa situation près de l'embouchure de la Garonne rend très-propre pour les provisions de blé : mais il ne la garda pas long-temps.

Nos troupes étoient rebutées, tant par le mauvais succès

(1) Elle est du côté de la Saintonge, & près de la mer.

de

IX.

1573.

de toutes leurs entreprises, que par les incommodités qu'elles = fouffroient au camp. Il est vrai que l'on faisoit de tems en tems CHARLE des tentatives qui leur donnoient quelque espérance de se rendre enfin maîtres de la place : mais tout se passoit nonchalamment dans le camp, & les habitans, qui en étoient bien informés par nos gens mêmes, reprenoient un nouveau courage à mesure que les nôtres le perdoient : ainsi ils ne relâchoient rien, ni de leurs demandes dans les conférences, ni de leur vigueur dans le combat. On désertoit peu de la ville, & beaucoup du camp. Quelques jours auparavant, deux cavaliers gentilshommes de Saintonge, s'avancérent en plein midi au-delà de nos corps-de-garde, à la vûë de nos troupes; & s'étant mis dans l'eau jusqu'à la ceinture, ils entrérent dans la ville par la porte des moulins.

Le trente d'Avril les affiégés ayant fait une fortie, attaquérent un fort que nous avions auprès du bastion de l'Evangile: c'étoit Talard qui s'en étoit rendu maître il y avoit du tems ; & nous l'avions fortifié avec des mantelets & de grosses planches épaisses. Les ennemis le reprirent, passérent au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva, & après l'avoir à demi ruiné, ils l'abandonnérent ; échec qui retarda encore le progrès du siège. Le même jour on apporta au duc d'Anjou les demandes des habitans & de la nobleffe de la Rochelle : car au milieu de la guerre, qu'on se saisoit vivement, on ne rompit

point les négociations de paix.

La nuit du cinq au six de Mai les assiégeans sirent avancer une machine qui ressembloit à une gruë,& qui en avoit le nom: ils s'en servoient pour jetter du feu de dessus le pont sur le bastion; mais cela ne sit pas grand effet. Le six Ouarty s'avança jusqu'à la porte de Cogne pour faire quelques propositions. Le Maire vint l'y trouver : on y disputa long-tems & vivement : enfin l'affaire fut renvoyée au neuf du mois. Pendant ce tems-là on fit sauter la mine, & l'on commanda pour l'asfaut des foldats qui marchoient à contrecœur, & qui refusoient de monter à la bréche, quelque chose qu'on leur pût dire.Strozzi & du Gast se mirent en devoir d'y monter les premiers pour les encourager par leur exemple : mais le duc d'Anjou les fit revenir. Les choses réussirent un peu mieux du côté du fosse, & nous y reprimes un ouvrage que nous avions 0000 Tome VI.

DARLE dames qu'un jour : car dès le lendemain les affiéges étant for-IX. tis en même tems de la porte de Cogne & d'un fort voifin, en 1573, chafférent nos troupes. Peu de tems après Biron, étant fur le

haut du fosse, fut blesse à la cuisse d'un coup de fauconneau. La conférence fut reprise par d'Ouarty : c'étoit le Roi luimême qui pressoit le duc d'Anjou de finir, & il lui avoit envoyé pour cela successivement Claude Pinard, & Pierre Brulard, tous deux secretaires d'Etat. Il étoit chagrin de voir la durée de ce siège, & bien des raisons lui en faisoient appréhender l'issue. Le dix de Mai, & le jour suivant on combattit; mais avecun succès différent. Les assiégés ayant fait une sortie par la porte Maubec, attaquérent le corps-de-garde, en tuérent une partie, & mirent le reste en fuite : d'un autre côté Sainte-Colombe prit le lendemain sur le bastion de l'Evangile le drapeau que la Riviere Lelis y avoit planté avec une centaine de demi piques; & ce fut-là tout l'avantage que nos gens remportérent sur un corps-de-garde qu'ils trouvérent endormi. Deux jours après ils voulurent réparer leur faute, mais les ennemis ne dormoient plus; ainsi ils s'en allerent sans avoir rien fait. Les jours suivans, les assiégés mirent le feu à notre pont, & aux forts qui le couvroient. La fumée fut si épaisse, que les foldats qui gardoient ces ouvrages furent, obligés de les abandonner jusqu'à deux fois. Pendant ce tems-là le peuple fortit pour pêcher, & ce qu'on prenoit servoit à nourrir les pauvres: il y eut quelque escarmouche peu importante. Mais le seize de Mai il se donna un combat terrible à la bréche du bastion. Goas, & Sainte-Colombe, avec Etienne Castriot d'Urbin homme de main, étoient à la tête de nos troupes; l'attaque fut vigoureuse, & la résistance encore plus. Les assiégés accablérent nos gens d'une grêle de bales : Goas, & Castriot y furent dangereusement blesses, & l'on fut obligés de couper la cuisse au dernier ; ce qu'il souffrit avec beaucoup de constance. Nous y perdîmes bien du monde, & entre autres Rancher gentilhomme de Berry de la maison de Gonzague. Du côté des affiégés du Verger de Beaulieu, qui avoit rendu de grands services depuis le commencement du siège; reçut une blessure au nombril, dont il mourut peu de temps après. On recommença à canoner la place, & l'on tira ce jour-là

autour de trois cens coups, & le lendemain deux cens, contre un fort rond, qui incommodoit nos troupes, & qu'on jetta CHARLE enfin à bas.

IX. 1 171.

Les affiégés manquoient de poudre, & pour la ménager, ils ne tiroient pas un seul coup de mousquet au hazard; ce qui faisoit que nos soldats se tenoient moins sur leurs gardes : mais Mongommery en ayant envoyé sur un bâtiment qui entra heureusement dans la ville, on en distribua en abondance. & quelques-uns de nos gens qui croyoient n'avoir rien à craindre, s'en trouvérent mal. Pouillac qui se promenoit à cheval tout à découvert fut couché en joue par un Gascon, & renversé du coup : on le rapporta au camp, où il mourut le surlendemain : & le même jour Puygaillard fut bleffé à la tranchée.

Un régiment Suisse, qu'on attendoit avec grande impatience, arriva deux jours après; & on leur donna leur quartier à Ronfay & à Nestré. Ceux qui étoient de tranchée ne faisoient pas une garde bien exacte : les assiégés qui en furent avertis, comme on le croit, firent une sortie, tuérent tout ce qui s'opposa à eux, mirent le reste en déroute, & enclouérent trois pièces de canon; mais pour n'avoir pas fait leur retraite à tems, ils furent enveloppés par les troupes du Roi. Ils s'en tirérent cependant par leur courage avec perte d'environ vingt hommes, & de quelques blesses. La Maronniere gentilhomme de Poitou, fut du nombre des premiers; & Bobineau fut aussi tué le même jour d'un coup d'arquebuse un peu avant cette fortie. Nous y perdimes de notre côté plus de trois cens hommes, & neuf drapeaux, que les assiégés arborérent sur leurs murailles, au grand déplaisir de nos Généraux. Cependant le duc d'Anjou ne se départit point de la résolution qu'il avoit prise de l'avis des Seigneurs, de miner le bastion, & de le saper par le pied. Ainsi il ordonna cinq nouvelles mines pour renverser toute la muraille depuis l'endroit appellé la vieille fontaine, jusqu'au bastion de l'Evangile ; ce que les gens du mêtier croyoient aisé depuis qu'on avoit ruiné les trois casemates. La première n'avoit pas couté beaucoup, parce que les ennemis l'avoient abandonnée d'eux-mêmes : la feconde fut prise & reprise plusieurs fois; & la troisséme fut ruinée par une groffe pièce de canon, qu'on fit avancer jufqu'au pied de l'ouverture. Il y en avoit une quatrieme auprès de la 0000 ii

porte de Cogne, que l'on battoit de dessus le fossé avec de peti-CHARLE tes piéces de canon. Ainsi il ne restoit aux assiégés qu'une moi-IX. tié du fossé : cependant ils y amenérent une piéce de canon, avec la quelle ils commencérent à battre les setranchemes.

avec laquelle ils commencérent à battre les retranchemens que nos gens avoient faits au pied du bastion de l'Evangile.

Le Duc d'Anjou envoya Mond'Apou en pensière avec des troupes de terre dans son gouvernement de pensière avec des troupes de terre dans son gouvernement de pensière per pensière per les courses de Mongommery & afscragne firer les convois de notre armée.

Peu de jours après, le comte de Rais nouvellement fait Marquis de Belle-ifle, fuivit Monpensier avec la flore du Roi, pour chasser Mongommery de Belle-isle, que le Roi venoit dui donner après l'avoir érigée en Marquisat. Cette isle fai-soit auparavant partie du domaine d'une riche Abbaye des

environs, mais on l'en détacha.

Le vingt-six les Suisses marchérent en bataille, & on situa feu épouvantable de canon. Celui des affiégés les incommoda fort au commencement : enfin on mit le feu aux mines que l'on avoit préparées, & qui étoient, pour ainsi dire, notre dernière ressource. Elles firent tomber un grand pan de muraille, qui fit un effet bien différent de ce qu'on attendoit ; car la terre & les décombres s'étant renverses des deux côtés de la bréche, fervirent comme d'un retranchement naturel pour empêcher d'y monter; & les affiégés s'y étant postés, firent pleuvoir une grêle de bales sur nos troupes. La compagnie de du Gast, & les vieilles compagnies de Cosseins étoient à la tête fous la conduite de Strozzi, qui avoit avec lui trente Officiers tant Capitaines qu'Enseignes, & qui poussa l'attaque avec toute la vigueur possible. Condé & Longueville étoient commandés pour le soûtenir : le premier obéit plus par honneur que par inclination : l'autre avoit avec lui une troupe de gens choisis. Enfin, Guise & le bâtard d'Angoulême y sirent avancer la queue du détachement ; mais nos troupes découragées de longue main, ne combattoient pas aussi vivement que l'auroient voulu ceux qui étoient à la tête, & trompérent absolument l'espérance du Généralissime. On recommença l'artaque jusqu'à cinq fois, & on sut toûjours repoussé. Les femmes combattirent sur la breche, & dans le fosse avec autant de courage que les hommes. Enfin après avoir eu vingt-huir

Affaut recommencé jusqu'à cinq fois.

IX.

I 173.

Capitaines tués ou blessés, Goas qui étoit monté le premier fur la breche avec toute l'intrépidité possible, y reçut une CHARLE blessure, dont il mourut un moment après. C'étoit un vieil officier qui n'avoit jamais été blessé. Les autres effrayés de sa chûte lâchérent pied: nous y perdimes outre cela plus de trois cens foldats, au lieu que les affiégés n'y perdirent que vingtcinq hommes, parmi lesquels fur le capitaine Blaise, un de leurs meilleurs officiers, qui fut tué d'un éclat de pierre. Nous tirames près de huit cens coups de canon pendant cette action, Du côté de Tadon, où du Lude commandoit, on tenta l'escalade, & le vaisseau de la ville destiné à garder la chaîne

fut quelque tems au pouvoir des assiégeans. La nuit suivante la bréche fut si bien réparée, que l'endroit paroissoit plus fort que jamais. Depuis cet assaut on n'eut plus guere d'espérance de se rendre maître de la place, & on ne cherchoit qu'un prétexte honnête pour lever le siège ; & la nouvelle de l'election du duc d'Anjou arriva très à propos. Il se fit pourtant encore quelques sorties, & il se donna quelques combats; l'on continua même à battre la place, mais fort legérement, & plûtôt pour fauver les apparences, que dans la vue de continuer sérieusement la guerre.

Pendant ce tems-là on reçut dans la ville des lettres de Mongommery pour avertir qu'il s'en alloit en Angleterre, qu'il avoit fait prendre les devants à Languillier, & qu'il reviendroit dans peu à leur secours. De notre côte on mit des clayes & des gabions autour du bastion que nous avions battu si longtems, & l'on en fit autant au fort de Tadon qui étoit près de la porte S. Nicolas. Ce fut au comte du Lude & à Jean-Pierre Peloye habile ingénieur, que l'on donna cette commission. Le Brave, capitaine estimé, ayant été maltraité par le Maire, passa de notre côte sous prétexte d'une sortie. Sa fuite augmenta les soupçons des habitans, & il y eut bien des gensemprisonnes à cette occasion, sur ce qu'ennuyes de la longueur . du siège, ils avoient osé avancer non-seulement dans des entretiens familiers, mais même dans un mémoire qu'ils préfenterent, qu'il étoit tems de faire la paix, sans attendre que les vivres qui commençoient à manquer fussent entiérement consommés. Deux jours après les assiégés firent une nouvelle fortie. De notre côté tout se passoit avec beaucoup de O Ooo iii

IX. 1573.

lenteur & de nonchalance : la plûpart des Grands n'étoient CHARLE plus occupés que du nouveau Royaume, & de leur départ , & les soldats n'écoutoient plus les ordres de leurs Officiers.

Le roi informé de la situation des affaires, envoya au duc d'Anjou Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroi, secretaire d'Etat, sur la prudence & la fidélité duquel il comptoit beaux coup, avec ordre de conclure le traité avec les Rochelois à quelque prix que ce fût. Pour le faire plus avantageux & plus honorable, au lieu de s'amuser à perdre le tems à des conférences, qui n'avoient rien produit jusqu'alors, on tenta une attaque le treize de Juin. Dans cette vue, non-seulement on prépara de nouvelles mines, mais on fit avancer la flote qui devoit foudroyer le port & les arsenaux de la ville : & afin de diviser les forces des affiégés, on donna l'affaut en deux endroits, après avoir comblé le fosse, & sappé la muraille: mais la précipitation de ceux qui étoient à la tête & la lenteur des troupes qui les suivoient, firent échouer l'entreprise. Il est vrai qu'il monta au haut du bastion de vieille fontaine. environ cent gentilshommes, qui se tinrent même quelque tems fur la brêche : mais ayant reconnu qu'il y avoit un bon fosse au delà, & des retranchemens aux deux bouts wovant d'ailleurs que personne ne s'avançoit pour les soûtenir, ils fongérent à la retraite. Les affiégés, à qui ils avoient donné le loisir de se reconnoître, reprirent courage, firent pleuvoir fur eux une grêle de coups d'arquebuses, & les chassèrent du poste dont ils s'étoient saiss. Louis de Clermont d'Amboise; qui a été plus connu depuis fous le nom de Buffy, jeune homme brave & hardi ; Julio Centurione Genois, & quelques autres, furent rapportés au camp très-blesses. On ne réussit pas mieux au bastion de l'Evangile; & les soldats commandés pour cette attaque refusérent d'obeir au duc de Guise, qui y commandoit en chef. Cette désobéissance sut la principale raison qui engagea le duc d'Anjou à casser le lendemain soixante compagnies d'infanterie, à dégrader quelques Colonels

& quelques Capitaines, à faire garder la tranchée & les forts par des Seigneurs & par des Suiffes. Ce Prince voulut encore les punir de leur lâcheré; parce que peu de jours auparavant les affiégés feignant une fortie ces troupes en avoient été épouvantées jusqu'à abandonner la tranchée & leurs drapeaux, & à prendre honteusement la fuite,

Cependant il arriva au camp des députés de Montauban. Le duc d'Anjou leur permit de parler aux Rochelois, & il en- CHARLE voya la Noue avec eux pour exhorter la Rochelle à suivre l'exemple de Montauban, & à recevoir les conditions de paix que le Roi proposoit. La conférence ne se passa pas sans dispute, & les Rochelois persistérent à déclarer qu'ils étoient résolus de défendre leurs biens, leur vie, leur liberté & leur Religion, & renvoyérent ainsi ces Députés. Le comte du Lude fit recommencer à battre la porte de S. Nicolas, & fit apporter des échelles, dans l'espérance le surprendre la ville : mais les affiégés s'en étant apperçus rendirent l'entreprise inutile.

Il régnoit dans le camp une espece de maladic contagieuse. comme il arrive d'ordinaire dans les longs sièges; la mortalité faisoit de grands ravages sans qu'on pût y apporter de re. au camp. méde: on regretta sur-tout le comte d'Uza, très-bon officier de terre & de mer. Les conférences que l'on avoit déja tenuës. & les mesures que l'on avoit prises pour lever dans de nouveaux pourparlers les difficultés qui restoient, faisoient espérer une paix prochaine, lorsqu'elle pensa être renversée par un incident auquel on ne s'attendoit guere. Le duc d'Anjou se promenant avec le duc d'Alençon son frére, & avec le roi de Navarre, & visitant tous les postes qui étoient entre la place & le camp, on tira d'une petite tour qui étoit auprès de là, deux fauconnaux, dont l'un étoit chargé de quantité de petites bales, qui vinrent jusqu'au duc d'Anjou, & le touchérent au cou, à la main gauche & à la cuisse, mais sans le blesser, Jean de la Garde, seigneur de Vins, fort chéri de ce Prince, ayant apperçu le feu de l'autre pièce, se jetta au-devant de lui pour parer le coup, qu'il reçut dans l'estomac. On crut cette blesfure mortelle : cependant il en guerit par les soins extraordinaires des médecins, ou par des enchantemens, comme l'ont crû quelques-uns. Le Prince parut peu sensible au danger qu'il venoit de courir, & sans en marquer aucun ressentiment contre les auteurs, il renvoya sur le champ des Députés pour une nouvelle conférence. Le tems se passa ainsi en députations & en escarmouches jusqu'au vingt-un de Juin, qu'on fit jouer une mine, dont l'effet fut très-contraire à cela que nous en attendions : car la terre ayant été jettée en déhors, rendit l'approche du bastion de vieille Fontaine très-difficile, & ne

IX.

1573-

IX.

fervit qu'à mettre la ville plus en sûreté de ce côté-là. On fit CHARLE avancer trois piéces de canon vers la porte de saint Nicolas, & le comte du Lude en ayant dresse une batterie, sit tirer trois

1573. cens coups contre cette porte.

Enfin les commissaires du Roi, qui étoient Jean Descars seigneur de la Vauguion, René de Villequier, François de la Baume comte de Suze, Jean de Sourches de Molicorne, Blaife de Monluc, Hermand Gontaut de Biron, le comte de Rais, la Noüe, & Bernard Fizes secretaire d'Etat, se rendirent au lieu marqué pour la conférence, où se trouvérent le Maire &

Gagouillaud commandant de l'infanterie des affiégés, avec Paix avec les Députés des villes de Montauban & de Nîme. Après de les Rochelois. grands débats sur Sancerre, que le duc d'Anjou ne voulut pas comprendre dans le traité, on convint enfin : Que pour le prêche, les batêmes & les mariages, les habitans de Sancerre continueroient à jouir de la liberté dont ils étoient en possession; mais que pour tout le reste ils sergient exclus de la grace portée par l'Edit : Que la Rochelle, Montauban & Nîme auroient la liberté de professer publiquement leur Religion. On ajoûta pour l'honneur du roi & du duc d'Anjou, que les Rochelois viendroient le supplier comme lieutenant du Roi son frère, de leur pardonner tout le passé. Le même jour les Députés de la ville firent assembler à son de trompe la Noblesse, & ensuite le peuple, & on leur demanda tout haut s'ils approuvoient qu'on acceptât les conditions offertes par le duc d'Anjou. Tout le monde y ayant consenti, ils retournérent le lendemain au camp ; mais on leur répondit que le roi de Pologne, c'est ainsi qu'on nommoit des lors le duc d'Anjou, n'avoit pas le tems de les figner pour le présent; que cependant les Rochelois pouvoient s'assurer qu'on ne feroit rien contre le traité : c'est qu'on vouloit gagner du tems pour en rendre compte à la Cour & pour en avoir la ratification. En attendant on fit une tréve de fix jours, pendant lesquels le roi de Pologne s'en alla à Marans pour rétablir sa santé. Dans cet intervalle le feu prit par hazard à une mine, & la fit fauter avec grand bruit. Les habitans en prirent l'allarme, & crurent que le traité étoit rompu, ou que du moins on cherchoit l'occasion de le rompre; mais on les appaisa en les assirant que c'étoit un pur effet du hazard,

Cependant

## DE J. A. DE THOU, Liv. LVI.

Cependant François de Belleville, qui étoit allé porterles articles au roi, revint au camp. Aussi-tôt on retira toute l'ar- CHARLE tillerie, & chacun emporta ou brûla ses gabions; c'étoit le six de Juillet. Quatre jours après, Biron étant entré par la porte de Cogne précédé de quatre trompettes du Roi, & d'un héraut d'armes, fit publier la paix dans toutes les places de la ville, après quoi on lui donna un festin à l'Hôtel-de-Ville, & le foir il retourna au camp. Les affiégés remarquérent comme un miracle, que pendant toute la durée du siège la marée avoit toûjours apporté une grande quantité d'une espéce d'huîtres qu'ils appellent sourdons, & qui avoit suffit pour la nourriture du petit peuple; au lieu qu'après la levée du siège il n'en parut plus : & il prétendent que depuis ce tems-là on n'en a jamais vû en aussi grande abondance.

En consequence du Traité, on publia un Edit qui accorde l'amnistie de tous les troubles arrivés depuis le vingt-quatriéme du mois d'Août de l'année précédente, qui rétablit la religion Catholique dans tous les endroits où elle a été établie depuis ce tems, & qui permet aux villes de la Rochelle, de Montauban, & de Nîme le libre exercice de la Religion, conformément, aux Edits accordés cy-devant en faveur des Protestans. On déclare les habitans des trois villes sidéles sujets de saMajesté: on les exempte de garnisons: on permet à tous ceux qui ont perséveré dans cette religion de retourner chez eux, d'y vivre en liberté de conscience, & d'aller librement par tout le royaume. On permet même aux gentilshommes hauts Justiciers, qui n'ont point abjuré, d'avoir des prêches chez eux, & d'y faire la célébration du Batême, du Mariage & de la Cêne. On casse & on annulle toutes les promesses d'abjurer faites depuis ce tems-là, aussi bien que les sentences rendues pendant la dernière guerre contre les Protestans, tant en matière civile que criminelle. On rétablit tout le monde dans ses dignités, dans ses emplois, dans ses biens. On ajoûte à la fin, que pour preuve de l'obéissance des habitans de ces trois villes, il viendra de chacune quatre des principaux habitans au choix du Roi, qui demeureront trois mois à la Cour, au bout desquels ils seront relevés par quatre autres, & cela pendant deux ans. Le Roi promet de leur choisir des Gouverneurs' qui auront soin d'y maintenir la Tome VI.

1573.

IX.

paix, & de ne leur donner aucun Juge qui leur soit suspet.

CHARLE Les habitans de Sancerre ne sont compris dans l'Edit que par
IX. rapport à l'article qui regarde tous les Protestans qui ont per
1573. féveré dans leur religion pendant cette derniére guerre. Nous
avons vûd quelle horrible disette ils étoient réduits; cepes-

dant ils se désendirent avec une opiniâtrete inconcevable, & soutinrent le siège jusqu'au mois d'Août suivant.

Telle fut la fin de la quatrieme guerre civile, qui suivit le massacre de Paris. Les gens de la Cour croyoient le parti Protestant entiérement anéanti par cette exécution ; ils se trompérent : la guerre recommença par des sièges, & finit de même, fur-tout par celui de la Rochelle qui soutint pendant plufieurs mois avec une opiniâtreté inflexible toutes les forces du Royaume, & en triompha. Outre le duc d'Aumale, Talard, Coffeins, Goas & son frère, il y périt tant dans les combats que par les maladies & les autres accidens de la guerre, quarante mille foldats qu'on avoit fait venir de toutes les parties du royaume pour ce siège; & dans ce nombre il y avoit soixante Capitaines. Cette entreprise coûta des sommes immenses, confomma quantité de provisions de guerre, & réduist le Roi à telle extrémité, qu'il compta gagner plus à cette paix qu'il n'avoit fait au massacre de Paris, dont on lui avoit fait espérer de si grands avantages. Après la levée du siège nons perdimes encore quelques Seigneurs, qui furent emportés par les maladies contagieuses qui couroient en France; entreantres Eleonor d'Orleans duc de Longueville, qui mourus à Blois en s'en retournant, & Antoine de Crussol duc d'Uzez, qui étant mort sans enfans, laissa son duché & ses biens à lacque de Crussol son frère : ce dernier s'appelloit auparavant Dacier, & il avoit quitté le parti des Protestans pour s'artacher à celui du Roi.

Le nouveau roi de Pologne étant monté sur sa flore avec le duc d'Alençon, le roi de Navarre, le Prince de Condé; & presque tous les Seigneurs de l'armée, vint aborder à Nante, d'où il remonta la Loire jusqu'à Clery. Après y avoir accompli le vœu qu'il avoit fait à la sainte Vierge, il arriva le vingtquatre Juillet à Orleans, qui lui sit une entrée d'une magniscence Royale. Ce sut le Roi son frére qui le voulut ainsi: comme sa puissance & sa grandeur commençoit à lui dev. nir suspecte, il avoir beaucoup d'empressement de s'en voir delivre : mais il étoit bien aise de le combler d'honneurs en le ren. CHARLE

VOVANT

Tandis que je suis sur cet article, je crois qu'il est à propos de reprendre des le commencement l'histoire de son élection. dont je n'ai dit qu'un mot dans le livre précédent, & de la de la Pologne. détailler ici d'une manière plus étendue. J'expliquerai auparavant le plus briévement qu'il me sera possible, les affaires du royaume de Pologne, les provinces dont il est composé, les Rois qu'il a eus, la forme de son gouvernement, autantque je le jugerai nécessaire pour l'intelligence de l'affaire dont

ie me suis proposé de parler.

La Vistule borne l'Allemagne du côté de l'Orient : audelà de cette rivière sont les deux Sarmaties, l'Européenne. & l'Asiatique, qui s'étendent fort avant dans le Nord . & qui font séparées par le Tanais, ou le Dona, comme nous l'appellons, & par la mer de Zabache, que l'antiquité a connue fous le nom de palus Mestides. Le royaume de Pologne est dans la Sarmatie Européenne; mais il y en a une partie en deçà de la Vistule, & qui s'étend vers le Couchant, jusqu'à l'Oder. Cette partie comprend non-seulement la Pomeranie & la Prusse, deux grandes provinces qui relévent de la Pologne. & sur lesquelles l'Empire prétend avoir des droits; mais aussi la Pologne proprement dite, qui a donné le nom à tout le Royaume, & qui est située entre la Vistule & l'Oder, de sorte que le Royaume s'étend depuis l'Oder jusqu'à la Vistule, depuis la Vistule jusqu'au Borysthene, que nous appellons le Nieper, depuis le Pont-Euxin, que nous appellons la mer Noire jusqu'à la mer Baltique, & depuis l'extrémité de la Lithuanie jusqu'aux frontières de la Suede & de la Moscovie. Huit grandes provinces très-peuplées, toutes situées dans la Sarmatie Européenne se sont réunies malgré la différence de leurs mœurs & de leur langage, & ont formé le royaume de Pologne : ces provinces sont la Pologne, la Prusse, la Massovie, la Samogitie, la Livonie, la Lithuanie, la Volhinie & la Podolie. La Pologne a été ainsi nommée du mot Pale qui signifie une plaine, un pais de chasse, parce que c'est presque par tout un pais plat, & fort propre pour cer exercice. On la divise en grande & petite Pologne : à son couchant elle a l'Oder, PPppij

IX. 2 573. Description

IX. 1573.

& au-delà de l'Oder la Germanie, qui est le plus grand païs CHARLE de l'Europe; elle a au Midi la Hongrie, & la Lithuanie au Couchant. C'est un païs très-fertile, plein de villes, de châreaux, de villages, arrosé de quantité de riviéres, & rempli d'une Noblesse courageuse, qui joint ordinairement l'amour des lettres à l'exercice des armes; c'est ce qui porte la jeune Noblesse, & les enfans même des plus grands seigneurs du Royaume à voyager dans les païs étrangers, d'où ils remportent quantité de belles connoissances, & l'usage de plufieurs choses excellentes inconnues chez eux à cause de la rigueur du climat. Leur langue naturelle est l'Esclavon : c'est aussi celle des peuples de Bohême, de Silesie & de Moravie qui sont dans la Germanie. Cette langue vient des Esclavons peuples de la Russie, qui du tems d'Attila roi des Huns vinrent occuper le pais abandonne par les Vandales; & portérent même suivant l'histoire de ces tems là leurs armes victo. rieuses bien avant dans l'Allemagne. Leur nation auffi-bien que leur langue est très-étendue du côté du Septentrion & de l'Orient. Les peuples qui parlent aujourd'hui cette langue, outre ceux que j'ai déja nommes, sont les Vandales qui habitent sur les côtes de la mer Baltique, ceux qui occupent la Pomeranie, la Luface, & la Ruffie; les Moscovites dont l'empire est très-grand tant en Asie qu'en Europe ; les Circastiens, même ceux des cinq montagnes qui font fur le Pont ; les Rafciens, les Valaques, les peuples de Servie, de Bulgarie, de Bosnie, d'Albanie, de Dalmatie, d'Istrie, de Carniole, & de Carinthie.

En neuf cens soixante-cinq les Polonois embrassérent la religion Chrétienne sous leur duc Miecislas, & sous le pontificat de Jean XIII. La plus ancienne de toutes leurs villes, c'est Gnesne, qu'on prétend-avoir été bâtie par Lech premier, Duc de ce païs: il lui donna le nom de Gnesne du mot gniasd, qui signifie nid, parce qu'il trouva dans le lieu où elle est située un nid d'aigle; & c'est pour cela que leurs Rois ont pris pour leurs armes une aigle blanche aux aîles . esployées. Gnesne a le titre d'archevêché, & l'Archevêque de cette ville est legat né du faint Siège, & primat du Roïaume. Après la mort du Roi, il fait les fonctions de la royauté, il envoïe des Ambassadeurs aux Princes étrangers,

IX. 1 573-

il fait garder les frontières, & convoque les Diétes = Quand le Roi est élû, c'est lui qui l'annonce, qui le sacre, CHARLE qui lui met le diadême sur le front. Pour marque de la dignité suprême, déposée entre les mains de ce Prélat, on porte devant lui le bâton levé, & lorsqu'il se met à table, on bat aux champs; honneur qui ne se rend qu'aux Rois. Il n'y a de cour en Pologne que celles du Roi & de l'Archevêque; & les domestiques de ce dernier s'appellent courtifans ou officiers, & non pas serviteurs ou valets, comme ceux des autres Evêques. Crac, qui regna, dit on, vers l'an sept cens de J. C. bâtit Cracovie sur la Vistule, & y établis le siège de son Royaume. Popiel le vieux, dégoûté de ces montagnes où est située Cracovie, transporta fon siège à Gnesne: mais l'an mil trois cent vingt, Uladislas le transporta de nouveau à Cracovie, ville considérable, tant par le titre d'évêché dont elle est décorée, que par la citadelle que Sigifmond premier y a fair bâtir sur le mont Vovel: & comme les trois villes de Casimirie, de Cléparie & Stradom lui font contigues, on y voit toûjours une grande multitude de peuple. Casimirie est séparée de Cracovie par Stradom, & par la Vistule qui passe entre ces deux places; mais il y a un beau pont qui facilite le commerce de l'une à l'autre. La Vistule après avoir reçû quatorze grandes rivieres, va se jetter dans la mer Baltique à Dantzick, l'une des plus considérables villes du Nord, & des plus florisfantes pour le commerce. Il y a auprès de Casimirie un vil. lage habité par les Juifs : ils y étoient d'abord pêle-mêle avec les Chrétiens; mais ils s'en sont separés, pour se garantir des infultes de la populace, & ils ont bâti dans leur quartier de grandes & belles maisons. Il y a de plus à Cracovie un beau collège & une université, où l'on enseigne les Mathématiques, la Philosophie, la Théologie, & le Droit. C'est Uladislas premier, de la maison des Jagellons, qui en est le fondateur.

La plus belle ville de Pologne après Cracovie, la plus confidérable par la magnificence de ses bâtimens, par les richeffes de ses négocians, & par la multitude de ses artisans, est Posna sur la Warte : elle a aussi le titre d'évêché, & l'on y trouve en abondance, non-seulement tout ce qui est PPpp iij

Go gle

CHARLE qu'on peut défirer pour le luxe.

IX. 1573. nécessaire pour les besoins de la vie, mais même tout ce

Après ces deux fameuses villes, nous pouvons mettre Uladislaw, qu'on appelle aussi Cujavie, quoiquelle soit fort inférieure aux deux autres, tant en richesses qu'en bâtimens, Son Evêque a un très-grand territoire; car toute la Poméranie & Dantzick même en dépend. Il y a beaucoup d'autres villes & de forteresses, où commandent des Palarins qui en portent le nom. Ces Palatins s'appellent en langue du païs, Vaivodes, c'est-à- dire chefs de la milice, & ce nom n'est donné qu'aux seigneurs qui ont des gouvernemens d'une grande étendue : ceux dont les gouvernemens sont petits, ne s'appellent pas Palatins, mais Châtelains.

Après la Pologne, il faut mettre la Lithuanie. C'est une grande province, mais déferte, elle est pleine de paturages, & couverte de bois, & d'ailleurs fort marécageuse en eté; lorsque les neiges sont fondues. Elle est arrosée de trois grands fleuves fort poissonneux, qui sont le Narva, le Nie men, ou Memel (1), & le Beresina (2). Il faut ajoutet les rivières de Vilna & de Welie, qui se joignent auprès de la ville de Vilna, qui tire son nom de la première de cestiviéres, & qui est la capitale de toute la Province.

Il n'y a point de vignes en Pologne ni en Lithuanie, parce que le climat est trop froid : la boisson des habitans est de la biére faite avec de l'eau, du blé ou de l'orge, & du houblon; & une forte d'hydroméle qu'ils composent avec de l'eau, du houblon, & du miel. Les Lithuaniens font un grand commerce de peaux de martes, de castors, d'hermines, de renards noirs & blancs, de chevreuils, de loups, d'ours & de panthéres, qu'on trouve dans la forêt d'Hercinie, qui tient la plus grande partie de cette Province. On y trouve aussi des buffles à grandes crinières, qui ressemblant assez à nos taureaux ; mais qui ont les cornes si écarrées; qu'il pourroit tenir trois grands hommes entre deux. On y voit aussi des élans, qui approchent de nos cerfs; mais leur bois est différent, & leur couleur plus blanchatre : ils

(2) Le Berefina prend fa fource

<sup>(1)</sup> Ce fleuve est appellé Chronus dans le palatinat de Minski, & tombe dans le Nieper, ou Borysthéne, par Ptolémée.

IX. 1573.

courent d'une vitesse étonnante, & leur allure est comme l'amble de nos chevaux. Les foldats se servent à la guerre CHARLE de peaux de buffles, & de quelques autres qu'ils préparent. La chair de buffle passe chez eux pour un mets délicat, & ils croïent que la corne du pied d'un élan, coupée en certain tems, est un reméde infaillible pour le mal-caduc. Les Lithuaniens donnent au nom de leur païs une origine fabuleuse, prétendant qu'il vient d'un exilé Romain, nommé Libon ; que de son nom ce païs sut d'abord nommé Libonie, puis Lithuanie en changeant quelques lettres; & pour prouver cette fable, ils disent que leur langue est mêlee de quantité de mots Latins. Il y a beaucoup de Noblesse, & de grands Seigneurs dans le païs, entre autres le duc de Sluckz, qui est si riche, qu'il ne le cede en rien à beaucoup de souverains d'Allemagne & d'Italie, & les ducs d'Olika de la maison de Radzewil, qui a eu l'honneur d'être alliée à celle des rois de Pologne par le mariage de Sigilmond Auguste avec Barbe de Radzewil fœur de Nicolas, qui est celui qui a le plus contribué par son courage & par son habileté, à unir la Lithuanie à la Pologne, comme je l'ai dit ci-devant. Il y a encore d'autres maisons considérables en Lithuanie. comme celle des comtes de Chodkiewiz, les derniers de ces païs Septentrionaux, qui aïent embrasse la religion Chrétienne vers l'an 1387, quand Uladislas Jagellon sit établir un siège Episcopal à Vilna ; mais les successeurs de cet Evêque ayant suivi depuis le rite Grec comme les Russes, ont reconnu pendant long-tems le patriarche de Constantinople, & ont refusé de se soumettre au Pape.

Il y a auprès de Vilna, & au-dessus de la riviére de Vacca, quelques habitations de Tartares. Cette nation vient des anciens Scythes : ceux dont je parle ici, s'occupent au labour, mais ils sont Mahométans. Ce fut Witolde qui les enleva en 1386, du milieu de la Scythie avec leurs femmes & leurs enfans, & les plaça dans le cœur de la Lithuanie : mais quoiqu'ils ayent leurs loix particulières, ils sont toûjours soumis au grand duc de Lithuanie, & les rois de Pologne s'en servent dans leurs armées. Il n'y a jamais de paix entre les Polonois & les Tartares; mais la guerre qu'ils se font n'est pas vive, parce que ces derniers bornent pour

l'ordinaire leurs courses à la Russie & à la Podolie. Cette CHARLE année vers le tems de Paques, il en est venu dix huit cens jusqu'à la forteresse de Bara, sous la conduite de Baca & de IX. Sicoza, & ils ont pillé & brûlé quelques villages & quel I 573. ques métairies des environs : mais comme ils s'en retournoient chargés de butin, les gens de Buczas, gouverneur de Caminiec, étant fortis tout d'un coup de cette place, les envelopérent, les taillérent en pièces, & reprirent toutle butin.

> Les princes de Lithuanie ont pris le titre de grands Ducs: ce ne sont point les Empereurs, qui leur en ont donné le droit : mais comme les souverains de Moscovie ont formé un corps d'état de plusieurs duchés réunis, & qu'ils se sont donnés à eux-mêmes le titre de grands Ducs, il y a grande apparence que les princes de Lithuanie en ont fait autant.

> Le plus illustre des princes de Lithuanie a été sans contredit Jagellon fils d'Olgirde, & descendant de Gedimin : il est le premier qui ait renoncé au Paganisme pour se faire Chrétien. Il prit le nom d'Uladislas à son batême, & épousa Heduige, fille de Louis roi de Hongrie & de Pologne en 1386. & comme les Polonois avoient mis leur couronne fur la tête de cette Princesse, elle la porta en dot à Jagellon. Le mariage ne fut pas plûtôt confommé, que ce Prince voulant à son tour marquer sa reconnoissance à la nation Polonoise, réunit & soumit pour jamais à la couronne de Pologne la Lithuanie, la Samogitie, & la partie de la Ruf. sie qui lui appartenoit. Il a été la tige des derniers rois de Pologne; mais sa famille vient de finir à la mort de Sigis, mond Auguste.

> La Russie est une dépendance de la Lithuanie; dependant elle a une bien plus grande étenduë, comme le porte son nom , qui signifie nation repandue ou dispersée : elle comprend en effet tout le pais situé entre la mer Baltique, la Livonie, la Suéde, la mer Glaciale, le Volga qu'on appelle aujourd'hui Rha, la mer de Zabache, la mer Noire, les montagnes de Sarmatie, la Pologne, la Lithuanie, & la Samogitie. On la divise en deux parties, dont l'une commen. ce aux monts Crapack auprès de Cracovie, & s'étend le long du Niester jusqu'aux frontières de la Valaquie : de

l'autre côté, elle va jusqu'au Nieper, & jusqu'à la mer Noire, & descend ensuite le long des deux bords du fleuve Ocza- CHARLE cow, jusqu'au Tanaïs, qui sépare l'Europe & l'Asie, & de-là elle s'etend par des païs immenses jusqu'à Astracan, ville fituée près de l'embouchure du Volga sur la rive citérieure. Le commerce d'Astracan est très florissant, & il y a des foires, où les Médes, les Persans, les Arméniens, les Scythes, & les Moscovires se rendent de toutes parts. A quelque distance de là , le Volga se partage en soixante-dix branches, qui forment quantité d'illes, & il va se jetter dans la mer Caspienne par autant d'embouchures, qui sont toutes navigables.

1573.

Voilà ce que c'est que la Russie au-delà du Niéper, elle s'étend jusqu'aux frontières de la Perse, & elle est soumise au grand duc de Moscovie. Celle que nous appellons roïale, comprend les palatinats de Leopol, de Lublin & de Belz, & les provinces de Podolie, de Volinie, de Kiovie, de Circassie, & de Polaquie : auparavant elle étoit unie avec la Lithuanie, & elle a passé avec cette province à la couronne de Pologne, aussi-bien que la Samogitie, qui est située entre la Prusse & la Livonie, & qui touche à la Lithuanie. C'est un païs fertile en blés & en légumes, & où il y a de trèsgrandes forêts, & des bois très agréables; mais point de villes, ni de forteresses considérables.

A l'égard de la Masovie, qui a toûjours été fertile en grands hommes, foit pour les sciences, soit pour la guerre, elle étoit autrefois comprise sous le nom de Pologne; mais elle commença à en être féparée, & à avoir son titre particulier, lorsque Maslas ou Masos, échanson de Miécislas, zoi de Pologne, s'en empara vers l'an mil trente-quatre de Jesus, Christ, pendant que tout le païs étoit embrasé du seu de la guerre civile après la mort du Roi. Masos l'appella de son nom Masovie; mais ayant été désait par Casimir I. avec l'aide des Prussiens, & même puni du dernier supplice, sa nouvelle souveraineté finit avec sa vie. Le nom resta pourtant à la Province, quoiqu'elle eût été réunie une seconde fois à la Pologne. Elle est arrosée par la Vistule, la Narve, & le Bug : c'est le seul endroit où l'on trouve une espèce de taureaux sauvages noirs, qu'on appelle dans la langue du Tome VI.

QQqq

païs, Turs, & que les Latins nommoient Uri. La capitale de la Province est Warsovie sur la Vestule : il y a un très-beau CHARLE pont de bois sur lequel on passe cette riviére, & c'est dans IX. cette ville que se tiennent les diétes du Royaume, à cause I 573. de sa situation avantageuse. La ville qui tient le second rang après Warfovie , c'est Plosko , & elles ont toutes deux titre

d'Evêché.

Il ne me reste à parler que de la Prusse & de la Livonie, vastes provinces qui relévent de la couronne de Pologne, mais comme j'ai expliqué suffilamment dans les livres précédens de quelle manière elles sont venues à la Pologne. je ne fatiguerai point ici mes lecteurs par une répétition inutile. Des les premiers tems où la Polognea fait un corps d'état, elle appartint à un feul Prince qui se nommoit Lech. comme je l'ai dit. Après sa mort, la Nation dégoûtée du gouvernement monarchique, se choisit entre les Seigneurs douze Chefs ou Palatins, aufquels elle remit le gouverne. ment absolu ; mais elle revint bientôt à l'étar monarchique. & vers l'an sept cens de Jesus-Christ, elle donna la souverainete à Crac, fondateur de Cracovie. Après l'extinction de sa famille, les Palatins reprirent le gouvernement de la République, jusqu'à ce que Primislas, homme sans mais. sance, mais ruse, & qui avoit un courage au dessus de sa condition, defit les Hongrois, & fut unanimement proclamé Roi l'an sept cens soixante de Jesus - Christ. Il y eur aprés lui une longue suite de Princes jusqu'à Boleslas I. qui ayant quitté le titre de Duc, dont ses ancêtres s'éroient contentés, fur déclaré Roi dans la ville de Gneine par l'empereur Othon III. & appellé allié & ami de l'empire Romain l'an 1001, de Jesus-Christ. Ses Successeurs confervérent ce titre jusqu'à Boleslas II. qui en fut privé pour avoir fair masfacrer Stanislas, évêque de Cracovie : mais Primislas le reprit par le conseil de la Noblesse l'an mil deux cens quatrevingt-quinze, & il fut couronné par Jacque archevêque de Gnefne.

Depuis ce tems-là, les Souverains du pais ont tonjours La puiffance Roisle en porté le nom de Roi, & en ont eu toutes les prérogatives, tempérée par mais non pas une puissance illimitée : car quoique le Roi soir l'autorité du revêtu de l'autorité souveraine, le Sénat du royaume a une

IX. I 573.

très-grande part dans le gouvernement. Le Sénat au reste n'est composé que de la Noblesse, & le peuple est absolu- CHARLE ment exclu de toute administration des affaires publiques : sinsi l'on peut dire que le pouvoir des Grands du royaume est tempéré par la puissance Roïale, & que cette puissance à fon tour est retenue dans de justes bornes par l'autorité libre du Sénat & des Nobles. Ce grand Etat est donc décoré du titre de la Royauté; & néanmoins la puissance Roïale, qui s'abandonne si volontiers aux excès & à la licence lors. que tout lui est permis, & qui devient alors comme une pépinière de crimes & d'injustices, est obligée par les sages remontrances du Senat & de la Noblesse, de ne point s'écarter des régles de l'équité. Ainsi, au lieu que chez les autres peuples tout ce que veut le Souverain a force de loi; en Pologne non-seulement le Roi ne peut établir aucune loi sans le consentement du Sénat & de la Noblesse, mais il est foumis lui-même aux loix du Royaume. La majesté Roïale ne laisse pas d'être très - respectée en Pologne, & les sujets y sont pleins de vénération pour le Prince, lorsqu'il n'use de son pouvoir que conformément aux loix (1): car ce qu'il faut bien considérer, c'est que les Rois ont un très-grand pouvoir dans l'exercice de la justice ; & quoiqu'ils ne puissent pas faire punir un homme sans l'autorité d'un jugement public, ils ont cependant le droit de remettre les amendes, & d'accorder la grace à un criminel condamné à mort par les loix. Le Roi peut même, en cas d'une invasion soudaine qui mettroit la République en danger, faire prendre les armes à toute la Noblesse, & la faire marcher sous ses étendars contre les ennemis qui voudroient entrer dans le Roïaume; il peut soudoyer des troupes, nommer des Généraux. casser l'armée, & punir les violateurs des loix de la guerre : mais la plus belle prérogative des Rois consiste dans le pouvoir qu'ils ont de créer des Magistrats, & de conférer les honneurs & les dignités de l'Etat à ceux qu'ils en jugent dignes : car ce sont eux qui nomment les Archevêques , les Evêques, les Abbés, les Doyens des Eglises: ce sont eux qui font comme il leur plaît les Palatins, les Châtelains, les Maréchaux, les Chanceliers, les Tréforiers; qui sont

(1) Ex prescripto regum, je lis legum.

QQqq ij

tous sénateurs du Royaume : ce sont eux qui établissent dans CHARLE toutes les provinces des Gouverneurs, des Capitaines, des IX. Juges & des Magistrats, & qui créent des Secrétaires, des maîtres des Requêtes; en un mot tout ce qu'il y a d'Offi-1573. ciers dans les tribunaux où l'on rend la justice : ils ont droit d'anoblir les roturiers, qui ont bien mérité de la République en paix ou en guerre. Si quelqu'un a rendu fervice à l'Etar, ou à eux-mêmes, ils peuvent sui donner l'usufruit des châteaux, des bourgs, & des villages, qu'on appelle Royaux : ils peuvent donner à perpétuité à la Noblesse les biens des proscrits, & de ceux qui meurent sans enfans : en un mot, les ambassades, les lettres de créances. les ordonnances, les privilèges, les alliances, les tréves, les guerres, tout cela se décide & se conclut au nom du Roi. tout cela est scellé de son sceau; en sorte pourtant que le corps de la République y a aussi une grande autorité.

Leurs revenus sont considérables, & ils ont dans le Rosaume un patrimoine très - étendu. Leur commerce leur raporte beaucoup, & le sel que l'on tire tous les ans des mines, fair entrer beaucoup d'argent dans leurs cosses. On trouve de ces mines à Bochne, à Wieliczka, dans la castelanie de Cracovie, à Halicz, à Colomeje, à Sale, & en beaucoup d'autres endroits de la Russie. Outre cela il y a un la cauprès du Nieper dans les deserts de la Podolie, dont l'eau se géle à l'ardeur du soleil, & forme une glace de sel fi dure, qu'on se promeine dessus avec des chariots & des chevaux, comme on sait sur la glace, & l'on peut en briser des morceaux, & en emmener par charretées tant qu'on veut.

Il est pourtant vrai que le revenu de ce grand Rosaume est moindre à proportion que celui des Etats voisins, parce que les denrées y sont à très-bas prix, & que la Noblesse & leClergé ne paient rien: car la Noblesse ch exempte de toutes fortes de contributions, & n'est obligée qu'à servir à ses depens, pour repousser l'ennemi qui est entre dans le Rosaume. Si le Roi veut la mener hors du Rosaume pour saire la guerre aux étrangers, il doit lui païer de trois mois en trois mois cinq écus d'or pour chaque soldat qu'elle fournit.

Le Clergé & la Noblesse jouissant ainsi d'une exemption générale, les fermiers des gentilshommes ne païent

qu'environ six sous par arpent, & les habitans des domaines du Roi ne fournissent qu'un médiocre tribut. Le Prince CHARLE peut quelquefois mettre une imposition sur tous les ordres duRoïaume, quand l'utilité commune, & les besoins de l'Etat le demandent ; mais il ne le fait que de l'avis du Sénat, Avec des finances si bornées, le Souverain est en état de mettre sur pied une cavalerie plus nombreuse qu'aucun Potentat de la Chrétienté, parce qu'il peut assembler, s'il le faut, cent cinquante mille gentilshommes, les uns armés pésamment, les autres à la legére; & ils font obligés, comme nous l'avons dit, de servir l'Etat à leurs dépens.

1573.

Après le Roi, le Sénat a dans le Roïaume une autorité très-grande & très-respectée. Les archevêques de Gnesne, & de Léopol, & sept évêques de Pologne sont Sénateurs nes : mais les évêques de Prusse n'ont pas le même droit. Après les Evêques, les premiers Sénateurs sont les quinze Palatins, parce qu'ils ont eu deux fois le gouvernement du Roïaume entre leurs mains, dans des tems où la Roïauté étoit abolie. Les derniers Sénateurs sont les soixante & cinque de cinque de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la cont Castellans. Le premier de tous les Palatins est celui de Cracovie, & c'est sui qui dit le premier son avis. On met encore au nombre des Sénateurs les deux maréchaux de Pologne & de Lithuanie, les deux Chanceliers, & les deux Vicechanceliers, parce que les premiers ont la garde du grand sceau des deux nations, & les autres du petit sceau. Le grand Secretaire, & les deux maîtres des Requêtes, qui portent au Roi les plaintes de ses sujets, ont aussi leur entrée dans le Sénat : ainsi il se trouve en tout quatre-vingt dix-huit tant grands que petits Sénateurs. Sigismond Auguste y en ajouta quelques-uns dans les dernières années de fa vie.

Le Roi forme un conseil des Sénateurs qui sont à sa Cour toutes les fois qu'il le juge nécessaire, mais sans y appeller les abiens, si ce n'est dans des occasions importantes, comme dans le tems des diétes, ou par la solemnité du mariage du Roi ou de ses enfans, ou lorsque quelque Prince allié ou Vassal du Royaume vient prêter serment de fidélité. Ils font tous très - zelés pour maintenir la liberte publique & pour étendre les frontières du Royaume; & dans les QQrriij

IX. T 573.

délibérations, ils disent leur avis avec une grande liberté, & CHARLE quelquefois avec beaucoup d'aigreur : ils ofent même blâmer la conduite du Prince, quand ils la jugent répréhensible. Ils soutiennent ordinairement avec beaucoup de force & d'una. nimité les loix établies par leurs ancêtres, & les intérêts communs de leur patrie; & l'on peut dire qu'ils sont incorruptibles sur ce point, & d'une fermeté à toute épreuve. On ne sera point surpris de ce que j'avance, si l'on considére qu'on ne met dans ces places que des Gentilshommes de bonnes maisons; & que parmi ces Gentilshommes on choisit ceux qui sont les plus distingués par leur naissance & par leurs vertus, & qu'on ne leur donne entrée au Sénat qu'après leur avoir fait prêter serment. Le Roi a pour eux de grands égards, & quand ils l'abordent, il ne manque pas de se découvrir avec un air gracieux, & de leur faire signe de s'asfeoir.

Outre les Sénateurs & les grands officiers de la Couronne, il y a encore les tréforiers de l'Epargne, les Capitaines, qui sont au nombre de quarante dans la petite Pologne, de trente dans la grande, & de douze dans la province de Masavie : l'enseigne de la Couronne , le grand Echanson , le grand maître - d'Hôtel, & le grand Ecuyer tranchant. La charge la plus brillante de la guerre, est celle de grand Général : comme lieutenant du Roi, il est maître absolu dans l'armée; aussi ne met-on dans ce poste que les plus distingués d'entre les Sénateurs. Il y a d'autres Généraux qu'ils appellent Commandans de campagne, mais dont l'autorité

est bien moindre que celle du grand Général.

Ce qui rend en Pologne le pouvoir du Sénat fi grand, & celui du Roi si moderé, c'est que la naissance & le sang n'y donnent aucun droit pour monter sur le trône. Dans les autres Etats, le Souverain succède à son père ou à ses ayeux; mais dans ce Royaume, celui qui est couronné est redevable. de son rang aux suffrages du Senat & de l'Ordre équestre; ou à la proclamation de toute la Noblesse : & si l'on a vû dans les tems précédens plusieurs Rois d'une même famille se succéder l'un à l'autre, il ne faut pas attribuer leur élévation à un droit héréditaire; mais à leurs vertus, ou à l'affection que la noblesse de Pologne a naturellement pour les enfants

## DE f. A. DE THOU, Liv. LVI.

de ses Rois. Car dans cette disposition elle se persuade sans peine qu'ils seront héritiers de la vertu de ceux dont ils CHARLE descendent, & elle se flatte de retrouver dans les enfans ce qu'elle a admiré dans les pères; mais dans le cas dont nous parlons, l'on a toûjours exigé des Souverains, qu'ils reconnoîtroient que ce n'étoit point de leur naissance qu'ils tenoient la couronne, mais du choix de la Noblesse. Rien de plus sage que cet établissement pour la succession à la couronne; parce que si les Rois étoient tentés d'abuser du pouvoir suprême, comme il n'arrive que trop souvent : cette loi les tient en bride; & la tendresse qu'ils ont pour leurs enfans les engage à ménager l'estime de la nation. C'est ainsi que la famille des Piastes a regné chez eux cinq cens ans de fuire, & celle des Jagellons deux cens.

lk i

(én.

300

OTH.

0.2

CORR

i a

r a

io a

èr:

di.

ď

di

d

Depuis la fondation de ce Royaume, c'est-à-dire, depuis environ l'an cinq cens cinquante de Jesus-Christ jusqu'au roi Sigifmond-Auguste, l'on compte neuf interregnes. Le premier, dont il ne nous reste que des temoignages assez obs. curs, arriva lorsque la maison de Lech sut éteinte, & que Visimir, qu'on nomme autrement Crac, fut appellé à la couronne par élection. Le second arriva après la mort de Crac. & pendant cet intervalle, le Royaume fut gouverné par douze Palatins. On met le troisième au tems où la dispute pour la possession du trône sut jugée par une course de chevaux, & qu'il fut donné à un jeune homme de basse naisfance nommé Lescon. Le quatrieme interregne suivit la mort de Popiel II. qui fur mangé par les rats à Cruswick, comme on le lit dans leurs annales : ce fut un Piaste, habitant de Crus wick, homme d'une grande probité, mais simple laboureur, qui fut d'un consentement unanime proclamé Prince. Il y en eut un cinquieme après la mort de Miecislas II. Les Polonois étoient si mécontens de sa conduite, qu'ils chassérent sa veuve par l'aversion qu'ils avoient pour le gouvernement des femmes, & qu'ils donnérent même l'exclusion à son fils, quoique innocent de la mauvaise administration de son père. L'on en vit un sixième lorsque Primislas sut tué par Othon Lango, & par les princes de Brandebourg : la couronne alors fut donnée à Wenceslas roi de Boheme. Le septiéme arriva après la mort de Casimir fils d'Uladislas, lorsque Louis

IX. 1573. IX.

roi de Hongrie fut élû par les suffrages de la Noblesse pour CHARLE lui succeder. Louis étant mort sans enfans mâles, donna lieu au huitième, qui finit par l'élection de Jagellon qui avoit époufé la fille de son prédécesseur. La famille des Jagellons éteinte 1573. l'année dernière par la mort de Sigismond Auguste, nous donne le neuviéme interregne.

Histoire de l'élection.

Comme Jagellon n'avoit point d'enfans, bien des Princes fongeoient des son vivant à se procurer une si belle succes. fion. L'empereur Maximilien, dont il avoit épousé deux fœurs (1), vouloit la faire tomber à Ernest son second fils. Jean roi de Suede y pensoit pour Sigismond son fils, quine faisoit que d'entrer dans sa neuvième année, & qui fut en effet depuis placé sur ce trône, mais dans une autre occasion. Basile, grand duc de Moscovie, avoit un fils nommé Jean, Prince fourbe &cruel, qui étoit encore un des concurrens. La France portoit aussi ses vues de ce côté-là; & ce sut Monluc évêque de Valence qui mit en tête à Catherine de Medicis, cette femme ambitieuse, de mettre le duc d'Anjou sur les rangs. Le Prélat fut envoyé lui-même en Pologne avec des pouvoirs très amples pour y négocier cette affaire : mais la peste qui ravageoit le païs l'obligea de s'arrêter à Connin. Outre tous ces prétendans, il y avoit en Pologne même une puissante faction qui tendoit à faire un Piaste, ou Polonois, persuadée qu'il étoit de l'intérêt du Royaume de donner l'exclusion à tous les etrangers. (Ils appellent Piaste un Roi pris de la nation par le souvenir agréable de cet ancien Piaste, dont la famille a regne très-heureusement chez eux pendant l'espace de cinq cens ans.)

Les deux premiers concurrens avoient l'avantage d'être voisins de la Pologne, & par conséquent à portée des affaires de ce Royaume; mais Sigismond n'étoit qu'un enfant, & quoiqu'Ernest fût plus âgé, il ne l'étoit pas affez pour gouverner par lui-même. A l'égard du Moscovite, outre la haine invéteree entre les deux nations, deux raifons lui donnoient l'exclusion ; premierement il étoit de la religion Greque ; en se. cond lieu sa puissance auroit porté de l'ombrage aux Turcs, à quoi les Polonois ne vouloient point en donner dans l'élection qu'ils alloient faire. Cette dernière raison étoit aussi

(1) Elisabeth & Catherine d'Autriche fille de Ferdinand I.

contre

en in

000

t,z

har

not.

OL US

cord i 15.E

or it:

200 5 55

MT.

fr:

reet.

100

OT I

.

1

149

性

132

etd.

تقانا

de la

ge (\*

200

× 1

N.B.

وأفظ

e : 11

10

18. O.L

111 3

contre Ernest, & elle contribua beaucoup à le faire exclure, la meilleure & la plus faine partie inclinoient pour un Piaste: mais la difficulté étoit de convenir du sujet; & il y avoit grande apparence que la jalousie, l'intérêt, & la différence de religion y apporteroient un grand obstacle. Toutes ces considérations faisoient espérer pour le duc d'Anjou; il étoit de la plus illustre maison de l'univers, d'une mine avantageuse, & d'un âge propre à gouverner; plusieurs actions d'éclat tant en paix qu'en guerre avoient déja fait sa réputation; ce Prince d'ailleurs n'étoit nullement suspect aux Turcs toûjours amis de la France. Les Catholiques du pais le souhaitoient ardemment ; & les Protestans ne lui étoient pas opposés sur l'idée qu'ils avoient de sa valeur, & sur l'espérance de trouver en lui un Roi modéré, puisqu'il venoit d'un Royaume, où les deux religions étoient également permifes.

CHARLE IX. 1 573.

Mais la nouvelle du massacre de Paris aliéna fort nos partisans : la noirceur de cette exécution fit une impression terrible sur tous les esprits; & il est aisé d'imaginer combien les Ministres des autres concurrens l'engagérent encore, secondes en cela par quelques Polonois qui etoient à Paris dans le tems de la Saint-Barthelemi, & qui s'en étant échapés avec assez de peine, étoient depuis ce tems-là retournés dans leur païs. Pour rendre encore la chose plus odieuse, les ennemis & les rivaux de la France firent faire des estampes, où l'on voyoit des representations de cruautés inouies jusqu'alors, qu'ils eurent grand soin de répandre de tous côtés. On representoit des méres, à qui l'on ouvroit le ventre pour en tirer leurs enfans; & comme s'il y eût eu trop d'humanité à les égorger d'un même coup, on voyoit massacrer séparément la mère & son malheureux fruit. Ceux qui firent faire ces estampes crurent sans doute que le simple récit des horreurs qui se commirent alors, ne feroic pas affer d'impression sur les efprits, & que pour parvenir plus surement à leur but il falloit les exposer à la vûe, qui est le plus prompt & le plus vif de tous les sens.

Monluc excusoit la chose du mieux qu'il pouvoir, taprôt par des lettres, & tantôt par des discours, forsqu'il en trouvoit l'occasion. Il en donna même une rélation, où il déguisoit

Tome VI.

les fairs avec beaucoup d'art : c'est ce qu'il sit par cette CHARLE lettre, dont j'ai parle ci dessus, & qu'il eut soin de repandre par-tout. Pour répondre aux gravures que les ennemis de la IX. France affectoient de multiplier, il sit exposer en différens # 573.

endroits le portrait du duc d'Anjou, & il espéroit que la vût de ses traits mêles de douceur & de majeste, effaceroit des esprits cette impression de cruauté que ses ennemis y avoient jettée, & qu'elle lui gagneroit les cœurs de la Noblesse.

L'affemblée avant été indiquée au fix de Janvier , les Nonces de terre ( c'est ainsi qu'ils appellent les députés de la Nobleffe des provinces) se rendirent au lieu marqué : on commença par délibérer fur le lieu, fur le tems de l'élection, & fur l'audience qu'on devoir donner aux ambassadeurs des Princes étrangers. Le Sénat étoit d'avis de la leur donner dans cette première assemblée, & de les renvoyer enfuite fur la frontière; que c'étoit le moyen d'éviter les troubles, les follicitations, & les foupcons de distributions d'argent ; d'ailleurs qu'il étoit bien plus aifé d'écouter leurs propositions dans une assemblée peu nombreuse comme la leur, que dans une diéte composée de cinquante mille hommes : que quand ce grand nombre de Noblesse seroit assemblé, on leur feroit rapport de ce qui se seroit passe dans cette première diéte; & qu'ensuite on procéderoit à l'ordinaire fans tumulte & fans trouble à l'élection du Roi, qui seroit faite par tous les ordres du Royaume : mais les Nonces de terre déclarérent que leurs pouvoirs portoient seulement de délibérer avec le Sénar sur le lieu & sur le tems où se feroit l'assemblée générale, & qu'ils ne pouvoient pas écouter les ambaffadeurs des Princes. Monluc de son côté fit dire que le Roi son maître lui avoit enjoint expressement de parler à tous les ordres du Royaume : ainsi l'affaire fut remise au cinq d'Avril, jour marqué pour l'assemblée générale.

If y ent quelques difficultés fur le lieu ou le tiendroit l'affemblée plufieurs étoient d'avis de choifir Lublin parce que cette ville est voifme de la Lithuanie, dont il venoit des nouvelles qui causoient de l'inquiétude au Sénat ; car on difoir que les Seigneurs & toute la Noblesse de cerre grande province, gagnes par l'argent du Moscovice, ou facigues par la guerre continuelle qu'ils ont à foutenir contre ce Prince;

avoient résolu, sans attendre la diéte générale, de le reconnoître pour Souverain. Ce qui augmenta encore ce soupçon, CHARLE c'est que les Nonces ou députés des autres provinces étoient arrives, & que les Lithuaniens ne paroissoient point encore. Ils arriverent pourtant à la fin, & déclarérent que la seule difficulté des chemins les avoit empêché de faire plus de diligence. On reçut l'excuse, & on leur demanda s'il étoit vrai, comme le bruit couroit, qu'ils eussent promis leur suffrage au Moscovite. Ils avouérent de bonne foi, que ce Prince ayant fait sonder par ses Emissaires la disposition des Grands, & employé de vives sollicitations auprès de la Noblesse, la plupart des Gentilshommes lui avoient écrit d'une manière propre à flatter sa prétention; mais que c'étoit en vûë de se mettre à couvert d'une invasion qui seroit fort dangereuse dans un interregne, & qu'il n'y avoit pas un Gentilhomme en la Lithuanie qui n'aimât mieux mourir mille fois, que de voir son pays démembré du royaume de Pologne.

La ville de Lublin n'ayant pas été agréée pour le lieu de la diéte, on convint de la tenir à Warsovie suivant la coûtume pratiquée de tout tems ; & l'assemblée se sépara. Il s'y étoit élevé entre les deux nations une dispute qui pensa les mettre aux mains. Les Polonois ayant reproché aux Lithuaniens leur engagement avec le Moscovite, ceux-ci reprochérent aux Polonois de s'être laissés corrompre par notre argent, & ils prétendirent que Monluc leur avoit distribué cent mille écus d'or. » Il faudroit, disoit alors le palatin de » Sandomir, nommer ceux fur qui tombe une accusation de » cette nature. « Là-dessus Albert Laski palatin de Siradie, fils de Jerôme Laski, qui avoit servi en France du tems de François I, aveul du duc d'Anjou, répondit en portant la parole à ce Seigneur; » C'est de moi, sans doute, dont on » veut parler. Mais ne sçait-on pas que mon pere a porté " long-tems les armes en France; qu'il a dépensé son bien au » service de cette couronne, & qu'ainsi j'aurois pû recevoir » très-légitimement & à titre de dette, de l'argent du roi de » France? Neanmoins je proteste devant cette auguste assem-» blée, & je prends Dieu à témoin que les François n'ont fait » aucune distribution en ma faveur. « Malgré cette protestation, le castelan de Cracovie ennemi déclaré du parti RRrrii

IX. 1 573. François, foutint que ce bruit n'étoit pas sans fondement ; CHARLE mais il ne nomma personne. Laski néanmoins s'en trouva oft. IX.

1573.
des paroles l'on en seroit venu aux armes, les amis & les vassaux de ces deux Seigneurs, étant prêts de mettre le sabre à la main, si le palatin de Brzeki, homme sage & pacifique, ne se set entre mis pour les concilier. Il dit donc au Castellan de Cracovie, qu'il n'y avoit aucune apparence au soupçon, dont il avoit parlé; & Laski se contentant de cette satisfac-

tion, ces deux Seigneurs des plus considérables du pais se réconciliérent au grand avantage de leur patrie.

Il arriva sur ces entresaites un événement qui diminua beaucoup le crédit des Suedois en Pologne. Un jeune Allemand ayant été arrêté pour avoir contresait des lettres du roi & de la reine de Suede, sut trouvé le lendemain matin étranglé dans la prison: & comme il avoit les pieds & les mains liés, on soupçonna qu'il ne s'étoit pas donné la mort à lui-même. Il sut tiré de prison traîné par les rues avec l'écriteau de faussaire, & attaché à une potence hors de la ville: Quoique cette affaire ne regardât aucunement les Suedois, elle ne laissa pas de porter un grand préjudice à leurs intérêts.

Après que la diéte fut séparée, Jean Choisnin secretaire de Monluc, Basin & d'Elbene retournérent à Connin trouver ce Ministre qui les avoit envoyé à cette première assemblée. Gille de Noailles, frére de l'évêque d'Acqs ambaffadeur de France à la Porte, y arriva en même tems. La Reine lui avoit ordonné de se rendre en Pologne pour y ménager les intérêts de la France, en cas que Monluc fût retenuen Allemagne par maladie, ou autrement; car elle avoit scu qu'il avoit été arrêté en Lorraine, & ensuite à Francfort. Noailles eur ordre de passer par l'Italie, quoique le chemin soit plus court par l'Allemagne; mais on jugea qu'il valoit mieux prendre le plus fûr. Cette route l'empêcha d'arriver à tems, & si Monluc ne l'eût pas prévenu, l'affaire étoit échouée. Monluc informé du dessein de la Cour, regarda Noailles comme un successeur qu'on lui envoyoit pour partager la gloire de la grande entreprise qu'il avoit négociée seul, & qu'il regardoit comme terminée. C'est ce qui l'engagea à prier

## DE J. A. DE THOU, LIV. LVI. 685

le Roi de rappeller ce nouveau Ministre. Mais le courier qui lui portoit l'ordre de rentrer en France, ne put l'atteindre. CHARLE

CHARLE IX.

Noailles n'étoit pas affez avide de gloire, pour en chercher qu'il n'eût point méritée: ainsi il afsûra Monluc qu'il ne prétendoit aucune part à un succès qui lui étoit dû en entier: qu'il ne venoit pas pour être son successeur, mais pour l'aider. Il resta donc en Pologne, & s'en alla à Possnaie, où la peste étoit beaucoup diminuée. De-là il sut envoyé à Constantinople pour succèder à François de Noailles son frére, qui travailloit alors à faire agir les Turcs en faveur

du duc d'Anjou.

Les concurrens faisoient leurs brigues dans tout le Royaume, & comme les Ambassadeurs de l'Empereur alloient & envoyoient leurs émissaires de tous côtés sans le moindre ménagement, le Sénat leur dépêcha les évêques de Pofnanie & de Cracovie, pour leur déclarer qu'ils eussent à se tenir dans le lieu qu'on leur avoit marqué; on leur donna même quelques Gentilshommes en apparence pour leur faire honneur, mais en effet pour observer leur conduite. On ne prit pas cette précaution à l'égard de Monluc, & comme per-Tonne n'étoit chargé d'examiner ses démarches, il eut une entiére liberté pour les follicitations. Il envoya Basin dans la petite Pologne pour voir ses amis & les affermir, & surtout pour encourager la noblesse de Moscovie, sur laquelle il comptoit le plus. Il tâcha même de gagner le cardinal de Commendon, qui étant venu en Pologne l'année précédente pour engager Sigismond Auguste dans la ligue contre le Turc, devoit rester dans le Royaume jusqu'à la fin de la diéte d'élection. Le doyen de Die arrivé depuis peu de France fut employé pour cette négociation, qui donna occasion aux compétiteurs du duc d'Anjou de nous décrier auprès des Protestans : ils poussérent leurs menées jusqu'à contresaire une lettre du cardinal de Lorraine au cardinal de Commendon, par laquelle on l'exhortoit à appuyer de tout son crédit le parti du duc d'Anjou. Ce Prince, disoiton dans cette lettre, établira par toute la Pologne la religion Catholique, pour laquelle il s'est toujours montré très-zélé, il y fera respecter l'autorité du saint Siège, qui commence à tomber dans le mépris ; il y extirpera le poison de l'hérésie ; RRrrii

IX.

enfin, ou bien il ramenera tous les Protestans par la douceur: CHARLE ou bien il les exterminera par une nouvelle saint-Barthelemi. Mais on reconnu bien-tôt la fausseté de cette prétendue lettre. On répandit aussi que le roi de France avoit fait faire des excuses à l'Empereur, déclarant qu'il n'avoit envoyé cette Ambassade en faveur de son frère, que pour se débarrasser des importunités de l'évêque de Valence: qu'il n'auroit eu garde de penser au trône de Pologne, s'il avoit sçû que l'Empereur son beau-pere le demandat pour son fils : mais qu'il alsoit le rappeller incessamment.

Pendant que les Compétiteurs, & les Princes qui les appuyoient, faisoient courir tous ces faux bruits par les Ministres charges de leurs pouvoirs, le tems de l'assemblée s'approchoit. Monluc s'étant rendu à Poinanie, y trouva Gui de faint Gelais qui venoit d'être arrêté par le Gouverneur de la ville, parce qu'il étoit entré dans le Royaume sans permission. Le Prelat en fut quitte pour quelques excuses, & obtint sa liberté. Saint Gelais étoit fils de Lanfac qui avoit été chargé de plusieurs ambassades considérables, & en particulier de celle que la France envoya au concile de Trente, & qui s'étoit acquis par-tout une grande réputation de fagesse.

Monluc avoit ordre du Roi de haranguer à la diéte générale, & il le souhaitoit aussi, persuadé que son discours feroit un grand effet sur l'assemblée. Mais afin de le rendre encore plus efficace, il le fit traduire en Polonois par un gentilhomme nommé Solokourski, qui s'en acquita parfaitement bien. Quoique les seigneurs Polonois entendent communément le latin, l'évêque de Valence crut qu'ils sentiroient beaucoup mieux les raifons, lorsqu'ils les auroient en leur langue. Il fut traduit très-fidélement, & imprimé à Cracovie avec un grand

fecret. On en tira quinze cens exemplaires.

Diéte de . Warfovic, pour l'élection d'un Roi,

Le trois d'Avril Monluc se rendit à Warsovie avec Noailles & saint Gelais. L'ambassadeur d'Espagne lui ayant disputé le pas, on pria tous les Ambassadeurs étrangers de ne point venir aux Messes solemnelles. Enfin, l'affaire mise en delibération, il fut arrêté que le cardinal de Commendon, ministre du Pape, auroit la première place, l'ambassadeur de l'Empereur la seconde, Monluc la troisième, & l'ambassadeur d'Espagne la quatriéme. Il y avoit environ trente mille gentilshommes dans

l'affemblée qu'on croyoit devoir être plus nombreuse. On les logea autour de la ville, & les plus éloignes n'en étoient qu'à CHARLE quatre milles. Pour les Archevêques, les Evêques, les Palatins, les Castelans, & les Gouverneurs, ils couchoient dans Warsovie. L'Assemblée se tenoit dans une vaste plaine, où l'on avoit élevé douze grandes tentes à un peu plus d'un mille de la ville. Outre ces douze, on y voyoit une autre tente plus grande que toutes les autres, foûtenue par un mât d'une hauteur prodigieuse, qui pouvoit tenir six mille hommes. C'étoit la oue le Sénat s'assembloit avec les Gouverneurs, & les Nonces des terres au nombre de huit pour chaque Palatinat. C'est une chose étonnante qu'un corps d'environ cent mille hommes à cheval, resserrés autour de Warsovie dans un espace de quatre milles, pendant plus de quarante jours, ayent toûjours des provisions en abondance. Il n'y manqua ni fourage pour les chevaux, ni viande, ni poisson, ni aucune sorte de nourriture, ni vin même pour les hommes : tout y fut à très-bon marché. Mais ce qui est presque incroyable, c'est que pendant tout ce tems-là, il n'y eut entre tant de gentilshommes ni querelle, ni dispute : & il sembloit qu'uniquement occupés de l'intérêt public, ils fussent devenus insensibles à toutes les injures particulières.

Voici ce qui fut réglé pour l'ordre & la manière de proceder dans l'Assemblee. On convint que comme l'affaire unique étoit d'élire un Roi, on commenceroit par implorer l'affistance du ciel : Qu'ensuite on donneroit audience aux ambassadeurs des Princes, & qu'on fourniroit trente-deux copies de leurs discours pour les trente-deux Palatinats : Que chaque Palatin seroit chargé d'en faire part à la Noblesse de fon Palatinat : Que quelques-uns des principaux Sénateurs rendroient compte à la diéte du mérite & des vertus de chacun des Compétiteurs, & qu'ils expliqueroient les avantages & les inconveniens qu'on pouvoit attendre de leur élection : Qu'on demanderoit ensuite les suffrages des Sénateurs & de la Noblesse, & que celui des Candidats pour qui tous les Ordres se réuniroient, seroit proclamé Roi. Les Sénateurs avoient proposé de commencer par établir des Loix & des Statuts, & de procéderensuite à l'élection. Les Protestans qu'on appelle en ce païs-là Evangeliques, demandoient outre cela qu'on

IX. 1 573. IX.

leur donnât une fûreté suffisante pour leur religion. Les Sei-CHARLE gneurs les plus attachés à la religion Catholique, protestérent à ces derniers, que jamais ils ne donneroient atteinte à 1573. la liberté de conscience, & qu'il n'y avoit rien qu'ils ne fusfent prêts à fouffrir plûtôt que d'en venir à une guerre pour cause de religion: mais en même tems ils leur représentérent que si on accordoit une liberté de conscience sans bornes, & qu'elle se trouvât soûtenuë de l'autorité des Loix, on ouvroit la porte à toutes les sectes les plus extravagantes & les plus

> monstrueuses. Ces différens objets tiroient les choses en longueur, & il étoit à craindre que la plûpart de la Noblesse ennuyée de ces retardemens, & incommodée de la dépense qu'il lui falloit faire, ne se retirât peu à peu. Nous avions pourtant grand intérêt qu'elle assistar au discours de Monluc; & cet habile Négociateur obtint que l'on commenceroit par entendre les Ambassadeurs. Le premier qui parla fut celui du duc de Pruffe, à qui cette prérogative appartenoit, comme feudataire du Royaume. Après lui ce fut le cardinal de Commendon, qui le fit avec tant de force & de véhémence, que les seigneurs Protestans fe crurent obligés de l'interrompre en quelques endroits: il exhorta les Polonois au nom du Pape, à choisir un roi zélé pour la religion Catholique, la seule véritable, un Roi qui ne donnât point trop de liberté aux Hérétiques, & qui soutint les droits de l'Eglife, qu'on ne pouvoit ébranler, sans renverser en même tems tous les fondemens du Royaume : " Cest-là, » ajoûta Commendon, ce que j'attens de votre sagesse, dans » l'affaire importante qui vous assemble. Nes dans un Etat li-» bre, vous êtes depuis un teins confidérable sans Roi, & en » quelque forte fans loix, puisque la mort du Prince leur ôte, » pour ainsi dire, leur force & leur vigueur. Cependant vous » avez tous vécu en paix : parmi tant de milliers de gentils » hommes & de gens de guerre, il n'y a cu ni tumulte, ni vio-" lence, ni trouble, ni fedition : la raison, l'inclination, l'a-» mour pour la Patrie, vous ont tenu lieu de loix. Ce pen-» chant pour la tranquillité, & ce concert admirable qui ré-» gne parmi vous, me font espérer que vous vous donnerez » un Roi qui sçaura maintenir entre vous la paix & l'union » dans la Religion; qui se proposera pour modele Jesus-Christ

Christ notre paix, qui a réuni les deux Peuples, qui a exterminé toutes les inimitiés en lui-même par sa Croix ; qui a récon- CHARLE cilié à Dieu dans son corps tous ceux qui étoient divisez, afin que nous allions tous au-devant de lui dans l'unité d'une même foi, & de la connoissance du fils de Dieu, & que nous ayons par lui Ephel.c. L. v accès auprès du Pere dans un même esprit.

19. 0 feq.

Guillaume Ursin de Rosemberg, grand burgrave de Bohême, ambassadeur de l'Empereur, parla après Commendon. C'étoit un homme sçavant, mais peu propre à toucher les Auditeurs. On lui avoit donné un Adjoint secret en la personne d'André Dudith, qui auroit apparemment été le chef de l'ambassade, si en conservant son crédit auprès de l'Empereur, il s'étoit conservé lui-même dans la religion de ses péres. L'Empereur, qui connoissoit son attachement à son service. ne voulant pas lui donner la première place, de peur de choquer le Pape, lui donna la seconde en qualité de Chef du conseil de Rosemberg; & il sçavoit que sa prudence & ses talens pour parler & pour écrire le rendroient très-utile à son Minfiftre. Voici les motifs que Rosemberg employoit pour faire préferer Ernest au duc d'Anjou. Il représentoit que le premier fçavoit la langue Esclavone, qui est commune aux Bohêmiens & aux Polonois : Qu'il étoit leur voisin ; & que s'ils avoient besoin de secours, ils trouveroient à leurs portes ce qu'ils ne pouvoient pas espérer d'un Prince si éloigné de leur païs: Que s'ils se determinoient pour la France, il ne seroit pas aise au duc d'Anjou de venir prendre possession de la Couronne, parce que les princes d'Allemagne ne le laisseroient pas passer sur leurs terres. Il dit à la louange de Maximilien beaucoup de choses, qui étoient autant de traits satyriques contre le duc d'Anjou; que l'Empereur étoit un Prince prudent, sage, plein de clémence, ennemi du sang & de la cruauté, & qui scauroit maintenir la paix dans le royaume de Pologne divisé par la religion, comme il l'avoit maintenue dans l'Empire. Il proposa au nom de l'Empereur les mêmes conditions qu'il scavoit que nos Ambassadeurs avoient promises en secret, afin de nous prévenir; & que si nous n'avions rien à y ajoûter, nous ne puissions plus en parler, après qu'elles avoient été proposées par un autre.

Le même jour on invita Monluc, qui s'excusa sur une Tome VI. SSII

indisposition qui lui étoit survenue : ce qui déplut extrême. IX.

1573.

CHARLE ment à la faction contraire : mais il vouloit réfuter les raifons de Rosemberg, & il travailla toute la nuit. Comme son discours étoit déja imprimé, il y fallut ajouter cinq feuillets, ce qui se fit avec une diligence extrême. Il parla donc le dix du mois. & il fut écouté avec beaucoup d'attention. Comme ce discours est imprime, & qu'il est entre les mains de tout le monde, j'ai cru pouvoir me dispenser de l'insérer ici. Après avoir exposé les ordres du Roi, il mit dans un beau jour tout ce qui pouvoit rendre le duc d'Anjou recommandable ; la gloire de sa nation , la splendeur de sa naissance . la maturité de son âge, sa probité, sa pénétration, son expérience dans la guerre & dans le gouvernement d'un Etat. & son bonheur dans tout ce qu'il avoit entrepris. Il réfuta ensuite le reproche qu'on lui faisoit d'ignorer la langue Esclavone, & de ne posseder aucun pais qu'il pût joindre à la Pologne. Il s'étendit beaucoup sur tous les avantages que fon élection pouvoir procurer au Roïaume : Ou'il n'étoir ennemi d'aucun Prince : Qu'il n'avoit nul différent pour des limites: Qu'il n'avoit jamais été ennemi du Roïaume: Qu'il étoit au contraire d'une nation toûjours amie des Polonois: Ou'il possédoit en France de grandes terres, & que le revenu qu'il en tiroit montoit à quatre cens cinquante mille écus d'or: Qu'il pourroit équiper à ses dépens une flote, pour maintenir le commerce maritime de Narva & pour trans. porter dans les païs septentrionaux une armée de Gascons, s'il en étoit besoin: Qu'il ne falloit que dix jours pour passer des ports de France à Dantzick : Que ses richesses le mettroient en état de relever l'université de Cracovie, & de rétablir fon collége. Pour répondre aux reproches de cruauté qui regardoient le duc d'Anjou & le Roi son frére, il fit un récit fuccinct de nos affaires, & donna de grands éloges à la patience, à la bonté, & à la clémence de ces deux Princes: Que tout ce qui s'étoit passe à Paris avoit été occasionné par un pur hazard, qui dans la suite avoit rendu la sévérité nécessaire : Que le Roi avoit pris routes les précautions possibles pour empêcher qu'il n'arrivat du désordre dans les autres villes du Roïaume; qu'il l'avoit expressement défendu par un édit envoié sur le champ dans

toutes les Provinces, avec des peines très-sévéres contre tous = ceux qui ne s'y foumettroient pas : Que toutes les villes CHABLE avoient obei, à la réserve de six, où il sut impossible de contenir le peuple furieux, & animé par les outrages qu'il avoit reçûs autrefois des Protestans: Que lorsqu'on avoit demande l'avis du duc d'Anjou, il n'avoit point voulu le déclarer, comptant qu'il lui seroit honteux de faire affassiner sans combat des gens qu'il avoit tant de fois battus à la tête d'armées nombreuses, & d'abandonner à la fureur de quelques gladiateurs, & d'une populace forcenée des gens que la fortune de la guerre avoit épargnés : Qu'on n'avoit jamais vû ce Prince en colére: Que jamais il n'avoir offensé personne, ni dit un mot dont on pût se choquer, ni fait la moindre violence à qui que ce foit : Que fi la nation lui donnoit son suffrage, il se conduiroit de manière à ne la point faire repentir de son choix, & à mériter que ses sujets & la postérité lui donnassent sincérement & sans flatterie, les titres glorieux de pieux, de bon, de prudent, de brave, & de pere de la patrie.

Cette harangue fut suivie de grandes acclamations, & il paroissoit constant que si l'on eût été aux voix sur le champ, le duc d'Anjou auroit eu tous les suffrages. Quelques curieux ont remarqué, que tant que Monluc parla, il y eut une alouette, que les anciens Gaulois prenoient pour armes, qui demeurant perchée au haut du mâts de la tente où l'on étoit affemblé, fembloit accompagner par fon chant la voix de notre orateur, & qu'elle s'envola aussi-tôt qu'il eut cesse de parler ; & qu'au contraire , lorsque l'ambassadeur de l'Empereur & celui de Suede commencerent leur harangue, un cochon & un hevre coururent au travers des tentes. & que le défordre que cauférent les valets en les pourfuivant, troubla plusieurs fois les discours de ces deux Ministres. Il arriva encore une chose, dont on tira un bon augure en faveur du duc d'Anjou. Il y a à la cour de Pologne, aussi-bien qu'en celle de France, un grand nombre de Pages aussi pétulans que les nôtres. Pendant qu'on tenoit la diete pour l'élection d'un Roi, ils voulurent aussi en élire un: ils formérent un Sénat, établirent quatre compétiteurs, autant qu'il y en avoit en effer, & les ayant amenés devant leur Sénat

IX.

1573.

ľΧ. 1573.

burlesque, il s'éleva tout d'un coup une querelle entre eux. CHARLE Celui des quarre qui réprésentoit Ernest sur bien battu : le Suédois fut obligé de quitter la plaine où se faisoit l'élection , & le Piaste s'enfuit. Certe jeunesse aussi-tôt prit un chariot, qu'on appelle piaste en Polonois, & y mit le feu, en criant, le piaste est brulé. Beaucoup de gens regardérent cette badinerie comme un présage de ce qui devoit arriver, & jugerent qu'Ernest, Sigismond & le Piaste étant rejettés, il étoit nécessaire d'élire le duc d'Anjou, puisqu'il ne restoit plus que lui de concurrent.

> Après qu'on eut entendu tous les Ambassadeurs, on envoïa aux Palatins des copies manuscrites de leurs discours, au nombre que j'ai marqué : mais Monluc, qui avoit fait imprimer le sien, à dessein de le répandre, en sit distribuer un très grand nombre, en forte que tout le monde le put voir; au lieu que ceux des autres ne furent lûs que de très-peu de personnes. Le ministre François ensuite s'occupa à rendre des visites aux Seigneurs, & a en recevoir; & ce qu'il ne put faire par lui-même, Noailles, Saint-Gelais, Basin, le doien de Die, & Balagny fils de Monluc, y suppléérent.

> Les ambassadeurs de l'Empereur & des autres Princes, n'oublioient rien pour troubler le repos du prélat François: & ce fut à leur instigation qu'un certain Reinard de Cracovie, qui avoit servi en France sous Condé & sous Coligny, déclama à la diéte contre le duc d'Anjou, & par consequent contre le Roi. Il parcouroit toutes les tentes, & disoit à la Noblesse, que le roi de France avoit contracté des dettes immenses : enfin il poussa l'insolence jusqu'à présenter une requête au Sénat, pour lui demander la permission d'arrêter Monluc, & il montra une promesse, par laquelle ce Prélat, en fortant de Francfort, s'engageoit d'y comparoître quand il faudroit. Mais Monluc ayant fait voir la sentence du juge de Francfort, qui lui permettoit d'aller où bon lui fembleroit, le deffein de Reinard échoüa.

> Il arriva un autre contretems, qui dérangea beaucoup nos affaires. Il vint des lettres du Grand-Vizir, qui affaroient le Sénat, que Selim fouhaitoit que l'on mît fur le trône un Polonois capable de gouverner : Que s'ils ne pouvoient s'accorder fur le choix d'un Seigneur de leur nation,

IX.

1573.

Il demandoit qu'ils élussent le duc d'Anjou, frère du roi de France. Ces lettres furent envoïées par Bogdan, prince de CHARLE Walaquie, qui écrivit aussi de son côté, que la vûë de Selim étoit de faire placer sur le trône de Pologne un Prince puisfant & ennemi des princes Chrétiens, afin de s'en servir pour ruïner la Chrétienté, & pour établir son autorité. Nos Ministres repondirent que ce nouvel incident n'étoit qu'un artifice du Walaque, sans ombre de vraisemblance; puisque dans une affaire de cette importance, il ne paroiffoit aucun envoïé du Grand Seigneur : Que d'ailleurs il étoit bien certain que la France n'avoit point follicité une pareille lettre : puisque nous n'avions point alors d'ambassadeur à Constantinople, François de Noailles, évêque d'Acqs, en étant parti depuis quelque tems pour revenir en France. Il est pourtant vrai qu'il n'y revint pas, & qu'ayant reçû à Raguze un contre-ordre du Roi, il retourna à Constantinople,

Cette affaire étant calmée, il s'éleva de nouvelles difficultés, qui firent différer l'élection. En premier lieu, les Evangéliques demandérent des sûrerés, & pour cela ils infistoient sur une confédération, qui fût signée de toute la diéte. D'autres prétendoient qu'on devoit avant tout songer à réformer les loix & les statuts. Mais les députés de Masovie, & les Nonces des terres s'y opposerent, & ils vouloient qu'on procédât sur le champ à l'élection. Enfin, pour les contenter tous, on commença à travailler à cette réforme des loix, que l'on fouhaitoit si fort : l'on dressa le traité demandé par les Evangéliques, que les Evêques refusérent de signer; & l'on fit espérer aux députés de Masovie, & à tous ceux qui pressoient l'élection, qu'elle pourroit se faire au commencement de Mai. Cependant il fut résolu que les ambassadeurs étrangers se retireroient; Rosemberg à Lowicz, Monluc à Plosko, & l'ambassadeur Suedois dans un château du castellan de Cracovie.

Monluc fit alors un second discours au Sénat, pour demander en premier lieu, que comme il étoit indisposé, il lui fût permis de rester à Warsovie; qu'il espéroit cette grace de l'humanité & de l'équite du Sénat. Après quoi il réfuta en peu de mots les calomnies artificieuses, que les ennemis de la France avoient répanduës contre les conditions

SSII iii

que le Roi avoit fait offrir. Il réîtéra les mêmes offres au CHARLE Sénat, & il en fit voir la folidité; ce fut le vingt-cinq d'Avril IX. ou'il eut cette nouvelle audience.

Nomination du duc d'Anjou.

Le tems de l'élection approchoit, lorsque les gentilshommes de Masovie protestérent, que si l'on n'y procédoit au plûtôt, ils alloient se retirer. & que, quand ils seroient dans leurs terres, ils délibéreroient ensemble sur l'élection d'un Roi. L'archevêque de Gnesne, les évêques de Cujavie & de Cracovie, quelques Palatins, & quelques Castellans se joignirent à eux. On prit donc le parti de travailler sérieufement à l'élection, & l'on commença le premier Mai, Tous alors se mirent à genoux, pour implorer l'assistance du ciel dans une affaire d'une si grande importance : plusieurs même s'étoient confessés, & ils priérent Dieu avec toute la ferveur possible de les bien inspirer. Au bout d'une heure, il y eut treize provinces déclarées pour le duc d'Anjou. Le lendemain & le surlendemain on demanda les suffrages des autres provinces. & furtout celui des Lithuaniens, qui ne s'étoient point encore ouverts : mais ils se déclarérent unanimément pour la France, & tous les Sénateurs se conformérent à leur avis. Ce fut le palatin de Sandomir qui donna l'exemple, & il justifia son suffrage par un discours plein de gravité. L'évêque de Cujavie en fit enfuite un autre dans la même vûë; de forte que de trente-cinq mille Gentils. hommes qui se trouvérent à cette diéte, tous furent pour le duc d'Anjou, à la réserve d'environ cinq cens; encore eurent-ils tant de honte de leur petit nombre, qu'ils passe. rent de notre côté, excepté quelques uns, qui jugérent à propos d'attendre que les Sénateurs eussent examiné pour la leconde fois le mérite des concurrens. On nomma huit Senateurs pour cet examen, deux pour chaque compétiteur, & par le rapport qu'ils firent au Sénat le neuf de Mai, veille de la Pentecôte, l'élection du duc d'Anjou fut confirmée.

L'archevêque de Gnesse sur au comble de sa joie; & comme il craignoit quelque changement pendant les sêtes, il proclama lui-même extraordinairement le duc d'Anjou roi de Pologne. Les seigneurs des palatinats de Cracovie, d'Uladislavie (1) & de Podolie le trouvérent mauvais; ils

<sup>(1)</sup> C'est la ville qu'on appelle autrement Cujavie sur la Vistule, au-dessous de Plosko.

IX. 1573.

foutenoient que cette proclamation étoit contre l'ordre; qu'elle appartenoit aux maréchaux du Royaume, & non CHARLE pas à l'Archevêque; & qu'ainsi ce qu'il venoit de faire devoit être déclaré nul. Enfin on convint par l'entremise de Monluc, que la proclamation de l'Archévêque ne feroit regardée que comme une simple déclaration d'un particulier, & que la proclamation folemnelle se feroit à l'ordinaire par les maréchaux du Roïaume, sur quoi il s'éleva une nouvelle dispute. Plusieurs soutenoient que la proclamation se devoit faire sous les tentes, suivant la pratique de leurs ancêtres. L'Archevêque au contraire prétendoit, que l'élection une fois faite, on ne devoit plus fortir de la ville, pour retourner dans les tentes : il y confentit cependant à la priére de Monluc; & cinq jours après, le très-illustre duc d'Anjou fut proclamé roi de Pologne en présence de nos Ambassadeurs, qu'on fit revenir de Plosko; premiérement par Jean Firley Dambrowicz, castellan de Cracovie, maréchal du Roïaume; secondement par le maréchal de la Cour, & enfin par le palatin de Samogitie, comme représentant le marechal de Lithuanie. Avant cette proclamation, on avoit fait jurer à nos Ambassadeurs, que les conditions exposées par Monluc, & expliquées par les Sénateurs, seroient observées par le Prince. Ils avoient de la peine à les signer, dans l'état où les Polonois les avoient rédigées : mais comme il falloit y consentir, ou se retirer sans avoir rien fait, Monluc se rendit; d'autant plus qu'avant l'élection, il en avoit fignées de bien plus dures, qui lui furent présentées par les évangéliques de Pologne en faveur des protestans de France, & qu'il en avoit promis secretement la ratification, lorsque le duc d'Anjou seroit élû : ce qui fut dans la suite une ample matiére de calomnies pour les ennemis qu'il avoit à la cour.

Quatre jours après l'élection, il arriva de Constantinople un Chaous nommé Achmet, avec des lettres de Selim: mais Monluc obtint par ses amis, qu'on ne lui donneroit audience qu'après la proclamation; parce que si ces lettres étoient en faveur du duc d'Anjou, cette recommandation des Turcs pouvoit indisposer la noblesse de Pologne à son égard ; & que si elles étoient pour quelque autre, la crainte de désobliger

un Prince si puissant, étoit capable de troubler l'élection IX. 1573.

CHARLE déja faite. Après la proclamation, on donna audience au Chaous, & on lut les lettres de Selim. Elles contenoient la même chose que celles qui avoient été envoiées par Bogdan ; mais comme l'affaire étoit consommée, elles n'y portérent aucun préjudice. On dressa ensuite le decret d'élection, qui fut enfin muni de tous les sceaux des Evêques, des Palatins, & des Castellans. Il fut question ensuite de l'envoïer en France au Roi élû : on nomma pour cela treize Seigneurs; sçavoir, Adam Cobarski de Cobilin, évêque de Posnanie, Albert Laski palatin de Siradie, Jean Baptiste comte de Tenczin, Jean Tomickski castellan de Gnesne. André comte de Gorcka, Jean Herbort de Fulstin castellan de Sanock, Stanislas Kriski castellan de Radomski, Nicolas Christophle de Radzevill duc d'Olika, Jean Sari de Zamoski palatin de Belz, Nicolas Firley Dambrovicz castellan de Casimirie, Jean Sborowski castellan d'Odolanovie, Nicolas de Tomiczki fils de Jean, & Alexandre de Prunski, fils du palatin de Kiovie,

Lorsqu'ils furent sur le point de partir, ils firent demander des passeports à l'Empereur, à quelques autres princes \* Auguste. de l'Empire, & en particulier à l'électeur de Saxe\*: mais comme l'Empereur n'étoit pas content de la préférence, qu'ils avoient donnée au duc d'Anjou sur son fils, il leur répondit qu'il ne pouvoit leur en accorder, sans consulter les princes de l'Empire; & ceux-ci prétextérent qu'ils ne le pouvoient faire sans le consentement de l'Empereur.

Pendant qu'ils étoient en route, les Evangéliques tinrent un synode général à Cracovie sur la fin de Septembre : ils y confirmérent les decrets qui avoient été faits trois ans auparavant à Sandomir, & laisserent à ceux de la confession de Bohême & d'Ausbourg la liberté de garder leurs rites & leurs usages. On renouvella ces mêmes decrets à Petricow au commencement de Juin en 1577. à Wladislaw le dix-neuf de Juin 1 583. & enfin à Thorn au mois d'Août

1 595.

Monluc ayant achevé l'affaire dont il étoit charge, se mit en chemin pour revenir en France, & il conseilla aux envoiés de Pologne de partir sans différer : Qu'il y avoit depuis

IX.

I \$73.

depuis plusieurs siécles une si grande liaison entre l'Empereur, les princes de l'Empire, les rois de France & de Pologne, CHARLE qu'il n'étoit pas à présumer que l'Empereur, qu'on connoisfoit pour un Prince fage, ni aucun des princes de l'Empire voulussent rien faire qui y fût contraire. Il partit donc de Miedzeriez, & se rendit à Leipsick, où les Envoyés arrivérent bien-tôt après lui. Pendant qu'ils y étoient , l'électeur de Saxe leur fit dire qu'il étoit étonné qu'ils se fussent mis en chemin sans attendre la réponse de l'Empereur sur les passeports qu'ils avoient demandés; qu'il avoit donné ordre à ses Officiers de les traiter avec honneur, mais cependant de ne les pas laisser fortir de la ville, que s'ils en fortoient, ils pourroient s'en repentir. Cette défense leur fut signifiée par les Consuls. Bien des gens croyoient que cet ordre de l'Electeur les mettoit dans la nécessité de rester à Leipsick : mais Monluc se persuada que ce Prince, qui avoit de grandes obligarions à la maison d'Autriche, n'avoit eu en vûë que de les intimider : ainsi trois jours après ils se mirent en marche. Monluc partit le premier; afin que s'il y avoit quelque mauvais procede à essuyer, il tombat d'abord sur lui, & laissa Noailles avec les envoyés Polonois. Ces derniers avoient députe Jean Herbort castellan de Sanock vers l'électeur de Saxe, pour lui demander un passeport. L'Electeur étoit occupé à une partie de chasse, & Herbort ne put le voir : mais il lui écrivit une belle lettre. par laquelle il lui demandoit permission de passer librement dans ses Etats; permission qu'il ne pouvoit refuser, sans violer l'alliance qui étoit entre la Pologne & lui. Cette lettre a été imprimée.

Pendant ce tems là Monluc ayant passe par Herford, Gotha & Isenac, arriva à Cassel, où il trouva le landgrave Guillaume un peu aigri à l'occasion des bruits que l'on avoit fait courir : mais il l'eut bien-tôt appailé, en lui rendant compte de ce qui s'étoit passé à l'élection, d'une manière fort différente de ce que les Impériaux en avoient publié. De là, Monluc se rendit à Metz, & de Metz en France, où il sut parfaitement bien recû du Roi & de la Reine, qui le félicitérent sur l'heureux succès de sa négociation. Le duc d'Anjou n'étoit pas si content, mais il avoit grand soin de ne laisser rien echaper de ses véritables sentimens. Quelque honorable

Tome VI. TTtt CHARLE exil, il étoit piqué contre son frère, qui le réléguoit si loin: IX. & ce Prince élevé dans les délices de la cour de France, n'al1773. loit pas de bon cœur dans un païs comme la Sarmatie.

Les envoyés de Pologne ayant tenu la même route que Monluc, arriverent le dix d'Août à Metz, où ils furent reçûs au nom du Roi avec l'accueil le plus honorable par Jean de Thevalles gouverneur de la ville, Jean de Luxembourg comte de Brienne, & par Charle Descars évêque de Langre & Pair de France, qui les harangua. Enfin ils arriverent à Paris le dixneuf d'Août, sans qu'il leur fût mort personne, & sans qu'il leur fût resté aucun malade sur la route, quoiqu'ils eussent avec eux plus de deux cens cinquante jeunes gentilshommes, outre les Chefs de l'ambassade. Les Magistrats allérent audevant d'eux jusque hors des portes pour les complimenter. Ils furent suivis de la maison du Roi, & d'une soule de Seigneurs de la Cour, entre autres de François de Bourbon Dauphin, Prince du fang royal, du duc de Guife, du duc de Mayenne son frère, du duc d'Aumale, & du marquis d'Elbeuf ses cousins germains. Paul de Foix, Prélat aussi illustre par sa vaste érudition, que par l'éclat de sa naissance, & dont

Entrée des Ambassadeurs de Pologne.

ces Princes, & complimenta les Envoyés. Après les complimens ordinaires, ils firent leur entrée par la porte saint Martin, avec cinquante carosses à quatre chevaux. Toute la ville accourut à cespectacle : l'âge, le sexe, le manvais état même de la fante n'arrêtérent personne. Les fenêtres qui se trouvoient sur leur passage étoient pleines ; les toits même en étoient si chargés, qu'il étoit à craindre qu'ils n'enfonçassent. Enfin les ruës régorgoient ; & ces nouveaux hôtes, voyoient avec étonnement, que l'affluence des spectateurs leur laissoit à peine le passage libre. Les Parissens de leur côté regardoient avec admiration ces hommes d'une taille avantageuse, leur noble fierté accompagnée d'une gravité extraordinaire, ces longues barbes brillantes, ces bonnets garnis de fourrures précieuses & de pierreries, ces cimeterres, ces bottes garnies de fer, ces carquois, ces arcs, ces têtes rasces par derriére, & ces grands brodequins à galoches de fer.

on ne doit jamais parler qu'avec éloge, porta la parole pour

Il n'y en avoit pas un parmi eux qui ne scût parler Latin, &

plusieurs scavoient encore l'Italien & l'Allemand : quelquesuns même parloient notre langue si purement, qu'on les eut CHARLE pris plûtôt pour des hommes éleves sur les bords de la Seine & de la Loire, que pour des habitans des contrées qu'arrose la Vistule ou le Nieper : ce qui fit grande honte à nos courtisans, qui non-seulement ne sçavent rien, mais qui sont ennemis déclarés de tout ce qu'on appelle science. Aussi quand ces nouveaux hôtes les interrogeoient, ils ne répondoient que par figne, ou en rougissant.

IX. 1573.

Capitula-

Le même jour que les Polonois firent leur entrée à Paris, Sancerre capitula. Malgré la disette & la famine qui avoit tion de Sanfait périr plus de cinq cens habitans, cette malheureuse ville cerre. étoit tellement frappé de l'horreur des derniers massacres. qu'elle avoit résolu de s'exposer à la mort la plus affreuse, plûtôt que de se livrer entre les mains des assiègeans. Mais dès le commencement du mois d'Août, il y avoit eu des conférences, & différens pourparlers, pour lesquels Claude de la Châtre faifoit presque toujours sortir Jean de Lery. La Châtre avoit ses vûës : il falloit prévenir les habitans en sa faveur. Lery en vint à bout, & il sçut persuader aux Sancerrois que ce Général n'avoit que de bonnes intentions. D'ailleurs ils appréhendoient une fédition, comme ils en étoient menacés depuis long-tems : c'est ce qui les engagea à capituler. Ces bonnes intentions de la Châtre pour les Sancerrois lui étoient inspirées par la Cour : car de lui-même il n'auroit jamais fait de compositions à des gens qui l'avoient offensé par les railleries les plus piquantes, & qui des le commencement du siège avoient arrêté, puis égorgé un tambour qu'il avoit envoyé pour les fommer de se rendre. Mais la Cour vouloit finir l'affaire de Sancerre avant l'arrivée des Polonois, & elle craignoit que le défespoir ne fit prendre aux assiégés un parti violent & funeste, dont toute la haine retomberoit sur le Roi. D'ailleurs Monluc pressoit pour dégager la parole que les Evangelistes de Pologne avoient extorquée en faveur des Protestans. Il fut donc convenu avec Guillaume Joanneau (1), & Jean Martignon : Que le roi leur pardonneroit tout le passe :

(1) La Popeliniere l'appelle Bailly avant, & il l'avoit très-mal pourvié de de Sancerre ; il en avoit été comme le vivres. Gouverneur pendant le fiége, & même

TTttij

IX 1 1 7 3.

CHARLE mandans des troupes rentreroient dans tous leurs immeubles: Ou'ils racheteroient leurs meubles en payant dans fix jours quarante mille livres : Qu'ils jouiroient du bienfait de la paix accordée depuis peu aux Rochelois, & qu'ils auroient l'exercice libre de leur religion de même que ceux qui étoient nommés dans l'édit de la Rochelle : Que le Roi ratifieroit la capitulation : Oue la ville feroit remise aussi-tôt après à la Châtre, qui empêcheroit ses soldats de faire aucune violence aux habitans. Après ces conventions, la Châtre leur demanda douze ôtages, qu'ils donnérent. Après la ratification du Traité, & les quarante mille livres payées, la Châtre entra dans la ville, lui ôta fon horloge & les cloches, & y mit garnison. Joanneau avant été attiré hors de sa maison, sous prétexte que la Châtre le demandoit, fut tué la nuit dans la rue par quelques bandits, sans qu'on sçache de qui ils en avoient recû l'ordre. Il en arriva autant quelques jours après, à un ministre, nommé Pierre Bourgade, qui fut assassiné hors de la ville avec sa femme. Jean de Lery, auparavant ministre de la Charité, qui nous a donné une relation très-fidèle d'un vovage qu'il avoit fait à l'Amerique, & qui est encore auteur d'un journal du siège de Sancerre, obtint un sauf-conduit de la Châtre, & fut mené en lieu de sûreté par le seigneur de Fontaine. Ce fut ce Ministre, qui pendant le siège proposa aux soldats qui étoient de garde sur le rempart, un moyen de résister plus long-tems à la fatigue du travail & des veilles : c'étoit de se faire des lits à la manière des habitans du Brefil, en attachant leurs matelats, non pas à des arbres comme ces peuples, mais à deux gros pieux plantés à une certaine distance; parce que par là ils n'auroient ni puces, ni punaises, ni aucune autre vermine de cette espèce : leur corps ne seroit plus brise, comme il arrive quand on couche fur la dure, & ne fentiroit ni le froid, ni la moiteur de la terre.

Voilà de quelle manière Sancerre se rendit, après avoir essuyé un siège de huit mois, & cinq mille neuf cens quinze coups de canon, qui leur tuérent quatre-vingt-quatre habitans. Il y en eut encore quelques autres de tués dans les vignes: mais il en périt près de cinq cens par une famine qui peut être mise en parallele avec celle de Sagonte. L'armée du Roi, outre un grand nombre de blesses, y perdit plus de 💳 douze cens hommes, parmi lesquels on compre Queriers, lieu- CHARLE tenant colonel du regiment d'infanterie de Goas, la Loubiere, guidon du comte de Brienne, & le capitaine Cabassole.

IX. I 573. Avanture de Guillaume

Un peu avant l'arrivée des envoyés de Pologne, il se passa une avanture, qui couvre de honte ses auteurs, & qu'on auroit, peut-être, pû passer sous silence, parce qu'au fond elle n'est pas de grande importance : mais comme elle a été écrite par d'autres, & que je puis en parler avec plus de certitude qu'ils n'ont fait, je vais la raconter ici. (1) Antoine Duprat seigneur de Nantouillet, petit fils du cardinal Duprat, jadis chancelier de France, & légat du faint Siège en ce Royaume, avoit une maison sur le quai des Augustins, vis-à-vis du Louvre, la Seine entre deux : il étoit fort riche, & point marié. On le follicita vivement d'épouser une fille de condition qui avoit été maîtresse du duc d'Anjou. Non-seulement Nantouillet refusa ce parti; mais il ajoûta qu'il n'étoit pas homme à donner son honneur pour payer les plaisirs d'un autre, quelque avantage qu'on pût lui promettre. Le duc d'Anjou n'oublia pas cette parole; & sa maîtresse ayant soin de lui en rasraîchir la mémoire, il réfolut d'en tirer vengeance. Là-dessus le Roi, qui n'aimoit pas Nantouillet, le nouveau roi de Pologne, le roi de Navarre, le bâtard d'Angoulême, le duc de Guise, & quelques autres jeunes Seigneurs entrent la nuit dans sa maison, où logeoient aussi ses beaux-fréres (1), & qui par cette raison etoit toûjours ouverte. Après avoir fait cent insultes à Nantouillet, ils enlévent tout ce qu'ils trouvent dans sa chambre, & mettent son lit & ses tapisseries en pièces. Pendant ce tems-la les gens de leur suite emportent la vaisselle d'argent, cassent ses coffres, & prennent son argent : mais peu s'en fallut que le divertissement n'eût une sin tragique. Guillaume de Viteaux frére de Nantouillet, qui avoit une vengeance en tête, étoit caché dans une chambre voisine avec quatre bandits, gens de main, & sur lesquels il pouvoit compter. Le fracas arrivé dans la maison leur ayant fait croire que leur

<sup>(1)</sup> Fils d'Antoine Duprat , Prevôt baron de faint Juft, & Renée Duprat , à François de Chabane marquis de Curde Paris , & d'Anne d'Alegre. (1) Il y a eu deux sœurs mariées, An- ton, & Seigneur de Rochefort. toinette Duprat, à Christophle d'Alegre !

l'autre, & auroient tué tout ce qui se seroit trouvé devant eux, d'autant plus aisément, qu'ils avoient de bonnes armes, & qu'ils auroient eu à faire à des gens désarmés, & qui ne connoissoient pas les lieux. Je laisse à penser ce que seroit devenu le Royaume, si l'on avoit tué ces trois Rois, avec les Princes & les Seigneurs qui les accompagnoient; puisque souvent la mort même naturelle d'un seul Prince cause de grands changemens dans un Etat, & que quelquesois elle le boule-

verse entiérement.

Viteaux étoit venu à Paris pour se venger d'Antoine d'Allegre seigneur de Millaud, homme illustre par sa naissance, par son courage, & par son érudition, chose rare parmi notre Noblesse. Comme ce dernier parloit & écrivoit très-bien en Latin, le duc d'Anjou avoit jetté les yeux fur lui pour l'emmener en Pologne, & lui servir d'interprête dans un païs, où la langue Latine est presque aussi commune que la Polonoise. Il y avoit environ dix ans que d'Allegre étant en querelle avec Jean du Thier frère de Viteaux, étoit entré un soir chez. lui, & l'avoit percé de plusieurs coups, dans le tems qu'il se promenoit sans armes dans sa cour, au milieu de sa belle mère, & de sa femme qui étoit grosse. Quelque tems après il avoit été arrêté, puis élargi à la recommandation du duc d'Anjou. Comme d'Allegre craignoit Viteaux, qui s'étoit déja défait de Gonnelieu, meurtrier d'un autre de ses frères, il étoit forni du Royaume, & avoit voyagé en Italie & en Allemagne. De retour en France, il étoit resté en Auvergne loin de la Cour; & le roi de Pologne ne l'avoit fait venir auprès de lui, qu'en lui donnant parole de le mettre à couvert de son ennemi: mais ses gardes & la faveur du nouveau Roi n'empêchérent pas Viteaux d'exécuter son projet, & perça Antoine d'Allegre en plein midi, comme il fortoit de chez le duc de Nevers avec quelques-uns de ses gens. Viteaux dans la suite ayant été pris avec les complices, nia le fait, & apporta quantité de preuves pour montrer qu'il étoit loin de Paris lorsque d'Allegre y fut tué. A l'arrivée des envoyés de Pologne, l'évêque de Posnanie chef de l'Ambassade, ayant été logé chez le sieur de

IX.

1573.

Nantouillet frère de Viteaux, supplia instamment le Roi d'accorder la grace au meurtrier, qui ne s'étoit porté à cette ac- CHARLE tion que par un motif de vengeance qui paroissoit juste. Mais le roi de Pologne, sur la foi duquel Millaud étoit venu à la Cour, s'opposa fortement à la grace, à l'instigation de Louis Berenger sieur du Guast, qui tenoit le premier rang entre ses favoris; en forte que la grace fut refusée, & l'affaire renvoyée au Parlement. Lorsque Henri fut parti pour aller prendre possession de son nouveau Royaume, le Parlement suivit cette affaire, & ne jugea pas le crime digne de mort, sous prétexte que Viteaux ne s'étoit porté à venger l'affassinat de son frère, que parce que la faveur l'avoit empêché d'en tirer raison dans un Tribunal réglé ; belle leçon pour les Princes: s'ils veulent empêcher l'effusion du sang dans leur Royaume, & que les meurtres ne s'y perpétuent pas, il faut qu'ils punissent à la rigueur le premier qui se commer. Viteaux en sur donc quitte pour une amende. Il apprit dans la fuite, que le roi de Pologne ne s'étoit opposé si vivement à sa grace, qu'à la sollicitation de du Guast. Le ressentiment de ce mauvais office, joint aux instances de quelques Seigneurs des premiers de la Cour qui haïssoient du Guast, lui firent prendre la résolution de se défaire encore de ce nouvel ennemi.

Jean-Guillaume duc de Saxe, fils de l'électeur Frideric, & qui avoit long-tems fervi en France sous Henri II. mourut morts. cette année âgé de quarante deux ans , laissant de Suzanne de Baviere de la maison Palatine, deux fils, Guillaume & Jean. Il fut enterré à Weimar dans le tombeau de ses ancêtres, & eut pour panégyristes Rosinus & Jean Vigond. Tilleman de Heshausen prononça aussi un discours à sa louange dans la ville d'Iena (1): mais le plus beau qui ait paru, est celui que fit Juste Lipse, qui étoit alors professeur des belles lettres dans l'université d'Iena.

La France perdit aussi certe année Michel de l'Hopital. André Maes, & Charle Langius : il est vrai que ces deux derniers étoient Flamans; mais seroit-ce une raison pour ne les mettre pas au nombre des François ? Ces trois hommes ont fait beaucoup d'honneur à leur siècle, sur tout le premier, qui après avoir passé par tous les degrès de la Robe, avec une

(1) Ville de Turinge, fameuse par son Université.

haute réputation de science, d'intégrité & de prudence, par-CHARLE vint enfin à la première dignité, que la mort de François IX. Olivier chancelier de France laissa vacante. Il sut nommé à

Olivier chancelier de France laissa vacante. Il fut nommé à sa place dans le tems des plus grands troubles du Royaume: mais l'opinion que l'on avoit de sa vertu & de sa fermeté étoit si grande, que les fauteurs mêmes de nos divisions ne purent lui refuser leurs suffrages. L'envie qui s'attache toûjours à la vertu s'opposa à ses desseins : il lutta long-tems contre elle avec un courage invincible, & l'on peut dire qu'il lui céda en vainqueur plûtôt qu'en vaincu; car ayant pris le parti de vivre tranquille dans sa maison, il y passa le reste de ses jours dans un repos glorieux. Tant qu'il fut en place, quelque chagrin qu'il eût de voir qu'on récompensat si mal ses services, il ne perdit jamais de vûë le dessein qu'il avoit de réformer l'ordre judiciaire, & il publia des Loix admirables, qui passeront à la postérité, & rendront à jamais respectable la mémoire & la vertu de celui qui les a faites. Il mourut tranquillement dans sa maison de Vignay près d'Etampes, âgé d'environ soixante & dix ans. Il fit un testament, dans lequel, après avoir rendu compre de sa vie, il laissa pour ainsi dire un temoignage scellé de sa piete envers Dieu, de son amour pour la Patrie, de sa prudence & de cette force d'esprit qu'il a conservée jusqu'au dernier foupir. Ce qu'il à écrit fur le Droit , est demeure jusqu'ici dans les ténébres ; & il est à souhaiter pour le bien du Royaume, que cet ouvrage, véritablement digne de l'immortalite, puisse paroître quelque jour. A l'égard de ses vers, Gui Dufaur, pour qui il eut toute sa vie une amitié particuliére, a pris foin de les faire imprimer. L'Auteur qui négligeoir beaucoup ces fortes de productions, les avoit dispersés de tous côtés. Dufaur les rassembla, & les mit en ordre avec le secours de Scevole de Sainte Marthe, qui entre autres talens a beaucoup de goût pour la poësie. Je les aidai aussi autant que je pûs dans l'arrangement de ces piéces, qui font comparables pour la pureté, l'élégance, la finesse, & la folidité des pensées, à tout ce que l'antiquité nous a laissé de plus parfait en ce genre. Ils servent admirablement bien à nous faire connoître ce grand homme, qui non-seulement ressembloit à Aristote pour le visage, comme on le peut voir en comparant leurs têtes, qu'on voit dans tous les cabinets; mais qui renfermoit

renfermoit encore dans fon cœur, les mœurs, les fentimens & le jugement de Solon de Lycurgue, de Carondas, de Pla- CHARLE ton, & des plus fages Législateurs de tous les siècles. Toutes ces rares qualités étoient accompagnées d'une prudence formée par un long usage des affaires du Royaume, & qui régla toutes les actions de sa vie, tant publiques que particulières.

ma:

ot a

like

sele

fice

ilar

e te

m z

quiz:

lese

k les

12.5

É

hr.

gu X

ne

in

375

ž.

اعتا

-

1.5

200

.

1

e C

jk

ji.

1573.

Andre Maes ou Masius, mourut d'hydropisse le sept Avril, à Zwenar au païs de Cleves, dans un âge bien avancé : il avoit servi pendant long-tems, & avec beaucoup de fidelité. Guillaume prince d'Orange, en qualité de premier Conseiller. C'étoit un homme d'un esprit droit, sincére, ouvert, d'un scavoir rare & profond, possédant parfaitement l'Hébreu, le Chaldéen, & toutes les langues Orientales; fort picux d'ailleurs, fort verse dans l'étude de l'écriture Sainte, sur laquelle il nous a donné d'excellens Commentaires, qui auroient été fuivis de plusieurs autres, si ses maladies presque continuelles ne l'en avoient empêche. On en peut voir l'échantillon dans l'ouvrage sçavant & exact qu'il a fait sur Josue, & qu'il a mis au jour depuis environ deux ans.

Pour Langius, après avoir fait de bonnes humanités dans sa jeunesse, il s'appliqua à l'étude du Droit : mais ne s'accommodant pas des troubles qui régnoient dans sa patrie, il alla chercher une vie plus paisible à Liège, où il fut pourvû d'un Canonicat. Il s'appliqua de nouveau à l'étude des belles lettres ; & dans le dessein qu'il avoit formé de commenter les bons Auteurs, il commença par les Offices de Ciceron. Dans le loisir dont jouissoit notre chanoine, naturellement amateur de la simplicité, il s'adonna à la culture des jardins, & il est le premier qui ait fait venir des plantes & des fleurs étrangéres des Indes & du nouveau Monde, non-seulement pour le plaifir des yeux; mais pour enrichir en quelque forte la nature, & l'aider à trouver des remedes aux nouvelles maladies, Ces plantes étrangéres étoient rangées dans différentes planches de son jardin. Juste Lypse, qui passa par là pour s'en aller en Allemagne & en Italie, alla le voir, & resta quelque tems chez lui pour examiner ces nouvelles plantes. C'est le fejour qu'il y fit, qui a donné occasion au traité, aussi sérieux que sçavant, qu'il nous a laisse, sur la constance. Enfin, la mort finit en même tems le 30, de Juillet les études & les jours Tome II. VVIII

de Langius, qui étoit pour ainsi dire-las de vivre dans l'agi.

CHARLE tation & les troubles qu'il avoit voulu éviter en quittant sa

I X. patrie. Il a laissé imparfaits des ouvrages dignes de l'immor-

1 573.

Sa magnifique Bibliotéque, presque toute composée de manuscrits Grecs & Latins, a été vendué & dispersée de côté & d'autre. Levin Torrentin, plus connu sous le nom de Torrentius, qui lui étoit très-étroitement uni par le sang, & par l'étude, qui étoit chanoine de la même Egisse, eut soin de ses surreignes, & lui sit ériger un monument dans la Cathédrale.

J'ajoûterai à ces trois illustres morts, François Fabrice né à Duren dans le païs de Cologne à deux milles de Juliers, qui enous fut enlevé cette année dans la ville de Dusseldorp, où il enseignoit. S'il leur est inférieur en dignité & en érudition, il ne laisse pas d'être celébre du côté des lettres, & les ouvrages qu'il a donnés le montrent suffiamment. Il a travaillé sur l'histoire de Ciceron après Sebastien Corrado de Reggio, & il a donné beaucoup d'éclair cissement sur ce point, aussi bien que sur d'autres bons Auteurs. On peut dire qu'il mourut d'une mort prématurée, puisqu'il n'avoit pas encore quarante-sept ans accomplis.

Joachim de la Curée, né à Freystad en Silesse, qui a fair honneur à sa patrie par les annales de Silesse, qu'il a mises au jour, mourut à Glogau en Silesse le vingt & un de Janvier, à peu près dans le même tems que Fabrice, & plus jeune encore

que lui.

Jean - Baptiste Cynthio parent de Lilio Giraldi, homme d'un esprit doux & agréable, qui nous a donné en Italien quelques ouvrages, qui lui ont fait honneur, après avoir passé presque toute sa vie à Padoüe, s'en alla mourir à Ferrare sa patrie, à l'âge de soixante & neus ans.

Fin du sixiéme Tome.

# RESTITUTIONS,

DIFFERENTES LEÇONS,

OU

#### VARIANTES, CORRECTIONS NOTES EΤ DU SIXIE ME VOLUME.

EXPLICATION DES MARQUES dont on s'est servi pour désigner les endroits d'on sont prises

les Restitutions qui suivent.

Signifie que le passage restitué étoit dans l'édition de Patisson, in folis Veut dire que le passage restitué ou la variante est dans le Manuscrit de la Bibliotheque du Roi, qui est celui de l'Auteur même. MS. Reg. MS. Samm. Fait entendre la même chose du Manuscrit de Messieurs de Sainte-

Défigne les variantes prifes de l'édition de Patiffon.

Dénote les variantes prises de l'édition des Drouarts. La lettre (f) marque l'édition des Drouarts in folio, (o) la même in offavo, (d) la même in douze.

Pat. Signifie que la note, ou la correction est de Messieurs Dupuy. Que la note, ou correction est de Rigault. Rig.

Que la note, ou correction est de l'Editeur Anglois. Edit. Angl. Défigne l'édition d'Angleterre.

Ind. Thuan. L'index des noms propres qui font dans l'Histoire de M. de Thou, Tout ce qui n'est précedé ni suivi d'aucune marque, est de nous.

### LIVRE QUARANTE-SEPTIEME.

AGE 3. ligne 15. Salines de la riviere d'Ins, lif. Salines d'Inspruch.

1. 23. Le vingt-sept, lif. le dix-sept.

Pag. 4. l. 25. Kastrin, lif. Custrin.

Pag. 5. l. 21. S. André, lif. Andrea. Tome VI.

Vuuu

Pag. 7. l. 12. Maquard, lif. Marquard. Pag. 9. l. 31. Houard, lif. Howard.

1.33. De la mer Britannique, ajout. qu'elle regardoit comme une portion de son Domaine dont elle joüissoit à la faveur des troubles qui agitoient la France. Ce rait se trouve dans l'édition de Geneve de 1620. où le recit du voyage d'Anne d'Autriche Reine d'Espaque, qu'on sit iei, y est rapporté plus succintement sur la fin du quarante-sixième sivre.

Pag. 10.1. 3. S. André, ou S. Andero.

l. 4. Valladolit, lif. Valladolid.

Pag. 11.l. 4. Arfcot, ou Arfchot.

Ibid. Zolleren, ou Zollern, ou Hohen-Zollern.

Pag. 12. l. 6. De Gentils, lif. de Genlis, ou Jenlis. Pag. 14. l. 21. Sanzay, lif. Charles de Danzay.

Pag. 15.1. 31. Roi Dannemarc, lif. Roi de Dannemarc.

l. 32. La Gottlande, lif. le Gottland, ou le Gothland.

Pag. 17. l. 7. D'Olans, lif. d'Olaus.

Pag. 18.1.8. Les Huguenots. Nous prions le Lecteur de substituer à ce nom celui de Protestans dont M. de Thou se sert toujours, quand il parle en historien.

l. 31. De Gondi Maréchal de Retz, not. Il y a simplement dans le Latin, Alberti Gondii Radesiani. D'Albert de Gondy Comte de Retz: Il sur depuis Maréchal de Fran-

ce & ensuite Duc & Pair.

Au reste, nous avertissons le Lecteur, que lorsqu'il s'agir de quelque titre, nous suivons ordinairement le texte
Latin: mais le texte n'est pas toujours juste. M. de Thou
ne donne point de titre à une personne, qu'il ne l'ait eu
en este. Mais quelquesois il le donne pat anticipation; & il
désigne les personnes moins par les titres qu'ils avoient
dans le ternes où il en fair mention, que par ceux dont
ils étoient revêtus, & sous lesquels on les désignoir dans
le moment où il écrivoir son histoire. Nous avons quelquesois corrigé ces legers désauts dans des notes: nous
prions ceux qui liront notre Traduction, d'y suppléer dans
les endroits qui ont pû nous échapper.

Pag. 20. l. 28. Velvire, lif. Velvire.
l. 29. Lir & Bonnaut, lif. le Lys, ou de Lify, & Bonneau.

Pag. 20. l. 32. C. Dulade, lif. Comte du Lude.

1. 34. Du Masumon, lif. de Mascaron.

Pag. 21.l. 2. Routiaud Seigneur de Landereau, lif. Rouhaut de Landereau.

Pag. 23. l. 21. Cressonniere, lif. Grossiniere.

1. 24. Il eut, lif. Il y eut.

1. 38. Talmont, lif. Talmond.

Pag. 24. l. 13. Goutiniere, lif. Guitinieres.

Pag. 26. l. 34. De Parie, lif. de Pavie.

Pag. 28. l. 23. S. Jule, ou S. Julio de Capougras. l. 23. Monclair, lif. Monclar.

Pag. 29.1. 5. Descars, la Vauguyon, lif. d'Escars de la Vauguyon. Ce n'est qu'une seule personne.

l. 11. Au-dessous de la forteresse de Salses, lis. dans

les montagnes de Sault, au-delà de Salfes.
1. 17. Monpelier, lif. Montpellier.

Ibid. Limous, ou Limoux. Pag. 31.1, 15. Lucare, lif. Lucar, ou Lucars.

l. 29. Colombiere, lif. Colombiers, l. 36. Dacier, lif. d'Acier.

l. 38. Ambrois, lif. Ambroife.

Pag. 32. l. 9. D'Alais, lif. d'Aleth.

l. 10. Le S. Esprit, ou le Pont S. Esprit.

Pag. 33. l. 13. Pouffin, lifez par-tout, Poufin.
 Pag. 36. l. 1. Broflay & S. Ravy, lif. Broflay de S. Gravé. C'est ainsi que le nomme la Popeliniere l. 22. p. 176. C.

l. 20. Movron, lif. Morron.

Pag. 37. l. 39. Rouanne, If. Roanne.

Pag. 38. l. 19. Solis, lif. Sols. Pag. 41. l. 9. James, ou Jamez.

Ibid. Brune , lif. Brunet.

Pag. 43. l. 3. Normant, lif. Norman. Pag. 45. l. 12. Reynel, lif. Reilen.

1. 18. Sourche, lif. Chourfes.

Pag. 49. l. 18. Marguerin, lif. Margarin.

Pag. 51. l. 23. Toret, lif. Tors.

Ibid. Coignac, lif. Cognac.
1.33. A Brouage & à la ville de Pons Mirembeau &c.
lif. à Brouage, ville appartenante à Pons de Mirembeau,

Vuuu ij

& qui du nom de ce Seigneur , s'appelloit aussi Jacqueville.

Pag. 52. l. 11. Moncaurel, lif. Moncavrel.

l. 18. Daniel la Riviere, qui n'étoit qu'enseigne, lis.

Le Capitaine Daniel, enseigne de la Riviere. C'est ainse que l'appelle la Popeliniere. C.

Pag. 53. 1. 2. Jacopole, lif. Brouage ou Jacqueville, & ainfi

1. 33. Mowie, lif. Moric.

Pag. 54. I. S. François de Bourbon Dauphin, ajout. d'Auvergne, pour évirer l'équivoque, not. Le Dauphiné d'Auvergne étoit alors dans la mailon de Bourbon Monupensier. Le Dauphin d'Auvergne s'appelloit d'abord Comte; on l'a ensuite appellé Prince.

Pag. 56. l. 15. Santoreins, lif. Saint Orens.

l. 16. D'Ortet, lif. de Horte.

Pag. 57. l. 18. D'Uz, lif. d'Uza.

Pag. 58.1.38. Azeveda, lif. d'Azevedo.

Pag. 64.1. 16. Sougouvernante, lif. Sous-Gouvernante:

l. 30. Le vingt-trois de Janvier, ou suivant Pédition de Londres, le vingt-trois de Decembre, not. La Popeliniere qui donne la harangue, dit que ce fut le vingt-quatre Decembre. Tom. 2. liv. 24, p. 3. C.

Pag. 67. l. 11. Somme, lif. Somma.

Pag. 68. l. 28. Gelodairye, lif. Gelodacrye.

# LIVRE QUARANTE-HUITIE'ME.

Pag. 72. l. 11. L'Arabie heureuse, ou l'Hiemen.

l. 14. Betique, ou Andalousie.

Pag. 74. l. 9. Et de tueries, lif. & des dépouilles des voyageurs qu'ils tuoient après les avoir volés.

Pag. 75. l. 11. Monfis, ou Monfiez.

l. 37. Illiberis, ou Illiberia, not. Les Espagnols l'appellent, Elvira. Les Maures, Gebel Elbeyra.

Pag. 76. l. 4. Ofmo, ou Hofmin.

1.7. Tarifa Abenziet, on Tarif Aben Ziet. 1 10. Fils d'Habud, on Aben Habuz.

o to the dimend, on riben maduz

Pag. 77. l. 7. Albaïzin, ou Albaycin.

1.32. Singilis, lif. fuivant l'édition de Londres, Sin-

Pag. 80. l. 3. Tetoüan, ou Tetuan.

1. 23. Aben-Abum, ou Aben-Abu.

1. 33. Abenjahuar, lif. Aben-Xaubar, ou Xahuar.

Pag, 83, l. dem, Sur le fommet &c., lif. Ce Phenomene s'est montré au-deflus de la montagne de neige, not. C'est une montagne près de Grenade que les Espagnols nomment Sierra Nevada.

Pag. 85. l. 38. Fils d'Abenfarax, effacez fils. Car Aben-Farax fignifie fils de Farax.

Pag. 86.1. 34. Abra, lif. Adra.

Pag. 90. l. 2. Maison des Poules , ajour. qui domine sur le. Xenil.

1. 3. Daralquid, ou Daralluid.

30. Quixada, on Quexada.

Pag. 93. l. 32. Romis, If. Ramix.

Pag. 94. l. 23. Cafca, lif. Gafca.

Pag. 95. l. 13. Padoul, lif. Padula.

Pag. 96. l. 25. Zubiena, lif. Bubien.

1. 38. Un espece, lif. une espece.

Pag. 97. l. 31. Pitres, lif. Pitras. Pag. 98. l. 11. D'Aquillar, lif. d'Aguilar.

Pag. 99. l. 22. Taron, Inf. Turon.

Pag. 100, l. 30. Chane, lif. Ohane, on Ohagnez.

Pag. 102. l. 33. Goutiere, lif. Gutierre:

Pag. 107. l. 19. Abucera, lif. Abuceva, ou Albuceva, ou Abençava.

Pag. 109. l. 16. Isle de Cadis, ou isle de Gadès.

Pag. 114. l. 3. Seffe, ou Seffa.

Pag. 115. l. 18. Lechin, ou Locrin.

Pag, 116.l. 36. On vit arriver là deux hommes, lif. On les

conduifoit deux à deux les mains liées, &c.

Pag. 117. l. 29. Pour les contenir &c. lif. Pour fatisfaire le foldat mécontent, on eur recours à des entrepreneurs, & à cette espece de gens qui ont coûtume de faire des amas de vivres, pour y mettre la cherté. Mais les troupes s'en trouverent encore plus mal.

#### RESTITUTIONS.

Pag. 117. l. dern. Morales, ou Moralez.

712

Pag. 118, l. 14. Ferdinand. Ici & ailleurs PEditeur Anglois met, Hernandez.

l, 20. Par la montagne, not. C'est où est sis aujourd'hui un lieu nommé Penastor. Voyez Ortelius.

Pag. 129. l. 32. Qui étoit , effacez qui.

Pag. 135. l. 7. De Hierro, lif. de Ferro.

Pag. 137. l. 6. Prit sa marche, lif. marcha.

Pag. 138.1.20. Les montagnards, lif. Serrania de Ronda, 1.37. Servoient, lif. fervoit.

Pag. 139.1.3. Monaxar, lif. Moxaxar.

Pag. 152. l. 25. Blanquille, lif. Blanquilla, ou Sierra Blanca.

Pag. 153. l. 27. Ascanno, lif. Ascanio.

Pag. 155.1.7. De sentinelles, lif. des sentinelles.

1. 1.2. Lope de Capata, lif. Lopez de Zapata.
1. 35. Qui n'avoir que quinze ans, lif. qui n'avoir que onze ans.

# LIVRE QUARANTE-NEUVIE'ME.

Pag. 158.1.5. Sigeth, ou Szigeth, ville & Comté de la basse Hongrie.

Pag. 160, l. 21. Nexia, lif. Naxia.

Pag. 161. l. 7. Nixia, lif. Naxia.

1. 18. Limifo, lif. Limifo, & ailleurs.

l. penult. L'hôpiral, not. C'est ce que les Turcs appellent un Karavanserai, ou Karavanserail; c'est-à-dire, la retraite des Caravanes.

Pag. 163. l. 16. Morifques d'Andaloufie, lif. Maures de Grenade.

Pag. 164. l. 11. Capitan Bacha, not. C'est le Genéral de la mer.

Pag. 165. l. 7. L'Ambassadeur de Venise, not. On l'appelle à Constantinople le Baile de Venise.

1. 33. Commiffaire genéral, not. On le nomme Provediteur.

l. 35. La Bonulba, lif. la Bonalda,

Pag. 166. l. 11. Zeno, lif. Zanne,

712

Pag. 167. l. dera. A l'Eglise de S. Marc, lif. au Palais de S. Marc.

Pag. 168. l. 10. Avoit été porté depuis peu, lif. avoit été porté dans cinq tours de pietre, &c. que le Sénat avoit fait conftruire depuis peu.

l. 15. Hanne, lif. Zanne. Pag. 169. l. 8. Sariano, lif. Suriano.

Pag. 172. l. 1. Vlucciali, ou Vluzzali.

21

Pag. 174. l. 14. Les reines de France & d'Angleterre, lif. les Reines d'Angleterre & de Sicile, l'une fœur, & l'autre femme du Roi Richard. C.

l. 16. Lifez. Richard d'Angleterre passant par là dans fon voyage de la Terre Sainte, où il se rendit maître de Sa Jean d'Acre, tourna d'abord contre lui tour son ressentinent. Il l'attaqua, le prir, &c. C.

Pag. 177. L 35. Deux mille cinq cens hommes, lif. deux mille fix cens.

Pag. 178. l. 2. Environ douze mille hommes, lif. environ onze mille.

1. 24. Constance, lif. Costanza.

Pag. 183. l. 3. Onze galeres à éperons, not. C'est ce qu'on appelle des Galeasses.

Pag. 186.l. 10. Dans la ville, ajout, en état de porter les armes.

I. 28. Nicolas Synglitico, lif. Nicolas Girolami, Thomas Vifconti, les deux freres Synglitico & Palazzo. Note au bas de la page l. 2. Quitze hommes, lif.

quinze mille hommes.
Pag. 187. l. 25. De Zores, list de Nores.

Pag. 190. l. 13. Scarpato, lif. Scarpanto.

Pag. 191. l. 23. Pario , lif. Paros.

Pag. 194. l. 1. Chio, on Scio.

Pag. 206.1. 23. Le vingt-un de May, ou suivant l'édition de Londres, le dix-neuf.

1. 25. Limoso, lif. Limisso.

l. 37. Francavilla, lif. Troncavilla.

Pag. 207. l. 7. Pietro Nestor Martinengo, lif. Pietro Conti, Nestor Martinengo.

Pag. 208. l. 27. Pietro Conte, lif. Conti.

#### 714 RESTITUTIONS,

Pag. 210. l. 27. D'y dresser leurs tentes, lif. d'y faire un nouveau logement & de le mettre &c.

Pag. 211. l. 23. A dix-huit cens, lif. à huit cens.

Pag. 216. l. 8. Jean , lif. Giano.

l. 27. Sortirent, ajout. le 14. de Juin.

Pag. 217. l. 9. L'isse des Tourterelles, Iff. l'isse Turtura. C. l. 12. François Justinien, Iss. Justiniani.

Pag. 220. l. 5. Manogli Marmorio, lif. Emmanuel Marmori.

# LIVRE CINQUANTIEME.

.Pag. 226. l. 26. L'Artufio , lif. l'Artufie.

Pag. 227.1. 17. Au Port de Luna, lif. dans le Golfe de la Specia.

Pag. 240. l. 23. Gouverneur de Messine, lif. Grand Prieur de Messine.

Pag. 244. l. dern. Cornelio, lif. Cornaro.

Pag. 249. l. 30. Six petites galeres, lif. fix galiotes.

Pag. 254.1. 28. Sur la fin de l'année, ajour. Je rapporterai dans la fuite l'entretien qu'il y eut avec le Roi, & quel fut le fuccès de fa négociation. D. f. o.

Pag. 257. l. 11. Nicolas Turlow, ou Tarlao.

Pag. 259. l. 31. Une Bulle, ajout. datée du premier de May. Pag. 266. l. 7. Porte de Caux, lif. porte Cauchoise, & ail-leurs.

4. 24. Maréchal de France, ajout. & Gouverneur de Roiien.

Pag. 268.1. 33. Des Cours des Aydes, lif. de la Cour des

Pag. 272. l. 29. Amende pécuniaire, ajout. Les gens de bien ne pouvoient furtout le pardonner à Pierre Hennequin, Préfident au Parlement, homme féditieux, élevé à cette place, qui ne se donnoit auparavant qu'au métite, par la brigue, & à la recommandation du Cardinal de Lorraine. C'étoit lui qui avoit présidé au jugement de Gastines. MS, Samm. Pat. & Riv.

Pag. 273. l. dern. De ses ennemis, lis. des Guises, & ajoutezi Dans le même tems René Benoît Curé de S, Eustache, dont dont la Religion passoit d'ailleurs pour fort suspecte parmi ses consieres, depuis qu'il avoit donné au public une Bible & des Heures en François, & qui pour cette raison avoit été chasse de la Sorbonne, publia mal-à-propos à cette occasion un long écrit, où il se plaignoit, qu'en transférant ce monument, on détrussoit le signe du chrétien, qu'on mettoit des entraves à la piété des fidéles, & qu'on souloir aux pieds l'étendart de la Religion. Il parut dans la fuite une réponse à ce libelle. MS. Samm. Put. & Rig.

Pag. 276.1. 5. Hampton, lif. Southampton.

Pag. 278. l. 10. De Genlis, lif. d'Argenlieu.

Pag. 279. l. 34. De Chavagne, lif. de Cavagne, & ailleurs: Pag. 280. l. 22. Leurs demandes, ajout, par Henri de Meßmes.

l. 30. La Sprée, ou le Sprew. Pag. 284. l. 17. Dondi, lif. Dundée.

Pag. 288.1. 4. & 16. Leuvembourg, lif. Lawenbourg.

l. 15. Catzebourg, lif. Ratzebourg.

Pag. 293. l. 33. Percarn & Jacques Macgilly, lif. Pitcairn, & Mac-Gill.

Pag. 300. l. 13. Cunigan, lif. Cuninghan, l. 16. Diembar, lif. Dunbar.

Pag. 301. l. 22. Argatel, lif. Argyle, & ailleurs.

1. 24. Fleming Bogay, lif. Fleming de Boghall. Pag. 305. 1. 6. Jean Areskin, lif. Erskine, & ailleurs.

l. 17. Robert Raven, lif. Ruthven.

Pag. 306.1.5. Comte d'Argathel, lif. Comte d'Argyle, & ailleurs.

## LIVRE CINQUANTE-UNIE'ME.

Pag. 308. I. 27. Jean Storie, lif. Story.

Pag. 309. l. 19. Denshir, lif. Devonshire.

Pag. 311. l. 21. Robert de Cobhan & Thomas de Cobhan fon frere, lif. Robert Cobham, & Thomas Broke fon frere.

l. 24. Raphael Sadley, lif. Sadler.

Pag. 315.1. 5. Quatorze aurres Milords choisis par la Noblesfe, lif. quatorze Pairs du rang de Barons ou Lords. C'étoient Tome VI. Xxxx les Barons Grey de Wilton, Sandes, Burgh, S. John, Rich, North, Buckhurft, la War, Burghley, Montjoy, Wentworth, Mordant, Chandos, & S. John de Bletfo. C.

Pag. 316.1, o. Ses Pairs, lif. mes Pairs.

1.35. C'est la coutume, nor. Il v a d'autant plus de confusion dans cet endroit, que M. de Thou n'explique point clairement la forme, dont on se sert en Angleterre, pour condamner les coupables, & qu'il ne met aucune différence entre les Juges & les Jurés; entre les criminels de distinction, & ceux qui n'en sont pas. Lorsqu'en Anglererre un roturier est accusé de quelque crime, on lui donne ses Jurés, ou Inquisiteurs, que les Anglois appellent the Jury. C'est à eux à faire les recherches nécessaires. & à décider du fait porté par l'accusation; après quoi il appartient aux Juges de prononcer sur le droit, & de statuer la peine que mérite le coupable. Il est certain, que les Anglois regardent comme un grand privilége, de ne pouvoir être censés coupables d'aucun crime, quel qu'il soit. qu'après avoir été déclarés tels par les suffrages unanimes de douze Jurés, enforte qu'avant cette déclaration, le Juge n'a aucune action contr'eux. A la verité ces Jurés s'assemblent dans un lieu séparé, où ils sont obligés de rester sans boire ni manger, fans feu & fans lumiere, jusqu'à ce qu'ils soient convenus de la Sentence qu'ils doivent prononcer. Il ne leur est pas même permis pendant tout ce tems-là de parler aux témoins produits contre l'accusé. S'ils ont besoin de quelque nouvel éclaircissement, ils vont au Magistrat, à qui ils proposent leur doute, & qui ayant cité de nouveau les témoins, les interroge sur la difficulté en question. Ces Jurés doivent toujours être du même rang & de la même condition que l'accusé, & ne peuvent être plus de douze. Mais lorsqu'il s'agit d'un Seigneur accusé de quelque crime capital, il ne peut être jugé que par ses Pairs, c'est-à-dire par d'autres Seigneurs comme lui. Ceuxci ne sont point obligés, comme les Jurés, de se rensermer dans un lieu séparé; & pour condamner l'accusé, il n'est point nécessaire, qu'ils prononcent contre lui tout d'une voix. Outre cela on les assemble en plus grand nombre que les Jurés; ce nombre même n'étoit pas limité sous

le regne d'Elizabeth. On compte jusqu'à vingt-six Pairs, qui assisterent à ce jugement du Duc de Norfolck, & à qui il appartenoit de décider du sait & du droit. Le Sénéchal d'Angleterre qui étoit à leur tête, faisoit en cette occasion l'office de Juge; & c'étoit à lui de prononcer conformément au plus grand nombre de voix. C.

Pag. 317. l. 34. Marther, lif. Mather,

Pag. 318.1.23. Le Vicomte de Londres, lif: le Sheriff.

Pag. 319. l. 28. Henri Leon, lif. Leigh.

Pag. 321. l. 3. Guillaume Laware, hif. Guillaume Baron de la War, Rodolfe Sadler, Thomas Wilfon Jurisconsulte, & Thomas Bromley solliciteur genéral.

Pag. 323. l. 24. A Narva, lif. Nerva, & ailleurs.

1. 31. La societé Teutonique, lif. la Hanse, & ail-

1. dern. On prétend, not. Quelques-uns prétendent, que les villes Anféatiques ont été ainsi appellées de ces deux mots Allemans An Sée, parce que ces places font toutes situées sur l'Ocean; mais il est aisé de les résuter, en remarquant seulement qu'il y en a très-peu qui soient villes maritimes. Le caractére même de ce terme ne permet pas une pareille inflexion; car les Allemans aspirent toujours ces mots Hansen, Derhansen, Hansestadt. Les Grecs & les Latins au contraire accoutumés à une prononciation plus aifée & plus coulante, ne se servent point de la lettre aspirée h; les Grecs ne la reconnoissent pas même pour une des lettres de leur Alphabet. Qui peut donc douter que ces noms de Hanse Teutonique & de villes Hanséatiques ne viennent des Ansuariens, ou Hansuariens avec une aspirée ? comme si on vouloit marquer par là , que l'union de toutes ces villes est une alliance d'Hansuariens. En effet, il est certain que les Goths & les Teutons appelloient Hanses en leur langue, tous ceux qui en grandeur & en puissance surpassoient le reste des mortels, comme des Héros & des demi-Dieux, des gens élevés au-dessus de la condition humaine. Tels étoient chez les Goths ceux qui par leur naissance ou leur dignité tenoient un rang distingué dans la nation; & Jornandès nous apprend liv. 17. de son histoire des Getes, que ce sut à l'occasion d'une

Xxxxii

victoire mémorable qu'ils remporterent fur les Romains qu'ils acquirent ce privilége. Ce fut à cette occasion que ces peuples donnerent à leurs Chefs le nom de Hanfes voulant marquer par là que ce n'étoient pas de simples hommes mais des demi-Dieux funérieurs à la fortune Ce terme n'est pas même absolument inconnu à la langue Allemande. Anjourd'hui on appelle encore Anses, on Hanses en Allemagne les Princes & les Grands au-deffus du commun : & il-eft vraifemblable que c'eft de-là que viennent les noms appellatifs de Anshelme, Ansbrecht, Ansfrid. Anguald . & autres femblables. On voir dans les meilleurs Auteurs, tels que Tacite, Anmien Marcellin, Sulpice Alex. &c. que les Ansuariens étoient des hommes du premier rang, diftingués dans leur nation non-feulement par leur naissance, mais encore par leur valeur & leurs exploits militaires; qui fans avoir de demeure fixe ni d'habitation certaine, répandus dans différens pais, formoient cependant entr'eux une focieré; enforte qu'il ne doit pas paroître étonnant, qu'encore aujourd'hui les villes Hanféariques foient fouvent fort éloignées les unes des autres. En effer, de foixante & douze qu'elles font, il n'y en a que quatre qui soient villes Métropolitaines, scavoir Lubeck, Dantzick, Brunswick & Cologne, Lubeck préfide aujourd'hui aux villes Vandaliques . Dantzick à celles de Pruffe . Brunswick à celles de Saxe, & Cologne à celles de Westphalie. Dans ce dernier cercle font encore comprises les villes voifines de l'Iffel & de la Saale, telles que Deventer. Campen. Swol. aufquelles on doit joindre encore Nimegue. Arenac. Harderwick, & quelques autres fameuses villes de la Gueldre, qui non-seulement ont été autrefois de la Hanse Teutonique, mais qui encore aujourd'hui après une guerre de quarante années soutenue contre l'Espagne, pendant laquelle il y a eu une espece de Schisme entr'elles & les autres villes Hanscatiques, viennent d'être reconnuës avec une joye & un consentement genéral pour membres de la focieté. Je tire encore une preuve de ce que j'ai avancé de ce que rapporte Meyer, que l'an 1164. Philippe d'Alface dix-neuvième Comte de Flandres, accorda à la ville de Nieuport une exemption

\* D pour T.

+ Municipes.

de tout droit de Douane, où, comme on dit, de toute Hanse. Il y a aussi une inscription dans Gruter, où se trouve le terme, non pas d'Ansuariens, ou d'Anstvariens, car elle est du commencement du regne de l'Empereur Antonin, & le terme d'Ansibariens n'étoit alors guéres connu en Allemagne, mais celui d'Ansariens. Enfin on ne lit point dans cette inscription ni les Ansibariens, dont parle Tacite, ni les Ansuariens ou Amsivariens, comme dans Ammien Marcellin & dans Sulpice Alex. ni les Ampfivariens comme dans Æthicus, mais les Ansariens; ce qui me porte à croire que c'étoit quelque communauté d'artifans, ou de marchands, ou quelqu'autre societé semblable. Peut-être même doit-on entendre par là un certain droit que pavoient ces focietés. Quoiqu'il en foit, je vais rapporter l'infeription même, afin que d'autres puissent l'examiner & en juger. Elle est tirée d'un ancien marbre trouvé à Rome dans la voie Salaria dans les Carénes, & qui est aujourd'hui dans les jardins du Palais Cesis.

IMP. CÆSAR M. AURELIUS ANTONINUS AUG.
GERMANICUS SARMAT. ET

IMP. CÆSAR L. AURELIUS COMMODUS AUG.
GERMANICUS SARMATIC.

Hos \* Limides constitut jusserunt

PROPTER CONTROVERSIAS QUÆ

INTER MERCATORES ET \* MANCIPES
ORTÆ FRANT UTI FINEM

DEMONSTRARENT VECTIGALI

5 FORICULIARI ET ANSARII 5 FOVENCU-LICII.

Veterem legem semel dum

TAXAT EXIGUNT.... Exigundum.

Cest-à-dire, Pour mettre fin aux disputes survenues entre les marchands & les habitans des Bourgs de l'Empire, l'Empereur Cesar M. Aurele Antonin toujours Auguste

ľ

le Germanique & le Sarmatique, & l'Empereur Cefar L. Aurellus Commodus, auffi toujours Auguste, le Germanique & le Sarmatique, ont fait poser ces limites, qui détermineront désormais le droit que doivent payer une sois suivant la Loi ancienne, les Fovenculariens & les Ansartiens. Par.

Pag. 324. l. 15. 1528. lif. 1518.

Ibid. 1. 16. Soixante-fix, not. Ces foixante-fix Villes font, v1. Vandaliques; fçavoir, Lubeck, Hambourg, Rostock, Stralfund, Wismar & Lunebourg.

viii. En Pomeranie; Stetin, Anclam, Golnon, Gripswald,

Colberg, Stargard, Stolp & Rugenwald.

vi. En Pruffe; Culm, Thorn, Elbing, Dantzick, Konisberg & Braunsberg.

III. En Livonie; Riga, Derpt & Revel.

xIII. En Saxe; Magdebourg, Brunswick, Goflar, Eimbeck, Gottingen, Hildesheim, Hannover, Ulfem, Boxtehud, Staden, Bremen, Hameln & Minden.

x. En Westphalie; Munster, Osnabrug, Tremon, Susat, (ou Soest) Herword, Paderborn, Lemga, Bilefeld, Lippe & Cosseld.

vii. Dans le païs de Cleves, ou le Comté de la Marck ; Ham , Cologne , Wefel , Duisbourg , Emmerik , Warbourg & Unna.

111. Dans l'Overissel; Campen, Swol & Deventer.

VII. Dans la Gueldre; Nimégue, Zurphen, Ruremonde Arenac, Venlo, Elburg & Harderwick,

Arenac, Venio, Elburg & Harderwick.

111. En Frise; Groningue, Staveren & Bolsverden. Pat. Pag. 326. l. 3. A vingt-six, lif. fuivant lédition de Londres, à trente-six.

Ibid. l. 29. Sous le regne de Frederic II. not. Hageman dans fon Traité de la Hanse Teutonique imprimé à Francfort en 1662. 4°. chap. 5. dit, que ce ne sut pas sous le regne de Frederic II. mais sous celui de Christiern 111, que ce fait arriva. C.

Ibid. 1, 36. Les affociés Flamans, lif. les affociés avoient réunis à leurs maifons, & à qui ils permettoient de joüir à Berghen, &c. C.

Pag. 327. l. 26. Birague le Garde des Sceaux, lif. Birague

Garde des Sceaux, & ajour. Albert de Gondi Comte de Retz, & Pierre de Gondi Evêque de Paris, aufquels quelques-uns ajoutent aussi Louis de Gonzague Duc de Nevers, sur les moyens, &c. MS. Samm. Put. & Rig.

Pag. 327. l. 29. Dix-huit ans après, lif. seize ans après.

Pag. 333. l. 29. Dans fon Diocèfe, ajout. de Fano. Pag. 335. l. 8. Le quinzième de Juin, noi. Selon Camden, ce

ag. 335.1.8. Le quinzième de Juin, not. Selon Camden, ce fut le feiziéme de May. C.

Ibid. l. 30. Guillaume Kirkadey, lif. Kirkaldie Sieur de la Grange.

Pag. 336. l. 16. A Kenelwort, lif. à Kenilworth.

l. 29. Lac Levin, lif. Lac Lough-Levin. l. 37. Guillaume Pouvel, lif. Pawlet.

Pag. 337. l. 8. De la laisser à son fils, not. Ce ne sur pas le sils du Baron de Burghley, qui lui succéda. Après sa mort, sa Charge de Grand Trésories sur donnée par Elizabeth au Baron de Buckhurs; & ce ne sur qu'en 1608. sous le regne de Jacques I. que Robert Cecil le plus jeune des sils du Baron de Burghley parvint à cette place, après la mort du Baron de Buckhurs. C.

l. 21. Hamptoncour, lif. Southampton. l. 22. Portmouth, lif. Portfmouth.

Pag. 338. l. 8. La riviere de Sére, lif. le Shannon.

l. 9. Dans la partie Occidentale de Myh, lif. dans le Westmeath.

 1. 27. Prefque-Isle d'Irlande, ajout. appellée Ardes.
 Pag. 343. l. 3. Ce qui suit, not. Ce discours est imprimé dans le premier volume des Mémoires de Duplessis Mornay.
 Put.

Pag. 358.l. 28. Château de Boulogne, lif. château de Madrid, & ailleurs.

# LIVRE CINQUANTE-DEUXIE'ME.

Pag. 372. l. 15. Quatre cens hommes choisis des Gardes, liss, quatre cens hommes d'élite, aux Gardes du Corps du Roi. Pag. 378. l. 25. On retourna au Louvre, liss, on se rendit au Palais.

Pag. 378. l. 35. La grande Salle du Louvre, if. du Palais. Pag. 380. l. 18. La Reine femme du Roi, lif. la Reine regnante.

Pag. 383.1.21. Etrangere, ajout. C'est ce que le Maréchal de Retz sur-tout inssinuoit avec soin à cette Princesse également désiante & ambitieuse. Sorti d'une naissance obscure il avoit lui-même tout à craindre de l'indignation du public, qui ne le voyoit qu'avec peine dans le haut rang où il étoit élevé, & où pour tout mérite il n'avoit apporté que le bon plaisse du Roi. Aussi étoit-il un des plus empressés à inspirer à la Reine-mere la crainte dont il étoit stappé, dans l'esperance qu'à la vûé du danger, auquel elle se croiroit expossée, elle mettroit tout en œuvre pour se défaire des principaux Seigneurs de la Cour, asin d'affermir par là sa puissance, & en même-tems celle du Chancelier de Birague & du Maréchal. Voilà les differens projets, &c. MS. Samm. Put. & Rig.

Pag. 384.1. 16. Sorbiers, lif. Sorbieres.

Pag. 385. l. 5. More, lif. le More.

Pag. 387. l. dern. Qu'il étoit très-fàché, lif. qu'elle étoit très-fàchée.

Pag. 389. l. 10. Du mois de Juillet, lif. du mois d'Août.

Pag. 405. l. 36. Joachim Rouhaut, lif. Nicolas. Voyez hift. Geneal. de la Maison de France par le P. Anselme vol. 1. p. 598. C.

Pag. 407. l. 14. Mongiron, lif. Maugiron.

Pag. 411. l. 14. Des perfonnes qu'il avoit offensées, lif. les Guises qu'il avoit offensés. D. f. \*

Pag. 420. l. 10. Ces vers de Stace : les voici en Latin.

Excidat illa dies ævo, ne postera credant Sæcula: nos certe taceamus, & obruta multa

Notte tegi propriæ patiamur crimina gentis. Sylv. v. 88:
Pag. 424. l. 4. Meletin; not. il est nommé Minote Italien, dans
les mémoires de Charles IX. C.

Pag. 426. l. 6. De la Manse, lis. de la Mante.

Pag. 428. l. 29. Des factieux, ajour. Il eut pour successeur dans ce Gouvernement Albert de Gondy Comte de Retz, dont j'ai si souvent parlé; ce qui augmenta encore la haine qu'on avoir pour lui à la Cour, Du côté du Dauphiné &c. MS. Samm.

Pag. 430.

Pag. 430, l. 33. Par ordre du Roi, lif. par ordre de la Reine. Pag. 431.1.28. Gouverneur de Bourgogne, lis. Lieutenant de Roi.

Pag. 432. l. 20. Qui commandoit en Poitou, lif. Senéchal de

1. 21. Gouverneur de Touraine, lis. Lieutenant de Roi.

# LIVRE CINQUANTE-TROISIE'ME.

Pag. 434. l. 15. Et avoit presque ensanglanté, lif. avoit en quelque forte proftitué l'honneur, & presque ensanglanté l'habit nuptial de sa propre sœur. Ils ajoutoient, que chez les anciens il n'y avoit rien de plus facré que la parole des Rois: Que quiconque étoit capable d'y manquer, ne méritoit pas qu'on eût commerce avec lui, qu'on entretînt aucune liaison avec lui, que les étrangers eussent pour lui ce respect, que rend par-tout le reste des mortels à la Majesté Royale: Que les vertus &c. MS. Samm.

Pag. 436.1. 17. Et d'argent, ajout, dont Nicolas Favet Conseiller en la Cour des Monnoies fut l'inventeur, & qu'il préfenta lui-même au Roi le 3. de Septembre. MS. Samm.

Pag. 442, l. 32. Les Cardinaux Diacres, lif. deux Cardinaux Diacres, dont le caractere n'étoit pas moins different que la naissance. D. f. o. Le Cardinal del Monte, qui renouvelloit par ses excès la memoire infâme de Jules III. & le Cardinal d'Est. MS. Samm. Le Cardinal Louis d'Est de qui on peut dire qu'il avoit toutes les qualités d'un grand

Prince. D. f. o.

Pag. 443. l. 35. Et l'obtint, ajout. Bien des gens regardent ce détail comme un conte inventé à plaisir par Capilupi, pour disculper le Pape d'avoir expedié en cette occasion une dispense également extraordinaire & nulle. En effet, tous les Canoniftes conviennent que le Pape ne peut pas accorder de dispense à un herétique. Cependant il est très-certain, que pour ne pas manquer une si belle occasion de prendre tous les Protestans au filet, & de les exterminer, Gregoire XIII, scut tort bien alors se dispenser hui-même de Tome VI. Yyyy

cette Loi. En esset, j'ai moi-même souvent entendu dire au Cardinal de Bourbon, que s'il n'avoit pas reçu la dispense du Pape, il ne se seroni jamais mélé de faire ce mariage. Mais lorsque le mistere sur découvert, & après le massiacre qu'on méditoit, le Roi sit rendre la dispense au Nonce, qui la supprima. MS. Samm. Put. & Rig.

Pag. 445. l. 4. Fabio Orsino, ou Fabio des Ursins.

1. 19. Que l'occasion fit naître, ajout. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le Pape d'un côté, & de l'autre les Ministres de la Cour d'Espagne, ayent pris à tâche de transmettre à la posterité d'une vive voix & par écrit, la memoire d'un évenement, qui parmi les Catholiques même sit également détesté par tous les gens de bien, comme étant d'un exemple très-pernicieux l'un, parce qu'il se mettoit peu en peine de voir le sang couler, pourvu qu'il servit à cimenter son autorité; & les autres, parce que cet incident deshonoroit également la nation Françosse, & leur officit à eux-mêmes l'occasion la plus savorable d'astermir dans les Païs-Bas leur puissance, que le parti Protestant avoit déja sont ébransée. Le Roi de Navarre &c. MS. Samm.

Pag. 448.1.35. Barbe Radzewil, lif. Radziwill.

Pag. 449. l. 7. Plesko, lif. Plosko.

Pag. 450. l. 25. Du fept de Septembre, lif. du cinq:

Pag. 452. l. 9. Son Vicaire, lif. fon Grand-Vicaire.

Pag. 453.1.26. Un François réfugié, not. c'est Hugues Doneau. C.

Pag. 456. l. 5. Perfonnes, lif. villes.

Pag. 458.1.1. Et Belliévre, ajout. Car je n'ai garde de mettre Charpentier au nombre de tant d'honnêtes gens, louer &c. MS. Samm.

1. 19. Par les fervices, ajout. Le dernier de tous étoit Albert de Gondy Comte de Retz, qu'on ne put voir fans indignation occuper une place, où la faveur feule l'avoit élevé, & qui n'étoit dûe qu'au mérite. Après la messe & c. MS. Samm.

Pag. 459. l. 20. De Septembre, lif. d'Octobre.

Pag. 461.l. 16. Sans y faire attention, ajour. De là étoit venu ce proverbe si commun en France, pour marquer une chose dont on devoit se désser; Dieu nous préserve du

725

chapelet du Connétable de Montmorenci, de la Messe du Chancelier de l'Hôpital, du chapean rouge du Cardinal de Chatillon, & du curedent de l'Amiral de Coligny. Pendant cette expedition &c. MS. Samm.

Pag. 462. l. S. Château-Briand, la Roche-Baritaud, lif. Philippe de Château-Briand des Rochesbaritaut, Cest une même

perfonne.

l. den. Controlleur de la Maison de la Reine de Navarre, lis. Maitre d'hôrel de la Reine de Navarre. Pag. 466. l. 26. Le neuf & le treize de Septembre, lis. le neuf & l'onze de Septembre.

1. 33. Surgene, lif. Surgeres.

Pag. 468. l. 8. Augier , lif. Oger.

Pag. 469. l. 32. Tarlon, lif. Tadon.

Pag. 471. l. 30. Et Greguet, lif. Grequet Juliniani.

Pag. 472. l. dern. Capital, lif. Capitale.

Pag. 478. l. 21. On les rapporta, lis. on le rapporta.

Pag. 479. l. 12. Lombez, lif. Loubers.

Pag. 483. l. 14. Le Baron Bazarne, lif. Baron, Bazarne. Ce font deux personnes.

Pag. 485. l. 23. Leur ville, lif. leurs villes.

l. 30. A celle de Ñimes, qui chanceloit, &c. lif. à celle de Nimes. Cette ville qui étoit une des meilleures places du parti, & le Siége d'un Préfidial, chanceloit d'abord, n'ofant pas refuser absolument, & cherchoit &c. l. 38. Chausonne, lif. de Clausonne.

Pag. 486. l. 9. D'Orleans, de Castres, lif. d'Orleans, de Lyon,

de Castres.

Pag. 488.l. 6. Logeres, lif. de Logieres, & ailleurs. l. 35. Mirabel, lif. Mirebeau.

## LIVRE CINQUANTE-QUATRIE'ME.

Pag. 494. l. 28. Guillaume de Bois, lif. de Blois.

1. 29. De Breterode, lif. de Brederode.
 1. 30. De Stizmo, lif. Stizma.

Pag. 495.l. 10. Sa rête fut plantée au bout d'une perche, not. Il ne faut pas inférer delà que Pacheco eut la tête tranchée; il fut pendu.

**Уууу** іј

Pag. 495. l. 21. Le Prince d'Orange, lif. le Comte Ludovic de Naffau.

l. 27. Camfere, lif. Campvere, & ailleurs.

Pag. 496. l. 5. La forteresse d'Armuide, lif. d'Armmyden.
1, 10. Du régiment de Sicile, ajout, qui étoient es

garnison dans S. Gimond.

Pag. 497. l. 4. Torre, lif. de Torres.

Pag. 498. l. 35. De Barlemont, lif. de Bertemont. Pag. 499. l. 32. Leawerden, lif. Leuwarden.

Pag. 500. l. r. Duisbourg, lif. Doesbourg, & ailleurs.

1. 2. Sevolle, lif. Zwol.
1. 3. Ghoer, lif. Coevorden. C.

1. 15. Spardam, lif. Sparedam.

l. 25. Par Ernest de Mandesloe Comte de Barby, lis. par Ernest de Mandesloo, par le Comte de Barby.

1. 30. Adolpe de Holstein, lif. Adolphe. 1. 35. De Lovestein, lif. de Louwenstein.

Pag. 501. l. 2. De Mégue, lif. de Meghen.

Pag. 502.l. 5. Le Duc d'Albe en s'en allant ordonna à Pacheco, qui tenoir Armentéres, d'aller à Tergoes avec la compagnie, lif. Le Duc d'Albe craignant pour ce poste, en donna le commandement à Pacheco qui renoit Armentières, & lui ordonna de s'y rendre avec sa compagnie.

l. 21. Une volée de canon, lif. un coup de canon. Pag. 504. l. 24. Pierre Worst, lif. l'Amiral Theobalde Pieter-

fen Worft.

1. 25. Sufe, If. l'Ecluse.

1. 30. Sanchon, lif. Sancho.

1. 33. Trois vaisseaux Portugais, lif. vingt-trois vaisseaux Portugais appellés Carraques.

Pag. 506. l. 33. Seigneur d'Estrambourg, lis. d'Estainbruge; qui est un lieu près de Mons en Hainaut.

Pag. 508. l. 11. Binche, ou Bins.

Pag. 509. l. 16. Bovadilla, lif. Bobadilla, & ailleurs.

Pag. 511. l. 5. Lattain, lif. Lalain.

l. 29. Delf; Mendoza met Delfshaven.

Pag. 513.1. 8. Premier Capitaine, lif. Sergent Major, & ailleurs.

Pag. 515.1. 26. Camponasse, lif. Campocasso.

Pag. 710. l. dern. D'Aubigny, Meteren l'appelle le Baron de Doingnies.

Pag. 520. l. i. Bertencour, lif. Bettencourt.

1.7. Ercourt, Hecourt, ou d'Elcourt, ainsi que le nomme Meteren.

Pag. c22. l. 26. Pots à peu. lif. pots à feu.

Pag. 525. l. 6. Le douzième d'Août, lis. le dixième.

1. 31. Hardelingue, lif. Harlingen.

Pag. 526. 1. 20. Dursbourg, lif. Doesbourg.

1. 21. Zivol . lif. Zwol.

Pag. 528, 1. 30. Levden, ou Levde.

Pag. 530. l. 10. Scoqueim, lif. Schenck.

Pag. 531, l. 6. La porte de fainte Croix. ou Cruys poorte.

l. 30. En raillant, lif. en ralliant.

Pag. 535. L 36. Un Poëte, lif. Theodore de Beze. MS. Samm. Pag. 536. 1. 6. Dans fa Cosmocritique, ajout. ch. 3. liv. 2. C.

Pag. 539, l. 11. Foccarini, lif. Foscarini. l. 12. Variero, lif. Veniero.

1. 14. Soranko, lif. Soranzo.

Pag. 541. l. 17. De ses Patriciens, lif. des Nobles.

Pag. 544.1.21. Le vent, lif. le dessous du vent.

Pag. 546.1. 22. Porto-junco, not. On le nomme aussi Porto Quaglia, ou delle Quaglie.

1, 27. Strivali, lif. Stivali.

Pag. 553, l. 25. Tevoli, lif. Tivoli.

Pag. 554. l. 18. Vermilis, lif. Vermilio. 1. 28. Granotti, lif. Gianotti, & ailleurs.

Pag. 555. l. 30. Grouché, lif. Gruchi.

1.37. Coimbre, lif. Conimbre.

Pag. 556, l. 8. L'emporta, ajout, au commencement de Janvier.

L 20. Vatable, ou Guaftebled.

## LIVRE CINQUANTE-CINQUIE'ME.

Pag. 562. 1. 29. Faragnana, lif. Favignana. 1. 36. Carran, lif. Carvan.

Pag. 564. l. 18. Sarbellon, lif. Serbellon.

Pag. 566. I. 8. Semuide, not. Meteren le nomme Semmade; Mendoze, Simado; c'eft peut-être Simonds qu'il faut lire. C. I. 33. De Wirtemberg, lif. de Wirtemberg. Voyez Meteren fol. 78.

Pag. 568. l. 5. Cyrien, lif. Cyprien.

Pag. 571. l. 8. Jacque Antoine, lif. Jacob Antonis.

I. 18. Cunigam, lif. Cuningham.

Pag. 572. l. 28. Porte de la riviere, on Syl poorte.

Pag. 574. l. 17. Plaf, lif. Phiff.

Pag. 578. l. 13. Mannepat, lif. le Mannepad, not. Ce terme

est Flamand, & signifie un passage d'hommes. Put.
Pag. 579. l. 16. Christophle Vader, lif. Christophle & Vader.
D. f. a. d.

Pag. 580.1. 19. Bredevod, lif. de Brederode.

Pag. 581. l. 19. Walkren, lif. Walcheren, & ailleurs.

Pag. 582. l. 4. Rotherfivale, lif. Romerswael.

1. 29. Sainte Gertrude, lif. Gertruydenberg. Pag. 584. l. 35. Beauvoir, lif. de Lanoy fieur de Beauvois.

 Pag. 585. l. 27. Theodore de Sonoy, ou fuivant les éditions de Drouart, Guillaume de la Marck Comte de Lumey.
 Pag. 589. l. 5. Monster, Gravissende, lif. Monastir, Grave-

Pag. 589. l. 5. Monster, Gravistende, lif. Monastir, Grave sande.

Pag. 592. l. 15. Le Comte d'Alençon, lif. le Duc d'Alençon. Pag. 594. l. 38. Veuve du Duc, lif. & veuve du Duc.

Pag. 596. l. 15. La personne que le Prince de Condé avoir envoyée, lis. la Personne que le Prince de Condé avoir envoyé.

Pag. 601. l. 4. Florenzat, lif. Florenfac.

Pag. 603. l. 25. Rochebonnay, lif. Rochebonne.

Pag. 605. l. 19. De la Ferre, lif. de Serre.

Pag. 606. l. 1. Pajols, lif. Pujols.

Pag. 607. l. s. De Lassy, lif. Lassay.

l. 36. S. Thiboud, lif. S. Thibaut. Pag. 608. l. 5. Mil quatorze, lif. mil treize.

l. 17. La porte Cezar, ou Feuhard.

1. 18. La porte Orion, lif. la porte Oylon, & aill.

Pag. 610. l. 22. Martigon, lif. Martignon.

l. 24. Le Capitaine d'Alégre, lif. le Sergent d'A-

Ibid. Butfon, lif. Buiffon.

Pag. 611. l. 21. Mercandier, lif. Mercadier.

Pag. 612. l. 25. Le douze Juillet, lif. le treize. MS. Samm.

Pag. 616.1.37. Comte de Lude, lif. Comte du Lude.

Pag. 617. l. 32. La Roche Enard & des Essarts, lif. la Roche Enard des Essards. Cest une seule personne.

Pag. 624. l. 18. Matthieu Paresser, hif. Parker.

Pag. 626.1.35. Whigith, lif. Whitgift.

Pag. 627. l. 14. Areskin Comte de Marre, lif. Erskine Comte de Marr.

Pag. 628. I. 30. Henri Ley, & Flet, Iif. Henri Leigh & Flech.
Pag. 629. I. 21. Henri Houard, qui lui imputoit la mort du Duc de Norfolck fon frere, Iif. Henri Howard frere du

Duc de Norfolk.
1.32. Mari d'une seconde femme, lif. & de sa seconde femme, not. Elle se nommoit Agnés Tilnei.

1. 34. Cantorberi, Lif. Kent.

Pag. 630. l. 2. La riviere de Siney, lif. le Shannon.

l. 18. Vantier, ou Gautier.

Pag. 63 1.1, 2. De fon Gouvernement, lif. du Gouvernement d'Uliter. C.

l. 5. Les Barons d'Arcy & de Rich, lif. les Lords Darcie & Rich.

l. 6. Michelet, Jean Cary, *lif.* Michelet & Jean Cary. l. 15. Turlogh de Lefnic, *lif.* Turlogh Leinigh.

## LIVRE CINQUANTE SIXIE'ME.

Pag. 638.1.35. Giustiniano, lif. Justiniani.

Pag. 643. l. 9. Champigny, lif. Champagny.

Pag. 644. l. 23. Six, lif. cinq. C.

1. 25. Les fix, lif. les cinq.

l. 27. La Riviere, le Lis, lif. la Riviere de Lys.

Cest une seule personne. Pag. 647. l. 31. Des Storesi, lis. des Stores.

Pag. 652.1.23. Vaisseau de Vanne, lif. vaisseau Venitien.

Pag. 662, l. 11. Le treize de Juin, lif. le douze.

Pag. 664. l. 8. Hermand Gontaut, lif. Armand de Gontaut.

720 RESTITUTIONS, CORRECT, &c.

Pag. 664. l. 11. Gagouillaud, lif. Gargouillaud.

Pag. 667. l. 16. Le Dona, lif. le Don.

Pag. 668. 1. 1. La Germanie, lif. l'Allemagne, & ailleurs.

Pag. 669. l. 18. Vovel, lif. Vanel.

Pag. 671. l. 9. Libonie, not. Il ett plus vrailemblable que de ce Libon elle fut dés-lors nommée Livonie, par le changement du B en V qui est aisé. Pur.

l. 33. En 1386. lif. 1396.
Pag. 672. l. 27. ll a été la tige, not. La race des Jagellons a duré en Pologne cent quatre-vingt-cinq ans; elle commença l'an 1386. & finit l'an 1571. ayant été préferée par élection à toute autre famille. Put.

Pag. 673.1.2. Du fleuve Oczacow, not. Bonfin le nomme Hakfak.

I. 16. Leopol, ou Lemberg. I. 17. Volinie, lif. Volinie. Ibid. Kiovie, ou Kiow.

l. 38. Le Bug, not. Mercator croit que ce fleuve et l'Hypanis de la Scythie Européenne. Put.

Pag. 676. l. 21. A Bochne, lif. Bochnia,

Pag. 678. l. 20. Mazavie, lif. Mazovie.

Pag. 681. l. 20. L'engagerent, lis. l'augmenterent.

Pag. 685. l. 24. Moscovie, lif. Mazovie.

Pag. 686. l. 26. Solokourski, Sokolowski, on Solikoski,

Pag. 695. l. 34. Chaous, If. Chiaous. Pag. 696. l. 10. Cobarski, If. Conarski.

Pag. 698. l. 4. Sarmatie, lif. Pologne.

Pag. 699. I. 13. Frappé, lif. frappée.

Pag. 701.1.15. Une fille de condition, lif. Louise Aquaviva d'Atry. MS. Samm. L'Editeur Anglois la nomme, Mademoifelle de Châteauneus de Rieux.

l. 16. Du Duc d'Anjou, ajout. & que ce Prince fouhaitoit d'établir avantageusement.

Pag. 702. l. 33. Et perça, lif. il perça.

R.C



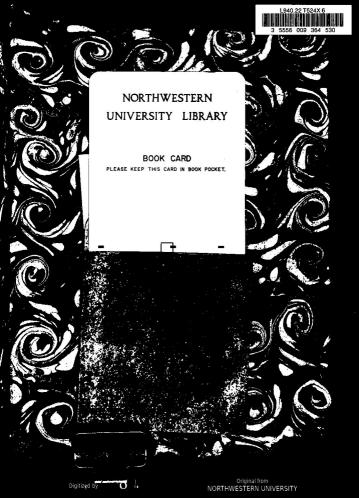